# PARIS MÉDICAL

**XXXVI** 

landardardardardardardardardard

## PARIS MÉDICAL

PARIS MÉDICAL paraît tous les Samedis (depuis le 1<sup>ex</sup> décembre 1910). Les abonnements partent du 1<sup>ex</sup> de chaque mois.

Prix de l'abonnement : France, 25 francs. - Étranger, 35 francs.

Adresser le montant des abonnements à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Hautefeuille, à Paris. On peut s'abonner chez tous les libraires et à tous les bureaux de poste.

Le premier numéro de chaque mois, consacré à une branche de la médecine (Prix : 1 fr. 50). Tous les autres numéros (Prix : 50 cent, le numéro. Franco : 65 cent,).

Le troisième numéro de chaque mois contient une Revue générale sur une question d'actualité.

#### ORDRE DE PUBLICATION DES NUMÉROS SPÉCIAUX

| Janvier Physiothérapie; - physiodiagnostic.                     | Juliet Maladies du cœur, du sang, des vaisseaux                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Février — Maladies des voies respiratoires; — tuber-<br>culose. | Août — Gynécologie, obstétrique; — maladies des reins et des voies urinaires.  |
| Mars — Dermatologie; — syphilis; — maladies vénériennes.        | Septembre. — Maladies des oreilles, du nez, du larynx;<br>des yeux; des dents. |
| Avril Maladies de l'appareil digestif et du foie.               | Octobre — Maladies nerveuses et mentales; — méde-<br>cine légale.              |
| Mal Maladies de la nutrition ; - Eaux miné-                     | Novembre Thérapeutique.                                                        |
| rales, climatothérapie; — diététique.                           | Décembre Médecine et Chirurgie infantiles; - Pué-                              |
| Juln Maladies infectieuses.                                     | riculture.                                                                     |

## PARIS MÉDICAL

LA SEMAINE DU CLINICIEN

DIRECTEUR :

## Professeur A. GILBERT

PROFESSEUR DE CLINIQUE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, MÉDECIN DE L'HOTEL-DIEU, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

> COMITÉ DE RÉDACTION : Paul CARNOT Professeur à la

Faculté de Médecine de Paris,

Médecin de l'hôpital Beaujon.

## Jean CAMUS

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux.

#### R. GRÉGOIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien de l'hôpital Tenon.

Chirurgien

## MOUCHET

de l'hôpital Saint-Louis.

## P. LEREBOULLET

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin de l'hôpital Laënnec.

C. REGAUD Professeur à l'Institut Pasteur,

## Directeur du Laboratoire de biologie de l'Institut du Radium

### Secrétaire G1 de la Rédaction : Paul CORNET

Médecin en chef de la Préfecture de la Seine.



#### DOPTER

Professeur agrégé à la Faculté

de Médecine de Lyon.

Professeur au Val-de-Grâce. membre de l'Académie de Médecine.

#### G. LINOSSIER MILIAN

Médecin de l'hôpital Saint-Louis.

## A. SCHWARTZ

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien de l'hopital Necker.



111500.

XXXVI

114,502

## Partie Paramédicale

J.-B. BAILLIÈRE & FILS. ÉDITEURS

---- 19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS -

## TABLE ALPHABÉTIOUE

## (Partie Paramédicale, tome XXXVI)

Janvier 1920 à Juin 1920.

ment en position d'), 121. Abstinents prohibitlounistes français (Congrès des), 173. Académie de Médecine, 18, 47, БT

— (le I) G. Guillain a été élu membre de l'), 173, — (prix proposés pour 1920), 19.

- royale de médecine de Belgique, 109. - des Seiences, 32, 332. Accidents du travail (hono-

raires des électrologistes et radiologistes dans les), 90. (les frals médleaux daus les), 132. - (syphilis), 106.

Accouchement (clinique d') et de gynécologie, 158. Adjuvat des asiles, 31. Aéronautique, 214. - (au Salon de l'), 155. AFFECTIONS PÉBRILES (L'HY-

DROTHÉRAPIE FROIDE DÂNS LES) AU TEMPS DE CULLEN, 205 Agrégation de médecine de

l'éeole du Val-de-Grâce, 74. ALBERT WEIL - L'HYGIÈNE ET LA PROPEYLAXIE ANTI-VÉNÉRIENNE A L'ARMÉE D'OCCUPATION, 326.

ALCOOL (LA LUTTE CONTRE L') AU TEMPS DE CHARLES-QUINT, 317.

(l'alcoolisme sans), 127. Alcoolisme sans alcool (l'), 127. Alléné à diagnostic particu-Hèrement difficile (présentation d'un), 391.

- (outlis et travaux d'), 301. ALLIOT (H.). - RENOVATION ÉDUCATIVE TOUCHANT LA RACE DANS LES RÉGIONS LIBÉRÉES, 78.

Amnésie (deux cas d'), présentation de malades, 105. - générale (négatlyisme si-

mulateur d'), 391. Annésiques (accidents convulsifs) d'apparence comltiale, Présentation de malade, 105

Amphithéatre d'anatomle. 258 - Chirurgle oto-rhino-

laryngologique, 174. - des hôpitaux, Cours d'opérations chirurgicales (gynécologie), 278. ANATOMIE (UNE LEÇON D') DE BOUGHER, 50.

(amphlthéâtre d'), 135.

ABBOTT (scollose, assouplisse- | Anatomie médico-chirurgicale | Automobile (l') des médecins, 1

(cours d'), 158. ANNE D'AUTRICHE (LE MONAS-TERE DU VAL-DE-GRACE, JUSQU'A LA MORT D'), 250.

Antitoxine (hotulisme et), 293. ANTOINE RITTI (NÉCROLOGIE),

Arsénobenzols (cas inédits de mort par les), 30, (Discussion sur le rapport

des accidents des), 347-- (rapport sur les accidents des), 346. Arts et médecine, 177, 190,

268, 283, 313, 359 Aslies d'aliénés d'Alsace Lorraine pendant l'occupatlon allemande (formalité d'internement dans les), 15.

publics d'affénés (conditions nouvelles desconcours pour les postes de directeur médecin ou de médecin en chef des), 256.

 (médecin adjointdes).47. Assistance médicale (concours de médecin de l'), 16.

- (médecin de l'), 3x - (médecin de l'), 31 59, — 229. à domicile, 321.

- (eoncours de l'), 74. Publique, 169. - (rapports de la Faculté

de médecine avec l'), 303. - au Maroc (Médecins de 1'), 333-

Association amicale des anciens médecins des corps combattants, 229. - des Internes en méde-

cine, 31. - générale des étudiants. 228

des médecins de France,

18, 321, des journalistes médicaux français, 332.

- médicale mutuelle du département de la Selne, 352. - des médecins légistes de l'Université de Paris, 134.

- mutuelle des infirmlères de la Croix-Rouge française, nationale des autres blessés

(tuberculeux de guerre), 173. - de la presse médicale francalse, 332. professionnelle des journa-

listes médicaux français, ASSURANCE MALADIE ET HO-PITAUX PAYANTS, 238.

sociales, 351.

Bacille du Rouget (étude sur le). Un cas de rouget humain,

Bactériologie (laboratoire de), (manipulations de), 323.

BASILIC (LE), 191. BAUDOIN (M.). - DÉCOUVERTE

D'UN PROCÉDÉ MATHÉMATI-OUE POUR LE DIAGNOSTIE DU SEVE DU CRANE DUMAIN L'INDICE CONDYLÉEN, 384. Belgique (Le cinquantennire

médical en), 257. BENÉFICES DE GUERRE (LES MÉDECINS ET LES), 225. BÉNÉFICES DE GUERRE (LES

MÉDECINS ET LES), 342. BÉNÉFICES DE GUERRE (LES MÉDECINS DOIVENT LA CON-TRIBUTION SUR LES), 112. BÉNÉFICES DE GUERRE )LES

MÉDECINS ET LA CONTRIBU-TION EXTRAORDINAIRE SUR LES), 207.

- (les médecins et la contribution sur les), 100. Béribéri (étiologie du), 307. BÉTOINE (LA), 299.

Blessés encore en traitement dans les hôpitaux militaires (le nombre des), 154. Botulisme et antitoxine, 293. BOUCHER (UNE LECON D'ANA-

TOMIE DE), 50. Bourses de doctorat en médecine (concours des), 31.

- de M. ie Professeur Gosset, 274. universitaires Theresa

Seessel à l'université Jale, Bowen (cancer de la dermatose

de), 378. Bradycardic avec projections de tracés polygraphiques (sur les variétés rares de),

BROCA (ANDRÉ), LE PROFES-SEUR, 390-Bureau d'hygiène d'Ageu, 323.

121.

- d'Allevard (vacance de la place de directeur du),

de Nevers, 256. de Saint-Brieue (vacance de la place de directeur du), 173.

- de Vichy, 122. -municipal d'hygiène d'Ivrysur-Selne, 245. Cancer (considération sur la multiplicité des traitements

préconlsés contre le), 172, Cancer de la dermatose de Bowen, 378.

- d'estomae et hypersécrétion continue, 92.

de l'œsophage (signes cliniques du), 346.

- (la lutte contre le), 257. - reetal. La croisade du toucher. Extirpation abdo-

mlno-périnéale, 347-- du rectum (A propos de la rectoscople dans le), 308. - et de l'S iliaque (à pro-

pos du diagnostic endoscopique du), 346. - et de l'8 iliaque (dia-

guostie endoscopique dn) (avec projection), 242. CARNOT (PAUL). - ENQUETE

SUR LE PROBLÈME DE LA NATALITÉ: 1° COMMENT SATIVER DE LA STÉRILITÉ DEUX MILLIONS DE FEMMES FRANÇAISES? 176.

CARNOT (P.). - ENOUÈTE SUR LA NATALITÉ. DOIT-ON ENCOURAGER LA MATERNITÉ CHEZ LES « INÉPOUSÉES DE GUERRE? # 234.

CARNOT. (P.) - ENQUETE SUR LA NATALITÉ. LE DÉSÉQUI-LIBRE DES SEXES ET L'IMMI-GRATION DE MARIS ÉTRAN-GERS, 325-

Carte préférentielle de lalt (nouvelles conditions d'attribution de la), 224. Centenaire de l'Internat en

Pharmacie de Paris, 134. Centre de renseignements pour les remplacements et les clientèles à céder, 200. Centrothérapie oculaire (note

sur la), 172. Cérémonie commémorative destinée à glorifier les membres du corps de santé tombés au champ d'honneur.

CHAHUT (UN) A LA FACULTÉ, 200.

CHARLES QUINT (I,A LUTTE CONTRE L'ALCOOL AU TEMPS DE), 317.

Chevaliers de l'ordre de Léopold, 109. Chimie médicale (cours et travaux pratiques de), 158,

CHIRURGIE (L'ENSEIGNEMENT DE LA) AU MOYEN AGE ET A LA RENAISSANCE, 180 CHIRURGIENS ITALIENS (LES) EN FRANCE AU MOYEN AGE, Chirurgien-dentiste, 321. - de garde (transport des) par voiture automobile dans les établissements hospita-

liers, 134. Chorée de Huntington avec paralysie de la VIIº paire, 15.

Chronique des Livres, 20, 32, 76, 137, 189, 216, 232, 281, 335, 356, 369, 383, 000. Cicatrices des membres et du tronc (traitement chirurgical des), 12

Circonscriptions sanitaires maritimes, 31.

Clinique d'accouchement et de gynécologie, 158.

- Baudelocque, 201 - cours d'anatomie et de physiologie obstétricales, normales et pathologiques,

158. - chirurgicales (conférences de), 214.

- gynécologique, 368. - infantile à l'hôpital des Enfants malades(en seignement de), 135.

- des maladies cutanées et syphilitiques, 230. - mentales et de l'encé-

phaie, 135. - médicale de l'hôpitai Cochin, 368.

- de l'Hôtel-Dieu, 61, 187, 354-

- ophtalmologique, 230. — de l'Hôtel-Dieu, 258. Contr MEDICAMENTARIUS GALLICUS (SUPPLÉMENT AU), 201

- (SUPPLÉMENT DU), 376. 97, - 214. Colonisation et soins gratuits

(médecine de), 352. Commémoration de Williot à l'Université libra

Lille (La), 214-Commission consultative de santé, 296.

- d'hygiène scolaire, 228. supérieure consultative d'hygiène et d'épidém lologie militaire, 243.

 — d'hygiène navaie, 157. - consuitatif d'enseignement public, 215.

 d'hygiène mentale, 352,366. - consuitatif de santé, 243 Concours de l'assistance médi-

cale à domicile, 74. - des bourses du doctorat en

médecine, 31. - de chirurgien suppléant à

l'infirmerie de Saint-Lazare,

- de l'Externat des hônitaux de Paris, 73.

 de i'Internat des hôpitaux de Paris, 73.

- de médecin adjoint des asiles d'aliénés, 74-

- de l'assistance médicaie, 16. - du dispensaire de salu-

brité, 133.

Concours de médecin de Saint- | Conseil supérieur de l'assis- | Délire mélancolique au bout - Lazare, 47. dù service médical de nuit, 95. Concours de stomatologiste

adjoint des hôpitaux de Bordeaux, 5. CONDAMNÉS A MORT (DER-

NIÈRES RÉFLEXIONS DE), 286. Conférence chirurgicale inter-

alliée 11. de cliniques chirurgicales,

214.

- - sur la tuberculose, 230 - et démonstrations pratiques de radiologie, de radiumiogie et d'électrologie,

323. CONFÉRENCE INTERALLIÉE (LA TROISIÈME) POUR L'ÉTUDE DES QUESTIONS RELATIVES AUX INVALIDES DE GUERRE

(quelques impressions), 69, - d'internat, 366. d'ophtalmologie, 277.

 de pathologie interne, 158. d'ophtalmologie élémentaire, 278.

- pratiques d'ophatimologie, 61. de propagande, 156.

- sur les maladies de la nutrition, 368. - sur les maladies véné-

riennes, 278. Confrère (un nouveau), 123. CONGRÈS (DEUX OPINIONS SUR T.ES), 126.

Congrès angio-beige d'hygiène, 280, anglo-belge d'hygiène (au),

350. – francais de médecine. (XIV\*), 206.

- français de Médecine (ie XIVº), 362. - français de médecine à

Bruxelles (XIVe), 153. - français d'oto-rhino-laryngologie, 213

- indépendant d'histoire de la médecine et de la pharmacie (Premier), 296

- international de chirurgie (Ve), 07. - DE MONACO (AVRIL 1920)

(AU), 319. - DE MONACO (AU), 330.

- DE MONACO (LES), 290. - DE MONACO (AU). L'EXPO-SITION RÉTROSPECTIVE DES

VILLES D'EAU. (MÉDECINE ET HISTOIRE), 370. - de Monaco, 184, 213.

 de patitologie comparée (Deuxième), 349. - du Royal Institute of

public Henith, 294-- des Sociétés savantes, 61- (SOIRÉE DE), 236. Connaissances pratiques, 87.

Conseil d'hyglène publique, 31, - - du département de ia Scine, 61.

- médical de la marine marchande, 333

tance publique, 157. d'hyglène, 60, 257. - de l'instruction publi-

que, 366. - de la natalité, 110. Contagion mentale réciproque,

391. CORNET. - NOS RAPPORTS UNIVERSITAIRES AVEC LE

GRAND-DUCHÉ DE LUXEM-BOURG, 67. CORNET (P.). - ASSURANCE-

MALADIE ET HOPITAUN PAYANTS, 238. CORNET (P.), (voir GILBERT).

Corps de santé (cérémonie nmémorative destinée à glorifier les membres du) tombés au champ d'hon

neur, 61. - militaire (l'avancement des membres du), 279. Correspondance, 292.

Courbure nasale du troisième degré (sans cicatrice (présentation d'un opéré de), 346.

Cours d'anatomie médico-chirurgicale, 158. — de la Faculté, 324.

- d'histologie, 135.

- d'hygiène et de clinique de la première enfance, 230. sur les maladies héréditaires du nourrisson, 278.

- d'orthopédie de M. Calot, - complémentaire et de per

fectionnement sur les maladies du cœur, des vaisseaux et du sang, 381. de pathologie chirurgicale,

- -- externe, 158.

- interne, 158. de pharmacologie, 135.

- pratique de broncho-œsophagoscopie, 125. - d'entérologie,

– de psychiatrie médicoiégale à l'Institut de médecine iégaie (Sainte-Anne), 135

- de stomatologie, 135. de thérapeutique (Professeur Paul Carnot), 33. de vacances de M. Calot,

368. et travaux pratiques de chimie médicale, 158.

CRANE HUMAIN (DÉCOUVERTE D'UN PROCÉDÉ MATHÉMA-TIQUE POUR LE DIAGNOSTIC

DU SEXE DU). L'INDICE CON-DYLIEN, 384. CROISSANCE (LE LIVRET DE

L'ENFANT OU LES MESURES INDISPENSABLES DE), 36. CULTURE PHYSIQUE ET MÉ. DECINS, 318. Cures thermales et glande

endocrines, 241. Curiosités médicales, 145. Délire hypocondriaque chez un garçon de seize ans, 391. | --- (don à i'), 173.

de cinq mois, apparition de syndrome paralytique, 15. Démence précoce ou folie maniaque dépressive. Préseutation de malade, 105.

- traumatique (un cas type de), 29. DENTISTES (DE LA RESPON-

SABILITÉ DES), 306. DENY. - ANTOINE RITTI (NÉCROLOGIE), 167. DÉPOPULATION (LA PART DE

LA TUBERCULOSE DANS LA), T20 Diabète (nécessité des ana-

iyses compiètes dans le traltement du), 30.

Diaphragme rétro-gastrique (arrière-cavité des épiploons, divisée en deux portions par un), 15.

Diphtérie (iecons sur ia), 135. Diplômes de puéricuiture et radloiogie, 294. Dispensaire antituberculeux à

Marseille, 173. - d'hygiène sociale à Alger, 173 Distinctions, 96, 296, 000.

- honorifiques, 295, 395. Distribution des journaux (amélioration de la), 244. Don de M. Douglas-Flattery

à l'Institut bactériologique de Lyon, 256. Douleurs fuigurantes bilatérales chez un tabétique am-

puté de cuisse. Présentation de malade, 105. Douteurs déteneurs de cadavres (ies). Présentation de malade, 105.

DUPUYTREN (LES PILULES DE), 138. DURAND. NOUVELLES

UNITÉS DE MESURES LÉ-GALES, 87. DURAND. PRÉCAUTIONS CONTRE LE GAZ A L'EAU,

285. Eaux destinées à l'alimentation de l'armée (conscit supérieur de surveillance

des), 244. Écho, 63, 224, 249. École d'application de la Marine de Toulon, 75. - du service de santé de

ia marine à Toulon, 228. de baniicue (inspection médicale des). Réorganisation de l'), 124.

- (médecin inspecteur des), 76

- de médecine d'Amiens, 32, 48, 60.

 — d'Angers, 48. - de Besancon, 48. - de Caen, 48, 60. — de Clermont, 48.

 — de Dijon, 60. — de Grenobie, 48, 173.

- de Marseille, 32, — de Marseille, 32, 48. ficole de Médecine de Nantes, | Étudiants chinois en France, GAUSSEL. -- LE PROFESSEUR | 48.

- de Poitiers, 48. — de Relms, 48. - de Rouen, 32.

- de pharmacie de Paris, 173. - de puériculture Édith Cavell et cliulque Baude-

locque, 279. — de la Faculté de Médecine de Paris, 155.

du service de santé militaire de Lyon et école de médecine uavale de Bor-

deaux, 276. vétérinaires, 157.

Education physique (L') au Ministère de l'hygiène, 122. Électro-dilatation urétrale (instrument pour l'), 242, Électrologistes (honoraires des) et radiologistes dans les accidents du travail, 90

Encéphalite léthargique (à propos de 1'), 95. Endocardite ulcéreuse maligne d'origine suppurative

172 ENFANT (LE LIVRET DE L') OU THE MESTINES INDISPEN-

SABLES DE CROISSANCE, 36. - assistés de la Seine, 257, 350, 366. ENQUÊTE SUR LA NATALITÉ. -

LE DÉSÉQUILIBRE DES SEXES ET L'IMMIGRATION DE MARIS ÉTRANGERS, 325

Enseignement supérieur (Commission extra-parlementaire), 154

Entérologie (cours pratique d'), 187.

- (enselgnement d'), pendant les vacances de Pâques, 122. Épidermo-phyton inguinale (les localisations hors des

plis de l'), 89 Épilepsie et glandes endo-

crines, 21. - (l') n'est pas héréditaire, 92. - tardive (troubles endocri-

niens et), 29, 52. Epiploons (arrière-cavité des) divisée en deux portions

par un diaphragme rétrogastrique, 15. - (tumeur de 1'), 15.

Erythrémic ou maladie de

Vaquez, 198. ESMEIN (CH.). NÉCROLOGIE.

Estomac (cancer d') et hypersécrétion continue, 92.

Établissements payants de l'Assistance publique (projet d'augmentation du nombre des), 134.

Éther (action de l') sur le virus rabique, 168.

ÉTOILES FILANTES, 126. Étudiants au conseil de la

Faculté de médecine (les),

Étudiants (le nombre des) à la Faculté de médecine de Paris, 229.

- des classes 1918 et 1919 (examen des), 185. - 1920 (les), 244.

étrangers, 257-(IX<sup>e</sup> congrès des), 245, 256.

- en médecine Luxembourgeois (les), 16. EXERCICE ILLEGAL DE LA

MÉDECINE (LES PHARMA-CIENS ET L'), 42. Exopectine mésothoriée (l'effi-

cacité de l'), 136. Exposition internationale d'appareils de fractures,

367. EXTERNAT (LE CONCOURS DE L'), 358.

- des hôpitaux de Paris (concours de l'), 73-FACULTÉ (UN CHARUT A LA),

200. — libre de Lille, 18. - DE MÉDECINE (LES AN-

CIENS GRADES DÉCERNÉS PAR LES), 388. - de médecine, 257.

- (rapports de la) avec l'assistance publique, 303. - - d'Alger, 32, 48.

- de Bordeaux, 32. - de Bucarest, 228. - de Liège (cours de

vacances de la), 158. - de Lille, 32, 228, 309 - de Lyon, 48, 60, 174.

-- de Montpellier, 148, 228. — de Nancy, 32

— de Paris, 31, 47, 59, 94. - · - - (avis de vacance de deux places d'agrégés à la), 47-

- - - , Composition écrite pour l'examen thérapeutique de fiu d'année (nouvcau régime), 173.

- de Strasbourg, 258. de Téhéran, 97.

- de Toulouse, 32, 228. - et de pharmacle de Bordeaux, 18.

des sciences de l'Université de Paris, 366. Fatigue (les accès de) d'ori-

gine hépatique, 241. FEMMES PEINTRES (LE SALON DE L'UNION DES) EN 1920.

283. FÉMINITÉS, 63.

Fémur (résultats éloignés des fractures du), 11.

Fibromes utérips (de la fréquence de la dégénérescence mallgne des) et de sa conséquence thérapeutique, 308.

Fièvre récurrente en Chine (la), 364. Fœtus (de la mortalité chez

le), 29 Fréquence (haute) et applications médicales, 278, GARRIGOU (F.) (1835-1920), (NÉCROLOGIE), 274.

RAUZIER (NÉCROLOGIE), 196. GAZ A L'EAU (PRÉCAUTIONS CONTRE LE), 285.

GILBERT (A.), 91. GILBERT (A.). - UNE LECON D'ANATOMIE DE BOUCHER,

GILBERT (A) ET CORNET (P.). - LA " MALADIE DE CA-LAIS | ET LES MANIFESTA-

TIONS SUSCITÉES ALORS PAR LA GUÉRISON DU GRAND

Roi, 160. GILBERT (A.) ET CORNET (P.). - LA ROUGEOLE DE

LOUIS XIV, 260. GILLRY (H.). - LE LIVERT DE L'ENFANT OU LES MESURES

INDISPENSABLES DE CROIS-SANCE, 36. GLÉNARD (FRANTZ) (NÉCRO-LOGIE), 345.

Goutte (traitement de la), 241. GRADES DÉCERNÉS PAR LES FACULTÉS DE MÉDECINE (LES ANCIENS), 388.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEM-BOURG (NOS RAPPORTS UNI-PERSONAL AVEC UR. 67. - (LE MOUVEMENT MÉ

DICAL AU), 212. Grippe (à propos de la), 122. Grève de médecins (une), 125.

- - le 1 er mai, 274. GROS (H.). - HORACE ET LE VIN. 52.

Guerre (invalides de), 271. - du service de santé (la), 207

GUIMANN. - LES & PILULES DE DUPUYTREN », 138. Gynécologie médicale (lecons

de), 214. Hallucinations auditives et hallucinations psychiques, 391.

HARVIER (P.). - HENRI TRI-BOULET (NÉCROLOGIE), 167. Hémiplégie (la rééducation motrice dans l'), 309.

Hémophilie articulaire (sur un cas d') (étude clinloue, hématologique et radiologlque), 44.

Hermaphrodisme, 106. Hommage serbe à des médecins français (un), 157. Honoraires des électrologistes et radiologistes dans les

accidents du travail, 90. - de médecins, .367. Höpltal Bichat, 111.

- Boucicaut (proposition de créer à l'hôpital) une maison de santé chirurgicale privéc, 26.

- BROCA (A L'), 152. - maritime de Berck-sur-Mer. Cours de vacances, 381.

- de la Maternité (l'), 2. - Necker, 214.

Hôpital de la Pitié. - Conférences de clinique chirurgicale, 75.

HOPITAL DE PROVINCE, 226, La Rochefoucauld, 201. - Saint-Antoine. — Dix leçons sur les procédés

d'examen de l'intestin, 311.

- de Saint-Denis, 60. Tenon, 173. - Tronsseau, 259

HOPITAUX d'Auvers, 75. — de Bordeaux, 19, 32. de Bruxelles, 396.

- de Lyon, 32. de Marseille, 18. - (nominations dans les),

294, 300 - de Paris, 16, 31, 59, 73,

93. — (concours de médecin des), 46.

HOPITAUX (TRAVAUX A EXÉ-CUTER DANS LES), 168. (la réorganisation des).

- thermaux militaires, 322.

HORACE ET LE VIN, 52. HORN. - A LA MÉMOIRE DES MÉDECINS, PHARMACIENS ET ÉTUDIANTS FRANÇAIS MORTS

POUR LA PATRIE, 63. HORN, FÉLIX GARRIGOU (1835-1920) (NÉCROLOGIE), 274.

HORN. - LA LUTTE ANTITU-BERCULEUSE A VERSAILLES,

HORN. - LE PROFESSEUR SARDA (NÉCROLOGIE), 292. HORN. - LA LOI SUR LES PENSIONS MILITAIRES, O. HORN. — SUPPLÉMENT AU CODEX MÉDICAMENTARIUS GALLICUS, 301.

HORN. - RARÉFACTION DE LA VIANDE FRAICHE, 54. HORN. - TRAVAUN A ENÉ-CUTER DANS LES HOPITAUX

DE PARIS, 160. Hospice national des Quinze-Vingts, 31.

Hôtel-Dicu, 368 - de Paris (le Président de la République à l'), 133. Huile camphrée (tumeurs con-

sécutives aux injections d'), 378. Huntington (un cas de chorée de) avec paralysie de la

VIIe paire, 15. HYDROTHÉRAPIE (I') FROIDE DANS LES AFFECTIONS FÉBRILES AU TEMPS DE

CULLEN, 205. HYGIÈNE, 130, 318. HYGIE (LES TRIBULATIONS D') OU LA NOUVELLE PARCE DE

PROTÉE, 64. Hygiène alimentaire, 54. — d'autrefois, 317.

- de médecins, 249.

- navale (commission supérieure d'), 157. pratique, 285.

- et prophylaxie, 140. (L') ET LA PROPHYLAXIE

ANTIVÉNÉRIENNE A L'ARMÉE D'OCCUPATION, 326.

Hygiène sociale, 326. Hyperostose cranienne du type de la maladic de Paget, 15.

Hypersécrétion continue (cancer d'estomac et), 92. Hypertension intra-cranien

(syndrome d'). Amélioration naturelle des phénomènes encéphaliques et de l'acuité visuelle, 15.

- (syndrome d'). Éconlement de liquide céphalorachidien par le nez. Épendymite ventriculaire chroulque? Mort par méningite parulente et épendymite

purulente, 15. Hypertrophic prostatique (radiothérapie de 1'), 365. IMPOTS SUR LE REVENU (LES)

COMMENT DOIT STRE CAL-CULÉ LE REVENU IMPOSA-BLE, 328.

INDICE CONDYLIEN (DÉCOU-VERTE D'UN PROCÉDÉ MA-THÉMATIQUE POUR LE DIA-GNOSTIC DU SEXE DU CRANE HUMAIN), 384.

INPANTICIDE ET SECRET PRO-FESSIONNEL, 254 Infirmerie de Saint-Lazare

(concours de chirurgien suppiéant de l'), 47 Infirmières du front (an-

ciennes), 131. visiteuses (l'institution des). Un exemple probant de la

collaboration franco-américaine. (A propos d'un livre récent du major Richard C. Cobot), 7. Informations, 26

Injection intercrico - thyroïdienne à l'aiguille courbe (trachéo-fistulisation), 242. Inspection médicale des écoles

311. — — de banlieue (réorganisation de l'), 124.

Institut bactériologique de Lyon (Don de M. Douglas-Flattery à 1'), 256,

- d'hygiène sociale d'Arca-

chon (l'), 381. - Lacrinec 1'), 295

- national d'hyglène, 294. - de Puériculture, 367.

- prophylactique, 125.

Institution Sainte-Périne, 367. Intérêts professionuels, 9, 28 67, 90, 99, 112, 193, 207,

239, 303, 328, 342, 377. INTERNAT (Oral d'), 197 - des hôpitaux de Paris (con-

cours de l'), 73. - en pharmacie des hôpitaux de Paris (centenaire de

i'), 321. — des hôpitaux et hospices civils de Paris (cente-

naire de i'), 274 Internes en médecine (associa-

tion amicale des), 31. - morts au champ d'hon-

neur (monumeut aux), 333.

Intoxication oxycarbonée,106. INVALIDES DE GUERRE (LA TROISIÈME CONFÉRENCE IN-TERALLIÉE POUR L'ÉTUDE DES QUESTIONS RELATIVES

AUX) (quelques impressions); - de guerre, 271.

Istituto Ortopedico Rizzoli à Bologne, 274. IVRESSE (L'ÉLOGE DE L'), 202.

Journalistes médicaux francais (association professionnelle des), 122

LABBÉ (MARCEL) (LE PROFES-SEUR), 153. Laboratoire de bactériologie

(subvention au), 350. de sérologie, 214.

Lacanec à Quimper (statuc de), 1. - (à propos des portraits de),

292. Lait (nouvelles conditions d'attribution de la carte préférentielle de), 224.

LATARIET (LE PROFESSEUR ANDRÉ), 210. LECLERC (H.). - LE BASILIC,

LECLERC (H.). - LA BÉTOINE.

LECLEC (II.). - LA SCATOTHÉ-RAPIE DE GUY RIEDLIN, 250.

LEDENT (R. . - A PROPOS DU MONUMENT EDOUARD VAN BENEDEN, 361. LEDENT (R.). - CULTURE

PHYSIQUE ET MÉDECINS, Légion d'honneur, 16, 31, 47,

60, 209, 122. LÉPINE (RAPHAEL) (NÉCRO-LOGIE), 7.

Ligue contre la mortalité infantile, 311. Libres propos, 35, 63, 77, 126,

176, 325. LINOSSIER (G.). - DEUX OPINIONS SUR LES CONGÉS, 126.

LINOSSIER (G.). -- POUR NOS PETITS, 35, 77.

LINOSSIER (G.). - LE CON-COURS DE L'EXTERNAT, 358.

TIMOSSIED - PRANTZ CIÓ. NARD (NÉCROLOGIE), 345, LINOSSIER. - LE PROFESSEUR

MARCEL LABBE, 153 LINOSSIER (G.). - LE PRO-FESSEUR ANDRÉ BROCA. 390.

Loi sur les pensions alimentaires et les soins aux réformés de la guerre (la), 9. LOIR ET LEGANGNEUX.

MALADIE CUTANÉE PRO-VOQUÉE PAR UNE PÉDI-CULOIDES TROUVÉ DANS UN CHARGEMENT D'ORGE ARRI-VANT ATT HAVER, 140 LOUIS XIV (LA ROUGEOLE DE),

260 LUTTE ANTITUBERCULEUSE A VERSAILLES (LA), 44.

Luxembourgeois (les étudiants en médecine), 16. Maisons d'étudiants, 245. du médecin (La), 184.

- (vente au profit de l'œuvre de la), 332. - municipale de santé (nonveau tarif des frais de séjour

à la), 314. Mal épileptique (myocionie fibrillaire et petit), 105.

MALADIE DE CALAIS (LA) ET LES MANIFESTATIONS SUS-CITÉES ALORS PAR LA GUÉ-RISON DU GRAND ROI, 160.

- de la cinquantaine (les), 108. - du cœur et des reius (démonstrations et exercices

pratiques), 334. - professionnelies (commission supérienre des), 133,

228. vénériennes (commission de prophylaxie des), 295.

- (intte contre les), 296. - des yeux 334. MALOREY (II.). - I,E MONAS-TERR DU VAL-DE-GRACE

JUSQU'A LA MORT D'ANNE D'AUTRICHE, 263. MALOREY. - L'HOPITAL DE LA MATERNITÉ, 2.

Manie aiguê guérie par la thyroidectomie, 29. MARÉE HAUTE, 248

Mariages, 16, 31, 46, 59, 72-- indigênes an Sénégal (ic prix des), 354-Mariue, 154

- marchande (conseil médical supérieur de la), 367. Maternités (L'encombrement

dcs), 122. - (l'hôpital de ia), 2.

- (uuc nouvelle), 200. - (nonveau service d'accou-

chement à la), 32. - de Paris (pour remédier à l'encombrement des), 351. MAUREL (P.). - UN CHAHUT

A LA FACULTÉ, 209. MAUREL (P.). - A L'HOPITAL

BROCA, 152. MAUREL (P.). - HOPITAL DE PROVINCE, 226.

MAUREL (P. . - ORAL D'IN-TERNAT, 197.

MAUREL (P.). - UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINE, 249. MAUREL (P.). - SOIRÉE DE CONGRÈS, 236.

Médailles de la reconnaissance française, 184, 352. du Roi Albert, 100.

Médaillon du Professeur I., Reviiiod, 134. Médecin adjoint des asiles pu-

biics d'aliénés, 47. - - (concours de), 74 - de l'Assistance méldeale,

31, 50, 220.

- publique au Maroc, 333. - (l'automobile des), 333-MÉDECINS (LES) ET LES BÉNÉ-FICES DE GUERRE, 225, 342.

MÉDECINS (LES) ET LES BÉNÉ-FICES DE GUERRE, 342. - ct chirurgiens des hôpitaux

deprovince (société des), 185. de la circonscription de la Seinc, 310. - de colonisation (réorgani-

sation du service des), 257. MÉDECINS (LES) ET LA CON-TRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE, 207. - (les) et la contribution sur

les bénéfices de guerre, 109. - des corps combattants (association amicale des auciens , 229.

MÉDECIN (CULTURE PHYSIQUE ET), 318.

 déscrieur (un), 200. du dispensaire de salubrité (concours de), 133.

MÉDECINS (LES) DOIVENT LA CONTRIBUTION SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE, 112. espagnols à Paris (voyage dc), 382.

 de l'état civil, 257, 278. - (une grève de), 125.

- (houoraires de), 367. des hôpitaux (concours de.); 46, 73.

- (hygiène et), 249. - inspecteur des Écoles, 16, — (société des), 228,

- - de la banileue de Parls (recrutement des), 275. - des transports maritimes, 97.

- légistes de l'Université de Paris (association des), 134. (la maison du), 184. MÉDECINS MOBILISÉS (tage

LOYERS DES), 28. - morts pour la (comité pour la giorification

des), 321, 000. - (souscription pour in glorificatiou des), 48, 109. - du Nord (aux), 200, 280.

MÉDECINS, PHARMACIENS ET ÉTUDIANTS FRANÇAIS MORTS POUR LA PATRIE (A LA MÉMOIRE DES), 63. - morts pour la patrie

(cérémonie commémorative en l'honneur des), 48. - des régions libérées (pour

lcs), 75. - - fles autor obiles

pour les), 245. de réserve et de territoriale (Ve congrès de l'Union fédérative de), 200.

- de santé, 74, 173 - du service médical de nuit, (concours de), 95.

- s'établissant dans ics régions libérées (avantages offerts aux), 47. - sous-inspecteurs des traus-

ports maritimes, 173. (Les vacances du), 200.

Médecine légale, 230. mentale (société clinique de), 1.5

Médecine opératoire spéciale, | Mousson-Lanauze. - L'en-278, 207, 311.

- - sous la direction de MM. Cunéo, professeur, Grégoire, agrégé; cours de M. le D' Jacques Leveuf, prosecteur (travaux pratiques de),

- au Palais (la), 42, 132, 225,

- pratique, 136, 217, 233 Médecine (UNE SOCIÉTÉ DE), 249. Médication anti infectieuse (une active), 233.

Memento du médecin, 20, 33, 49, 62, 75, 98, 111, 125, 135, 159, 174, 188, 201, 215, 230, 231, 246, 250, 312, 324, 334, 355, 369, 382, 393

Méuingite épidémique (le traitement spécifique de la), 80. MUSTIPUS L'CALES (NOUVELLES

UNITÉS DE), 87. Méthodes modernes d'enselgnement (les), ooo.

Minéraux biotiques (statisme et dynamisme des), 241. MILIAN. - ÉTOILES FILANTES,

126 MILIAN. - LA FEMME PICARD,

148. Milian (G. . — Féminités, 63. Milian (G.). — Marke haute,

Ministère de la guerre, 95. - de l'hygiene, 109, 297.

- sociale, 60

- de l'intérieur, 05 - du Travail et de la Prévoyance sociale, 228.

Misslon confiée à M. le Dr Tufa fier, 75. Moelle (résultats éloignés des

plaies de la), 14. MOLINÉRY (R.). - AU CON-

GRÈS DE MONACO (avril 1920), 290, 319, 330. MOLINÉRY. - AU CONGRÈS DE

MONACO. L'EXPOSITION RÉ-TROSPECTIVE DES VILLES D'EAUX (MÉDECINE ET BIS-TOIRE), 370.

MOLINÉRY (R.). - LA LUTTE CONTRE L'ALCOOL AU TEMPS DE CHARLES-QUINT, 317.

MONACO (LES CONGRÈS DE), 290, 330. - (AU CONGRES DE). L'EXPO-

SITION RÉTROSPECTIVE DES VILLES D'EAUX (MÉDECINE ET HISTOIRE), 370.

Mort par les arsénobenzols (cas luédits de), 30.

Mortalité Infantlle (lleue contre la), 311.

 — (ligue contre la), 323. - chez le fœtus (de ln), 29.

— à Vienne (ia), 229 MOUCHE CHEZ LES ANCIENS

(LA), 218.

MOUSSON-LANAUZE. - LES CHIRURGIENS ITALIENS EN FRANCE AU MOYEN AGE, 40. MOUSSON-LANAUZE. - DER-NIÈRES RÉFLEXIONS DE CON-DAMNÉS A MORT, 286.

SEIGNEMENT DE LA CHI-RURGIE AU MOVEN AGE ET A LA RENAISSANCE, 180. MOUSTIQUE (LE), SON HIS-

TOIRE DANS L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, 336. Mouvement médical, 56.

MOUVEMENT MÉDICAL ESPA-GNOL (LE, 56.

- EN SUISSE (LE), 83 Muséum d'histoire naturelle,

Mutilés de guerre (Types de prothèse allemande pont).

MUTUALISTES (LES SOINS AUX), AVANTAGES DU SYSTÈME

LYONNAIS, 99. Myoclonie fibrillaire et petit mal épileptique, 105.

Natalité (accroissement de la),

- comparée, 351. - en France et en Prusse (I,a), 279.

NATALITÉ (ENQUÊTE SUR LE PROBLÈME DE LA). COM-MENT SAUVER DE LA STÉ-RILITÉ DEUX MILLIONS DE FEMMES FRANÇAISES?

176. NATALITÉ (ENQUÊTE SUR LA). LE DÉSÉQUILIBRE DES SEXES

ET L'IMMIGRATION DE MARIS ÉTRANGERS, 325. NATALITÉ (ENOUÊTE SUR LA).

DOIT-ON ENCOURAGER LA MATERNITÉ CHEZ LES « INÉ-POUSÉES DE GUERRE? »

Niaouli (l'essence de), 348. Nécrologie, 31, 46, 59, 72, 93, 167, 196, 294, 292 NÉCROLOGIE ÉMILE J.-B. BAIL-

LIÈRE, 108. - (RAPHAEL LÉPINE), 27. - LE D' TROISIER, 91.

Néphrite chronique hypertensive et hypertrophle prostatique, 300.

Névralgies coccygiennes. Le syndrome douloureux du filim terminale et des

deuxièmes paires coccygiennes, 2 42. (à propos des), 308.

NICLOT (V.). - LA MOUCHE CHEZ LES ANCIENS, 218. NICLOT (V.). - LE MOUSTIQUE. SON HISTOIRE, DANS L'ANTI-QUITÉ CLASSIQUE, 336.

NICLOT (V.). - LES TRIBULA-TIONS D'HYGIE OU LA NOU-VELLE FAB LE DE PROTÉE, 64. NID MARIN (LE), 82. Nominations dans les hôpi-

taux, 309. Nouvelles, 16, 31, 46, 59, 72,

93, 109, 122, 153, 173, 184, 199, 213, 228, 244, 256, 274, 294, 309, 321, 332, 349, 366,

Office du travail, de l'hygiène et de la prévoyance sociale, 185.

Office départemental d'hygiène sociale, 185. Oligurie prolongée et rebelle due à une ancienne néphro-

pexie et guérie par néphréetomie, 172. Ophtalmologie (conférences d'), 277.

(- pratiques d'), 61. ORFILA ET L'AFFAIRE LAFARGE

(Réponse de Monsleur DE-NIGES) 118.

- - (réplique de M. BAL-THAZARD), 118. Paget (hyperostose cranienne

du type de la Maladie de), 15. (Onelques cas de maladis

de) traités par la radiothérapie, 16. Paralysic générale et accident

du travail, 105. — (diagnostic difficite de),

15. - probables (Denx), 15. - - (la) est due à un tréponème distinct de celui de la syphilis bauale, 30

Paralytique général (alternance de symptômes chez un), 15. Pathologie chirurgicale (cours

de), 158. - interne (conférences de).

158. - (cours de), 158. Pensions militaires (la loi sur

les) et les soins aux réformés de la guerre, 9. PERRIN. - LA PART DE LA TUBERCULOSE DANS LA DÉ-

POPULATION, 130. PERRIN. - LES SOINS AUX MUTUALISTES: AVANTAGES DU SYSTÈME LYONNAIS, 00.

PERRIN (M.). - SUPPLÉMENT DU CODEX, 376. Personnel médleo-pharmaceutique dans les services tuberculeux dans les hônitaux

de Paris (Pixation des cadres du), 377. Pétition de la société scientifique d'hygiène alimentaire

(une), Iq. PETITS (POUR NOS), 35, 77.

PEYTEL (AD.). - LE FISC ET LES SPÉCIALITÉS PHARMA-CEUTIQUES, 103.

- LES FRAIS MÉDICAUX DANS LES ACCIDENTS DU TRA-VAIL, 132.

- LES IMPOTS SUR LE REVE. NU. COMMENT DOIT ÊTRE CALCULÉ LE REVENU IM-POSABLE, 328. - INFANTICIDE ET SECRET

PROFESSIONNEL, 254.

- T.RS LOYERS DES MÉDECINS MOBILISÉS, 28. - LES MÉDECINS ET LES RÉNÉRICES DE GUERRE.

- LES MÉDECINS ET LES BÉNÉFICES DE GUERRE, 342.

PEYTEL (A.). - I,ES MÉDECINS DOIVENT LA CONTRIBUTION SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE, 112.

LES MÉDECINS ET LA CONTRIBUTION EXTRAORDI-NAIRE SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE, 207.

- LES PHARMACIENS ET L'EXPROICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE, 42. - DE LA RESPONSABILITÉ

DES DENTISTES, 306. - SPÉCIALITÉS PHARMACEU-TIQUES, 183.

Pharmacie (l'exercice de la) en Indo-Chine, 354 PHARMACIENS (LES) ET L'EXER-

CICE ILLÉGAL DE LA MEDE-CINE, 42. Physiologie (congrès de),

PICARD (LA FEMME), 148.

Pied creux antérieur (à propos du traitement du), 347. - (pathogénie et trai-

tement du), 346. PILULES DE DUPUYTREN (LES), 138. Pityriasis rosé de Gilbert

(le) est une tuberculide, Plales articulaires (résultats

éloignés des), 12. - cranio-encéphaliques (ré-

sultats éloigués des), 13. - de la moelle (résultats éloignés des), 14.

 de poitrine (suites éloignées des), 13.

PLANTIER. - L'INTRODUC-TION DE LA VACCINE A ANNONAY, JOSEPH DE LA ROOUE ET MATHIEU DURET,

Plaques radiographiques (la taxe de luxe), 95. Pleurésie blenuorragique et séreusite, 308. purulentes (traitement des)

par le drainage et l'aspiratlon continue, 293. Poltriue (suites éloignées des plales de), 13

POLICARD. - I.I. PROFESSEUR André Latarjet, 210. POUPONNEAU. - COMMENT

LES INDIGÈNES MAROCAINS SUIVENT LE TRAITEMENT DU Т,кспва, 145. PRAUM. - LE MOUVEMENT

MÉDICAL AU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG, 212. Président de la République (le) à l'Hôtel-Dleu de Paris,

(Le) à l'hôpital de la Pltié, 185. Préventorium (instailation

d'un), 279. Prix Alvarenga, 96. Blache, 185.

- Féron-Vrau, 310.

- Fillioux, 94 - de la Société de chirurgie,

HO.

Professeurs (les nouveaux), 100, 210.

Prophylaxie et hygiène, 7. PROPHYLANIE ET HYGIÈNE, 8.2. PRON (L.). - LES ANGIENS

GRADES DÉCERNÉS PAR LES FACULTÉS DE MÉDECINE, 388. PRON (L.). - L'HYDROTHÉ

RAPIE FROIDE DANS LES AFFECTIONS FÉBRILES AU TEMPS DE CULLEN, 205. Prostate trésultats du forage

de la)rer. Protection du premier âge, 282, - de la santé publique(com-

mission de la), 274, 310. PROTÉE (LES TRIBULATIONS D'HYGIE OU LA NOUVELLE

FABLE DE), 64. Prothèse allemande pour mutilés de guerre (types dc),

TOT Ouimper (statue de Laennec à), 1.

RACE (RÉNOVATION ÉDUCA-TRICE TOUGHANT LA) DANS LES RÉGIONS LIBÉRÉES, 78. Radiographie de l'appareil urinaire, 309. Radiologie (enseignement de

la), 230. - médicale (enseignement de

la), TII. - (enseignement de la), 214

 (installation et transformation d'appareils), 382. - (Laboratolre de) du dépar-

tement de la Seine, 135. - de la récalcification, 217. Radiographie et prologie, 172. Radiomensuration du rachis et

du thorax, 121. Radio et radiumthérapie eu gynécologie, 258.

Radiothérapie (quelques eas de maladie de Paget traités par la), 16.

 des fibromes utérins (statistique de mes trois dernières années de), 198.

Radium et rayons X, 45. Radiumthérapie (sur quelques points de technique

en), 45 Rapports d'expertises, 106. RAUZIER (LE PROFESSEUR)

(NÉCROLOGIE), 196. Réactions méningées syphilitiques (Index de perméabi-

lité et), 348. - musculaires chez les sour-

ciers, 198. Récalcification (radiologie de

la), 217. Rectoscopie dans le cancer du

rectum (à propos de la),

Réformés de la guerre (la loi sur les pensions militaires et les soins aux), 9. RÉGIONS LIBÉRÉES (RÉNOVA-

TION ÉDUCATIVE TOUCHANT LA RACE DANS LES), 78.

Régions libérées (avantages offerts aux médecins s'établissant dans les), 47-- (pour les médecins des),

75. Repos dominical, 124. RESPONSABILITÉ DES DEN-

TISTES, 306. Revue des congrès, 11, 69, 271, 290, 319, 330, 362, 370.

des Revues, 16, 29, 44, 58, 89, 107, 120, 168, 227, 243,

255, 273, 293, 307, 348, 378. - des Sociétés, 15, 30, 45, 93,

105, 121, 172, 198, 241, 308, 346, 000. - des Thèses, 168, 227.

REYMOND (ÉMILE) (Inauguration du monument), 354. ROCHÉ (H.). - LE SALON DES ARTISTES DÉCORATEURS EN

1920, 313. - I,E SALON D'HIVER 1920, 100

- LE SALON DE L'UNION DES PEMMES PEINTRES EN 1020. 283.

- VISITE AU SALON DES INDITIONDANTS. FÉVRIER 1920, 177. - LE SALON DES PASTEL-

LISTES FRANÇAIS EN 1920, 350. TIME WIGHTS AT SALON

DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE 1920, 268 REDERER (C.). - LA TROI-

SIÈME CONFÉRENCE INTER-ALLIÉE POUR L'ÉTUDE DES OURSTIONS RELATIVES AUX INVALIDES DE GUERRE (ouclques impressions), 69. ROSHEM (J.). - L'ÉLOGE DE

L'IVRESSE, 202. ROUGEOLE (LA) DE LOUIS XIV 260

(inauguration du Roussin buste du chimiste), 349. Ságes femmes des bureaux de (indemnités bienfolsonce

aux), 311. Saint-Neetaire (services auto. mobiles P. L. M. pour), 367.

SALON (LE) D'HIVER 1920, 190. - DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE 1020 (UNE VISITE AU), 268, - DES ARTISTES DÉCORA-

TEURS EN 1920 (LE), 313. - DES INDÉPENDANTS (vi-- DES INDÉPENDANTS (VISITE

AU) FÉVRIER 1920, 177. - DE L'UNION DES FEMMES PRINTRES EN 1020 (LE), 283-

- DES PASTELLISTES FRAN-CAIS EN 1920 (LE), 359. Sanatoriums de Bligny (réou-

verture des), 296. SARDA (LE PROFESSEUR) (NÉ-CROLOGIE), 292.

Scaphandre autonome (le), 365. Scaphoïde du tarse (présentation de radiographies du),

SCATOTHÉRAPIE DE

RIEDLIN (LA), 250.

SCHREIBER. - L'INSTITUTION | DES INFIRMIÈRES VISI-TEUSES, 7.

Sciérose en plaques (étude sur l'origine et la nature de la),

Scoliose (assouplissement en position d'Abbott), 121. Scopolamine-morphine

fluence de la) sur les phénomènes douloureux du travail, 307. Scènes médicales, 197 209,

226, 236, 249 Secret médical (à propos du) 155.

SECRET PROFESSIONNEL (IN-FANTICIDE ET), 254. Sérologie (laboratoire de), 214.

Service de chirurgie à l'hôpital Lariboisière (transformation d'un), 368. - médical de nuit (réorgani-

sation du), 96. - de la Préfecture de la Scine, 366. - de santé (réorganisation de

l'école du), 122. - en Afrique Oeciden-

tale (le), 366. de la marine, 185, 220. 311.

- sanitaire maritime, 366. Silhouettes médicales. — Le Professeur VINCENT, 119. Situations médicales, 124. Société anatomique, 15.

- belge de physiothérapie, 332. clinique de médecine mentale, 15, 105, 391

- de chirurgie et le créateur de l'auto-chir. (la), 97. - (prix de la), 110, 134. - de la Croix-Rouge (ligue des), 276.

- française d'électrothérapie et de radiologie, 381. - d'Eugénique, 332

 — d'hygiène (la), 155, 332 - - d'urologie, 75.

— d'hygiène, 96. – alimentaire, 310. -internationale de chirurgie,

199. \_\_\_\_\_ (Vo Congrès de la), 367.

- de médecine légale, 106,

- militaire française, 311, - de Paris, 30, 45, 92,

172, 198, 241, 308, 346. – (assemblée générale), 30. - (présentation d'appa-

reils), 346. des médecins et chirurglens des hôpitaux de province, 185.

- inspecteurs des écoles, 228, 350. de médecine - nationale (prix offerts par la),

295. scientifique d'hygiène alimentaire, 295.

Société de thérapeutique, 60. Source d'eau minérale (changemeut de nom d'une). 296.

Sourciers (réactions musculaires chez les), 198. Souscription pour la glorifieation des médecins morts pour la patrie, 48, 109. Spécialités(avis aux fabricants

de), 352, - pharmaceutiques, 183. - PHARMACEUTIQUES (LE FISC ET LES), 193.

Sports (commission chargée de rechercher les meilleurs moveus de développer le goût et la pratique des), 200-Stations hydrominérales et elimatiques de France (commission permanente des),

153. Statue de Lacmec à Quimper, I.

Stomatologiste adjoint des hôpitaux de Bordeaux (coneours de), 75. Strabiques (leçons sur la

rééducation des), 278. SUISSE (LE MOUVEMENT MÉDI-CAL EN), 83.

Sulfarsénol (un nouveau composé arsenical, le), 107. Syndrome paralytique (délire mélaneolique : au bout de cinq mois,apparition de),15. - pseudo-paralytique chez

un épileptique. Présentation de malade, 105. Syphilis aecident du travail,

106. - (l'iodure de diméthyl-diphénylarsinate de mercure et de vanadium dans le traitement de la), 346.

- (la lutte contre la), 366. - du système nerveux (lecons sur la), 258.

Syphilome ano-rectal (le soidisant), 379-Système nerveux (traitement

intrarachidien des affections syphilitiques et parasyplulitiques du), 255. Tabès (contribution à l'étude

de la pathogénie du), 90. Tarif Dubief majoré de 100 p. 100 (le), 366. Taxe de luxe sur les plaques radiographiques (la), 95.

TECON. - LE MOUVEMENT MÉDICAL EN SUISSE, 83. Tétanos, sérothéraple préven-

tive, II. Thérapeutique appliquée, 301. - (cours de), 33-Thermoradiothérapie et la

fulguration (présentation de malades traités par la), 346. Thèses de la Faculté de médecine de Paris, 186.

(Pour ou contre la suppression des), 258. Thyroïdectomie (manie aiguë guérie par la), 29.

male, 347. Trait d'Union médical (le),

367. Transfusion sanguine (à propos de la), 30.

Travail (paralysie générale et accident du), 105. Transports maritimes (méde-

cius inspecteurs des), 97. Trépanation décompressive (traitement de certaines formes du vertige de Menière par la), 120.

TRIBOULET (HENRI), (NÉCRO-LOGIE), 167. Troubles endocriniens et épi-

lepsie tardive, 29. Tube digestif (maladies du).

278. Tuberculide (le pityriasis rosé de Gibert est une), 16. TUBERCULOSE (LA PART DE LA) DANS LA DÉPOPULATION,

130.

glycéro-galacolique dans le traitement, 348.

 (pathologie de la), 45. - (Les pensions pour), 245. Tumeurs consécutives aux injections d'huile camphrée, 378.

- de l'épiploon, 15. Typhus exanthématique (manifestations nerveuses du), 107. - (la lutte contre le), 122.

Ulcère (l') du jéjunum après gastro-entérostomie, 348. Université allemande (une

nouvelle, 199. - de Bucarest, 95.

- de Cluj, 95. de Gand, 96. - de Liège, 96, 109.

- libre de Lille (la commémoration de Williot à l'),

214 Urologie (radiographie et), 172.

ThyroIdothérapie infinitési- | Tuberculose (emploi d'un éther | Uruguay (nos diplômes et l'), | Variétés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21,

Vacances de Pâques (enseignement d'entérologie pendant les), 122. Vaccin (fourniture du) et du

matériel de vaccination, 278. VACCINE A ANNONAY (L'IN-TRODUCTION DE LA). JO-SEPH DE LA ROQUE ET

MATHIEU DURET, 21. VAL-DE-GRACE (LE MONAS-TÈRE DU) JUSQU'A LA MORT D'ANNE D'AUTRICHE, 263.

**- 184.**  (agrégation de médecine de l'école du), 75.

- (nouvelle chaire au), 310-VAN BENEDEN (ÉDOUARD). (A PROPOS DU MONUMENT). 36I.

- (Monument), 295. VAOUEZ (H.). - CHARLES 36, 52, 64, 114, 127, 138, 160, 180, 191, 202, 250, 260, 286, 299, 361, 376, 000

VERSAILLES (LA LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE A), 44. Vertige de Ménière (traitement

de certaines formes du) par la trépanation décompressive, 125. VIANDE FRAICHE (RARÉFAC-

TION DE LA), 54 Vichy (la saison à), 324. - (voyage d'instruction à),

392. - (voyage médical à), 257. VIDAL (E.). - LE MOUVE-

MENT MÉDICAL ESPAGNOL. 56. VIN (HORACE ET LE), 52. Virus rabique (action l'éther sur le), 168.

Voyage d'instruction à Vichy, 392. ESMEIN, NÉCROLOGIE, 930. - médical à Vichy, 257.



CORBEIL. — IMPRIMERIE CRÉYÉ.



#### LA STATUE DE LAENNEC A QUIMPER

Quimper est la ville natale de Laennec. C'est dans la maison portant le nº 2 de la rue du Quai, que l'illustre inventeur de l'auscultation est ne le 17 février 1781. Cette maison, sans caractère architectural, avait une situation heureuse et gaie, au confluent du Ster et de l'Odet; elle fut détruite en 1892. La vue d'ensemble que nous domnons ne peut montrer que son emplacement (1).

Laennée y vécut peu puisque, dès l'âge de six ans, à la mort de sa mêre, il quitrit l'Ouimper pour aller, après un court séjour à Biliant, à Nantes près de son oncle Guillaume-ll'rançois Lacennee qui dirigea toute sa vie de collégien et d'adolescent, et éveilla en lui la vocation médicale. Il y resta jusqu'en 1801 et ensuite ce fut à Paris que, comme étudiant, comme docteur, comme professeur, il vécut et poursuivit son curvre. Mais Lacennee gardait à sa petite patrie une affection filiale et aimait y revenir. Aussi Quimper l'honore comme un des plus illustres enfauts de la vieille Armorique animé de l'âme des afeux, selon le mot d'îfenri Roger.

C'est à Quimper, près de la cathédrale, sur la place Saint-Corentin, que s'élève la statue due au sculpteur Duquesne. Laennec y est représenté assis, recouvert de sa robe professorale, tenant dans sa main droite un séthoscope, le bras gauche

(t) No.18 counaissons toutefois cette maison grâce à une phot ographie de M. Guermonprez, repro luite par M. Rouxéau dans son livr: si intéressant sur 1:8 Premières années de Lacannee, elle fut publice ici même le 6 avril 1912. élevé, le doigt indicateur toumé vers l'oreille, comme pour saisir la signification des bruits que l'instrument vient de lui faire percevoir. L'incription gravée sur le socle porte que ce modification de l'enver a ché élevé par l'Association générale dies médecins de France, par la Bretagne, par lès médecins français et étrangers, le 15 août 1868. L'initiateur de la souscription avait été les Dr. Lediberder (de Lorient) et rapidement l'Association générale avait recueilli les 20 000 francs nécessaires.

Autour de ce monument eut lieu à cette date la première cérémonie solemnelle commémorant Lacennec; Henri Roger et Bouilland lui rendirent alors un éloquent hommage. Après cinquante aus écoulés, une nouvelle cérémonie a récemment groupé autour du même monument les représentants de la Bretagne, les élégeués de la Faculté de Paris, de l'École de Nantes, de l'Association générale des médecins de France. La photographie que nous reproduisons ici montre la statue au moment oile professeur Cley promonce, devant une foule attentive, un discours remarquable de pensée et de forme.

Depuis cette cérémenie où fut commémoré le centenaire de la publication du livre immortel de Lacannec, divers hommages ont été rendus à la mémoire de l'inventeur de l'auscultation. D'autres encore doivent l'être. Il n'est que juste de rappeler aux générations médicales actuelles le nom et l'œuvre d'un de ceux qui, avec le plus d'éclat, ont personnifé le génie français.





Maison remplaçant la maison natale.

## VARIÉTÉS

#### L'HOPITAL DE LA MATERNITÉ Par H. MATOREY.

La Maternité, autrefois ancien couvent de Port-Royal, évoque chez nous les souvenirs déjà lointains des luttes du Jansénismehla Révolution, des origines de la Maternité à l'Office des accouchées de l'Hôtel-Dicu. Cette époque, célèbre entretoutes, nous rappelle cette pléade d'hommes distingués, aux convictions intransigeantes, qui soutinrent, avec un talent admirable, une de nos plus curiesses polémiques religieuses, et y lancèrent, parmi de



La Materoité (fig. 1).

nombreux monuments littéraires, ces deux œuvres puissantes : les Provinciales et les Pensées.

En jetant un coup d'œil sur cette chapelle, le long des cloîtres et des anciennes cellules, notre imagination se reporte à un autre âge, évoquant par là même l'ascétique sévérité de Messieurs de Port-Royal, les vibrantes prédications de Saint-Cyran et Singlin, fulminant contre l'hypocrisie du siècle ; la sévérité des règlements ne tolérait, du reste, aucun divertissement à côté des exercices du culte, et les moniales elles-mêmes imploraient le pardon de leurs peccadilles dans une austère pénitence.

Jetcz un coup d'œil sur la cellule oubliée où la grande Abbesse rendit le dernier soupir, toujours bouleversée par la peur des jugements de Dieu, dans la cour, ancien cimetière des religieuses, vous n'y retrouverez point ses cendres; c'est ainsi que les années, en conservant ces souvenirs, ont effacé les traces de la plupart de ceux qui illustrèrent Port-Royal.

S'il est un personnage bien inconnu de tous e est certes cet emperruqué qui surmonte la pendule du cabinet de l'acconcheur en chef, et ce buste d'homme grave qui préside aux repas des infirmières.

Pendant plus de deux siècles, l'Office des accouchées connut, à lui seul, par son cnseignement pratique des accouchements, tous les avantages de la célébrité, et un bon nombre d'accoucheurs distingués de l'Réole de chirurgie cherchient par là même à s'y introduire, mais il n'ouvrait ses portes qu'aux élèves sages-femmes.

Quatre apprenties, parfois cinq, même six, y traitaient les femmes en gésine, sous l'édi directorial de la dame des Accouchées, et le nombre de celles qui partaient tous les ans pour exercer leur profession ne pouvait être évalué à plus de quinze ou vingt. Ce chiffre est appréciable, si l'on serend compte qu'à la fin du xvirré siècle, on ne recevait à Paris, chaque année, que sept à dix sages-femmes.

Il est un fait avéré, qu'au xvm siècle, les soins médicaux étaient totalement délaissés; partout, dans les campagnes, les malades recouraient aux avis d'empiriques, de rebouteurs, de charlatans; de grosses matrones illetrées apportaient aux malheureuses qu'elles assistaient la hardiesse de leur ignorance. Que de vies furent sacrifiées, faute des counaissances les plus élémenaires; la mortalité dans les campagnes était effrayante, et les villes seules étaient plus privilégiées, par le fait qu'on y trouvait un nombre relativement suffisant de sages-femmes.

Le 11 messidor an X (30 juin 1802), Chaptal organise l'Técole de la Maternité, et, depuis lors, l'autonomie qu'elle possède fut le souvenir de ses anciennes fondations.

Son rôle, dès l'origine, fut de pourvoir la France de sages-femmes, et de remplacer, au profit des départements, les cours provinciaux supprimés par la Révolution; trois grands noms illustrèrent ette période : Chaptal, Bandelocque, et Mee Lachapelle. En dehors de l'enseignement donné aux accoucheuses, la Maternité devait encore répondre à toutes les exigences du moment, pour diminuer la léthalité puérale et la mortalité infantile, qui étaient épouvantables. Les épidémies puerpérales, qu'on avait eru un inoment éteindre en abandonnant l'Hötel-Dieu, domiérent naissance à de rudes attaques contre l'hospice même. Toutefois, il faut reconnânter qu'au xixe siècle,



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration

PURE

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

L'adjurant le plus sûr des cures de déchioruration, le remêdie le plus birdoupe ou le rémêde le plus birdoupe ou le répaide le plus birdoupe ou le répaide le comme et la digitale pour le cours du sing.

Cours du sing.

our. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. — Prix : 5 fr.

LITHINÉE

**FRANCAIS** 

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

**PRODUIT** 



### SI

Les Médicaments préconisés dans toutes les affections de la peau des muqueuses ont fait leurs preuves, il est bon de les prescrire.

yous sont presentés sous une forme liquide nouvelle, pratique et plus

## COLLOSOL SIMPLE

SYNTHÉTISE L'HYGIÈNE

de l'HOMME, le PEMME, l'ENFANT ASEPTISE, ADOUCIT, RAFRAICHIT, CALME TOUTE DÉMANGEAISON, PRÉVIENT TOUTE IRRITATION EXCIPIENT LIQUIDE

#### **MÉDICAMENTEUX** Collosols

#### Dermatologie

COLLOSOL eu COALTAR (Affections suintentes). COLLOSOL & l'HUILE de CAOE, au GOUORON de PIN (Affections squamauses, Eczemas, Proviesis, ctc). COLLOVOL ou SOUFRE (Affections à sécrétions grasses (Acques, Foiliculites, Séisorrhée, etc.) COLLOSOL SULFOCADIQUE (Eczémes et Psoriesi

hybrides, throniques) COLLOSOL & I'TCHTHYOL (Eczémes see Plie, Intertrigos, siz-COLLOSOL à l'HUILE de FOIE de MORUE (Prurigon, Icuthyoses, Tuberculi (as).

#### Gynêcologie

COLLOSOL au COALTAR (Leucorrhées, Métrites). COLLOSOL a l'ICHTHYOL (Eints congestifs).

#### AVANTAGES des COLLOSOLS

Médication liquide. Application facile, propre et ogréoble.

Dosage précis des médicaments. Sonisgement immédiat; Suppression instantanée des

Aimorption certoine per le peau et les muqueuses.

LITTERATURE et ECHANTILLONS C. PÉPIN, D' en Pharmacie

PHARMACIE ROGÉ CAVAILLÈS -9, Rue du Quatre-Septembre, PARIS



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GERÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ/LES JAMAET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacso à l'Orgéose, etc.



## "MANNITINE" SIROP PURGATIF

LAXATIF et DÉPURATIF pour Enfants plus âgés LABORATOIRE MOYAL, VERNON (Eure)

> ASTHME.CŒUR.REINS HYPERTENSION.ARTÉRIOSCLÉROSE

# ELIXIR MARTIN-MAZADE ODURE DE CAFÉINE

O.GR.25 PAR CUILLEREE A CAFE

CHANTILLONS FRANCO, LABORATOIRE MARTIN MAZADE STVALLIER (Drome)

## VARIÉTÉS (Suite)

la réputation de la Maternité allait en grandissant, à cause de la valeur des nombreuses élèves dont la Maison de Port-Royal dotait le pays. Le mode de recrutement des élèves de la Maternité était devenn très difficile, par suite de la limite d'âge de dix-neuf ans, et, parmi les postulantes, beaucoup n'ont vu éclore leur vocation que fort tard, et les soins qu'elles donnaient aux malades, soit dans les hôpitaux, soit dans d'autres institutions, étaient la cause de leur nouvelle orientation dans la vie.

Au début du xvire siècle, à la place occupée par



La Maternité, La Chapelle (ng. 2).

la Maternité, se dressait l'hôtel de Claguy. Des religieuses, venues de l'abbaye de Port-Royal des Champs, rendue trop petite pour les loger, s'y établirent en 1625, 11 n'y en avait pas moins de quatre-vingts, dit Sainte-Beuve; beaucont étaient malades, dévorées par les fièvres, et quinze moururent en deux ans.

M®® Arnauld, venve depuis 1619, acheta l'hôtel de Clagny, autrefois habité par l'architecte Pierre Lescot, pour une somme de 24 000 livres, et de grands travanx y furent faits jusqu'au 28 mai 1625. A cette date, quinze religieuses y furent transférées, et, le 16 juin, ent lieu la clôture définitive. En juin 1827, un bref dn pase Urbain VIII retira aux mônies de Citeaux (ordre de Saint-Bernard) la juridiction qu'ils avaient exercée jusque-là sur l'abbaye, et la transfera à l'archevêque de Paris, MJ de Gondi, qui la partagea avec MM. Zamet, évêque de Langres et de Bellegarde, archevêque de Sens. Ces trois personnalités ecclésiastiques gouvernèrent aussi l'Institut du Saint-Sacrement fondé par de Longueville, et ouvert à Paris en 1633.

Zamet, qui était en outre supérieur de l'abbaye de Tard, à Dijon, congédia de Port-Royal la mère Agnès Arnauld, et l'euvoya régir le monastère de Bourgogne, où elle resta six ans ; tandis que la mère Angélique Arnauld, par ordre de Gondi, était mise à la tête de l'Institut du Saint-Sacrement; Zamet avait conifé la direction spirituelle de cette dernière maison à M. du Vergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, ami et disciple de Jansénius. D'une grande piété, Saint-Cyran ne tarda pas à acquérir le plus grand empire sur la mère Angélique; il prit pied par elle à Port-Royal de Paris quand il rentra en 150,6 et gagna bientôt la confance de la nouvelle abbesse, la mère Agnès, revenne de la rard.

Quoique maître dans la maison au départ de Zamet, devant les dénonciations calonnieuses, Saint-Cyran se retire, laissant à sa place, conune confesseur ordinaire, un homme à lui, M. Singlin.

Le 10 vendémiaire au IV (2 octobre 1795), au nom du Comité du salut public, un conventionnel présente un projet de décret, faisant du Val-de-Grâce un hôpital militaire pour la légion de police, et transférant à la maison de la Bourbe, et à l'ancien Institut de l'Oratoire, l'établissement de santé déjà commencé au Val-de-Grâce.

Le projet était séduisant en lui-même; les travaux commencés au Val-de-Grâce furent interrompus, et les enfants trouvés qu'on y avait installés le 25 messidor an III (13 juillet 1795), avec une centaine de novices, émigrerent à Port-Royal le 25 vendémiaire an IV (17 octobre 1796).

Ce vaste bâtiment prit le nom de Maison d'allaitement, et la Maison d'accouchement, mois considérable, celui d'Oratoire. Ainsi se trouvèrent réunis, en deux sections distinctes, les enfants trouvés, et l'hospice des Accouchées de l'Hôtel-Dieu.

La maison d'allaitement, à cette époque, ne connaissait guêre les règles de l'hygiène la plus élémentaire ; l'air, premier besoin d'un hospice, y manquait totalement. C'était un amas de chambrettes, mesurant an plus 8 mètres carrés ; les plus grandes comptaient huit lits, abritaient six nourrices et douze enfants qui s'étiolient sans air ni lumière. Une seule salle avait quarante lits; noire et mal aérée, elle étuit réservée aux femmes enceintes, et se trouvait exactement dans l'ancien

## VARIÉTÉS (Suite)

chapitre, au rez-de-chaussée, sous le cloître. La saleté et les mauvaises odeurs y régnaient en conquérantes; pour faire face à tous ces inconvénients, le seul et unique sauveur manquait: l'eau.

A cette époque, l'abbaye de Port-Royal ne disposait que de six lignes d'eau, suffisantes d'ailleurspour les soins de propreté les plus élémentaires à donner à une centaine de personnes, mais, à côté de cela, la section de l'Allaitement, comprenant neuf cents personnes, n'en eut pas une ligne de plus.

Avec une pareille quantité, on ne pouvait pourvoir au nettoyage de la maison et à l'alimentation des pensionnaires.

Ce n'est qu'en l'an IX, que le Conseil des hospices, sur la proposition du citoyen Poirot, fit un effort appréciable pour améliorer l'hygiène. Bicoques et cloisons furent abattues, et de belles salles très convenables s'y frent jour, et, en l'an II, on fit rebattre 650 matelas, dont les deux tiers furent recouverts à neuf. Les allées des jardins furent récevrées aux malades, et, pour ne pas s'imposer de nouveux frais, l'Administration loua les carrés potagers.

La section de l'Accouchement était d'une installation meilleure, mais très à l'étroit, dans l'anciente maison du noviciat de l'Institution de l'Oratoire. Cette maison, "fondée [en]" 1050 par Nicolas Pinette, trésorier du duc d'Orléans, possédait la elle seule, deux bâtiments parallèles, dont l'un donnait sur la rue d'Enfer, et l'autre enclavait l'églies sur les jardins.

Le II novembre 1655, au nom de Gaston, duc d'Orléans, cut l'eu la pose de la première pierre de la chapeille, et, le 7 novembre 1657, on ; en bénissait le sanctuaire. Plus tard, près de l'autel de la Vierge, prit place le Jmausolée du cardinal de Bérulle, œuvre de J. Sarazin, et, sur les murailles, des tableaux de Slimon François, de Lebrun, et un Ecce Homo de Coypel. Une fort belle bibliothèque avait été installée, quand, la Révolution chassant les. Pères de l'Orntoire. tout fut dispessé.

Le 29 juin 1814, sur un arrêté du Conseil général de l'hospice, fut décidée la séparation administrative des deux maisons, isolées au point de vue territorial par le percement de l'avenue de l'Observatoire.

Le 1<sup>er</sup> octobre 1814, la Maternité, devenue autonome, cède à l'hospice des Eufants trouvés l'Oratoire, et prend place à Port-Royal.

L'organisation terminée en 1818, et le plan dressé en 1820, permirent de juger avantagensement l'affectation donnée aux deux bâtiments.



## OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# HYPNOSE SEDATION NERVEUSE

# VERONDIA

Ses Indications :

Insomnies

Névropathie -- Hystérie Tremblements -- Mal de Mer

Phénomènes convulsifs

Sa Composition:

O gr. 25 de Véronal (associé à l'Extrait de Passiflora incarnata), par cuillerée à soupe de

SOLUTION ou par COMPRIMÉ.

Ses Deux formes :

SOLUTION OU COMPRIMÉS

La forme COMPRIMÉS a été réalisée récemment sur la demande du Corps Médical pour certaines catégories de malades.

Ses Deux doses: .

HYPNOTIQUE 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

SÉDATIVE 1 cuillerée à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, Paris

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

**CONSTIPATION** 

Dépôt :

CHOLÉINE CAMUS

13, Rue Pavée, Paris (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. D'OCTEURS

# CAMUS





SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

"Un Grain assure effet laxatif."

S'AVALENT COMME UNE PILULE

## VARIÉTÉS (Suite)

En 1890, la Faculté de médecime élit domicile dans les galeries neuves de la Maternité, à cette époque Chinique Baudelocque. M. Budin, alors directeur, obtenant la reconstruction de Maternité, sut tirer avantagensement profit de l'anjustiee commise. On en parlait déjà depuis 1880, et l'architecte Gallois avait soumis un plan vraiment trop destructeur au conseil municipal. Le vieux Port-Royal fut toutelois épargné; les bâtiments du cloftre et l'ancien bôtel d'Aumont, au bord de la rue Saint-Jacques, sont classés aujour-d'hui parmi les monuments phistoriques; le pavillon des débiles a été édifié sur leur emplacement, et l'entrée transférée, en 1888, à l'angle du faubourg Saint-Jacques.

Du côté du bois, comme une immense annexe, furent élevés les murs de la Maternité. Le projet de 1896, grâce à la geierosité du conscil municipal, fut subventionné de 840 000 francs. Les bâtiments, achevés en juillet 1902, ne furent officlellement inaugurés que le 23 juillet 1003.

Le président Loubet, à la suite d'une visite au Val-de-Grâce, se rendit à la Maternité, en compagnie du ministre de la Guerre, le général André, des généraux Dubois et Faure-Biguet. Il y fut recu par M. Gustave Messureur. directeur de l'admi-

nistration générale de l'Assistance publique, et visita successivement le service des enfants débiles, dirigé par le D\* Poruk, accoucheur en chef de la Maternité, le service de M. le Professeur Charrin, médecin en chef, où sont soignées les femmes enceintes ou accouchées, atteintes de maladies

Le Dr Porak, le Dr Potoeki, et Mme Hénault, sage-femme en chef, ont guidé le Président à travers les salles du service d'aecouchement installées dans les bâtiments neufs.

De nos jours, à l'angle de la rue du Faubourgsaint-Jacques et du boulevard de Port-Royal, s'ouvre la large baie d'une porte neuve, où, sur le fronton, on lit; Liberté, Irgallté, Fratemité; au 'delà du seuil, un tertre gazomé, parsemé d'arbres et de parterres, dont le riche tapis de verdure s'étale entre la hautc façade de la direction, qui fut l'hôtel de Mos d'Aumont, et l'annas étrange des bâtiments gris qui furent l'abbaye de Port-Royal.

A droite de l'entrée, longeant Port-Royal, le pavillon des déblies laisse deviner, le long de ses murs, le vert elair de ses treillages, et, à l'étage de son pavillon central, son riche manteau de lierre, Gagnons rapidement, à travers ces allées évo-

## USINES CHIMIQUES DU PECQ

## CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE

## **BACTIOXYNE**

## MANGANATE CALCICO-POTASSIOUE

(Formule du Docteur S. MÉLAMET)

En ampoules de 5 cc. pour injections intraveineuses

SIÈGE SOCIAL : Littérature et échantillons,

39, Rue Cambon, PARIS " Téléph. Louvre: 30-27

DÉPOT GÉNÉRAL : 68, Bd Malesherbes, PARIS " Téléph.: wagram: 07-87
Pharmacie Baudry.

## VARIÉTÉS (Suite)

eatrices de souvenirs historiques, l'amphithéâtre des morts, commun à la Maternité et à Baudelocque, et dont le portail de sortie s'ouvre sous les verts marronniers de l'avenue de l'Observatoire.

Tout près, le pavillon Tarnier, qui, depuis 1889, n'appartient plus à la Maternité, et les hauts bâtiments de la Clinique Baudeloeque, qui forment de ec côté la bordure de la Maternité, et s'étendent jusou'au pavillon des débiles.

Nous sommes au bois, il est agréable de goûter parfois au charme de sa tranquillité champêtre, toute reposante de verdure et de fraîcheur.

Ce pare était superbe jadis, quand, au pied même du bătiment claustral, poussaient de belles rangées de tilleuls et de sorbiers, dont les masses puissantes profilaient leurs ombres généreuses en autant de berceaux frais et embaumés. De nos jours, il ne manque pas de charme, et, par les beaux après-midis ensolellés, c'est, en plein Paris, une oasis de verdure, empire de rêve et de silence. On pourrait s'v eroire bien loin de la eapitale,



Le Cloitre. Cour de l'ancien couvent (fig. 3).

quand, au milieu des vapeurs du soir, la eoupole harmonieuse de l'Observatoire se découpe sous la clarté des rayons lunaires, lui donnant des allures de mosquée; quand de grandes lueurs, déchique-tées par l'ombre des vieux arbres, tombent du eiel sur le gazon, baignant là-bas les bâtiments endormis? Pas encore l'ear les fenétres illaminées de la salle de travail nous laisseut entrevoir dans la solitude des choses les douleurs qui veillent.

Le vaste édifice de la nouvelle Maternité dresse à la lisière du bois sa blancheur de pierre neuve, rehaussée par l'éclat de ses assises de briques et l'ocre de ses toits de tuiles Citons, en terminant, la salle d'accouchement (salle Lachapelle); la salle Danyau, vaste et daire; le service Boivin, et le service Tarnier, avec son personnel spécial; les salles Chaussier, Baudecque, A. Dubois, P. Dubois. Plus loin, parallèlement à la rue Saint-Jacques, un tronçon de logis à deux étages que vient presque toucher la nouvelle Maternité: c'est le réfectoire du personnel, et, aux premier et deuxième étages, se



Ancien baptistère de la Chapelle (fig. 4).

trouvent les salles Levret et Désormeaux, ct quelques logements de surveillants.

Sur la façade ouest du monastère, rien à signaler, en dehors d'une belle allée de marronniers qui sépare Baudelocque, et, en regard du boulevard de Port-Royal, l'abbaye montre, avec quelques baleons de fer forgé, un mur gris, interrompu par le portail de la chapelle.

De nos jours enfin, les mesures de propreté et d'hygiène ont été poussées jusqu'à leur extrême limite, et, à l'heure aetuelle, nous sommes loin du temps où six lignes d'eau devaient suffire au nettoyage et à l'alimentation de 900 personnes.

## L'ÉLIXIR

de

# VIRGINIE

porte toujours la signature de garantie

# NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES Accidents congestifs de la Puberté

et de la Ménopause (Hémorragies de toute nature)

ÉCHANTILLONS :

Produits NYRDAHL

20. rue de La Rochefoucauld, PARIS





AL-MONT-COLLINE

660 mètres d'altitude

MONTREUX-TERRITET

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections

DIABOLA et BEPTRALIES (Rabause, Foie, etc.); ENTERTIES,
DYSPERSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (Appertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉSITÉ;
GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur



### PROPHYLAXIE ET HYGIÈNE

L'INSTITUTION DES INFIRMIÈRES VISITEUSES.
UN EXEMPLE PROBANT DE COLLABORATION
FRANCO-AMÉRICAINE

A propos d'un livre récent du Major Richard-C. Cabot

L'institution des infirmières visiteuses est appelée à jouer un rôle capital au point de vet du traitement et de la prophylaxie de la plupart des maladies communes; elle seule permet l'extension si désirable du traitement à domicile pour obtenir le désencombrement des hôpitaux; elle est, d'autre part, un des rouages fondamentaux du dispensaire d'hygiène sociale, avec ses deux sections de lutte contre la mortalité infantile et contre la tuberculose.

Cette institution mérite d'être bien connue du públic, en particulier des médecins. Je ne saurais assez recommander à ce point de vue la lecture du livre qu'a publié à Paris eu français, cette année même, le major Richard-C. Cabots livre intitulé: Essais de médecine sociale: la fonction de la visiteuse à domicile (1). Le major Cabot, professeur de médecine à l'Université de Harvard et médecin en chef de l'hôpital général de Massachusetts à Boston, est le créateur du service social dans les hôpitaux, c'est-à-dire de l'organisme chargé d'établir une liaison permanente et utile entre l'hôpital et le domicile privé, entre le médecin et le malade dans sa famille. Les pédiatres français, déjà avant la guerre, connaissaient bien son œuvre qui nous fut révélée par Mme Nageotteannonciatrice en maintes circonstances des progrès médicaux ou sociaux utiles à la communauté. Sur ses indications, divers services sociaux furent ouverts à Paris, et en premier celui du professeur Marfan à l'hôpital des Enfants-Malades. Il a été parlé à cette époque, dans Paris médical, de ces très intéressantes tentatives.

Le major Cabot fit son devoir aux armées comme médecin-chef de l'hôpital américain nº 6, mais il estima pouvoir faire davantage pour notre pays, en publiant avant son départ un livre destiné à nous faire profiter de sa très grande expérience en matière de médecine sociale. Je megarderai bien d'analyser ici ce volume dont la lecture est passionnante, car il s'en dégage un amour profond de l'humanité et de notre pays; je désire simplement mettre en reide les passages qui montrent nos qualités et nos faiblesses, pour en déduire une fois de plus les avantages indéniables que nous pouvons retirer de toute collaboration avec des amis sincères, et en particulier avec les Américains.

« Les idées nouvelles, les grandes décou vertes sont venues par la France, écrit M. Cabot, mais elles n'out janais, si je ne me trompe, été reconnues publiquement comme elles auraient dâ l'être, puisqu'elles n'out jamais été incorporées dans les institutions de ce pays, ni influencé le traitement accordé à ceux qui en ont besoin. « Cette vérité, à la fois flatteuse et dure à entendre, n'est nouvelle pour aucun de nous; mais l'exemple choisi pour la prouver est à ce point démonstratif que je crois utile d'eu parler plus en détail.

Les dispensaires d'hygiène sociale et les infirmières visiteuses ont pris aux Etats-Unis, en ces quinze dernières années, une extension considérable. Pour ne parler que de ces dernières, on se rendra compte du chemin parcouru en songeant qu'en 1905 on en comptait une, celle introduite pour la première fois à l'hôpital du Massachusetts par M. Cabot, et qu'en 1919 leur chiffre dépassait 20 000 ! Il serait trop long d'indiquer la tâche dévolue aux infirmières visiteuses qui, selon les circonstances, doiventêtre des soignantes médicales ou des assistantes sociales, au courant des lois, des assurances, des secours, des institutions et des œuvres susceptibles d'améliorer un cas déterminé; mais il est clair qu'il faut les considérer désormais comme des auxiliaires indispensables du médecin, dont le rôle ne consiste plus uniquement à rédiger comme autrefois une ordonnance pour faire délivrer au patient une potion ou des cachets. Le médecin, à l'hôpital ou au dispsensaire, ne doit plus prescrire sans savoir si sa prescription est suivie convenablement ou non, qu'il s'agisse de l'achat et du mode d'administration de certains médicaments ou de soins particuliers nécessitant une pratique spéciale, tels que application de ventouses, lavages d'estomac, d'intestin; d'oreilles ; pansements de plaies, de brûlures, de lésions cutanées : injections sous-cutanées, etc. Le médecin, hygiéniste de tous les instants, doit en outre être informé exactement des conditions dans lesquelles vivent son malade et son entourage : il doit être renseigné sur le logement, l'aération, l'encombrement, l'alimentation, le couchage, sur les causes de contamination, sur les movens de propreté, de désinfection, etc. Comment le médecin le plus actif, le plus dévoué pourrait-il suffire à la besogne dans de telles conditions, s'il n'était entouré par une phalange de collaboratrices instruites et bien rémunérées? J'insiste sur ce dernier point. Les Américains l'ent bien compris, et l'expé-

Les Americains l'ent bielt compris, et l'experience tentée par Cabet ayant donné les meilleurs résultats, son exemple ne tarda pas à être suivi dans plus de deux cents hépitaux dont quelques-uns emploient actuellement jusqu'à

### PROPHYLAXIE ET HYGIÈNE (Suite)

quarante et cinquante assistantes sociales, à New-York, à Boston, à Chicago, à Philadelphie, à Baltimore, etc.

Le champ d'action des infirmières visiteuses est considérable. Leur nom varie d'ailleurs aux Etats-Unis suivant leurs attributions. Dans les hôpitaux, ce sont les medical social workers, parce qu'elles s'occupent des malades à la fois au point de vue médical et social. Dans les usines, on les nomme wed/are workers, parce qu'elles poursuivent le bien-être des ouvriers. Dans les écoles, on les désigne sous le nom de home and school visitors, parce qu'elles soignent les élèves à la fois dans les écoles et au domicile de leurs parents. Enfin, les tribunaux d'enfants emploient des infirmies dites probation officers, parce qu'elles surveillent les jeunes détenus pendant une période dite d'épreuve.

Les applications pratiques du système des infirmières visiteuses ont pris, on le voit, la plus large extension aux l'itats-l'inis. Or ce système est basé sur des principes d'hygiène sociale nés entièrement en France et formulés par Calmette et Grancher. M. Cabot, dans son livre, insiste sur ce fait et il s'empresse de reconnaître ce que son pays doit au nôtre dans ect ordre d'idées.

Calmette a montré le premier l'importance des

visites domiciliaires dans la lutte antituberculeuse. La visiteuse d'hygiène, suivant les principes formulés par le savant illiois, est l'agent de liaison nécessaire entre le dispensaire et le domicile du malade; son rôle doit consister en particulier à pratiquer l'antisepsie en contribuant à la destruction des bacilles par la désinfection du logis, des linges et des craclatas.

L'action préventive du dispensaire avec l'aide des infirmières visiteuses a été inaugurée d'autre part par l'Œuvre Grancher de préservation contre la tuberculose. Cette œuvre, en plaçant les enfances encore indemnes à la campagne, loin du foyer familial de contagion, a établi que le dispensaire d'hygiène sociale devait s'occuper non seulement des malades qui se présentent à la consultation, mais encore de ceux qui restent chez eux et de leur entourage. Or, pour remplir cette tâche, pour aller au-devant du mal, le médecin doit être se-condé par des collaboratrices compétentes et spécialisées comme le sont précisément les infirmières visiteuses.

Ayant ainsi montré la voie aux Américains, qui sont les premiers à le reconnaître, est-ce que nous ne devons pas à notre tour nous inspirer de leur exemple et développer comme eux cette institution des visiteuses destinée à modifier de





# **SIEROSINA**

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. R. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi larée et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

## La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

## CONSTIPATION

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1º EXTRAIT TOTAL DES

qui renforce les sécrétions glandulaires de cet organe

2º EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIGMENTE qui requi
larise la sécrétion de

la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas 3º AGAR AGAR qui réhydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES
SÉLECTIONNÉS action
anti-microbienne et
anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE > 21, Ruc Théodorc de Banville, PARY?

J. LEGRAND. Pharmacien

# UROFORMINE GOBEY Comprinés dosés à 0°50 chexamethyléne-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

## des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES; Bury, Ch. des H. Paris. Burbier, M. des H. Paris. Chaput, Ch. des H. Paris. Ertablehoff, Er-lai, H. Ferris.

Chaput, Ch. 388 H. Faris.
Erubiskhord, Kr. Jul, H. Faris.
Fleisthorer, Et. Int. H. Paris.
Prof. Jeannal, de Toulouse.
Prof. J. September (Nesker).
Oraison, Chef Cl., Bordeaux.
Potocki, M. des H. Paris.
Prof. Pousseki, de Bordeaux.
Rabiere, Ch. des H. Paris.
Richelot Ch. Get H. Paris.

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoide, etc.

s à 5 Comprimés par jour dans un verre d'esu froide.

EURRITHLOW: 4, FAUROURG POISSONNIÈRE, PARIS

### PROPHYLAXIE ET HYGIÈNE (Suite)

fond en comble notre assistance médicale en la rendant plus humaine et aussi plus efficace parce qu'avant tout préventive?

Nos campagnes comme nos villes peuvent en bénéficier, car; à côté des infimières visiteuses wbaines, doivent être créées des infimières rurales, moins spécialisées sans doute, mais susceptibles de rendre également les plus grands services au point de vue de la lutte contre la tuberculose et contre la mortalité infantile, à condition qu'elles puissent avoir à leur disposition les moyens de transport convenables. Diverses écoles d'infirmières visiteuses ont tét créées en France avant et pendant la guerre, mais leur nombre et celui des élèves qu'elles forment chaque année demeurent très insuffisants. Il faut, en cet ordre de faits comme en beaucoup d'autres, voir et réaliser grand, ainsi que font les Américains. Nous leur avons suggéré une idée, ils nous apprennent à l'exploiter, et l'exemple de collaboration sociale que nous venous de citer démontre que l'union franco-américaine peut être aussi éconde dans la paix que dans la guerre, ce qui est agréable à constater. G. SCHREIBER.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

LA LOI SUR LES PENSIONS MILITAIRES ET LES SOINS AUX RÉFORMÉS DE LA GUERRE

Nous eroyons devoir revenir sur la loi du 31 mars 1919 (Voy. Paris médical) en ee qui eoueerne les soius médileo-pharmaceutiques, et pour l'utilité de préciser certains points. Voici le texte de la loi auquel les médecius sont sofedalement intéressés:

Arx. 64. — L'État doit à tous les militaires et marins bénéficiaires de la présente loi, leur vie durant, les soins médieaux, chirurgieaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée ou aggravée en service qui a motivé leur réforme. Les ayants droit seront, sur leur demande, inserits de plein droit sur des listes spéciales établies chaque année à leur domicile de secours sous le titre : « Soins médicaux aux victimes de la guerre ».

Cette inscription leur donnera le droit à la gratuité des soins médieaux et pharmaceutiques, mais exclusivement pour les accidents ou complications résultant de la blessure ou de la maladie qui aura donné lieu à pension.

Les bénéficiaires de la présente loi auront droit au libre choix du médeciu et du pharmacien.

Les frais des soius médieauxet pharmaceutiques seront supportés par l'État. Le tarif en sera établi par un décret d'administration publique, pris après entente avec

## ATOPHAN-CRUET

PRODUIT FRANÇAIS

## ...

COUPE l'attaque

de goutte modifie la

diathèse goutteuse

窓 窓

Cachets de 0,50 gr.

ATOPHAN-CRUET

ATOPHA

Fabrication Française

AGIT
plus vite
que les
salicylates

dans les
rhumatismes
articulaires

窓 窓

Cachets de 0,50 gr. 3 à 8 par 24 heures.

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS. = Littérature et Échantillons : 13, rue des Minimes, PARIS

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Sutte)

les représentants autorisés des organisations et des syndicats professionnels intéressés.

Si l'hospitalisation est reconnue n'ecessaire, les malades seront admis, à leur choix, dans les salles militaires ou, dans les salles civiles de l'hôpital de leur ressort. L'État payera les frais de séjour suivant le tarif adopté dans l'hôpital mixte du chef-lieu d'arrondissement le plus voisin.

Les frais de voyage que devront faire les malades pour se rendre dans l'hôpital où ils seront traités ou mis en observation seront également à la chiarge de l'État. Ils seront payés dans des conditions déterminées par un réglement d'administration publique.

Sous réserve expresse, et en conformité des dispositions prises et des principes établis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, lorsque les ayants droit feront partie ou deviendront membres d'une sodété de secours mutuels régulièrement constituée en vertu de la loi du 1° avril 1898 et assurant le service maladie ou d'une société de secours des ouvriers mineurs, ou des caisses de secours des syndicats professionnels, Els pourront recevoir de leur société les soins médieaux, chirurgieaux et pharmaceuriques dont ils doivent bénéficier.

Les frais de toute nature provenant desdits soins seront remboursés aux sociétés par l'État, d'après les tarifs établis et en vertu des dispositions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7. Un réglement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article pour tout ce qui intéresse les rapports de l'État avec les sociétés ; fixera, notamment, les conditions dans lesquelles sera notifiée aux sociétés la nature des blessures ou des maladies qui ont motivé la réforme de leurs membres participants bénéficiaires de la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles devront être établis les certificats médicaux produits par les sociétés à l'appai de leur demande de rembourssement et les conditions dans lesquelles les sociétés de rembourssement et les conditions dans lesquelles les sociétés à l'espoi de secours des ouviers mineurs et les caisses de secours des

cation du présent article.

Ainsi les soins médico-pharmaceutiques ne sont dus qu'aux réformés de la guerre, ceux-cl étant, sur leur demande, inscrits de plein droit sur des listes spéciales tebules chaque aunée à leur domicile de secours sous le titre de Soins médicaux aux victimes de la guerre, sans confusion avec l'Assistance médicale gratuile. Droit au libre choix du médecin et du pharmacien.

syndicats professionnels seront indemnisées de tout ou

partie du supplément de dépenses qu'entraînera l'appli-

Nos lecteurs ont été, par ailleurs, mis au courant des pourpariers commencés et de l'entente à établir entre les syndicats médicaux et l'administration au sujet des tarifs à fixer d'un commun accord.

HORN.



## PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

#### au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastralgle, Hypersécrétion permanente,

Colltes muco-membraneuses, Fermentations anormales.

DOSES: 10 à 50 grs., par jour dans Eau, Lait ou Tianne. Cheque Flacon porte une mesure dont le contenu correspond à 10 grs. de Carbenate de Hismuth. Ph. LANCOSNE, 71, A\* Vittor-Remarket III, Paris et toute Ph<sup>in</sup>

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

### REVUE DES CONGRÈS

#### CONFÉRENCE CHIRURGICALE INTERALLIÉE

La Conférence chirurgicale interalliée qui s'est réunie à Paris a terminé ses travaux en adoptant des conclusions que nous reproduisons lei-

Tétanos, sérothéraple préventive. - L'expérience de la guerre a coufirmé la valeur préventive de la sérothérapie antitétanique. Le sérum doit être injecté le plus tôt possible. La diminutiou considérable du tétanos dès les premiers mois de la guerre est due à la sérothérapie ainsi qu'aux progrès du traitement chirurgical,

La sérothérapie curative reste à l'étude quaut à son efficacité. En tout eas, elle est inoffensive si l'on prend les précautions nécessaires contre l'anaphylaxie quand on pratique les injections.

Résultats éloignés des fractures du fémur. - Les résultats éloigués des fractures de la cuisse observés au cours de la guerre ont varié suivant les périodes dans lesquelles elles se sont produites.

1º Au début de la guerre, les résultats out été mauvais. L'abseuce de bons appareils d'immobilisation immédiate et de transport, l'insuffisance du traitement et de l'appareillage expliquent ces résultats déplorables.

2º Dans une seconde période dont on peut, fixer le début à la fin de 1916, les résultats ultérieurs sont devenus plus favorables, par suite de l'application méthodique de la désinfection des plaies et par l'amélioration de la

technique elirurgicale de l'appareillage immédiat et de l'appareillage de traitement. La création des services spécialisés a eu, à ce point de vue, la meilleure influence.

3º Au cours des opérations militaires particulièrement actives, même dans ectte seconde période, les résultats ont été souvent moins favorables qu'en temps de calmo-Ce fait est la conséquence, uon pas de l'insuffisance des méthodes chirurgicales, mais de l'afflux de blessés qui n'a pas permis d'appliquer ces méthodes dans tonte leur rieueur.

Nous n'avous pas actuellement des modes d'information suffisants pour établir la proportion des accidents éloignés après la fracture du fétuur : raccourcissements, déviations, ostéomyélites, troubles fonctionnels articulaires du genou, de la hanche et du pied. La diminutiou du nombre et de la gravité de ces accidents pendaut les deux deruières années de guerre nous permet les conclusions suivantes;

Les désinfections opératoires on chimiques des fovers de fracture suivies de la sutare précoee ou secondaire out dimiuué les ostéomyélites et leurs séquelles.

La réduction dans les fractures de la diaphyse par la traction est la méthode de choix, à condition qu'elle soit combinée avec la mobilisation précoce des articulations. Tous les efforts des chirurgiens doivent tendre à éviter l'ankylose ou la raideur du genou, celle-ci paraissant une conséquence éloignée encore trop fréquente,

## TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Par le

## **STANNOXYL**

\_\_\_ (DÉPOSÉ) \_\_\_\_

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

## Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 4 mai 1917.

Academie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, novembre 1918. Société Médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917, 25 octobre 1918.

Société de Biologie, 29 juillet 1916.

Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet, 19 et 26 janvier 1918, 14 août 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917. Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI: 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Pour les fractures sous-trochantériennes, la traction continne en abduction donne les meilleurs résultats.

Pour les fractures du tiers inférieur et juxtacondyliennes non réductibles par l'extension continue, la traction directe sur les condyles ou l'ostéosynthèse sont les procédés qui ont été suivis des résultats automiques et fonctionnels les plus satisfaisants.

Les consolidations vicieuses par angulation ou rotation qui ont été traitées par ostéotomic avec ou sans ostéosynthèse ont été améliorées dans de larges proportions. Dans tous les cas qui viennent d'être examinés, la

Dans tous les cas qui vienuent d'être examinés, la mobilisation, active et passive précoce, doit être appliquée.

Traiement chirurgical des cleatrices des membres est du trone. — A. Trailement priventif. — Toutes choses restant égales, la grande cause de la défectuosité des cicatrices est la suppuration des plaies. Le traitement de l'infection des blessures de guerre est la reconstitution antonique de la région par suture précoe, constituant donc aussi le traitement préventif des cicatrices vicieuses.

B. Tyaliement cuvalif. — Dans les cicatrices fermiées, retractielles ou adhérentes, le traitement physiothérapique (dectricité, massage, mobilisation, bahcation chande, ionisation, radiumtérapie, etc.), patiemment poursuivi, peut donner d'excellents résultats. Il doit céder le pas au traitement opératoire lorsque son action outile ne se produit plus ou lorsque la cicatrice est auxieme.

a. Tratement opératoire. — Dans les cicatrices rétractiles (cicatrices intéresant surtout les plans superficiels de la région), il faut exciser la totalité de la cicatrice, en surface et en profondeur, la suture cutanée sans traction rendue possible par la mobilisation large des bords de la palic, obteune suivant les cas par décollement sous-cutané, par autoplastie, pas distension progressive de la peau, suivant la méthode Morsstin. De façon générale, les greffes, de quelque nature qu'elles soient, donnent des résultats inférieurs aux méthodes autoplastiques

Dans les cicatrices adhérentes et profondes intéressant muscles, tendons, squelette, on emploiera l'esérèse, autant qu'elle sera possible, du bloc cicatriciel et la reconstitution par la suture de chacun des plans anatomiques de la région (muscles, aponévroses, peau).

Dans les cas de l'estruction étendue des tendons, on pourra utiliser différents procédés, notamment les hétérogreffes mortes (méthodes de Nageotte-Sénart). L'opération peut être longue et difficile; il sera avantageux parfois de l'exécuter en plusieurs temps.

Dans les cicatrices ulcérées non extirpables, on peut ntiliser soit les incisions circonférentielles antour de la cicatrice, soit les greffes de Thiersch.

 b. Traitement post-opératoire. — Un traitement physiothérapique ultérieur est à conseiller dans la plupart des cas.

Résultaté éolgnés des plales articulaires. — 1º Les blessures articulaires par balle avec orifices cutanés punctifonues, et non opérées, ont souvent donné naissance (dans une proportion que l'on ne peut fixe) à des raideurs articulaires et à dea craquements, ceux-ci d'anu produits par des l'ésions cartilagineuses (état velvétique) saus rapport avec le trajet du projectile.

2º Les arthrotomies latérales, avec suture, ont dound à longue échéance de très bons résultats. Les transtemdineuses ont domné des résultats beaucoup moins bons et out été généralement suivies de limitation des mouvements. Parfois, après les arthrotomies latérales, on a observé une laxité articulaire très grande qui semble résulter d'une distension prolongée par épanchements séco-hématique.

3º La résection primitive faite suivant la méthode sous-capsulo-périostée rigourcuse d'Ollier a donné de bons résultats fonctionnels, au point de vue fixité et





9. rue de la Perle. Paris.



# SEDATIF NERVEUX

lHypnotique,



SPASMODIQUE Anti-Algique

BASE DE

VERONAL SODIQUE EXTRAIT de JUSQUIAME

INTRAIT de VALERIANE

| LIQUIDE                    | COMPRIMÉS     | AMPOULES                    |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| l à 4 cuillerées<br>à calé | Deux à quatre | Injections<br>sous-cutanées |



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée 21, Rue Théodore de Banville - PARIS





## AFLEGMATOL LO MONACO

## Spécifique des sécrétions pathologiques

Agit indirectement sur le processus tuberculeux, en diminuent l'hémoptysle, la saterètion bronchitique (toux), les sueurs nocturnes et per conséquence les autres symptômes.

## BRONCHITES, PLEURÉSIES, PNEUMONIES, CONGESTIONS PULMONAIRES, GRIPPE, ENTÉRITES, ETC.

Ampoules de 2 cc. 5, solution d'hydrates de carbone (sérum saccharosé) préparées sous le contrôle du Professeur Dr D. LO MONACO, de la Faculté de Médecine de Rome, et seules autorisées à porter la bande de garantie et l'étiquette avec la signature du Professeur Dr D. Lo Monaco.

Exigez sur chaque ampoule la marque AFLEGMATOL LO MONACO.

DEMANDEZ LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

AU Laboratoire de l'AFLEGMATOL LO MONACO, 32, rue du Mont-Thabor, PARIS (lex)



## **SANATORIUMS**

POUR TUBERCULOSE PULMONAIRE ET OSSEUSE

ORGANISATION et INSTALLATION

RENÉ OZOUF, Hôtel du Mont-Revard, près AIX-LES-BAINS (Savoie)



## MENTON

"L'HERMITAGE"

MAISON DE CURE CLIMATIQUE
des Die Gallot et Coulard

Convalescences,

Etats asthéniques, Maladies de la Nutrition Contagieux exclus Cures d'air et de soleil, Hydrothéraple, Régimes,

## SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

## POUGUES

== SAINT-LÉGER ==== ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

PAUX DE RÉGIME
PAR EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES
RECONSTITUANTES des FAIBLES
et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C'é de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

## **CARABAÑA**

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

mobilité. Elle a été généralement suivie d'une régénération osseuse remarquable.

- 4º La résection intrafébrile par la méthode d'Ollier a donné en général de bons résultats fonctionnels. 5º Quant à la valeur de la mobilisation active immé-
- diate dans le traitement, les résultats fonctionnels se sont maintenus à longue échéance et se sont même améiorés tardivement dans certains cas.

Suites éloignées des plaies de poitrine. — A. ETUDE CHIRURGICALE. — a. Plaies petites, thorax fermé sans intervention chirurgicale. — Le degré de restitution fonctionnelle dépend en grande partie de l'évolution de l'hémothorax.

Si l'épanchement est limité et aseptique, la guérison peut être intégrale. Les hémothorax non infectés, mais abundants et persistants, laisent des séquelles anatomiques et fonctionnelles, sous forme d'adhérences pleuropulmonaires, appréciables surtout dans le cul-de-sac costo-diaphragmatique.

Lorsque le projectile est inclus, la tolérance peut être absolue; d'autres fois surviennent des troubles fonctionnels quelquefois sérieux et même des infections tardives.

- b. Hiesaures ayant nécessité une intervention primitive.

  Les interventious primitives complètes ont donné en général de bons résultats éloignés. Ceux-ci sont d'autant meilleurs que la brèche osseuse a pu être limitée. A ce point de vue, les grands volctes, comme voie d'abord, sont très hiférieurs à la résection costatel limitée.
- c. Blessures ayant nécessité une intervention secondaire pour infection. Les interventions pour épontements prunelunts et hémotionax infectés ont donné des résultats éloignés anatomiques et fouctionnels, beancoup moins satisfaisants que les interventions primitives. Le fonctionnement du thorax dans ces cas est d'autant meilleur que l'opération squelettique de drainage apu être moins importante, et que la guérison a été blus rapide.

Les méthodes de stérilisation pleurale (Tuffier, Depage) permettaut la suture secondaire ont assuré une guérison fonctionnelle supérieure à celle que permet la cicatrisation secondaire par bourgeonnement, on les grandes résections costales.

Dans les cas de fistules persistantes, rebelles, les opérations libéraut le poumon de sa coque fibreuse (pleurectomie) ont fourni des résultats fonctionnels unelleurs que les larges thoracoplasties ou thoracectomies; ees dernières ne doivent plus être employées que dans des conditions exceptionuelles.

- d. Dissinés avant nécessité une intervention secondaire pour toute autre cause que l'infection, en particulier pour extraction secondaire de projectile. — Les résultats des extractions secondaires de projectiles ont généralement donné de bons résultats.
- B. ETUDE MÉDICALE. 1º Les séquelles pariétales cicatricelles, suivant leur étendue, sont une cause de diminution plus ou moins notable de la capacité fonctionnelle. Les fistules (osseuses, pleurales) indiquent la persistance d'un foyer actif et dictent une intervention.
  - 2º Les séquelles pleurales cicatricielles sont une cause

- de gêne respiratoire, dont l'importance varie avec leur étendue, et qui peut être nulle. Les séquelles évaluires se présentent sous forme de collections enkystées (reliquat d'hématome ou réinfection d'un ancien foyer).
- 3º Les séquelles pulmonaires peuvent, elles aussi, être définitives ou évolutives. Les lésions définitives ou cicatricielles entralnent une infirmité respiratoire souvent définitive ou une gêne susceptible d'être amendée peu à peu par la gymnastique respiratoire.

Les lésions évolutives se présentent sous la forme de foyers d'inflammation locaux, de collections enkystées d'hématomes kystiques pouvant un jour suppurer et se terminer par vontique.

4º On observe assez souvent d'anciens blessés se plaignant de douleurs, de dyspnée, de palpitations, accidents que l'on peut rattacher à une lésion traumatique des merfs du médiastin ou du plexus cardiaque, alors que le projectile n'est pas resté inclus. Il ue faut pas se hâter de conclure à la simulation on à l'exagération si on ne constate aucun signe radioscopique on sétéhoscopique.

5º Les séquelles pleuro-pulmonaires des plaies du horax peuvent déterminer des symptômes généraux (hémoptysies, dyspuée, fièvre et sigues physiques) qui donnent souvent le change avec le ntuberculose. On a exagéré la fréquence de la tuberculose post-tranmatique: celle-ci paraît au contraire exceptionnelle. Le preuier devoir du médicein est d'éviter l'erreur de diagnostie, et, pour cela, de ne jamais négliger la recherche des bacilles. Au surplus, en cas de tuberculose confirmée, il est très difficile d'affrimer qu'elle a été déterminée par le tranmatique: cette appréciation se bases sur la notion du temps qui s'est écoulé entre le traumatisme et les premiers symptômes apparenties.

Quaud enfin la tuberculose est antérieure au traumatisme, il s'agit de savoir si celui-ci est la cause dn réveil et de l'aggravation de la maladie ou si la tuberculose a suivi sa marche normale.

Dans l'armée italienne, le pneumothorax artificiel opératoire immédiat a été pratiqué pour réaliser l'hémostase et prévenir l'infection. Cette méthode a donné des résultats immédiats et tardifs favorables au point de vue anatomique et fosfetoimel.

- Résultats éloignés des plales cranio-encéphaliques. I. Les accidents eérébraux consécutifs aux plaies cranio-encéphaliques ne sont pas aussi fréquents qu'on le croyait avant la guerre.
- II. L'abcès du cerveau secondaire semble avoir régulièrement une origine bien caractérisée: il est dà la plupart du temps à un projectile on à un corps étrauger cesté inclus dans le parenchyme cérébral. Il est devenu unoins fréquent à partir du moment où l'on a commencé à pratiquer méthodiquement l'ablation immédiate du projectile et à procéder régulièrement au nettoyage uniunitiens et à la désinfection du trajet, suivis de la suture primitive ou secondaire de la plaie.
- III. Le début de l'abcès du cerveau, cousécutif à une plaie cranió-encéphalique, est souveut insidieux. Il apparait après un laps de temps variable, même à une époque
  - IV. Les méningo-encéphalites éloignées sout égale-

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

ment rares : elles peuvent survenir parfois brusquement. V. De toutes les complications des plaies cranio-

encéphaliques, c'est l'épilepsie qui nous paraît la plus fréquente et la plus grave (10 p. 100 des cas).

VI. Elle est fréquemment généralisée d'emblée, plus rarement elle offre le type jacksonien,

VII. Il est souvent difficile de préciser la cause des accidents et le siège de la lésion qui les détermine.

L'ensemble des conclusions, particulièrement pour ce qui concerne les interventions secondaires, confirme celles de la session de 1017.

Résultats éloignés des plaies de la moelle. - Ne pouvent être observés que sur un nombre restreint de blessés. car le pronostie des blessures de la moelle à leur première phase est extrêmement grave, la mortalité durant les premiers jours on les premières semaines ayant été, dans les ambulances des armées, de 60 p. 100 environ,

20 La section médullaire totale par balle ou éclat d'obus comporte, sauf quelques exceptions, un pronostic fatal dans les premiers jours ou les premières semaines. Chez les blessés qui survivent, on peut constater dans le segment inférieur de la moelle des phénomènes d'automatisme.

3º Les blessés médullaires qui, à la suite de section particlic de la moelle, de myclomalacie, d'hématomyélie, survivent, restent souvent des paraplégiques définitifs. Certains sont confinés au lit avec des escarres, des œdèmes, des infections urinaires; d'autres conservent la possibilité de certains monvements et peuvent marcher avec des béquilles; d'autres ont une amélioration plus accentuée. Le pronostic dépend d'ailleurs de l'étendue en hanteur et en profondeur des lésions.

4º Les lésions qui n'intéressent qu'une moitié de la moelle avec syndrome de Brown-Séquard et les hémisections transverses postérieures de la moelle ont une gravité de pronostic moindre et des améliorations sont souvent constatées.

5º Les symptômes paraplégiques dus à la compression médullaire simple, par hématorrachis ou hémorragies sous-arachnoïdiennes périmédullaires, sont susceptibles de régression ; de même, les douleurs dues à l'irritation radiculaire par compression ossense penvent cesser après l'ablation des esquilles compressives

6º Le pronostic des lésions de la queue de cheval est moins sérieux que celui des lésions de la moelle. Les blessés de la queue de cheval qui ne meurent pas rapidement par complications méningées s'améliorent souvent dans les semaines et les mois suivant le traumatisme.

7º Les paraplégies dues aux commotions du névraxe et aux hématomyélies sans lésions de la dure-mère ont un pronostic meilleur que celui des altérations médullaires destructives par projectiles avant traversé la dure-mère. La même remarque s'applique aux hématomyélies dues aux commotions par déflagration de fortes charges d'explosifs sans plaic extérieure.

La gravité du pronostic des plaies de la moelle dépend des complications méningées, pulmonaires, vésicales et rénales, des escarres, des troubles de l'innervation sympathique des viscères abdominaux et des glandes à sécrétion interne, de l'anémie bulbaire, de la déchéance de l'organisme favorisant toutes les maladies infectiouses éventuelles. De plus, il convient de se rappeler que les paraplégiques qui survivent resteut souvent, au point de vue social, de grands infirmes

**AFFECTIONS** DE L'EST OM AC DACBEBEIE GASTRAL GIE

ENTÉRITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE

## ISME

chronique

St Doanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE L'ABORDE -

DE CIRCULATION DII

GLES DIFR , Excessives, insufficantes HEMDRRHOIDES — PHLEBITES — VARICOCÈLES PUBERTÉ - MÉNOPAUSE

## MOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

DOCTEUR: Youlez-oous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HÉMOPAUSINE

Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (taère): -- ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

# COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

# SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

EXTRAITS DAUSSE

# OPIUM INJECTABLE

# PAVERON

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules — Comprimés IPÉCA INJECTABLE

# IPÉCA total Dausse

Ampoules pour injections

Aussi actif que l'Émétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE, A, No Aubriel, PARIS.

COLLOBIASES DAUSSEI

# COLLOBIASE D'OR

OR COLLOÎDAL DAUSSE
Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

# COLLOBIASE DE SOUERF

Trailement rapide du rhumatisme

LITTERATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

# Granules de Catillon |

A 0,001 EKTRAIT TITRÉ DE

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES, Affections MITRALES, GARDIDPATHIES des ENFAN IS et

Ettet immediat, - innocuité, - ni in En cas urgent, on - on pent an faire un : sage

GRANULES 0,0001 DE CATILLON

ombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; los teintures sont infidèles, exist la Signature CATILLES Briz de l'Asadémie de Medeeine pour "Etrophentus et Ctrophantine", Medeille d'Er Axpo . univ. 1900, DOGGOGGGGGGGGGG, Boni's -Martin, Paris or Pate.

Ampoules . 1 0,0001

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.

#### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

Extrait rénal

MONCOUR

TÉLÉPHONE ILA

### MONTCOURT

49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bije MONCOUR

Insuffisance rénale Coliques hépatiques Lithiase Albuminurie Ictère par rétention Néphrites, Urémie

De 2 à 6 sphérulines

En sphérulines En sphérulines dosées à 10 c/gr. dosées à 15 c/gr. De 4 à 16 sphérulines Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déligrent que sur prescription médicale,

Corps thyroïde MONCOUR Myxœdème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

En bonbons dosés à 5 clar. En sphérulines-dosées à 35 ejgr.

De 1 à 4 bonbons par jour. De 1 à 6 sphérulines

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine

En sphérulines dosées à 20 clar De 1 à 3 sphérulines

MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié

Autres préparations

TÉLÉPHONE 114

Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

PURXSTABLE (Suspension huileuse) Admis dans les Hôpitaux depuis 1906 PNEUMONIES, Broncho-Pneumonies, MALADIES INFECTIEUSES Congrès In." Tuberculose (Rome) thologle, (Paris) de S.". Khédiviále (Le Caire)

L'IODEOL possède le pouvoir BACTÉRICIDE ANTITOXIQUE, de L'ODE MÉTALLOIDIQUE exalte par L'ÉTAT COLLOIDAL (Absence de TOXICITÉ et CAUSTICITÉ) (Congrès In PATHOLOGIE PARIS). TUBERCULOSE Pulmonaire Ganglionnaire Osseuse

POSOLOGIE

r USAGE INTERNE : Injectione Intremusculeires (INDOLORES). nt<sup>3</sup>, toue les jours, dons les infections elgües. nto, toue les deux jours, dens la Tuberou

P USAGE EXTERNE : (CONTIENT 50 % IODE). Topological (GONTIENT 50 % IODE).

tols plue actif que la teinture d'lode, s'emploie de le mêni ne colore la peau.

&C". 9 Rue Saint Paul PARIS

# DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL APPAREILS de STÉRILISATION

> BANDAGES, ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

Envoi du Catalogue sur demande.



Gants « Γαληνός » Drapier.

Économie pour la durée. Grande finesse de toucher. Gantant bien et sans gêne.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 17 novembre 1919.

Deux paralysies générales probables. — MM. Capgras et Beaudoin présentent trois malades :

J.'une, atteinte subitement, il y a deux mois, d'un accès d'excitation maniaque avec quelques idées ambitieuses incohérentes, présente, depuis quatre ans, une hémiplégie syphilitique traitée depuis deux ans par des séries d'injections de novarsénobenzol.

La seconde offre des idées délirantes ambitieuses faxes, saus affaiblissement intellectuel ni signes somatiques. Les auteurs se rallient, surtout à cause de la lymphocytose cépinlo-rachidicune, au diagnostic de paralysie générale; ils l'élimiente thex une troisième malade quioffrant au çours d'un délire systématisé des signes mulliaires positifs, ne présente pas de réaction méningée.

Ün eas de chorée de Huntington avec paralysie de la VIIP paire. — MIX COLUN Et MORGEUE insistent sur leapoints auivants: : paracté du typenosologique (hérédité, début quant); croubles mentaux à évolution progressive ; se état mental caractérisé par de gros troubles de la mémoire d'évocation, de l'attention, des idées de persécution, de l'instabilité excessive du caractère, difficulté au presudant de l'instabilité excessive du caractère, difficulté expressive de la caractère, difficulté expressive de l'apprentation de l'instabilité excessive du caractère, difficulté ceptulorachille (lymphocytose, albumine, globuline, Wassermann nécatif.)

Alternance de symptômes chez un paralytique général.

—MIL IRADO et ADRIZY présentent un malade atteint de
paralysie générale qui offire deux particularités: 1º 1'apparition du délire a coincidé avec une amelioranté
considérable et subite de troubles moteurs accentres
des membres inférieurs; 2º les troubles de la parole
detrement avec une périodicité très nette avec les troubles
moteurs des membres, de sorte que les uns s'atténuent
ou disparaissent quand les autres s'intensifient, et réciproquement. C'est une sorte d'état circulaire portant
sur des troubles moteurs.

Délire métancolique: au bout de cling mois, appartition de syndrome paralytique. — MM. COLIN et Sanzaris montrent un malade qui, à la suite d'une longue période de préoccupations livypocondiriaques, est admis comme déprimé métancolique. Rien d'anormal jusqu'au 18 octobre, jour où éclatent deux ietus épileptiformes à la suite desquels apparatt le syndrome paralytique.

Le malade a dans ses antécédents un oncle paternel mort de paralysie générale en 1914. Son infection syphilitique remonte à 1906. Il présente un délire mégaloniélancolique avec hallucinations de l'ouie.

Diagnosite diffiella de paralysie générale. — MM. Cotr. et Sanzam présentent un deuxième malade entré le 0 octobre pour agitation maniaque, inégalité pupillaire, réflexes lumiueux disparus, parole embarrassée; écriture trembiante, irrégulière, écriture des paralytiques généraux. Au bout de quélques jours, escarres dans la région sacrée et au talon gauche. M. Colin pense à la paralysie gétérale. Wassermann du liquide céphalor-achiditen, negéne l'Asse dy implocytose, ni d'hyperallumine. En novembre, lamadades améliore rapidement, seuls persistent les troubes pupillaires et des troubles de la ménoire se rapportant aux faits un peu antérieurs au 6 octobre. Seul le temps fera le diagnostic de paralysie générale.

Syndrome d'hypertension intracranienne. Ecoulement de liquide céphalo-rachidien par le nez. Ependymite ventriculaire chronique? Mort par méningite purulente et épendymite purulerte. — M. P. BRAUSSART apporte des préparations et d's pièces; il 8 sqit d'un homme de trente ans. Pièvre muqueuse à cinq ans; rhumatisme à dix aux; ictus apoplectiforme à vingt ans avec état comateux et confusionnel prolongé; même phénomère à vingt-trois ans. Crippe à vingt-trois ans. Crippe à vingt-trois ans. Crippe à vingt-trois ans. Crippe à vingt-trois pinipularie. Céphalées, écoulement de liquide céphalor-achidien per le nez à vingt-buit ans. Piusieurs letus apoplectiformes en décembre 1913, à trente ans. Confusion mentale, ménigite. Décès. Méningite purulente de la base à pneumocoques. Ependymite purulente des ventricules latéraux et du troisfeau ventricule. La réchara et du troisfeau ventricule. Pas de dilatation des ventricules à la face interne des circonvolutions frontales; communication du ventricule latéral et de la face interne des circonvolutions frontales; communication du ventricule latéral et de la récoin entimodiale?

Syndrome d'hypertension intracranienne. Améliora tion naturelle des phénomènes encéphaliques et de l'acuité visuelle. — M. P. BEAUSSART rapporte un 2° eas.

Hyperostose craulenne du type de la maiadle de Paget.

MM. A. MARIE (de Villejuif) et L.-P. PRIVOST présentent 5 cas d'hyperostose craulenne du type de la
maladie de Paget (7 pièces osseusse et 7 radiographics)
et posent la question des rapports possibles entre les
troubles ostéopathiques et cérébropathiques qui peuvent occrister dans la maladie de Pauet.

Formalités d'hiernement dans les atiles d'alionés d'Alace-Lorraine pendant l'occupation allemande.

— M. COUKEON, médecin de l'asile de Stephansfeld, expose que dans les asiles d'Alace-Lorraine les malades peuvent eux-mêmes demandre leur placement. C'est la réalisation de ce qui a été depuis si longtemps demandé (de placement apoutané du projet Gérette). Les formalités de sortie sont réduites au minimum et le rôle du médecin traitant est prépondérant.

#### SOCIÉTÉ ANATOMIQUE

Séance du 13 décembre 1919.

L'examen microscopique de cette pièce moutre de nombreuses cavités, occupées par des cellules épithéliales; par endroits, ce sont des amas épithéliaux centrés par des bourgeons conjonctifs qui semblent réoluier les masses épithéliales et s'en coffier. Les auteurs peusent qu'il s'agit d'une tumeur épithéliale végétante d'origine ovarienne.

Arthre-cavité des épiploons, divisée en deux portions par un disphragme étiro-gastique. — M. MottONGUET. — L'arrière-cavité des épiploons se trouve divisée en deux loges complétement indépendantes par un disphragme membraneux, dirigé obliquement en bes, en avant et à droite. Ce diaphragme se coufond en haut avec la faux de l'artère coronaire stomaclique; en bas, li s'insère à la petite courbure de l'estomac et à la face postérieure du duodénum, addicrait au petit epiphon au nirveau de la petite courbure. L'hiatus de Winslow débouche dans la petite courbure. L'hiatus de Winslow débouche dans la petite courbure. L'hiatus de Winslow débouche dans la petite courbure.

loge retro-epipioque, isonee de la loge retro-gastrique.

Pareille disposition a été observée par M. Rouvière:
il s'agirait d'un processus d'accolement analogue à celui
qui se montre normalement au niveau du grand épiploon.

L. CLAP.

#### REVUE DES REVUES

Le pityriasis rosé de Gibert est une taberculide (P. LE DAMANY, Presse médicale, 10 mars 1919.)

Comme pour l'étythème noueux, les arguments invoquée en faveu de la tuberculose snots paraissent infirmés par le fait universellement admis que tous les adultes des pays civiliés sont porteurs de bacilles de Koch, añsi que le démontre la réaction de von l'irquet toujours positive. Quelques cas de maladie de Paget traités par la radiothérapie (G. HARIET, Journ. de radiel. et d'életrel., 1914, 19 °c).

On a cru jusqu'à ces derniers temps que la maladie de

Paget du mamelon était au-dessus des ressources de la radiothérapic. Cependant, Broce, en 1900, et idat le cas d'une malade ayant obtenu, par ce traitement, une guérison datant de six ans. Haret a traité y malades par la radiothérapic appliquée sur tonte la glande, à la dose de 3 unités II par séance, aves fittre d'un millium. Deux de ces malades sont en traitement et en voie d'amiliotration; les trois autres sont en apparence guéries, l'une depuis dix ans, une autre depuis neuf ans, la troisième derpuis six ans.

L. B.

#### NOUVELLES

Mariages. — M. Pierre Pruvost, maltre de conférences da la Faculté des sciences de Lille, fiside M. le D'Pruvost, et M. le Pruvost, et M. le D'Pruvost, et M. le M. le Pruvost, et M. le M. le Pruvost, et M. le M. le Pruvost, et M. le M. le M. le Pruvost, et M. le M. le

Hopitaux de Paris. — Concours d'accoucheur des hôfitaux. — Ce concours s'est terminé par la nomination de MM. les Dr. Levant et Metzger.

MUTATIONS DANS LES RÔPITAUX. — M. Lesné passe à Tronsseau; M. Hallé, à Necker: M. Clerc, à Lariboisière; M. Ribierre, à Tenon; M. Sainton, à Tenon; M. Em. Weil, à Beaujon (tuberculeux); M. Comte, à Dubois; M. WeilHallé, aux Ménages (Issy); M. Babonneix, à Sainte-Périne; M. Lemierre, à Amdral; M. P. Merklen, à Bicètre (tuberculeux); M. Crouzon, à la Salphétrie (tuberculeux); M. Aubertin, à Brévannes; M. Conroux, à Andral; M. Boidin, au Bastion 29; M. Lortat-Jacob, à Bicètre (tuberculeux); M.Louste, à Ivry (tuberculeux).

MUNATIONS DIS CHIRUKGINIS DIS HOPTAULE.— M. IE

D' Matuclaire passe à la Pittlé, M. Ic D' Banungartner, à

la Charité; M. Ie D' Hallopeau, à Trousseau; M. Ie

D' Ombredanne, aux Enfants-Malades; M. Ie D' Venu,

aux Enfants-Assistés; M. Ie D' Grégolre, à Bretonneau;

M. Ie D' Dujarier, à Boneicaut; M. Ie D' Chevrier, à

Broussait; M. Ie D' Desmarest, à Biectère; M. Ie D' Wart,

à Latiboisfère; M. Ie D' Schwarts, à Tenon; M. Ie D' Lat
dennois, à Tury, M. Ie D' Labey, à Cochin; M. Ie D' Chi
ennois, à Tury, M. Ie D' Labey, à Cochin; M. Ie D' Chi-



### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

### **CRYOGENINE LUMIERE**

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

# HÉMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques · Ampoules. Cachets et Dragées

# PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

# RHEANTINE LUMIERE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

# OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes con-

emplois et dosages que la cocaïne.

ALLOCAINE LUMIÈRE Novocaine de fabrication française. Aussi active que la coçaine. Sent fois moins texione

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immu-

A CONTRACT OF THE SECOND SECTION AND A SECOND SECON

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, on de 2 à 4 cuill. à soupe par jour, aans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de ter, ou composé) 2 à 4 cuill à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de ter,

1 d 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose - Anémie - Surmenage Débilité - Neurasthénie - Convalescences





# RÉDICATION Avantages réunis de Tanin et de la Gélatine

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Téléph. FLEURUS 13-07



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

# HELMREIC

NANCY — Rue Saint-Jean — NANCY

#### Électricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière)

du Dr Miramond de Laroquette

Suites de Blessures. Affections douloureuses et chroniques

| io<br>ile<br>iso<br>isme |             | Tuberculoses<br>pulmossirs<br>osseuse<br>ganglionnoire |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Ī                        | "CALCILINE" |                                                        |

RÉCALCIFICATION. RÉMINÉRALISATION COMPRIMÉS A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

MODE D'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'esq

avant chaque repas. Enfants 1/2 dose. A. ODINOT - PARIS - 25, rue Van

#### PARAFFINOLÉOL HAME Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

I º Aromatisé. Indications :

2º Sans arome Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL . LE MANS

SPÉCIFIQUE des SPIRILLOSES et des TRYPANOSOMIA SES

ment abortif et curatif de SYPHILIS Fièvre récurrente, Plan MALADIE DU SOMMEIL

Puissant Antisyphilitique Plus actif que 606 et néo-606 (914)

MODE D'EMPLOI:

# Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hopitaux de Paris

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX TERITE CHRONIQUE

Accepté par le Service de Santé
DOSE: 3 à 4 cuillerées à café d'extrait pendant 4 à 5 jours
sulvant l'intensité des symptômes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS on de MM. les Médecins et des formations sanitaire LABORATOIRE DE L'AMIBIASINE, 29, rue Miromesnil, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

foliau, à la maison de santé Dubois; M. le Dr Lecène, à Saint-Louis; M. le Dr Descomps, à la maison de santé Dubois; M. le Dr Alglaye aux Ménages.

MUTATIONS DE ACCOUCHEURS DES HOPITAUX. — M. le D' Macé passe à l'Hôtel-Dieu; M. le D' Jeannin passe à la Charité.

CONCOURS DE MÉDICIN DES HOPITAUX. — Le prochain coucours pour la nomination à cinq places de médecin des hôpitaux s'ouvrira le 13 janvier 1920. Le jury est provisoirement composé de MM. les D<sup>17</sup> Aviragnet, Queyrat, Babinski, Ramond, Hallé, Lesage, Ravaut, Hudelo, Caussade, Klippel, Méchel et Routier.

CONCOURS DE L'INTERNAT (CANDIDATS MILITAIRES).

— Le jury est composé de MM. Herscher, Grenet, Boidin,
Darier, Michaux, Magitot, Alglave, Descomps, Rudaux.

CONCOURS DE L'EXTERNAT. — ANATOMIE. — Séame du 16 décembre. — Musels esterno-célido-mastoètien. —
Ont obtenu : MM. Lafátte, 13 ; Laumache, 17; Lecerf, 7; Lecerg, 12; Laumère, 9 1/2 ; Lacombe, 16 ; Lefèvre, a fiét; Kolliète, 13 ; de Lorgeril, 15; Marcl, 12 ; Lebmann (H.), 14 ; Jonesco, 16 ; Lotte, 18 1/2 ; Lacassic, 9 ; Job, 15.

Absent : M. Lafont (Er.).

Séanes du 18 détembrs. — drive fémorale et ses brauches.
— Ont obtenu : MM. Joanuy, 14 : Lipchnitz, 15 :
Lefèvre (J.), 13 : Malevide, 7 : Lédanté, 5 : Marchand,
15 1/2 : Le Voyer, 17 : Jivanovitch, 14 /2 : Lallemant, 15 :
Bordes, 5 : Lepenueiter, 14 : Lauure, 12 : Leccur, 10 :
Loujumeau, 15 : Le Goff, 11 : Machavoine, 15 : Mabit, 9 :
Leyrat, 9 : Laporte, 27 : Lerond, 14

Stance du 22 décembre. — Configuration extérieure et rapports du rein. — Ont obteni: M.M. Lévy (Max.), 15 1/2; Jaunet, 12 1/2; Lejard, 13; Loubeyre, 15; Jarrige-Lemas, 15; Lemoniner, 18; Lemoline (Robert), 10; Levy (Maurice), 15; 1/2; Leforestler, 7; Lorstch, 5; Levy (Jean), 12; Magreidon, 3; Tendorny, 13; Jardin, 10; 1/2; Lavleille, 6; Leplat (Georges), 16; Jarry, 14, Absents: SM. Marc (Autolie), Marino.

Sáunce du 23 décembrs. — Question donnée : Os maciliaire inférieur — MM. Lacounue, 18 ; Judou, 05 ; Ledou, 18 ; Le

PATHOLOGOEE, — Séance du 17 décembre. — Signes et diagnosité de la coardigie. — On obteun : MM. Blondeau, a filé ; Camino, 15 ; Calbet, 14; Callegari, 16 ; Cardot, 14 ; Beynes, 15 ; Appert, 16 ; Algarron, 10 ; Arbeltier, 16 ; Allaire, 12 ; de la Brunière, 13 ; Adam, 15 ; Berthet, 13 ; Brulon, 16 ; Busser, 16 ; Berthier, 17 ; Broslo, 10 ; Autier, 12 ; Bianumès, 12 ; Bourdon, 16 ; Arbelau B.

12 ; Biauquès, 17 ; Bourdon, 16 ; Ardouin, 8.
M. J. Bertrand, excusé, est reporté en fin de série.

Séanse du 19 décembre — Saiguée, — Ont obtenu : MM. Blu, 11 ; Bordas, 13 ; Bouclier, 10 ; Baranger (Jac), 16 ; Breton, 13 ; Capart, 11 ; Baranger (André), 16 ; Blondel, 11 ; Bonté, 12 ; Billard, 15 ; Blar, 14 ; Boissel, 13 ; Banzet, 15 ; Bremier, 10 ; Bernniel, 14 ; Border, 10 Anclair, 12 ; Arnaud, 11 ; Beaussier, 11 ; Camus, 11 ; Bonnecaze, 19

Absent : M. Blaire (Gustave).

Séance du 21 décembre. — Signes et diagnostic de la phiepantai alba deleis. — Ont obtenu : MM. Barbillion, II ; Bariéty, 15; Boullard, 11; Ajalbert, 13; Berullie, 13; Berouge, 13; Bogd anovitch, 3; Beson, 11; Bardy, 12; Berson, 13; Boulliler, 14; Canonet, 10; Boutroux, 13; Bitterlin (1-Le), 11; Blum (Gaston), 15; Bitterlin (Ch.), 10; Brunet, 12; Ayunard, 11; Buisson, 13; Beruard (R.), 16; Blum (Aud.), 19.

Absent: M. d'Auxion. — M Awranovitch, absent, est excusé.

Séance du 22 décembre, — Panaris. — Ont obtenu : MM. Bonnemaison, 13; Avannovitch, 13; Bonis, 14; Bernard (J.-Noël), a filé; Bazalis, a filé; Audebert, 11; Cahen, 14; Béclère, 14; Archambault, 10; Calilleux, 10; Procherion, 15; Bascounte, 17; Briault, 14; Baruy de Romans, 13; Boulanger, 14; Béguiu, 14; Armingeat, 12, Absent : M. Bonnafous (Pierre).

Séance du 28 décembre. — Question dounée: Signes di diagnostic de Phydarthrose du genou. — MM. Bechler, 16; Barillot, 9; Bocquet, 17; Bernard (Georges), 11; Boltanski, 14; Burgeat, 15; Cirot, 17; Fombeure, 15; Farmaché, 15; Huet, 13; Guinard, 12; Heriard, 12; Guiberteau, 13; Géray, 9; Isnel, 15; Gauche, 13; Godart, 11;

macue, 15; Huet, 13; Gunard, 12; Heriard, 12; Guiberteau, 13; Géray, 9; Isnel, 15; Gauche, 13; Godart, 11; Gueulletti, 16; Firbach, 10. Les étudiants en médecine luxembourgeois. — Les étudiants du Grand-Duché du Luxembourg sont autorisés à se faire immatriculer à la Paculté de médecine de l'Univer-

se taire immatriculer à la Faculté de medeçuie del Université de Strasbourg et à y suivre les exercices pratiques. Léglon d'homieur. — Sout inscrits au tableau spécial pour chevaliers :

DONATO (Jean-François), matricule 1520, médecin aimondre de célesse de réserve à la 4º batterie du 108º rég. d'artillerie lourde: médecin d'une conscience et d'un courage remarquables, assurant son service d'une Japon digne d'aloges dans les circonstances les plus difficiles. S'est parliculièrement distingud, le 19 avril 1917, près de Fleury devant Donaumont, en organisant un poste de secours sois un bombardement intense.

MADAMET (Armand-Pierre-Alfred), matricule 784,20 médécin aide-major de 1º classe territorial au groupe de brancardies du 2º corps d'armée: olfleier d'une présente d'esprit et d'un sang-froid remarquables; au cours d'un bondredement par avions, le 29 juillet 1918, a résssi, hombandrement par avions, le 29 juillet 1918, a résssi, hombandrement par avionnel, évilant ainsi des pertes sérieuses. A été très gritement blessé pendant es bondredement, Une citation.

Concours de médecin de l'Assistance médicale. — EPRRUVE CLINIQUE. — Séance du 18 décembre. — Ont obtenu : MM. Fourgous, 15 + 8 = 23 ; Papillon, 18 + 10 = 28 ; Sondag, 12 + 9 = 21.

Séance du 19 décembre. — Ont obteuu : MM. Broustail, II + 7 = 18; Vincant, I4 + 7 = 21; Mac Koesler, I7 + 10 = 27.

Médecia Inspecieur des écoles, — Sout nommés médecins inspecteurs titulaires des écoles, pour une période de trois années, les médecins dont les nous suivent, avec la désignation des circonscriptions où la excrecent leurs fonctions: MM. Sabot, 14° circonscription du 13° arrondissement; Carret, 2° circonscription du 20° arrondissement; Carret, 2° circonscription du 20° arrondissement; Carret, 2° circonscription du 13° arrondissement; Carret, 20° circonscription du 13° arrondissement.

#### NOUVELLÉS (Suite)

Faculté libre de Lille. — M. le professeur Carrez est prorogé, pour trois ans, daus ses fonctions d'assesseur du doyen.

d'honneur.

Faculté de médectine et de pharmacie de Bordeaux.—
Monument aux d'êtes et anciens d'êtes nors pour la
patir. — La l'aculté de inclûceine et de pharmacie de
Bordeaux, désireuse de rendre hommage à ses étudiants
et anciens étudiants morts pour la patire, a décidié de
leur consacrer un monument commémoratif digne de
leur sacrifice, qui va étre dievé dans la grande cour

Maîtres et élèves de la Faculté, professeurs et élèves de l'Étode principale du Service de santé de la Marine ont déjà souscrit largement pour cette œuvre. La Ville de Bordeaux a voté une importante subvention. La somme ainsi recueillie est expendant insuffisante pour réaliser le projet tel que le Comité l'a conqu et tel que le préparent les artistes de talent appelés à l'exécuter\*

La Com mission d'étades a pensé que la grande famille méticale, qui compte tant de héros tombés au champ d'honneur, que les amis de la médecine, que les parents et amis des disparus ne voudraient pas rester en dehors de cette mamífestation de plété et d'admiration reconnaissantes. Elle fait appel à tous les généreux concours pour l'aider dans la realisation de l'œuvre qui difra la splendeur du sacrifice de nos glorieux morts et leurs tires à l'immortalité. Les souscriptions sont reçues par M. le Doyen de la Faculté de médecine, place de la Victoire, à Bor-

 Hopitaux de Bordeaux. — Le concours de chirurgieu adjoint des hôpitaux de Bordeaux s'est terminé par la nomination de M. le Dr Charbonnel.

Muséum d'histoire naturelle. — M. EDMOND l'EREURE, membre de l'Institut et de l'Académie de médicine, directeur du Muséum depuis plus de vingt ans, ayant manifesté le désir de se retirer, l'assemblée des professeurs a désigné au choix du ministre, peur professeurs a désigné au choix du ministre, peur proplacer, M. le professeur MANGIN, membre de l'Institut.

M. Tissor, assistant au Muséum, est nommé professeur de physiologie générale et comparée au Muséum, en remplacement de M. Lapicque, nommé professeur de physiologie à la Sorbonne.

Hopitaux de Marseille. — M. et M<sup>me</sup> Bl: chas ont fait un don aux hópitaux de Marseille en mémoire de leur fils, Gaston Blachas, décédé dans les fonctions d'interne en médecine à l'hópital de la Conception.

Association générale des médecins de France. — M. le Dr Lavie (de Bayonne), décédié à l'âge de trente-six aus, a légné à l'association la nue-propriété de sa fortune représentée par des immeubles et des terres évaluées 400 000 france environ.

Académie de médecine. - Election du burcau. -



DÉSINFECTION INTESTINALE

DÉSINFECTION INTESTINALE

DESINFECTION INTESTINALE

#### NOUVELLES (Suite)

1/Académie a procédé au renouvellement de son bureau. La présidence pour 1920 revient à M. Laveran, actuellement viec-président. Sont dius: viec-président pour 0720 (président pour 1021), M. Richelot; secrétaire annuel, M. Achard; unembres du conseil, J.M. Doléries et Gilbert.

sa. Acquart; incumers out consent, abal. Defers et vinuer.

Lar D' Ricurgior. — Né à Paris le 1 qu'ovembre 1841.

Louis-Custave Richelot fut nommé professeur agrégé à la Paculté de Paris en 1878, chiruquien des hôpitaux en 1881. Il fut successivement chef de service à l'hôpital Teono, à Saint-Louis (chi il sueceda à Péna), et à Cochin (où il remplaça Boullly). Après avoir exercé le chiruquie genérale, il se spécialise en gyardeologie où il se montra clinicien très avisé, opérateur habile et forma de non-neux élèves dont quelque-seus sont devenus à leur tour des maîtres. Le D' Richelot est membre de l'Acadenie de médicien de puis 1897. Ajoutons que, sous le pseudonyme de Syma, il a connu de très beaux succès de compositeur.

Une pétition de la Seiété scientifique d'hygiéne alimentaine. — Cette Société scientifique a soumis au Conseil unuicipal de Paris, par l'entremise de M. le conseiller Robaglia, la demande d'un crédit annuel de 60 000 francs. laumelle subventiou serait affectée à:

1º Une chaire d'hygiène alimentaire appliquée;
2º un service annexe d'enquêtes et de eousultations alimentaires.

Cette pétition a été renvoyée, pour étude, à l'administration et à la 4º Commission.

Académie de médesine. — PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 1920. (Les concours seront clos fin février 1920.) Prix de l'Académie (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 1 000 fr. — Ouestion: « Pathogénie et physio-

logie pathologique des augines de poitrine s.

Priz Alvarenga de Piauhy (Brésil). (Anonymat obli-

gatoire. Partage interdit): 1 000 fr.

Prix Amussat. (Anonymat facultatif. Partage autorisc): 1 20 ) fr.

Prix Apostoli. (Anonymat facultatif. Partage interdit): 800 fr.

Prix Argut. (Auouymat facultatif. Partage interdit): 800 fr.

Prix François-Joseph Audiffred. (Auonymat facultatit. Partage interdit): Un titre de 24 000 fr. de rente.

Partage interdit): Un titre de 24 000 fr. de rente.

Prix Baillarger. (Auouymat facultatif. Partage interdit): 2 000 fr.

Prix Barbier, (Anouymat facultatif. Partage autorisé): 2 500 fr.

risé) : 2 500 fr.

Prix Berraule. (Auonymat facultatif. Partage auto-

risé): Un titre de 3 092 fr. de rente 3 p. 100. Prix Charles Boullard. (Anonymat facultatif. Partage

interdit): 1 800 fr.

Prix Mathieu Bourceret. (Anonymat facultatif. Par-

tage interdit): 1 200 fr.

Prix Henri Buignet. (Anonymat facultatif. Partage

interdit): 1 600 fr.

Prix Campbell-Dupierris. (Anonymat facultatif. Par-

tage interdit): 2 500 fr.

Prix Capuron. (Auonymat obligatoire. Partage autorise): 1 600 fr. — Question: • De la protection de l'ou-

vrière enceinte et uourrice ».

Prix Chevillon. (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2 200 fr.

Prix Civrieux. (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 900 fr. — Question: «Étude des troubles visuels d'origine cérébrale dans les traumatismes de guerre».

Prix Clarens. (Anouymat facultatif. Partage interdit): 500 fr.

Prix Daudet. (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 1 700 fr. — Question: « Les troubles de la nutrition chez les cancéreux ».

Prix Desportes. (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 1 400 fr.

Prix Georges Diculator. (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2 000 fr.



# SI VOUS VOULEZ de bonnes

plats cuisinés tout prêts et d'excellents vins viex en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL -- PARIS

Tél. Roq. 41-85



#### NOUVELLES (Suite)

Fondation Ferdinand Dreylous. (Partage interdit): 1 400 fr.

Concours Vulfrane-Gerdy, - L'Académie met au conconrs une place de stagiaire aux Eaux minérales. Les candidats devront se faire inscrire au sière de l'Académie de médecine : la liste sera close le 31 octobre 1920. Le candidat nommé entrera en fonctions le 1er mai 1921. Une somme de 1 500 fr. sera attribuée à ce stagiaire.

Prix Ernest Godard. (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1 000 fr. au meilleur travail snr la pathologie

Prix Théodore Guinchard. (Anonymat interdit. Partage interdit): 5 600 fr.

Prix Pierre Guzman. (Anonymat facultatif. Partage interdit) : un titre de rente de 1 328 fr.

Prix Théodore Herpin (de Genève). (Auonymat facultatif. Partage interdit): 3 000 fr.

Prix Léon Labbé. (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 3 000 fr.

Prix Laborie. (Anonymat facultatif. Partage interdit):

5 000 fr. Prix du baron Larrey. (Auonymat facultatif. Partage

autorisé) : 500 fr. Fondation Laval. (Partage interdit): 1 000 fr.

Prix Letèvre, (Anonymat obligatoire, Partage interdit) : 2 500 fr. - Question : « De la mélancolie ».

Prix Leveau. (Anonymat facultatif. Partage autorisé):

1 500 fr. Prix Henri Lorquet. (Anonymat facultatif. Partage

interdit): 300 fr. Prix Magitot. (Anonymat facultatif. Partage interdit):

1 000 fr. Prix Maynot aîné père et fils, de Donzère (Drôme).

(Anonymat facultatif. Partage interdit): 2 600 fr. — Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur les maladies des oreilles.

Prix Adolphe Monbinne. (Anonymat facultatif, Partage autorisé): 1 500 fr.

Prix Nativelle. (Anouymat facultatif, Partage inter-

Prix Orfila. (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 2 000 fr. - Question : « Étude des poisons du groupe des saponines ».

Prix Oulmont. (Partage interdit): 1 000 fr. - Ce prix sera décerné à l'élève en médecine qui aura obtenu le premier prix (médaille d'or) au concours aunuel du prix de l'internat (chirnrgie).

Prix Pannetier. (Anonymat facultatif, Partage interdit): 4 000 fr.

Prix Perron. (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 3 800 fr.

Prix Portal. (Anonymat obligatoire, Partage interdit) : 1 000 fr. - Question : « Lésious du sang des tissus et des organes dans l'intoxication par les gaz délétères employés pendant la guerre ».

Prix Pourat. (Anouymat obligatoire, Partage interdit): 1 200 fr. - Question: 4 Physiologie du tremblement .

Prix Rebouleau. (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2 000 fr. - Ce prix est destiné à récompenser des travaux et des découvertes concernant la guérison de la hernie ».

Priz Roussilhe. (Auouymat interdit. Partage interdit) : 10 000 fr.

Prix Sabatier. (Anonymat facultatif. Partage interdit): 600 fr.

Prix Saint-Lager. (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 1 500 fr.

Prix Saintour. (Anonymat facultatif. Partage interdit): 4 400 fr.

Prix Stanski. (Anouymat facultatif. Partage interdit): I 500 fr.

Prix Tarnier. (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 3 000 fr. - Ce prix sera décerné au meilleur travail manuscrit ou imprimé, en frauçais, relatif à l'obsté-

Prix Vernois. (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 800 fr.

Prix Zambaco. (Anonymat interdit. Partage interdit) 600 fr.

#### MEMENTO DU MÉDECIN

5 JANVIER. — Paris. Conférences de M. le Dr RÉNON à l'hôpital Necker, à 9 h. 30 : la tuberculose pulmouaire et la pratique médicale.

Conférence de M. le D' SICARD à l'hôpital Necker, à 10 h. 30 : la maladie de Little.

Conférence de M. le Dr DELORT à l'hôpital Saint-Michel (33, rue Olivier-de-Serres) : les syndromes pyloriques et juxtapyloriques.

6 JANVIER. — Paris. Conférence de M. le D' DUBRBUII, CHAMBARDEI, à l'École d'authropologie (15, rue de l'École-de-Médecine), à 4 heures, sur l'étude authropo-logique de quelques régions de la France. 7 JANVIER. — Paris. Conférence de M. le D' DRIO et à l'hôpital Saint-Michel: les dyspepsies et les ptoses.

Bordeaux. Concours de médecin adjoint des hôpitanx. 8 JANVIER. — Paris. Ouverture du cours complémentaire d'hydrologie, crénothérapie, climatothérapie sous la direction de MM. ROBIN, CARNOT, LINOSSIER. RATHERY. Grand amphithéâtre de la Faculté de médecine à 5 heures. 8 Janvier. — Paris. Ouverture du cours de M. le pro-fessenr Brumpt, petit amphithéâtre de la l'aculté, à 4 heures.

9 JANVIER. - Paris. Ouverture du conrs de perfectionnement d'oto-rhino-laryugologie à l'hôpital Lariboisière à 4 heures.

10 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. Service de M. le Pr GILBERT. Leçon clinique à 10 h. 15.

12 JANVIRR. — Paris. Ouverture du concours de l'internat. — Paris. Ouverture du cours d'orthopédie de M. le Janvier. Ouverture du cours de M. le Janvier. Ouverture de la nutri-tion. Paculté de médicale. La casia de la nutri-tion. Paculté de la casia de la nutri-tion. Paculté de la nutri-tion de la casia de la nutri-tion de la nutri-ti de chirurgien des hôpitaux de Saint-Etienne.

15 JANVIER. - Paris. Ouverture des conférences d'internat à l'Association corporative des étudiants.

17 JANVIER. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Service de M. le P GILBERT. Leçon clinique à 10 h. 15. 19 JANVIER. - Bruxelles, Conférences de M. le Dr Ca-

BANÈS sur la pathologie historique à l'École des Hautes-20 JANVIER. — Bordeaux. Concours d'oculiste adjoint des hôpitaux.

24 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Service de M. le Pr GILBERT. Lecon clinique à 10 h. 15.

10 h. 15. 25 JANVIER. — Paris, Cérémonie commémorative organisée par l'Association générale des médecins de France et l'Association générale des planmaciens en vue de glorifier la mémoire des médecins, pharmaciens et étudiants tombés au champ d'honneur. Grand amphithéâtre de la Sorbonne.

30 JANVIER. - Dijon. Concours sur titres et épreuves pour l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène à la préfecture de la Côte-d'Or.

31 JANVIER. — Paris. Clinique-médicale de l'Hôtel-Dieu. Service de M. le Pr GILBERT. Leçon clinique à 10 h. 15.

# INNOTYOL GUÉRIT LES DERMATOSES



IMPETIGO ECZÉMATISÉ. – AVANT TRAITEMENT





ECZĖMA VARIQUEUX. - AVANT TRAITEMENT



APRÈS J5 JOURS DE TRAITEMENT PAR L'INNOTYO

Littérature et Échantillons : 35, Rue des Petits-Champs, PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Pneumothorax artificiel et autres interventions dans la tuberculose pulmonaire, par le Prot., Juan Moretti (de Montevideo). Montevideo, 1919, Imprim rie nationale.

Le professeur Morelli a consacré au pneumothorax artificiel deux forts volumes (de plus de 600 pages chacun) où sont soigneusement exposées toutes les uotions importantes sur cette thérapeutique nouvelle et dont la lecture est des plus attachantes. Après un bref aperçu historique (conceptions de Porlanini, travaux de Murphy, Brauer, recherches anglaises, françaises, italienues), sont décrits les techniques et les appareils en usagé actuellement (Forlanini, Murphy, Brauer, Saugmau, Parry, Galzmann, Breccia et surtout l'appareil de Kuss, de tous le meilleur). Trois chapitres importants sont consacrés à la physiologie pathologique : signification du collapsus pulmonaire, modifications circulatoires (théories de l'anémie, de l'hyperémie, de la circulation lymphatique), phénomèue radiologique de Kienböck, action sur le poumon du côté opposé

Les indications et contre-indications du pneumothoray artificiel. la manière de conduire la cure, d'apprécier les résultats obtenus, sont décrites d'une façon précise et minutieuse. Il en est de même pour les accidents ou complications du pneumothorax artificiel, dont l'auteur montre la rareté et qui sont, comme le dit le professeur Morelli, faciles à éviter. Les heureux résultats de cette méthode thérapeutique sont commentés dans un dernier chapitre, qui présente ce que l'on pourrait appeler le bilan actuel du pneumothorax artificiel. A cette longue étude est joint l'exposé des interventions chirurgicales tentées contre la tuberculose pulmonaire : pneumothorax extra-pleural, pleurésie artificielle, injection intrapulmouaire, ouverture des eavernes, opérations diverses pratiquées sur les vaisseaux, les nerfs, opérations de Tuffier (greffe graisseuse extra-pulmonaire), opération de l'reund, etc. Mais ces derniers chapitres n'ont pas, pour la pratique médicale, l'intérêt capital des pages copieuses consacrées au pneumothorax artificiel. Grâce à la précieuse étude critique et clinique du professeur Morelli, les médecins de langue espagnole possèdent maintenant un guide parfait pour l'emploi du pneumothorax artificiel, e traitement merveilleux, qui n'a pas d'égal en phtisiothérapie ».

Traité des brûlures (Étude clinique et thérapeutique), par le Dr Henri de Roycuscullu, médecin aide-major de Ire classe, chargé de mission aux armées. Préface et étude histopathogénique par le professeur LETULE. Un fort volume avec 54 photographies, 1919, Oct. Doin, dditur à Paris).

Ce magnifique volume est un véritable monument élevé à la gloire de la méthode « cirique » due au Dr Barthe de Saudfort dans le traitement des brûlures.

H. de Rothschild a tiré cette méthode de l'oubli ou nieux de l'indifférence dans laquelle elle sommeillait; avre une témacité inlassable, avec un esprit d'organisation digne d'éloges, il a vu tout le bien que ce pansement à l'a embrine », si analgésique, si puissamment c'eatrisant, pouvait procurer à nos blessés de guerre; il a su triompher des hésitations et des lenteurs des pouvoirs publics; il a créé une « mission de l'Ambrine » à Compiègne, où Mine Hemri de Rothschild apporta tout son dévouement aux soins des brilés du front.

Cette œuvre magistrale, où les effets merveilleux de l'ambrine sont pris sur le vif, fait entrer dans le domaine scientifique un pansement jusque-là empirique; Heuri de Rothschild n'a pas craint de le soumettre au crible de la critique anatomo-pathologique la plus minutieuse et la plus compétente, celle du professeur Letuille.

Un pareil livre ne peut être analysé ; il faut le lire.
Albert Mouchet.

Leçons d'analyse qu'alitative sur les éléments métalloïdes et leurs principaux dérivés, par GEORGES DENIGÉS. 1919, 1 vol. in-8 (Maloine, à Paris).

M. Denigès a consacré à l'analyse chimique toutes secrecherches, au cours de sa laborieuse carrière. Nous lu
devons des méthodes de détermination ou de dosage,
d'une grande ingéniosité, que leur exactitude, la
simplicité de leur emploi ou rendues classiques. Il
a mis à l'épreuve les procédés publiés par d'autres chercheurs, et en a, avec un esprit critique rennarquable,
signalé les avantages et les points faibles. C'est dire
que son nouveau livre sera pour tous ceux qui ont à faire
des recherches chimicues au laboratoire un entide précieux.

C'est plutôt d'ailleurs la prentière partie d'un traité complet d'analyse qualitative. Il ne s'oeeupe en effet que des métalloides et de leurs dérivés. Dans sa préface, M. Deniglés nous promet un ouvrage sur la recherche analytique des métaux et des principaux composés organiques. Nous enregistrons volontiers cette promesse, avec l'espoir que la réalisation ne s'en fera pas trop attendre.

G. L.

# 

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME

HERZEN

#### GUIDE-FORMULAIRE DE THÉRAPEUTIQUE

10° édition, 1010, 1100 pages, cartonné......

## **Broméine** Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (X<sub>E</sub> = 0,04)
SIROP (0.03)
PILULES (0.01)

AMPOULES (0.08)

TOUX nerveus INSOMNIES SCIATIQUE

63, Beulsvard de Port-Royal, PARIS.

# TUBERCULOSES Bronohitos, Catarrhoa, Grippos I'EMUSION MARCHAIS Créssote Caina la TOUX, unive l'APPETIT de 3480 guillertes à cale g. et COLATRIES de 18640...

### VARIÉTÉS

L'INTRODUCTION DE LA VACCINE A ANNONAY JOSEPH DE LA ROQUE ET MATHIEU DURET

Par le D' L. PLANTIER (d'Annonay).

Le D<sup>r</sup> Plantier, d'Annonay, a jait aux Dam la Croix-Rouge une conjérence qu'il qualifie m tement de «causerie», mais qui constitue en lité un chapitre curieux d'histoire contributive voici à peu près in extenso.

... Avantlavaccine, la variole constituait la plus grave de tontes les maladies épidémiques. Entre mille, je vons citerai l'exemple des Peaux-Rouges du Canada où frappant, au milieu du siècle dernier, 20 000 à 22 000 individus, elle en enlevait, en cinq ou six mois, la presque totalité. Nous nous plaignons aujourd'hui des ravages de l'entérite dans la première enfance; ils sont insignifiants, comparés à ceux de la petite vérole. C'était une affection à laquelle on réchappait rarement, dans certaines épidémies surtout, et qui laissait souvent, d'ailleurs, chez le survivant des tares redoutables: cécité, paralysies, difformités, Les multiples tentatives de traitement ayant échoué, on partit un jour de cette remarque qu'une première atteinte, même légère, conférait l'immunité, pour recourir systématiquement à l'inoculation préventive d'une forme bénigne : introduisant un virus extrêmement atténué, on eréait une maladie anodine qui mettait à l'abri définitivement. Je ne saurais mieux vous décrire ectte opération qu'en vous lisant une lettre très piquante de lady Montagu, à qui nous devous son introduction dans le monde oecidental, lettre qu'elle adressait à une de ses amies en 1717.

A propos de maladies, je vais vons dire une chose qui vous fera désirer d'être ici. La petite vérole, si funeste et si répandue parui nous, est tout à fait inoffensive autour de moi, grâce à l'intervention de l'inoculation, terme usité.

Il y a une classe de femmes âgées qui font profession de cette opération pendant l'automne, an mois de septembre, lorsque les grandes chaleurs sont passées. On envoie se demander les uns aux autres si quelque membre de la famille a envie de prendre la petite vérole ; l'affaire est traitée comme une partie de plaisir, et quand ou s'est réuni, au nombre de quinze ou seize personnes, la vieille matrone arrive munied'une coquille de noix pleine de la matière de la petite vérole, et vous demaude quelle veine il vous plaît de vous faire ouvrir. Tout de suite celle que vous lri présentez est ouverte par une longue aiguille, ce qui n'est pas plus douloureux qu'une simple égratignure, et est insinuée dans le vaisseau toute la matière dont est imprégnée la pointe de son instrument ; après cela, elle bande la petite plaie en y appliquant un fragment creux de eoquille ; elle ouvre de la même manière quatre ou einq veines. Les Greeques, par superstition, ont l'habitude de s'eu faire ouvrir une au milieu du front, une à chaque bras et une autre sur la poitrine, afin de marquer le signe de la croix, ce qui produit un très manyais effet, toutes ces plaies laissant de petites cicatrices, inconve-

nient dont sont exemptes celles qui u'ent pas ces superstitions et choisissent pour champ d'opération les jambes cette partie du bras qui est cachée. Les enfants et les jeues, opérés jonent ensemble tout le reste du jour, et, juagar qui huitième, jouissent d'une parfaite santé. Alors

iere commence à les saisir, ils gardent le lit deux s lieu rarement trois. Il est rare aussi qu'ils aient bus etrente boutons au visage; ils ne sont jamais maret, la huitaine écoulée, ils se portent aussi bien

qn'avant la maladie. Ann À l'endroit où s'est pratiquée la piqûre, il s'établit une plaie en suppuration durant la maladie, et c'est là sans doute ee qui soulage grandement le malade. Chaque année, des milliers de personnes subissent cette opération, et l'ambassadeur français dit plaisamment qu'on prend la petite vérole en guise de divertissement, comme eu d'antres pays on prend les eaux. Il n'y a pas d'exemple que quelqu'un en soit mort et vous pouvez croire que je suis bien con vainque de l'innocuité de l'expérience, puisque mon intention est de l'essayer sur mon cher petit enfant. J'ai même assez de patriotisme pour m'efforcer de mettre à la mode cette utile invention en Angleterre, et je ne manquerai pas d'écrire tout particulièrement sur cet objet à quelques-uns de nos docteurs (ici un gentil coup de griffe à ces médecins qu'il est tonjours spirituel et de . bon ton de noireir ou de payer d'ingratitude, même quand ils sont des Jenner on des Duret), si j'en connaissais parmi enx d'assez vertueux pour sacrifier une branche si considérable de leurs revenus ponr le bien de l'humauité.

Prêchant d'exemple, lady Montagu fit, en effet inoculer d'abord à Constantinople son fils âgé de six aus, et un peu plus tard sa fillette en Angleterre. Les heureux résultats obteuus décidèrent nombre de gens de distinction à l'imiter, parmi lesquels la princesse de Galles, future reine d'Angleterre.

En France, Voltaire, qui, en 1723, avaitéchappé à grand'peine à la petite vérole qui l'avait fort enlaidi, se fit, ainsi que La Condamine, le champion ardent de la variolisation. Mais le succès définitif et l'adoption générale de cette méthode préservatrice ne furent acquis daus notre pays qu'à partir du moment où Louis XVI, effrayé de la mort de son prédéeesseur Louis XV succombant à soixantequatre ans à une variole dont il avait ponrtant subi une première atteinte trente ans auparavant, où Louis XVI, dis-je, se résolut à faire inoeuler sa famille et lui-même à Marly, le 18 juin 1774.

Les médecins, dédaigueux, comme toujours, de leur intérêt personnel quand il est en opposition avec l'intérêt général, adoptèrent avec enthousiasme la uouvelle pratique et en répandirent l'usage. Ils infligèrent ainsi un démenti aux insimuations perfides de cette mauvaise langue de lady Montagu. (C'est dans le salon de eelle-ci, d'après Cabauès (1), qu'est née l'expression de « bas-bleu » qu'on donna aux gens, femmes « t

(1) J'emprante à cet éraille confrère un certain nombre de faits rapportés ici.

#### VARIÉTÉS (Suite)

hommes, de son cerele : Pope, Edison, Young, parce qu'un de ceux-ei, Stiling Fleet, portait des bas de cette couleur).

Jenner, tout comme Louis et Mathieu Duret, était inoculateur, comme on disait alors, variolisateur, comme nous dirions aujourd'hui et comme Mathieu Duret l'écrivait en 1820.

Malheureusement une observation attentive et suivie montra que cette méthode n'était pas exempte de mécomptes. On sait que sa condition essentielle était qu'on pût se procurer un ferment variolique extrêmement atténué. Or il arrivait quelquefois que, si bénigne que fût la maladie initiale chez le sujet auquel on empruntait le virus, ce dernier prenait chez le variolisé une activité exceptionnelle et, au lieu de ne donner naissance qu'à une éruption légére, il produisait une variole généralisée, confluente, qui emportait le malade. C'est ee qu'observa Mathieu Duret qui, nous dit-il, « adopta la vaccine avec d'autant plus d'empressement qu'il avait perdu depuis peu un de ses inoculés ». Un autre sérieux inconvénient résultait de la contagion possible et fréquente de cette variole importée, qui nécessitait un isolement rigoureux et qui eréait parfois un foyer redoutable d'épidémie dans un milieu absolument indenne et qu'on avait eu la pensée de préserver au contraire.

Pour ces raisons capitales, l'inoculation était donc loin de répondre à tous les desiderata que la découverte de la vaccine par Jenner, médecin anglais de Berkley, permit enfin de satisfaire.

Depuis longtemps, soit en Angleterre, soit en l'rance, il était d'observation courante dans les fermes que le «cow-pox» (vérole de vache), appelée pieote dans notre Languedoe, se communiquait parfois du pis aux doigts de la femme chargée de la traite et y produisait l'apparition de pustules semblables à celles des bovidés. Mais il avait été remarqué, en outre, que les sujets affectés une fois de cette maladie devenaient imptes à contracter la variole. Rabaud Pommier, frère du Constituant Rabaud-Saint-Étienne qui fut lié à notre illustre compatriote Boissy d'Anglas, étant alors ministre protestant à Masilargues, près Lunel, eut l'occasion de signaler ces faits à un marchand de Bristol, nommé Ireland, qui en témoigna plus tard, et à un médecin nomin's Pew ou Pugh. Il suggéra à ce dernier d'in œuler systématiquement à l'homme cette picote afin de le mettre désormais à l'abri de la petit vérole. Pew lui promit d'en parler dès son retour en Augleterre à un de ses a mis intimes, un certain doctour Tenner que ces questions intéressaient vivement. Doit-on voir là le point de départ de la découverte de la vaccine? Faut-il,

au contraire, en reporter le mérite au fermier Benjamin Jesti, de Yetminster, qui aurait, le premier, vacciné sa femnê et ses deux fils en 1774? En vérité, de tels faits, même indiscutablement établis, n'enlèveraient rien de la gloire qui auréole le nom de Jenner dont l'observation pénétrante, l'expérimentation suivie et judicieuse, des communications répétées ont, sans eonteste, doté l'humanité de ce bienfait incomparable. Une découverte aussi retentissante, exposée dans un mémoire daté du 21 juin 1798, ne devait pas tarder à franchir le détroit et à nous arriver en France. On cite communément les noms d'un certain nombre de nos compatriotes eelui de La Rochefoucauld-Liancourt, entre autres, comme les initiateurs ehez nous de la méthode nouvelle Invariablement, on oublie le premier traducteur des publications de Jenner dont il était l'admirateur et l'ami, notre concitoven, le chevalier de la Roque, conseiller de préfecture et plus tard sous-préfet de Tournon, le créateur de notre service de vaccination et l'auteur de divers mémoires et d'un manuel du vaccinateur que i'ai eu la bonne fortune de retrouver grâce à M. Emmanuel Nicod et que j'analyserai brièvement devant vous. Le chevalier de la Roque, qui devint plus tard le baron de la Roque, marié à une petite-fille de Louis Racine, arrière-petite-fille, par conséquent, de notre Jean Racine, avait, au moment de la Révolution, été contraint d'émigrer en Angleterre. Esprit eurieux et délié comme ceux de son sang (témoin mon regretté ami, son petit-fils, Joseph Balthazar de la Roque, dont la remarquable eulture littéraire se doublait de connaissances scientifiques si profondes et si étendnes), il n'avait pas tardé à suivre avec le plus vif intérêt les travaux de Jenner, Dès qu'il eut traduit les Recherches sur les causes et les effets de la variole vaccine de celui-ei, par un touchant témoignage d'estime et d'amitié envers le Dr Mathieu Duret, d'Annonay, dont il appréciait le savoir, il lui dédia son œuvre le 3 mars 1800. Voulant à tout prix faire profiter sa petite patrie. tout d'abord, des enseignements de l'illustre médecin anglais, il adressa successivement an Dr Duret les traductions des mémoires ultérieurs du créateur de la vaceine, ajoutant dans une lettre particulière un supplément d'instructions sur la pratique de ce nouveau mode d'inoculation ; il y inséra même du virus-vaccin préparé sur des fils qu'il tenait de la main du Dr Jenner luimême. « En 1802, celui-ci donna, dit de la<sub>2</sub>Roque que je eite textuellement, au public un quatrième ouvrage intitulé: Origine de l'inoculation de la vaccine: il s'adressa à moi pour avoir la traduction de son manuscrit et je m'empressai de seconder

SÉDATIF ANALGÉS!QUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIOUE



ASSOCIATION
SCOPOLAMINE-MORPHINE
en ampoules pour
INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements
ALBERT BUISSON
157, Rue de Sècres. — PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 per 24 heures)

Litterature et Echantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS uuns

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

# IODASEPTINE CORTIAL 10 DO - BENZO - MÉTHYL-FORMINE

DHUMATISME DÉFORMANT TUBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOUS

Echantillons Cortial et C. 125, Rue de Turenne

HOPITA



Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration

PURE

JOUS SES QUATRE FORMES

OSPHATÉE | CAFÉINÉ

szcellence, d'une efficacité sans igsls dans l'artério-sciérose, la présciérose, l'albuminurie, l'hy-

int le plus sûr des cures loruration, le remède le olque pour le brightique

cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspace, renforce la systole, régularise le cours du sang. LITHINEE

thritisme et de ses manifest tions; juguie les crises, enray la disthèse urique, solubili les acides urinaires,

cour et se présentent en boîtes de 24. — Prix : 5 :

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS



Dérivé synthétique de la Strychnine es à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc'

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Los

Constinution CHATELGUYON

SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE



NYRDAH

VARICOCÈLE PHLÉBITES

HÉMORROIDES

Souverain contre: VARICES

> ACCIDENTS de la

PUBERTÉ et de la

MÉNOPAUSE

(Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rechefoucauld PARIS

EN VENTE DANS TOUTES = E LES PHARMACIES :: =

#### VARIÉTÉS (Suite)

les intentions de cet ardent ami de l'Immanité, » Mais il ne suffit pas à notre chevalier de traduire Jenner. Prosélyte convainen et apôtre infatigable de la nouvelle doctrine, il provouna autour de lui de nombreuses vaccinations. Il amena, entre autres, sa belle-sœur, Mme de Missicssy, à faire vacciner son fils, à Paris, en 1803, Luimême vaccine, à la même épaque, le plus jeune de ses enfants, âgé de quelques mois seulement, avec le plus heureux résultat pour la santé de celui-ci. Enhardi par ses succès, il crée des séances de vaccination gratuite en masse, séauces qui ont lieu à jour et à heure fixes en vue de ne jamais manquer de vaccin, pour inoculer de bras à bras. Bientôt îmité par les médecins dont certains l'avaient devancé, il a la satisfaction de voir les vaccinations publiques s'organiser dans toutes les villes de l'Ardèche. Le préfet du département, M. Robert, fait imprimer une nouvelle édition des œuvres de Jenner auxquelles le traducteur joint ses propres observations et ses manuscrits cu 1804. Vers la fin de cette année, l'impossibilité où il est de se procurer du vaccin frais l'amène à créer sa méthode d'emploi de la croûte du bouton vaccin. « Je multipliai, dit-il, les expériences ; le même succès les accompagna et je découvris enfin que ce moven si simple de propager la vaccinc avait l'admirable avantage de fournir un virus excellent, dont il était facile d'être constamm nt pourvu, et que; à la faveur de ce puissant auxiliaire, les vaccinations générales allaient se multiplier. » Cc ne fut qu'en juin 1805 qu'il présenta ce nouveau mémoire au préfet sur «les propriétés de la croûte du bouton vaccin » et sur sa préparation nécessaire. Une redoutable épidémie de petite vérole, survenuc sur ces entrefaites à Privas, démontra, entre les mains du Dr Joyeux, l'efficacité remarquable de la méthode inventée par Joseph de la Roque, dont une heureuse association avec la vaccination de bras à bras établit qu'on pouvait en peu de temps parvenir à l'extinction de la petite vérole. En 1807, le préfet de l'Ardèche, Bruneteau de Sainte-Suzanne, signala les travaux de son conseiller de préfecture au ministre de l'Intérieur qui lui accorda une lettre d'éloges des plus flatteuse et une gratification de 600 francs.

Ses nembreux mémoires furent couronnés par la publication d'un Manuel du succinetur qui mériterait mieux le nom de Catéchisme, car il est composé exclusivement de demandes et de réponses fort judiciensement établies, d'ailleurs, et où ast résumé tont ce qu'on savait à l'époque sur la question.

# INSOMNIES

# SEDATIF NERVEUX

# Нурнотіque de Choix



# ANTI-Spasmodique Anti-Algique

VERONAL SOBIQUE

LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à café EXTRAIT DE JUSQUIAME

Deux a quatre

INTRAIT DE VALERIANE

AMPOULES
Injections Sous Culumes



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE.

21, Ruc Théodore de Banville : PARY

J.LEGRAND, Pharmacien



#### VARIÉTÉS (Suite)

Je ne veux pas terminer cette analyse sommaire de l'œuvre de la Roque sans citer de lui une lettre au préfet où éclate son esprit d'administrateur. C'est une codification des vaccinations publiques tellement parfaite qu'on ne trouverait à peu près rien à y reprendre aujourd'hui et que nos arrêtés modernes ne font que reproduire celui que cette lettre fit édicter en janvier 1808, par M. de Sainte-Suzánne.



Après avoir ainsi rendu justice au chevalier de la Roque, il me sera non moins agréable d'évoquer la noble figure de mon prédécesseur à cet hopital, le Dr Mathieu Duret, à qui la cause de la vaccine est redevable d'un si précleux concours, non seulement à Annonay, mais dans tout le département de l'Ardèche.

Je voudrais avoir le temps de vous lire la bioraphie publiée par le Dr Alleon, dans le premier numéro du journal l'Annonéen, en date du 12 janvier 1842. Vous verriez combien haute, complète et harmonieuse fut l'œuvre de ce praticien éminent, épris d'un amour passionné pour le bien public auquel il se dévoua, par ailleurs, comme maire et conseiller général, praticien à qui ses travaux dans le domaine que j'étudie aujourd'hui valurent, ainsi que je l'ai découvert avec joie dans un de ses manuscrits, le rare houneur d'être élu membre correspondant de l'Académie de médecine.

Sur la demande de Cafarelli, préfet de l'Ardèche, Duret a publié dans l'Annuaire du département pour l'an X (de 1801 à 1802), à la date du 26 août 1801, une lettre qui constitue le tableau le plus vivant et l'historique le plus fidèle de la vaccine à son introduction dans notre pays.

« De la Vaccine », lettre du Dr Duret au préfet (imprimée p. 145, dans l'Annuaire du département de l'Ardèche pour l'au X, de 1801 à 1802) ;

Au citoyen Cafarelli, Préfet.

Annonay, le 8 fructidor (26 août) an 1X.

. C'est en germinal dernier (mars-avril 1801) que la vaccine s'est introduite parmi nous. Le: citorque Blan-card, de Loriol et Bonnet, de Crest, l'avai : t apportée de Genève et avaient réussi à la répandre dussi es cautous du département de la Drôme. Je passai à Crest en allant à Privas, au conseil général; y observait la marche de la vaccine, sous les auspices du citoyen Bonnet. Il me munit de fils chargés de ce virus. Musi il failut, à Privas, tout l'assendant que vous (le préfet Catarelli) inspirez, tout l'assendant que vous (le préfet Catarelli) inspirez, tout l'assendant que vous (le préfet Catarelli) inspirez, con déclare Mar Dubois à soumettre son fis à cette cases départ ue m'avait pas permis d'observer et n'apprendant sousces.

Depuis longtemps j'avais reçu la traduction de Jen-

ner, l'immortel auteur de cette précieuse\_découverte; unis j'attendais, pour en faire pour notre pays, que le comité médical de Paris eût prononcé, et de m'être procuré de ce virus que j'avais réclami de plusieurs endroits. On éprouva beaucoup de difficultés pour faire réussir le virus sec. Je ue fus pas aussi beureux iet qu'êt Privas et il failut faire beaucoup de piquires et d'incisions inutiles avant d'obtenir du virus riais. J'en cus enfin, et les méticeins de Tournya, à la même époque, curert anna, etcle le même avantage. Depuis lors (Brotal, avril-ma), etcle le même avantage. Depuis lors (Brotal, avril-ma), etcle de même avantage. Depuis lors (Brotal, avril-ma), etcle et d'accuellile avec empressement, nième dans les celle a été accuellile avec empressement, nième dans les campagnes, et non seulement des gens de l'art, nuis encore des personnes zélées et charitables la pratiquent journel lement, tant est simple et facile cette legére opération .

Il décrit ensuite l'opération réalisée par deux pidares sur chaque bras, spécifiant bien, i'ailleurs, que le succès d'une sœule pidares suifit. On vaccine avec des fils et le vius conservé entre deux verres, mais Il préfère vacciner de bras à bras et de suite. Après une étude concise sur la marche de la vaccine, sur la fêvre, sur les éruptions et sur les complications de la petite vérole, il s'étend sur la certifuée de l'effet préservatif en un chapitre que je

citerai voloniters, persuadê que vous en tirercz profit.

Ła vaccine, dit-il, est un préservatif aussi assuré que
l'inoculation. Déjà on a vacciné peut-être autant qu'on
a inoculé insqu'à présent i pratout les vaccinés out communiqué avec les sujets affectés de petite vérole. En
Angleterre, on a multiplié à l'infin les contre-preuves, on
en a fait dans les principales villes de l'rance; et il in es
est élevé que de vaines objections, dicters par le
est élevé que de vaines objections, dicters par le
est élevé que de vaines objections, dicters par le
pronves.
Non, il n'y a pas de vérité morale qui ait réuni tant de
témolganges et de suffrages. Pose expendant y ajouter
un fait qui a produit une grande sensation dans nos envirous et qui à aportia conviction dans use campagues.

« A près d'un n.yriamètre d'Annonay, daus la commune de l'eaugres, j'ai une métairie où le granger avait quatre enfants qui n'avaient pas eu la petite vérole, quoique tous âgés de plus de donze ans. Le second vint chez moi à l'époque de nos premières vacciuations et je l'opérai, lui promettant d'aller dans neuf jours, avec le virus qu'il me fournirait préserver aussi ses autres frères. Mais je ne pus m'y rendre et en vain je les provoquai à veuir : les grandes occupations de la saison servaient de prétexte à leur indifférence. Un mois après, l'aîué, âgé de vingt ans, est saisi d'une forte fièvre avec délire. On vient mc chercher ; je reconuais, au milieu des symptômes les plus fâcheux, un commencement d'éruption de petite vérole. J'applique des vésicatoires et trace la conduite à tenir pour combattre une maladie aussi terrible ; ie propose d'emmener les deux plus jeunes pour les vacciner; je prescris qu'à leur retour, ils couchent dans la grange à foin et n'entrent pas dans la muison où couche le malade.

Iles femuses du hamoau désirent aussi préserver leurs cufants et j'allai les vacciner tous ensemble, tandis que le soin de garder, de tourner, de changer de linge, de servir le malade, serait confié à celui qui serait précédemment vacciné. La petite vérole a été horriblement atondante; le malade a été dans le plus grand danger. Sa forte constituiton et les soins l'ort sauvé; ni son frère qui l'a servi, ni les deux autres, ni les enfants vaccinés, du hameau n'ort pu être atteints de la contagion variolique et la petite vérole n'a pas pu s'étendre dans le hameau, faute de sujets.

« C'est ainsi, citoyen préfet, en portant partout ce préservatif innocent et efficace, qu'ou arrêtera les ravages.



# Anémies ROUSSE Hémorragies

1-SÉRUM

DOUBLE SPÉCIFICITÉ

a) par développement de propriétés hémopoïétiques particulières (Carnot): Anémies, convales cences, tuber culos e

b) par exaltation du pouvoir. hémostatique de tout sérum de cheval (Weill, Carnot): Hémorragies

Leucocytose générale: maladies

Léucocytose locale plaies infectées

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules · Comprimés

Echantillonf, Littérature 21 Rue d'Aumale, Laris

Ampoules de 2 cc, 5 de saccharose ch, p. avec 0.01 de Stovaïne, sur demande.

#### AFLEGMATOL LO MONACO"

Spécifique des sécrétions pathologiques Demandez littérature, échantillons et références

Laboratoire de l'AFLEGNATOL LO MONACO

Fabriqué selon la formule et sous le contrôle du Professeur Lo Monaco.

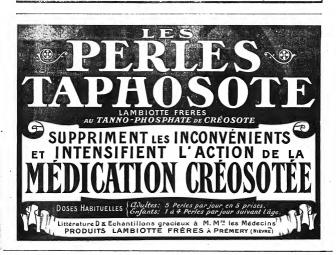



LIPOIDES SPLENIQUES
ET BILIAIRES
CHOLESTÉRINE PURE
ESSENCE ANTISEPTIQUE (
GOMENOL, CAMPHRE

#### AMPOULES - PILULES

Littéroture et Echantillons ; LABORATOIRE, DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 21, Rue Théodore-

> de-Banvilla PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

de ce fléan destructeur, d'autant plus misible à notre département qu'il est moins exposé à tout autre genre d'épidémie. La répandant cette instruction, vous encouragerez les personnes zélées à se liver à cette pratjuct Elles trouverort plus de lumières dans un ouvrage qui réunit toutes les commissances acquises, et qui offre me compilation bies choisé dess ouvrages de Jenner, Wolsville Pearson, Carro, Odiet et de tous les auteurs français qui out éérit sur la vaccine, par Moreau (de la Sarthe), Paris, au IX, chez Bernard, libraire, quai des Augustins, m 33, in-8, 50 nages.

« Salut et respectueux attachements. »

Signé: DURET.

Le manuscrit dont je vais vous donner l'analyse, maintenant, jusqu'ici inédit et que je
tire de la bibliothèque particulière, si riche cii
documents rares sur Annonay, de M. Emmanuel
Nicod, offre un intérét m'dicial extrême parce
qu'il établit, pour la première fois peut-être, cette
vérité aujourd'hui admise communément (mac considérée alors comme une hérésie) que les effets
de la vaccine, contrairem nt à ce que croyait
Jenner et à ce qui-avait affirmé théoriquement
de la Roque, sont transitoires et que l'immunité
conférée par une première vaccination s'épuise :
d'où la nécessité impérieuse de se faire revacciner.
C'est un truisme actuellement, et mon excellent
aui le D' Fasquelle, de l'Institut de vaccine animale de Paris, démontra, en mars 1912, que, dans de hombreux cas, un intervalle de sept ans était trop considérable et que, pour avoir la certitude ab-olue d'échapper à la variole, il fallait tenter une éprenve tous les trois ou quatre ans.

Direct nous y raconte l'histoire d'une épidémie autonéemne qui l'a, dit-il, « désabusé sur la durée du préservantif qu'on avait era d'abord n'avoir pas de terrate » et au cours de laquelle il a pratiqué systémath ament, pour la première fois sans doute, d'revacchations avec succès; mais je lui édels la parole;

. Notice si · la varioloï le qui a régné à Annonay, en 1882, par le Dr Puret, adressée aux membres de l'Académie royale de médecine, en 1829.

Pour vous offir un faible tribut, un septuagénaire infirme, que vous avez honoré du titre de correspondant, saist l'occasion d'une épidémie varielique pour vous se soumettre l'histoire et celle de la vaccine dans ce pays. Succèdant à un père qui avait introduit à Annonay l'incouliation avez grand succès, j'ai pratiqué cette opération jusqu'à la vaccine que j'adoptais avec d'autant plus d'empressement que j'avais perdu depuis peu un de mes inoculès.

En l'an IX (1801), en me rundant au conseil général du département, à Privas, j'avais recuelli dans la Drôme du virus vacein récemment apporté de Genève. M. le prétet désira que j'en fisse la première expérience sous ses yeux sur l'enfant d'une dame qui avait perdu un fils

# CONSTIPATION

# TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secretions glandulaires de cet organe

2º EXTRAIT BILIAIRE

DÉPIGMENTÉ qui requi
larise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas 3º AGAR AGAR qui réhydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES
SELECTIONNÉS action
anti-microbienne et
anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE.

21, Rue Théodore de Banville PARIS.

J.LEGRAND, Pharmacien

#### VARIÉTÉS (Suite)

de la variole. Ce magistrat m'informa du succès après mon retour à Aumonay, où j'di depuis constamment vacciné chaque amrée dans la belle saison. Le 14 mai derencie chaque amrée dans la belle saison. Le 14 mai deriu un voyage à Saint-Vallier (à j licues), où régunit la variole et des variolòdies, est apportée à l'Incspice après trus jours de maladie et, le deuxième jour de son eutrée, me présente l'éruption d'une petite vérole confinente. La maladie fut des plus graves, cle parcourut longuement ses périodes, fut suivie de dépôts successifs et enfin de phtisé ont elle est morte au bout de chu quoi prittée de suivaire au bout de chu quoi publisé dont elle est morte au bout de chu quoi publisé not elle est morte au bout de chu quoi publisé dont elle est morte au bout de chu quoi publisé dont elle est morte au bout de chu quoi publisé dont elle est morte au bout de chu quoi publisé dont elle est morte au bout de chu quoi publisé dont elle est morte au bout de chu quoi publisé dont elle est morte au bout de chu quoi publisée de depois successifs et enfin de phtisée dont elle est morte au bout de chu quoi publisée de depois successifs et enfin de phtisée dont elle est morte au bout de chu quoi publisée de depois successifs et enfin de phtisée de depois successifs et enfin de phtisée de depois successifs et enfin de phtisée de de pour de la contre de la c

A la fin de la denxième semaine de son eutrée, trois enfants en bas âge, qui se tronvaient accidentellement à l'hospice, prennent la variole confluente; un seul succombe. Bientôt la contagion s'étend dans la ville.

Le 22 août une de mes nièces, âgéc de seize aus, revenue depuis deux mois d'un couvent de Lyon, après quatre jours de symptômes fâcheux d'une fièvre éruptive que je combattis par les moyeus généraux, a le visage convert de petits boutons confluents avec gonflement des paupières qui me frappèrent d'autant plus que j'étais certain de l'avoir vaccinée, comme ses deux sœurs aînées et, plus tard, son frère âgé de quatorze ans. Je confesse que ma tendresse me tint trois jours dans l'inquiétude, mais, dès le quatrième jour de l'éruption, les paupières s'affaissèrent, les pustules ne tardèrent pas à se remplir et parvinrent rapidement à la dessiccation. La varioloïde fut ainsi parfaitement caractérisée. Mes confrères vinrent s'en assurer auprès de la malade et concoururent à trauquilliser les mères de famille qui s'étaient alarmées. Alors on réclame des deuxièmes vaccines et mon beaufrère l'exigea pour son fils que je ne pus vacciner que six jours après le début de l'éruption de sa sœur. Je l'envoyai à la campagne d'où je ne le rappelai que le dixième jour. moment où j'appris que la vaccine avait pris et qu'il en avait même été incommodé. Je m'assurai que les auréoles qu'ou avait vues la veille plus enflammées commençaient à pâlir; les boutons, au nombre de quatre, étaient aplatis et celluleux. Des croûtes bombées tenaient encore au bont de huit jours. Le succès de cette vaccine secondaire excita une nouvelle émulation. Je fus obligé de les borner aux adultes, pour le motif que je n'observai de varioloïdes que sur des vaccinés pubères; en effet, dans une maison voisine de mon beau-frère, une doinestique en avait été atteinte chez une Peiron, entourée de quatre enfants, dont la plus âgée avait treize aus. Aucuu de ses enfauts ne fut atteint, tandis qu'elle transmit la maladie à son frère aîné âgé de plus de vingt aus, qui la transmit à sou cadet, de quinze ans, tous deux habitant un quartier très éloigué.

La varioloïde de ma nièce se communiqua à ses deux

sœurs ámées le 13 septembre derniter, c'est-à-dire vingt deux jours après le début de la malaide de leur sœur. L'ainée, mariée hors de la maison, mais qui lui avait reudu des soins, eut sa variolòide des plus befingues. Máis celle de la deuxlème, quodque dissertée, n'éclata que quatre jours après une fièvre assez iorte; l'jen avais même blien auguré pour une gastite chronique dont elle est affectée depuis deux ans et pour laquelle clle était allée aux caux de Vielry, sous la direction du célèbre D'L'acas, mais cette varioloide, quoique assez aboudante n'a influence d'acueum emnifer la gastrite.

Mathieu Durct termine sa lettre par einq réflexions daus l'une desquelles il établit que son observation contredit nettement l'opinion, dassique alors, de l'aul Dubbis, rapporteur de l'Académie de médecine, qui déclapati e les vaccinations secondaires (les revaccinations) avoir été tentées vain munt après un laps de vingt ans s.

Mais, ne voulant pas abuser de vos instants et de votre attention, dont je vous remercie, j'arrête eette causerie que je m'exeuse d'avoir prolongée à ce point. Je souhaiterais qu'elle laissât dans vos esprits eette notion formelle de la nécessité absolue de la vaccination et de la revaceination. Nous n'avons aucun autre moyen d'échapper à ce fléau si redoutable de la variole, fléau qui est le compagnon habituel des guerres et des déplacements d's population.

J'ai cu aussi pour but de vous montrer quel glorieux patrimoine de labeur digne et de dévouement à la chose publique nous avaient légué nos prédécesseurs, trop mécomus souvent et dont il est juste que nous révérions la mémoire et fassions revivre le souvenir. Nous devons tous nous efforcer de grandir, chaeun dans notre sphère, ce patrim ine si honorable et tâcher d'être parmi les meilleurs et les plus utiles de la cité. 12k notre ceuvre, croyez-le bien, ne s'éteindra pas avec nous. Les qualités d' Joseph de la Roque n'ont pas été infécond s. Elles ont anobli leurs d'secondust et d'posé chez eux ce levain des énergies morales si n'écessaires.

#### INFORMATIONS

Proposition de créer à l'hôpital Boucicaut une maison de santé chirurgicale privée.—
Dans sa séance du 29 décembre dernier, le conseil municipal de Paris a renvoyé à l'Administration, pour étude, un projet présenté par M. le conseiller Poiry, projet dont les considérants sont à remarquer (Voy. Bull. mun. off. du re janvier 1920) et dont voiei les conclusions :

«L'Administration de l'Assistance publique

est invitée à étudier d'urgence la création d'une maison de santé privée pour les classes moyennes à l'hôpital Boueicaut, afin d'éviter aux chirurgiens de longs trajets qui prennent toujours une grande partie du temps qu'ils pourraient consaerer aux malades de l'hôpital.

«L'Assistance publique fixerait le prix du séjour des malades à ladite maison de santé privée, »

#### NÉCROLOGIE

#### RAPHAEL LÉPINE (1840-1919)

Ce fut un rude travailleur que Raphaël Lépine, qui vient de mourir dans sa quatre-vingtième année.

Né à Lyon en 18.10, interne des hôpitaux de Lyon en 1860, il conquérait brillament, en 1865, au concours de l'internat des hópitaux de Paris, la seconde place, après Dieulafoy, et avant Clemenceau, qui n'arrivait que parmi les provisoires. De tous ses maîtres, c'est Charcot qui exerça sur sa jeune intelligence l'influence la plus grande. Avide de s'instruire, de s'initier à la pensée des savants étrangers, il fit d'ailleurs ce que nos étudiants français ont trop peu la curiosité de faire, il voyagea, il alla travailler dans les laboratoires de Virchow et de Ludwig. La physiologie l'attirait alors, et il devint en 1869 le préparateur de Brown-Séquard. Vint la guerre, «l'année terrible , bien peu terrible auprès de celles que nous vécumes depuis ; Lépine, qui venait de passer sa thèse sur l'hémiplégie pneumonique, fit son devoir dans les ambulances de l'armée de l'Est. Au retour, nous le trouvons



Le professeur Lépine.

successivement chef de clinique de Germain Sée (1872), núclecin des hôpitaux de Paris (1874), agrégé (1875). A la fondation de la Faculté de Lyon (1877), il accepte la chaire de clinique médicale. Il devait l'occuper trente-

trois ans, jusqu'à sa retraite en 1910.

En 1897, il fut question de le rappeler à Paris, où la chien de pharmacologie se trouvait vacante par suite de la mort de Regnault, mais Lépine avril subi le charme de la ville natale, il almuit le viell hôtel-Dien de Lyon, oil avait requ'il riluitation scientifique, il almuit le laboratoire qu'il avait créé, la Faculté de Lyon, où as gloire avait graudt; il résista aux sollicitations de ses amis parisiens, et, après quelques hésitations, déclina toute candidature.

Il était déjà depuis 1887 correspondant de l'Institut et de l'Académie de médecine, dont il devait devenir en 1896 associé national. Il fut depuis président des diverses sociétés médicales de Lyon, du conseil d'hygiène, du Congrès français de médecine interne, administrateur des hospiese, etc.

Son œuvre scientifique est considérable.

Il commença, sons. l'inflaence de Charcot, par un certain nombre de travaux sur le système nerveux (structure des espaces périvasculaires des centres nerveux, troubles vaso-moteurs dans la pneumonie et les paralysies, neris vaso-dilateurs de la langue, centres vaso-moteurs, centre cércbral des mouvements du pouce, paralysie pseudo-bulbaire d'origine cérchies, etc.); mais, à cette époque de sa carrière, sa curiosité toujours et vell, soi uniaghation, l'érudition très vaste que lui

acquéraient la lecture dans ses laborieuses veilles des travaux du monde entier, et une mémoire impeccable, l'amour de l'expérimentation et la tentation de soumettre au contrôle expérimental toutes les affirmations nouvelles, l'empêchaient de concentrer ses efforts sur un point liurité de la science médicale. Il aborda les sujets les plus divers. Parmi ses recherches on peut citer celles ayant trait à la tuberculose, à la pueumonie caséeuse, aux anémies, aux maladies des reins et à la sécrétion urinaire. Un moment il sembla attiré surtout par les études de thérapeutique et de pharmacodynamie. De cette période datent ses travaux sur la terpine et l'action analgésique de l'antipyrine. En 1880 il commença à s'occuper du diabète, et le sujet l'absorba des lors tout entier. Pendant près de trente ans -- car la retraite même n'interrompit pas son activité, - Lépine s'acharna à éclaireir la pathogénie si obscure decette maladie. Nous lui devous la découverte du ferment glycolytique, des précisions précieuses sur le rôle du pancréas, la notion du sucre virtuel dont l'existence avait échappé à Claude Bernard, etc. Il a résumé dans un ouvrage magistral vingt années d'observations, d'expériences, de réflexions (1909).

Daus le repos que lui imposa la limite d'âge il ne trouva qu'une raison de travailler davantage, n'étant plus distrait de ses recherches par des devoirs universitaires. Plusieurs fois, dans les numéros de Paris mélical consacrés aux maladies de la nutritio, il écrit; sur le diabète, des articles renarqués. Un gros onvrage sur le sucre du sang est sur le point de paraî re.

Comme l'a fait très judicieusement remarquer, dans sa leçon d'ouverture, son successeur le professeur Roque, Lépine fut, dans ses conceptions médicales, un précurseur. A l'époque où l'éclat des découvertes anatomopathologiques avait amené les clinicieus à « penser anatomiquement », à n'interroger le symptôme que pour connaître la lésion, Lépine apprenaît déjà à ses élèves, dont j'ai eu l'honneur d'être, à « penser physiologiquement ». L'étude des troubles de fonctionnement, avec leur mobilité, leur variabilité, leur sensibilité aux actions thérapeutiques, l'intéressait plus que celle, plus stérile, des lésions confirmées, et, parmi eux, c'est sur les troubles d'ordre chimique que son atteution se porta le plus. La révolution pastorienne même ne le détourna pas de sa voie de prédilection. Il prévit, dès les premières découvertes du maître et de ses élèves, que histoire naturelle des microbes, qui sembla absorber un momeut toute la médecine scientifique, aboutirait un jour à l'étude des modifications chimiques provoquées par eux dans l'orgauisme malade. Aucun de ses contemporains n'eut plus nettement que lui la conviction que l'avenir appartenait. dans les sciences médicales, à ceux qui sauraient allier à l'observation clinique des vieux maîtres, les recherches de laboratoire. La plupart des savants à qui le sort accorde une longue vicillesse ont, au cours de leurs derniers jours, la mélancolie de voir leurs successeurs, dédaigueux des routes explorées par eux, s'engager sur des voies nouvelles. Lépine a eu au contraire l'orgueil de voir toute la génération qu'il a contribué à former, venir aux conceptions pour lesquelles, jeune, il avait combattu.

. Il a, eu, dans ses derufères années, la grande joie de voir son fils conquérir une chaire dans la Faculté dont il fut un des fondateurs. A ce fils, qui marche brillamment sur les traces de son pere, j'adresse, au nom de Paris médical, l'expression de notre condoléance éune.

G. LINOSSIER.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LES LOYERS DES MÉDECINS MOBILISÉS

Les commissions arbitrales out toujours et une tendance à généraliser leur mission et à envisager l'ensemble des ressources du locataire, aussi bien avant la guerre que depuis la cessation des hostilités. Certaines commissions, désireuses d'avoir tous les éléments d'appréciation, allaient même jusqu'à apprécier la valeur professionnelle du locataire, pour dire qu'il se rattraperait vite de ses pertes de guerre.

C'est ainsi que la réputation de la science d'un médecin pouvait se retourner contre lui, les arbitres pensant que, grâce à sa renommée, il retrouverait rapidement une clientèle, qui s'était égaillée pendant guerre.

La Cour de cassation vient de remettre les choses à leur place, dans un arrêt du 3 novembre 1919.

Il est dit que si la commission arbitrale doit tenir compte de l'ensemble des revenus du locataire, elle ne doit s'occuper que des revenus actuels. La présomption d'insolvabilité dout bénéficie le locataire militaire pendant la durée de son passage sous les drapeaux n'est donc pas détruite par la preuve administrée par le propiétaire des revenus du locataire avant la guerre. Elle est encore moins détruite par la prévision des ressources futures du locataire, qui demeurent purement hypothétiques.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 9 mars 1918, le locataire mobilisé est légalement présumé avoir été privé de l'usage de la chose louée ou d'une notable partie des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement du loyer et dispensé de toute justification à cet égard. Le médecin est donc, de ce fait, totalement exonéré des loyers échus pendant la mobilisation, à moins que le propriétaire n'établisse que son locataire a conservé les moyens de s'acquitter de ses lovers.

Or, dans l'espèce jugée par la Cour de cassation, la commission arbitracle avait jugé que le locataire mobilisé « avait certainement, avant la guerre, des revenus importants sams lesquels il n'aurait pu se payer le luxe d'avoir une villa d'un loyer important, l'entraînant à des dépenses élevées ».

Sur cette appréciation, la Cour a dit que la commission n'avait pas à se préoccuper des rentes du locataire avant la guerre, mais de ses ressources actuelles, que ces considérations étaient donc contraires à la loi (Gazette du Palais, 8 décembre 1910).

Dans une seconde affaire, où il s'agissait égolement d'un locataire mobilisé, la Cour a décidé que si la commission avait le devoir de tenir compte de l'ensemble des revenus du locataire, il ne lui était pas permis de faire état des ressources futures, purement hypothétiques.

Cette fois, la commission avait dit que «si, comme il le déclare, le locataire se trouve mounentanément sans emploi, il n'est pas douteus qu'avec l'aide du syndicat dont il fait partie, il retrouvera facilement du travail, qu'il pourra done payer une partie de l'arriéré ».

La Cour a estimé qu'en faisant état, non de constatations et d'appréciations, mais de simples suppositions, la conmission arbitrale n'avait pas légalement justifié sa décision.

Ces deux décisions, issues du même esprit, montrent que les médecimsnedoivent pluscraindre que leur réputation antérieure à la guerre ou leur confiance dans l'avenir puissent être les causes de condamnations excessives devant les commissions arbitrales.

#### Adrien Peytel, Docteur en droit: avocat à la Cour.

P.-S. — Un lecteur demande, à propos de l'application de la loi du 23 octobre 1919, si les baux renouvelés postéricurement à la loi du 9 mars 1918 peuvent, comme ceux renouvelés antérieurement à cette loi, bénéficier de la prorogation. En effet, son ball a été renouvelé en juillet 1918, et son propriétaire a opposé à sa demande de prorogation cet argument que la loi du 23 octobre 1919, modifiant celle du 9 mars 1918, pr. s'appliquait pas aux baux renouvelés après cette date.

C'est une erreur. Le bénéfice de la prorogation pour les baux renouvelés s'applique à tous les baux, dès l'instant que ce renouvellement, soit tacite, soit écrit, est intervenu pendant la guerre, c'est-à-dire cutre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1939.

Pour qu'il en fût autrement, il eût fallu que la loi fit une distinction entre les uns et les autres, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, l'argument du propriétaire disant que la loi nouvelle est incorporée dans la loi ancienne est incopérant: en effet, on voit chaque jour des lois incorporées au Code civil, ce qui n'empêche pas qu'elles s'appliquent aux actes qui ont été conclus et aux contrats consentis depuis 1864. A. P.

# Appareils et Sels

do .

# RADIUM "SATCH"

SOCIÉTÉ ANONYME DE TRAITEMENTS CHIMIQUES
au capital de 1.000.000 de Francs

Ouai du Châtelier

ILE-SAINT-DENIS (Seine)

CATALOGUE SUR DEMANDE

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

## IANI

du docteur LE TANNEUR (de Paris)
Sel de Vanadium non toxique
Anorexie, Troubles direstifs.

Adynamis, Neurasthénie.
Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses
inconvénients; tolérance parfaite (cafanta

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine CONFITUE

# MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hantaux de Paris

#### Les Maladies gastro-intestinales des Nourrissons

Par le Docteur A. COMBE

13 1 vol. in 8 de 763 pages avec 53 fig. poires at coloridas 46 fr



# LINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

États neurasthéniques et psychosthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la nutrition

CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES

D. FEUILLADE, médecia directeur à Écully (Rhône)

Notice sur demande

#### REVUE DES REVUES

De la mortalité chez le fœtus (Mc QUARRIE, The Journ. of the Americ. Med. Associat., 22 novembre 1919).

L'auteur a dressé la statistique de 119 cas de mort observés chez le fœtus et qui ont été relevés sur une série de 2 717 acconchements, ce qui porte la mortalité à 3,6 p. 100. Les causes de mort ont été les suivantes : 15 cas, soit 15,5 p. 100, étaient dus à la syphilis ; dans 17 cas, soit 17.7 p. 100, la cause est restée inconnue, mais on peut penser que 10 de ces cas, où les fœtus étaient macérés, relevaient aussi de la syphilis ; dans 36 cas, soit 37 p. 100, la mort fut due à l'accouchement (procidence du cordon, 9 ; application du forceps, 13; prolongation du travail, 3; version et extraction, 3; présentation du siège, 5; asphyxic, 3); dans 9 cas, soit 9,2 p. 100, elle fut causée par une toxémie (éclampsie ou trouble marqué de la fonction rénale); dans 8 cas, soit 8,2 p. 100, clle le fut par une anomalie du fœtus (méningocèle, 1 ; rein kystique congénital, 1; anencéphalie, 3; hydrocéphalie, 1; œdème pulmonaire et hydrothorax, I ; malformation du cœur, I ); dans 2 cas, soit 2 p. 100, par un placenta prævia ; dans q cas, par des causes diverses telles que : extraction prématurée du placenta (3 cas), rupture prématurée des membranes (1 cas), hystérotomie (1 cas), suicide de la mère (1 cas), pyélite et infection urinaire (1 cas), cardiopathie non compensée chcz la mère (1 cas). L'âge de la mère ne semble pas avoir un rôle important dans la mortalité fœtale ; mais il faut noter la proportion considérable des présentations du siège, laquelle atteint 24,8 p. 100 dans cette statistique.

L. B.

Manie aiguë guérie par la thyroïdectomie (A. Sto-CKER, Rev. neurolog., sept. 1919).

On connaît le rôle que jone la glande thyroïde dans la pathogénic des psychoses affectives. Parinon surtour a insisté sur l'influence qu'a la sécrétion interne de cette glande sur l'émotivité. Déjà, des cas assez nombreux de géréison ou d'amélioration de troubles mentaux par la thyroïdectomic out été publiés ; Nastase, en 1906, en a reucilli 12 observations ; il y cut guérison dans 6 cas, amélioration dans 2 cas, aucane modification dans 3 cas, résultat incomun dans 1 cas.

L'observation actuelle concerne une jeune fille de dix-huit ans, non syphilitique, présentant une augmentation de volume du corps thyroide, une face cu « pleine lune » et une exophtalmie marquée et n'ayant aueun trouble ovarien. Cette malade a tous les signes d'une manie aigué, sans idées délirantes. Une thyroidectonie partielle, pratiquée trois mois environ arpsé : l'appartition de la psychose, entraîne la disparition complète et définitive des symptômes maniaques, dix jours après l'opération. L'examen histologique de la partie enlevée du corps thyroide a montré la congestion des vaisseaux, le polymorphisme des follicules thyroidiens, les signes

d'une grande activité fonctionnelle, et une sclérose interstiticle assez prononcée.

Cette observation vient à l'appui de la pathogénie glandulaire de la psychose maniaque dépressive.

Un cas type de démence traumatique (R. BENON et G. FÈVER, Rev. neurolog., sept. 1919).

Un homme de chupatarte-quatre ans, ni alcoolique, ni syphilitique, ni artérioscléreux, mais ayant un fils épileptique, est atteint d'une commotion cérèbrale dans une chute de bicyclette. Au sortir de l'état counteux, qui a duré deux jours, li présente une ammés rétro-autérograde, une perte d'émotivité avec diminution des facultés intellectuelles saus délire ui asthiei, une inactivité générale, des crises épileptiques avec fugues, un afaiblissement psychique partiel, lacemaire et dectif ; dans le liquide céphalor-achidien, il y a une hyperalluminose légère et une très légère lymphocytose; la réaction de Wassernam est négative avec le saug et avec le liquide céphalor-achidien. Le grave tranunatisme cranien a été ét la cause déterminante de la deunece.

La démence traunatique est rare, et souvent confone avec l'asthénie chronique post-traumatique. Celle-ci s'en distingue par les caractères suivants : chez l'asthénique, la mémoire est lente, non abolie ; le malade travaille difficilement, mais raisonne normalement; il y a asthénie gastro-intestinale avec céphalée, rachialgie, étourdissements, bourdonnements d'oreilles, insommie; la ponction lombaire ne montre que l'hyperalbuminose du liquide céphalo-rachidien sans la lymphocytose discrète qui s'y ajoute chez le dément traumatique.

r. TR

Troubles endocriniens et épilepsie tardive (M. Per-RIN et G. RICHARD, Rev. neurolog., sept. 1919).

Certaines variétés d'épilepsic dépendent d'altérations ou de troubles sécréteurs des glandes endocrines. Les auteurs rapportent 2 cas de syndromes pluriglandulaires dans lesquels le trouble sécrétoire prédominant, l'insuffisance ovarienne, semble avoir déterminé l'apparition de l'épilepsie tardive. Le premier cas concerne une femme de trente-huit ans, chez qui les premiers signes de déséquilibre glandulaire ont apparu, à vingt-neuf ans, sous forme d'insuffisance ovarienne ; presque aussitôt après, survinrent les crises épileptiformes ; puis on observa successivement des signes d'insuffisance des surrénales et de l'hypophyse; cette malade mourut de la grippe. Le deuxième cas est celui d'une jeune fille de vingt ans, présentant des signes d'insuffisance thyroïdienne, et chez qui les crises épileptiques, survenucs à l'âgede treizc aus, coîncidaient assez exactement avec lemoment des règles; l'opothérapie thyro-ovarienne (ogr,10 d'extrait thyroidien associé à ogr, 10 d'extrait total d'ovaire, dose doubléc un peu plus tard) a produit une amélioration notable. Cette jeune fille a succombé à une atteinte de grippe.

L. B.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 12 décembre 1919.

A propos de la transfusion sanguine. - M. Gastou a. pendant l'épidémie de typhus exanthématique de 1915, en Serbie, en collaboration avec le Dr Escluse, employé comme médication la transfusion sanguine de bras à bras de sang citraté. Le procédé, des plus simples, consistait à prendre, avec une seringne de 10 ceutinetres cubes contenaut une pincée de citrate de soude, du sang dans le bras d'un malade et de l'injecter immédiatement dans les veines du bras d'un autre malade (Voir Revue de médecine et Presse médicale, 1015)

Cas inédits de mort par les arsénobenzols. -MM. BIZARD et MONEL, à propos de 8 cas de mort inédits par le 606 et ses dérivés, parvenus à leur connaissance, attirent l'attention de la Société et des médecins praticiens sur la nécessité de toujours pratiquer eux-mêmes les injections intraveineuses de ces produits et de n'en user qu'avec une extrême prudence.

M. DRUELLE pense qu'il faut prendre des précautions pour faire ces injections, mais voudrait plus de détails dans les observations rapportées ci-dessus.

M. TISSIER, se basant sur une longue expérieuce, proteste contre le danger du traitement arsenical lorsqu'il est administré d'une facon raisonnée ; il demande des observations précises indiquant l'état du malade, la dose et le mode d'administration des injections, afin de pouvoir les discuter. Le mercure a aussi ses dangers. M. SÉE ne connaît pas de morts par le benzoate, mais

tout au moins des albuminuries.

M. PAUL GUILLON a pratiqué des milliers d'injections

d'huile grise saus jamais avoir un accideut, ni même un mpui

La paralysle générale est due à un tréponème distinct de celul de la syphilis banale, - MM, A, MARIE et LEVADITI présentent des préparations d'accidents comparés d'inoculation au lapin avec le virus du chancre syphilitique d'une part, et celui du sang des paralytiques généraux, virus contrastant l'un avec l'autre par leur temps d'incubation, par la durée des lésious produites, par le caractère des lésions, par leur pouvoir pathogène, par l'immuuité croisée. Il semble bien qu'il y ait uue syphilis neurotrope distincte de la syphilis ordinaire dermotrope.

Nécessité des analyses complètes dans le traitement du dlabète. - Pour M. GUELPA, les analyses complètes des urines donuent seules les renseignements indispensables, car la quantité de sucre nriuaire n'a qu'une importanee relative, parfois trompeuse; les vraies indications de la gravité du diabète étant avant tent les quantités d'urée, d'acide urique et d'acidité totale.

M. Lematte. - Daus la cure du diabète, les hydrocarbones alimentaires ne valent que par la quantité et la qualité des métaux qui accompagnent les amidons ingérés. La chaux et la magnésie ont une grande part dans la formation du glycogène hépatique (expérieuce de Vaudin).

Assemblée générale. -- La Société se constitue en ssemblée générale pour entendre le rapport annuel de M. Paul Guillon, secrétaire général; le compte reudu financier de M. Lematte, trésorier, et pour procéder à l'élection de son bureau pour l'année 1920. M. MOUCHET est élu président.

M. DUCLAUX.

# IJROTROPINE LYSIDINE ACIDE THYMINIOUE ATHESE URIOUE

# L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Littérature et Echantillons . LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Rennoquin, PARIS

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIOUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. Un volume in-16 de 119 pages. Broché......

#### NOUVELLES

Nécrologie — Le D' Maurico Chibret (de Châtelogrou), décédé Cambo, a l'égé de treut-huit ans.—Sir William Osler, professent de médecine à Londres, associé cirrager de l'Académic de médecine.— M. Heury Flach, plannacien, ancien interne des hôpitans, administrateur-fondateur du Souvenir français, labricant de spécialités pharmaceut quisses.— Le D' Emmanuel Oslovováy.— Mª® Bellier, grand'auére de M. le D' Georges Labey, chitrugien des hôpitans de Pirins.— Le D' Margantin, médecin-major de 1\*\* classe.— Mª® Roullay, femme de M. le D' Routley, quis' est dévonée dans un hôpital pendant la guerre.— Le D' Raphaël Neuvialle (de Vallon, Ardèche), décor de la croix de guerre, décédé à l'ûge de trente-neuf ans dans un accident d'antomobile en allant visiter ses sundales.

Mariage. — M<sup>110</sup> Maria Lacarrière, fille de M. le D<sup>1</sup> Lacarrière, méderin en chef de la marize en retraite, et M. Henri Warenghem.

Hôpitaux de Paris. — Coxcours de Médelett des Dipitaux. — Le jary est modifié ainsi qu'il suit : MM. les Die Le Gendre et Lesage, non acceptants, sont remplacés par MM. les Die Babinski et Courtois-Suffit qui ont accepté.

CONCOURS DE L'EXTRENAT. — ANATOMIE. — Sélance du 3 janvièr. — Question donnée: Artère sons-clavière. MM. Launace, 14; Laplanche, 16; M. Levassor, 13; 1/2; Lanny, 9; Leplat (Gabriel), 16; Joffroy, 6; Lévy (Paul), 15; Kenniger, 12; Kohn (Richard), 3; Kalt, 18; 1/2; Jossand, 12; Landrien, 9; Legritz, 7; Jean dit Annan, 10; Thibert, 4; Thibanlt (Alexandre), 6; Well (Robort), 17; Thibiter, 4; Thibanlt (Alexandre), 6; Well (Robort), 17; Thibiter, 4; Thibanlt (Alexandre), 6; Well

Absent: M. Ksentim. Excusé: M. Salathé.

PATHOLOGIE. — Signes du 28 dicembre. — Signes et Mandon de Phylathrons du groun. — Ont obtenu : MM. Budhler, 16; Barllott, 9; Bocquet, 17; Bernard (Geor), 11; Beltanski, 14; Bergest, 15; Girot, 17; Fombieue, 15; Farmaché, 15; Hauet, 13; Girot, 17; Fombieue, 15; Farmaché, 18; Hauet, 13; Girind, 12; Heriard, 12; Guillertenu, 13; Gerny, 9; Hauttefeulle, alik; 18nel, 15; Gauche, 18; Godart, 17; Genellette, 16; Fillatreau, a filé; Fillerch, 20. — Abset's M. Bounichon. — Excusés' MM. Fromenteau, Bomnifons.

Stance du 29 décembre. — Symptomes et disquestic de Fissuffijance aortique. — Ont obteme i MM. Gracide, 153 Guencau de Mussy, a filê; Fouché, 9; Jabiol, 14; Forté, 6; Fouqueé, 18; Gauram, 12; Guentier, 14; Hervier, 13; Guigebert, 15; Tournié, a filê; Foyece, 7; Fracukd, 14; Huard, 12; Héraux, 19; Flahanit, 11; Huye, 14; Héry, 12; Hérau, 13.

Skauce du 4 janvier. — Question domaé: Symptômes et diagnostic de l'étranglement hersiaire. MM. Gouvenot, 14; l'ètal, 13; l'augeron, 13; l'Inguesin, 18; Goarmay, 16; Jacquet, 10; Enstache, 5; Galtier, 15; Garein, 14; Fumet, 16; Faret, 15; Furet, 18; l'èvre, 17; l'étchalier, 18 x/2; Galpérine, 12; Hélle, 9; Gestat, 14; Ferrn, 18.

Absents: MM. Ganillard, Espencl.

Concours de mêdeein de l'Assistance médicale. — EPREUVE CLENGUE. — Sérace du 23 décembre. — Ont obtenu : MM. Salmont, 13+8=21; Cuyonnand, 15+8=23; Routhier, 17+9=26.

Séance du 26 décembre. - Ont obtenu : MM. Barbarin,

12 + 7 = 19; Pasquet, 16 + 8 = 24; Lassance, 16 + 9 = 25.

Séance du 30 décembre. — Ont obtenu : MM. Contet, 17 + 8 = 25; Bilbaut, 15 + 7 = 22; Léon, 16 + 7

Faculté de médecine de Paris. — Sont nommés cheis de laboratoire: MM. Augier (anatomie); Binet (pathologie expérimentale; † Jem Camus (physiologie); Cardot (chef adjoint, physiologie); Duvoir (médecine légale); Dervieux et Kohn Abrest (chefs adjoints, médecine lécale)

Sont délégués dans les fonctions de chefs de laboratoire : MM. Mathieu (bachériologie) ; Mercier (pharmacologie).

Adjuvat des adles. — Par mesure transitoire, les candidats au epnecurs d'adjuvat des asiles, admissibles au concours de 1974, sont autorisés à conserver, pour le concours de 1970, le nombre de points qu'ils out lottenus en 1914, sous la condition qu'ils cut fassent la deunande avant la clôture du registre d'inscription.

Hospice national des Quinze-Vingts. — Un concours pour la nomination à quatre places de chefs de clinique, à la clinique nationaleophitamologique des Quinze-Vingts, sera ouvert le jeudi 15 janvier 1920, à 9 heures du matin, dans la saffle des opérations de la clinique, rue de Charenton, n° 28.

Concours des bourses de doctorat en médecine. — Sont admis à prendre part au concours des bourses de doctorai en médecine les candidats appartenant au nouveau régime d'études, pourvus de 4, 8, 12 ou 16 inscriptions, qui out subé avec la noté « bien » l'examen de fin d'ammées correspondant à l'eurs inscriptious.

Jusqu'à la disparition de l'ancien régime d'études, les étudiants en «urs de sodarité appartenant à ce régime senser admis à s'inscrire au concours dans les conditions déterminées par l'arrêté du 22 avril 1902, modifié par l'arrêté du 23 mai 1912. (Arrêté du 26 décentre touse.)

Légion d'homneur. — Sont nominés officiers de la Légion d'homesur :

M. Beaumis, professeur homoraire à la Faccité de médecine de Strasbourg; M. Caq, docteur en médecine de la Faculté de Strasbourg, médecin-major en retraite; M. Malherbe, docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien consultant des maisons d'éducation de la Légéon d'homoreur.

Consell d'hygléne publique. — Le Conseil municipal de Paris, ayant à désigner trois membres appelés à siéger au Conseil d'hygiène publique et de salutrité du département de la Seine, a maintenu deux anticas membres, MM. Deville et Adolphe Chérioux, et désigné M. Louis Puech pour occuper la truisième place.

Association amicale des internes en médeelne. — Le Conseil municipal de Taris vient de décider d'accorder à l'Association amicale des internes en médecine une subventión de 3 000 france en vue de contribuer à l'erection d'un momment qui sera élevé à l'Ifole-Dien à la mémoire des internes et aucleus internes des hôpitaux de Paris morts au chang d'ifonment.

Oirconscriptions sanitaires maritimes. — Par arrêtés du ministre de l'Intérieur, sont nommés: M. Vigné, directeur de la 2º circonscription sanitaire maritime,

#### NOUVELLES (Suite)

en résidence au Havre, et M. Rand, directeur de la 5º circonscription sanitaire maritime, en résidence à Pauilhac (Gironde).

Faculté de médecine de Lille. — La chaire de thérapeutique est supprimée et remplacée par une chaire de clinique médicale infantile.

l,e cours complémentaire de clinique médicale infantile est supprimé et remplacé par un cours complémentaire de thérapeutique.

Sont créés : un cours de maladies du système nerveux, un cours complémentaire de pharmacologie, une conférence d'otor-hino-laryngologie, une conférence de médecine légale, une conférence de stomatologie. M. le professeeur Combernate, ancien doyen, est nommé doyen honoraire.

Faculté de médeche de Nanez. — Sont nommés chefe de travaux, Mul. les professeurs agrégés: Tibry inhistoire maturelle), Robert (chimie), Collin (histologie), Lucien (anatòmie), Fairise (anatòmie pathologique), MM. les pp. 1-amy (physiogie), Mattieu (alphysiologie), M. Lucien est chargé, en outre, d'un cours d'anatomie et de la direction du service.

Sont chargés de oors complémentaires MM, les protesseurs agrégés: Parisot (pathologie expérimentale et générale), Michel (médecine opératoire), Perfin (thérapeutique), Richon (pathologie interne), Binet (pathologie externe).

Faculté de médecine de Toulouse, — M. Gerber, professeur à l'Ecole de Marscille, est chargé d'un cours de matière médicale à la Faculté de Toulouse.

Faculté de médecine d'Aiger. — Il est créé un emploi de préparateur de physique médicale.

de préparateur de physique médicale.

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. le professeur

Cassact a été autorisé à perunter de chaire et à prendre

la chaire de climique médicale.

Hôpitaux de Lyon. — Concours de emicuseirs des idéntrals des Javos. — Deux concours successifs vleiment d'avoir lieu; le premier concours s'est terminé par la nomination de MM. Gaston Cotte et René Lefriche; le deuxième concours par la nomination de MM. Santy et Almartine.

CONCOURS D'EXTERNAT DES HÔPITAUX DE LYON. — Ce concours, commencé le 13 octobre 1919, vient de se t aminer par les nominations suivantes:

MM. Rey, Dechaume Jean, Ricard, Creyssel, Mollou, Mic Chevassus, MM. Libary, Grobert, Mib Depolhonke, MM. Delore, Vincent, Banssillou, Manttelin, Josserand, Bidantil, Manthès, Kofman, Edonard, Michon, Van Colaert, Dechanine Michel, Pargoire, Bonvier, Mib Dichon, MM. Rollet, Bertrand Pierre, Vachey, Mib Scheen, MM. Gardier, Beaupière, Deschamps, Grivet, Luc, Chert, Dollet, Didier, Kuentz, de Rougemont, Theillard, Condamin, Amabett, Bollet, Lenoir, Gayet, Gifardot, Pelissier, Albertin, Thevenon, Bertrand F., Mallet-Gay, Paupert, Chark, Jondot, Kuchen.

Externes suppléants: MM. Gotteland, Caillant, Brochier, Blanchet, Miss Berger, MM. Euselune, Brochot d'Auferville, Miss Durand, MM. Faure, Canette, Vignou, Miss Cresseyl, MM. Corréard, Decourt, Extrand Marcel, De Girardier, Prévot. Bienveau, Ratous, Sors. Denier.

Ecole de médecine de Rouen, - Sont nommés :

Chef de clinique obstétricale, M. le Dr Léonard ; prosecteur, M. Lévy-Roben.

Sout prorogés dans leurs fonctions :

M. le Dr Lecaplain comme chef de clinique médicale;
M. le Dr Méret, comme professeur suppléant d'anatomie et de physiologie.

Ecole de médecine d'Amiens. — M. Hautefeuille, chargé de coars à l'Ecole de médecine et de pharmacie d'Amiens, est normé professeur de pathologie interne à ladite Ecole en remplacement de M. Contrellemont, mort au chann d'honneur dès le début de la guerre.

Ecole de médecine de Marseille. — M. le D' Maurice Brémond, oto-laryngologiste des hôpitaux, a été nommé professeur d'oto-rhimo-laryngologie. M. le D' Echtrami a été nommé professeur de stomatologie.

Hôpitaux de Bordeaux. — M. le D' Charlconnel est nommé chirurgien adjoint à l'hospice général; M. le D' Parcelère est nommé chirurgien adjoint à l'hôpital des enfants; M. le D' Lefèvre est nommé chirurgien adjoint de l'Alonital Saint-André.

Académie des Sciences. — Pure décreasés four sois, — Perx Mouvivos. — Thés pires de 2500 finnes à MM. Weitherg et Séguin pour leur outrage sur la Gragène gazous; à AML Louis Martin et-Pettes pour leur ouvrage sur la Spirochtose ictivo-himorragique; à MM. Henri Rowillois, Guillaume Louis, Pédeprade et Basset pour leur outrage: Etudes de chirurgie de guerre à Pauto chirurgiate n° 2.

Trois mentions homorables de 1 500 france sont attribuées à MM, Jean Fiolle et Jean Delmas pour leur ouvrage întitulé: Déconverte des vaisseaux profonds; à MM. Alfred Boquet et I., Nêgre pour leurs travaux sur la Lymphomite épisoséque des soliépées; à M. le D' Gongerot pour ses travaux relatifs à la Lutte contre les madalies evirieures.

PRIX BARBIER (2 000 fruncs). — M. Albert Goris, pour ses travaux sur la Localisation et le sôle des alcaleiles et des glucosides chez les végélaux et sur la Préparation du catgut.

PRIN BRÉANT (100 000 francs). — Un prix de 3 000 francs est décerné à M. Paul Ravaut pour l'ensemble de ses Recherches sur le paludisme et l'ambitas ; un prix de 2 000 francs est décerné à M. Lucien Caums pour ses recherches sur l'Infection et sur l'immunité vaccinales.

Prix Godard (1 000 francs). — M. Albert Pézard, Recherches sur les glaudes génitales.

PRIN CHAUSSIRR (10 000 francs) — L'Académie déceme un prix de 3 000 francs à M. Albert Dustin pour ses lébules relatives à la auenalogie, l'embyvlogie et l'histologie; un prix de 3 000 francs à MM. Marcel Prois te Barthèleuny Caubet : le l'actique dans le travail indistriet; un prix de 3 000 francs à M. Adrien Grigant: Nouvelles métholes chimiques en pathologie et leurs résultats; un prix de 1 000 francs à M. H. Marichelle: Reckerekes sur le mode de production des sous de la parale.

Prix Mège (10 000 francs). — Un encouragement de 300 francs à M. Jules Glover : La Elléphonie par le squelette appliquée aux armées.

PEIX BELLION (1 400 francs). - Le prix est décerné à feu Georges Deuteny pour l'ensemble de ses œuvres,

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE Régime des ARTHRITIQUES Régime des

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE HÉPATIOUES

# drépatine

Composition:

ktrait de marrons d'ince xtraits végétaux xcipient antiseptique et calmant

PRURIT ANA FISTULES HÉMORROÏDES

PROSTATITÉS

Suppositoires - Pommade

LITTERATURE & ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS .

# RÉGIMES

Par le D' Marcel LABBI Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hôpitaux.

2º édition, 1917. 1 vol. in-8 de 584 p. avec 41 fig., cart. 14 fr.

SI VOUS VOULEZ

plats cuisines tout prêts et d'excellents vins vieux

en bouteilles de crus renommês, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

# ALBUMINURIES CURABLES

2º édition

Par J. TEISSIER Professeur à la Faculté de médecine de Lyon

Un volume in-16 de 107 pages (Actualités médicales). 3 fr.

GLEY

Ouvrage complet

Professeur au Gollège de France

TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE

3º édition. 1919, 1 volume in-8, 1100 pages et figures......

35 fr.



#### NOUVELLES (Suite)

Les mycoses gommeuses de la côte d'Ivoire. PRIX DU BARON LARREY (750 francs). - M. Camille

l'étude de la lutte antibaludique en Macédoine.

Lian : Les troubles cardiaques des soldats.

Une citation à M. Albert Stanislas: Contribution à PRIX ARGUT (1 200 francs). -- M. Robert Pierret : La lipurie .

Citation à MM. Victor Raymond et Jean Parisot ;

Le pied de tranchée. PRIX LALLEMAND (1 800 francs). - M. Léon Binet :

Le tremblement. Citation très honorable à MM. Couvreur et Duroux

pour leurs travaux sur les sections et restaurations nerveuses, et à M. André Léri pour son ouvrage intitulé : Commotions et émotions de guerre.

PRIX POURAT (1 000 francs). - Le prix n'est pas décerné.

PRIX PHILIPPEAUX (900 francs) .- Mme Lucie Randoin-Faudard, Etude sur la glycérine (sucre libre et sucre protéidique du sang).

PRIX FANNY EMDEM (3 000 francs). - M. Léon Chevreuil, pour son ouvrage intitulé: On ne meurt pas. PRIX LANNELONGUE. - Mmrs Cusco et Ruck.

FONDATION LOUTREUIL (125 000 francs). -- Parmi les subventions accordées sur le fonds Loutreuil, nons

10 000 francs au Muséum d'histoire naturelle pour la réorganisation de sa bibliothèque.

5 000 francs à MM. Albert Peyron et Gabriel Petit

pour l'Etude du cancer chez les gros mammifères. 3 000 francs à M. Th. Nogier pour l'installation du laboratoire de radiologie de l'Institut bactériologique de

FONDS CHARLES BOUCHARD (5 000 frames). - M. le Dr Jean Camus pour la continuation de ses travaux sur les réactions nerveuses, les régénérations des nerfs et les effets de divers poisons sur les centres nerveux.

Thérapeutique (Professeur : M. PAUL CARNOT). Cours complémentaire d'hydrologie, de crénothérapie et de c:Imatothéraple, sous la direction de MM. A. ROBIN, P. CARNOT, LINOSSIER et RATHERY. - Ce cours a lien d-pu's le 8 janvier, les jeudis et samedis à 5 heures, au g and amphithéâtre.

Programme, - 8 Janvier. - M. Linossier: Généralités, Origiue des eaux miuérales. Distribution géograpl.ique. Captage. Classification.

10 Janeier. - Professeur Desgrez: Propriétés physiones et chimiques des caux minérales.

15 Janvier. - M. LINOSSIER : La Care hydrominérale, ses techniques. Eaux sulfurées, généralités. Projections.

17 Janvier. - M. LINOSSIER: Faux sulfurées. Description des stations et projections : M. FIURIN (Cauterets).

22 Janvier. -- M. LINOSSIER: Eaux sulfurées (fin). Eaux chlorurées, Description des stations et projections : M. Blanc (Aix-les-Bains), M. Platot (Bourbon-Lancy). 24 Janvier. M. Linossier: Eaux bicarbonatées.

Eaux bicarbonatées chlorurées. Description des stations et projections : M. MAUBA ? (Vichy), M. PORGES (Saint Nectaire).

20 Janvier. - M. Linossier: Eaux bienrbonatées chlorurées (fin). Eaux sulfatées. Cures de diurèse. Des-

Mention très honorable à M. Humbert Boucher. cription des stations et projections : M. Perfère (Mont-Dore), M. BOULOUMIÉ (Vittel).

31 Janvier. - M. Linossier : Baux sulfatées (fin). Eaux sulfatées chlorurées. Eaux thermales simples et radio-actives. Description des stations et projections : M. GANDY (Bagnères-de-Big rre), M. JOLY (Bagnoles-del'Orne).

5 Février. - M. BARDET, secrétaire général de l'Institut d'hydrologie : Climatothérapie générale.

7 Février. - M. G. BAUDOUIN : Climats marins et thalassothérapie. Projections.

12 Février. - M. RIST: Climats terrestres. Cures de sanatoriums, Projections.

1.4 Février. - Professeur Carnot. - Indications, par ma-

ladies, des cures hydrominérales et climatiques. Une excursion d'études à Vichy aura lieu, pour les élèves ayant suivi le cours, pendant les vacances de la Pentecôte (23 et 24 mai).

#### MEMENTO DU MÉDECIN

10 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dien de Paris. Service de M. le Pr GILBERT. Leçon elirique à 10 h. 45, sur un eas de tumeur ganglionnaire maligne du médiastin.

12 JANVIER. - Paris. Ouverture du concours de l'internat. -- Paris. Ouverture du cours d'orthopédie de M. Calot. - Paris. Ouverture du cours de M. le Dr Ax-DRÉ LÉRI sur les maladies de la nutrition. Faculté de médecine, 4 heures. — Lyon. Concours de chirurgien des hôpitaux de Saint-Étienne.

14 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P. GILBERT. Polyclini que, présentation de malades, notions de thérapeutique pratique.

15 Janvier. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Service de M. le Pr Gilbert. Leçon clinique à 10 h. 45.

15 Janvier. - Paris. Concours de chefs de clinique de l'hospice des Quinze-Vingts, rue de Charenton, à 9 heures.

10 JANVIER. - Bruxelles. Conférences de M. le Dr Ca-BANES sur la pathologie historique à l'Ecole des Hautes-

20 JANVIER. - Bordeaux. Concours d'oculiste adjoint des hôpitaux.

22] ANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu . M. le Pr Gilbert. Polyclinique, présentation de malades. notions de thérapeutique pratique.

24 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Diea. Service de M. le P. GILBERT, Leçon clinique à 10 h. 45.

25 Janvier. - Paris, Cérémonie commémorative organisée par l'Association générale des médecins de France et l'Association générale des pharmaciens en vue de glorifier la mémoire des médecins, pharmaciens et étudiants tombés au champ d'honneur. Grand amphithéâtre de la Sorbonne.

30 JANVIER. Dijon. Concours sur titres et épreuves pour l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène à la préfecture de la Côte d'Or.

31 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, Service de M. le Pr GILBERT, Leçon clinique à 10 h. 45

2 PÉVRIER. -- Paris. Ouverture du concours de dentiste des hôpitaux.

Leon. Coucours pour deux places de médecins des hopitaux de Saint-Étienne.

12 FeV ther. - - Rosen. Ouverture du concours pour la place de chirurgien en chei de l'hôpital d'Elbeut.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Formulaire therapeutique des maladies du tube digestif, par le Dr I<sub>c</sub>. Pron, d'Alger, 1919. Un vol. in-18, de 109 pages. 3 francs (Maloine et fils, à Paris).

in-18, de 109 pages. 3, francs (Maloine et fils, à Paris.)
L'auteur état des plus autorisé pour ajouter ce travail complémentaire à ses publications antérieures concernant les maladies des voies digestives. Il s'agit ici d'un
petit formulaire essentiellement pratique, s'offrant aux
petiticiens comme un r. Résumé de thérapeutique eliuique
des affactions de l'appareil digestif tout entier » L'ordre
adopté est l'ordre alphabétique; les formules recueillies
sont du melleur éclectisme. Le tout est précédé d'un
très court abrègé de la récentre réglementation concernant les substancies toxiques. Nul doute que ce petit
manuel, très substantiel et portatif, ne trouve ur excelent accueil dans le monde médical.

Le médecin au feu, par le Dr G. Saint-Paul, médecin divisionnaire. Un volume in-16. 4 fr. 75 (Librairie Félix Alcan, à Paris).

Ecrit par un médecin qui a fait toute la guerre daus les premières lignes, il constitue un document oécu dont nul, voulant connaître la médecine militaire ou prétendant traiter de la médecine militaire ou de l'adaptation du corps médical à l'armée et aux circonstances de guerre, ne pourra désormais se passer.

Voilà pour la partie documentaire. Mais l'œuvre a un untre mérite. Sons le titre Conditions et wiitiens, elle fait une large part aux entourages (Général, Etat-Major, Officiers et Poilun) et aux conditions d'existence: la vie, le bureau, la table, les octémonises de la médecale militaire. Strictennest impartial, le Médecin au feu accorde aux praticiens civile, dans les termes les plus saissants, l'admiration qui leur est due et campe le soldat sassitaire, quelle que soit son origiue, d'une façon tellement impressionnante que sa lecture évoquera inévitablement, chez tous ceux qui ont vécu la vie de l'avant, des souvenirs charmants et des souvenirs poignants. Z.

Traumatismes cranio-cérébraux, par le Dr II. Dr-RET. 1919. I vol. in-8 de 1 400 pages avec fig.: 50 fr. (FMix Alcan, éditeur, à Paris).

Cet immense volume (1 500 pages), ce travail gigantesque est la résultante de quarante aus de labour. Duret, en effet, n'a jamais cessé de s'intéresser à la pathologie cranlo-cérébrale en général, et aux traunttianes cranio-cérébraux en particulier. En 1878, en effet, le futur chirurgien des hôpitaux de Paris publia une excellente thèse initiulie: 2 l'Eudue expérimentale et clinique sur les traumatismes cérébraux ». Aufourd'hait M. Duret nous domne mi livre dout la richesse documentaire est infinie; c'est un puits inépuisable qui fournille de faits et d'observations saus nombre.

Après avoir étudié le mécanisme, si intéressant, des fractures du crâne et leur étiologie, l'auteur fait une description minutiense de toutes les lésions anatomopathologiques de ces fractures, depuis les lésions des téguments jusqu'à celles de la substance nerveuse.

Dans un quatrième et dernier chapitre sont étuilés les symptômes de ces tranunatismes, et l'auteur envisage successivement les traumas limités aux différentes régions de la voite, les traumas avec irradiation du trait de fracture de la voite à la base et enfin les fractures totales de la base. Tonte cette étude est faite, je le répète, appuyée sur une documentation considérable: des figures innombrables illustrent le texte, des observations assa nombre en rendent la lecture plus intéressante.

C'est un livre qu'on consultera souvent et qu'il scra nécessaire de consulter tontes les fois qu'on voudra faire un travail quelconque sur le même sujet. A. S.

Traitement médical des maladies des reins en olientèle, par Ch. FIRSSINGER, correspondant de l'Acalémie de médecine, 1959, 1 vol. in-8º, 6fr. (Librairie Maloine, à Pasis).

Ce volume n'aborde que les affections des reins d'ordre médical.

La plupart des chapitres de ce livre out été écrits à l'épreuve d'une expérieuce personnelle. Les études de l'auteur sur les maladies du cuer l'ont aiguillé vers les maladies des reins. Les affections cardiaques retentissent sur les reins et les néphrites chroniques produisent maintes fois le cuert rénal. Les recherches sur les quantités d'urée sanguine, les constantes d'Ambard lin ont montré la variabilité de ces facteurs dans les cas où une congestion superposée d'origine cardiaque trouble le rythme de la Serction rénale.

## Iodéine <sub>MONTAGU</sub>

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Ag. ==0,01)

SIROP (0.01)

PILULES (0.01)

TOUX EMPHYSĖME ASTHME

49, Bostowa de Port-Royal, PARIS.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine) GOUTTES (%=0)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.08) TOUX nerveus INSOMNIES SCIATIONE

43, Bealevard de Port-Royel, PARIS.



BRONCHITES

ASTHMETOUR GRIPPEU
(10RUES, Diss CORAB

HINGERINGE LANGE LANGE

ENTRE LANGE LANGE LANGE

COMMUNICATION

MORNOG LANGE LANGE

CHAPPE L

#### LIBRES PROPOS

#### POUR NOS PETITS

J'ai le bonheur d'être trois fois grand-père. Martine a cinq ans. C'est la plus jeune de mes petitscufauts, et celle qui sait le mieux me faire obët à tous ses caprices (l'obéissance n'est-elle pas la première vertu d'un grand-père?). Elle revieut il y a quelques jours triomphante du lycée. Il faut vous dire que Martine est une personne sérieuse, pour qui la lecture n'a plus que peu de secrets, et qu'elle suit brillaument les cours de onzième.

Grand-père, me crie-t-elle dès le seuil, je suis

seconde en histoire!
— En histoire, ma chérie? C'est fort beau,
Qu'est-ce qu'on a bien pu te demander?

On m'a demandé les monsieurs qui est avant les Gaulois!

Lucar el la fue prie de respect pour est enfant.

Jugez si je fus pris de respect pour cette enfant au courant, jusque dans ses origines les plus obscures, de la formation de notre race.

de la formation de notre race.

Après un juste tribut d'éloges, j'allai voir à sa
table de travail mon petit fils Raymond.

Raymond a huit ans. Il est très appliqué. Il aime à s'instruire, et il a la légitime ambition de comprendre ce qu'il apprend. Il avait les yeux pleins de lemnes.

 Ma leçon est difficile, pleurniche-t-il. Il y a trop de mots que je ne connais pas.

Il ne faut pas pleurer, petit nigaud. Je vais te

les expliquer.

Je prends le livre, dont je regretterais de ne pas citer le titre exact: c'est le Gours de géographie méthodique... par Lamier et Laborde, classe de huitème, et voici ce que j'y lis (p. 4):

Les végétaux de la mer... presque tous appartiennent à la famille des Hallophytes. Ce sont des algues, les goémons, quo recueille sur les littoraux pour en faire des engrais, le zostere qui sert à la literie et à l'ameublement, les vareches et les sargasses.

Le plankton... est un amas confus d'algues microscopiques, les diatomées, et de mollusques infiniment petits, les globigérines...

On partage la faune marine en trois groupes : faune littorale, faune pélagique, faune abyssale, etc.

#### Et cela continue sur le même tou.

Michel est plus étourdi, mais il n'a que six ans. Il est penché sur la géographic des mêmes auteurs spécialement écrite pour la classe de neuvième. La tête dans ses deux mains, il-cherche à fixer dans sa mémoire une phrase difficile. Je jette un coup d'œil par-dessus son épaule.

Une colline qui s'étale largement et garde à pen près a même altitude est un plateau.

Quelle définition limpide pour un enfantde six ans! Sans doute savourerez-vous davantage le lyrisme avec lequel les auteurs célèbrent le charme de la montagne.

Le charme qui les attire (les alphistes), c'est la vue a'un spectacle sublime, c'est la sérénife et le s'élence des hants sommets, silence qu'interrompt à peine le murmure discret des sources ou la voix iointaine des torrents. Le citatin se réfugie dans la montagne pour y trouver un remête contre la vie enervante des villes, etc.

Vous n'aimez pas ce fade pathos? Libre à vous de vous reporter à la page 23 et de vous figurer l'état d'âme d'un enfant, à qui on fait apprendre le passage suivant:

En Asie, les Français Garnier, de Lagrée et Pavie explortrent - l'Iudo-Chine, et des explorteurs russes foram Grainala, Prazieski, et e Saciols Sven Hedin Granc Grainala, Prazieski, et es Saciols Sven Hedin que, presque incomme en 1850, a été assaille par les explorateurs Barth, Nachtigal et Fourcau dans le Sahara, Gallienian Séargal, Biager et Montell en Guinée; Spoker, Grant, Burton et Stauley dans la région du Mi], Livings, stone dans l'Afrique australe; Stanley et de Brazza dans l'Alrique équatoriale.

AFILECT

Je me demande s'il faut rire ou pleurer!

Qu'il se soit rencontré deux pédants pour d'aborer un ouvrage stupide, c'est un accident individuel. Il n'y a qu'à en rire, et à inscrire leurs noms dans la glorieuse lignede des Vadius et des Trissortin. Ce qui est attristant, c'est qu'il se trouve au ministère de l'Instruction publique des fonctionnaires pour imposer aux professeurs des lycées l'usage de manuels aussi manifestement idiots.

Eli quoi I mons confions aux éducateurs officiels cette incrveille qu'est un cerveau d'enfant, glaise informe, avride du modelage, vinginité impatient d'être fécondée, page blandre prête à enregistrer en caractères indéfébiles les premières initiations. De l'œuvre du maître, de l'orientation qu'il imprimera à l'intelligence en éveil, des premières grannes qu'il fera germer sur le soi fécond et un, va résulter le développement de cet « inconscient» qui, plus fort que la raison même, dominera un jour toute la vie psychique de l'enfant devenu homme. El voilò comment des pions de collège, des ronds-de-cuir du ministère comprenhent la noble mission dont ils out estilité l'estand homeur, accept la lourde response-solifité l'estand homeur, accept la lourde response-solifité l'estand homeur, accept la lourde response-solifité l'estand le manure des pour le production de la contraction de l

Nous leur disons: Développez une intelligence: ils répondent globigérines; faites naître une conscience: ils écoquent Groum Craimalia; exaltez dans une âme en éveil les nobles sentiments qui sont la parure de l'humanité, enthousisame pour le beau, culte du bien, respect du juste, bonté, charité dévouement... ils ne trouvent qu'à aligner les termes barbares d'une classification botanique, thallophytes, zostère, varechs, sagrasses... bonus bona bonum, dens sanctus, ossabandus, nequeis nequer petarinum, guipsa milus, pourraient-ils ajouter avec le Sganarelle de Molère. Ce serait tout aussi conpréhensible pour des cerveaux de six à huit ans l

Le résultat de cette faute de tactique, c'est que l'enfant, naturellement curieux, dont les questions incessantes mettent parfois à une rude épreuve la patieuce pourtant infinie d'un père, à qui on pourrait, avec quelqueadresse, inculquer l'aunour du travail, ne l'accepteque comme une corvée désagréable.

Puisque, nous affirme-t-on, nous allons entrer en Prance dans une ère de réformes, ne pourrait-on l'hanquerer en revisant les programmes des classes enfantines? Qu'on nomme une commission, si l'on veut, puisque c'est chez nous un geste préliminaire à toute décision, mais qu'on ne recommence pas la même erreur que lorsqu'on a créé, il y a quelques amées, la grande commission de la repopulation.

On y avait introduit une majorité de célibataires ! Je demande que, pour reviser les programmes des classes d'enfants, on convoque des papas, et au besoin, je m'offre à y.représenter les grands-pères!

En attendant, j'ai fermé la géographie de MM. Lanier et Laborde, j'ai conduit mes petits-enfants à la promenade, et je leur ai raconté *Peau d'âne*. G. LINOSSIER.

(17 Janvier 1920). - No 3.

#### VARIÉTÉS

# LE LIVRET DE L'ENFANT OU\_LES MESURES INDISPENSABLES DE CROISSANCE

Dans ees quinze dernières années surtout, l'étude de la croissance a provoqué une quantité de travaux d'où déeoulent de précieux enseignements.

Une première notion s'est confirmée (1): l'irré-gularité même de la croissance, son twolution par poussées, par phases de majoration coupées de phases de ralentissement; mais cette irrégularité se déroule suivant un rythme moyen fixe. C'est



Parallèle de la silhouette et des proportions de l'enfant et de l'adulte (fig. 1)

la loi de croissance dite d'activité et de ralentissement ou des maxima et des minima, qu'on peut ainsi énoncer (2) :

La croissance progresse à l'état normal non

(1) P. Goddin, Recherches anthropométriques sur la croissance des diverses parties du corps, Paris, 1993. — Vantor et Cilau-MET, Tables de croissance des enfants parisiens deum à seize aus (Soellté d'authropologie, 18 jauvier 1906, et Soellté de pédiatrie, 20 étvier 1906, bulletin, D. 49.

(2) H. Giller, La croissance, ses lois générales (Médecine scolaire, mars-avril 1914). d'un pas régulier, mais par poussées : loutefois la succession de ces poussées obéit à un ordre régulier.

Chez l'enfant moyen et pour la population francaise, plus spécialement pour la région parisienne, à un premier grand maximum, au début de la vie chez le nourrisson, succède, pendant la seconde et la troisième enfance, c'est-àdire de trois à six, de six à quatorze ans, deux premières phases de croissance lentement décenissante (trois à six ans, six à neuf : filles ; onze : garçons) précédant une quatrième phase (onze à douze : garçons ; neuf à dix : filles) caractérisée par un ralentissement, phase prémonitoire dite d'arrêt, de recueillement, constituant un premier minimum.

Puis entre treize et quinze chez les garçons et plus marquée chez eux, et entre onze à quatorze chez les filles, une cinquième phase courte de croissance brusque et proportionnellement considérable, formant le deuxième maximum et signalée par un accroissement avec prédominence aux membres inférieurs, d'où l'aspect d'ancé, d'égingandé. Cette phase a reçu les nons de prépubère, eritique, dysharmonique, qui en marquent bien les caractères.

C'est une époque que le médecin a besoin de bien comaître; c'est l'âge ingrat de la fin de la grande enfance, prélud; de l'adolescence. A ce moment, la faiblesse du développement thoracique en largeur rend l'organisme fragile parce qu'îl ne peut se loger que de petits poumons dans ce petit thorax et que le cœur à l'étroit cherche sa place en s'abaissant, e'est la ptose eardiaque des jeunes suiets, la fausse hypertrobhé de croissance.

Enfin arrive la puberté où le développement continue en longueur, mais surtout s'accuse en langeur, en cjaisseur, en poids (3). Cette puberté, plus précoce chez la fille (treize à quinze ans) que chez le garçon (quatorze à seize ans), évolue jusqu'à la nubilité physiologique qu'il faut prolonger en moyeune jusqu'à dis-huit ans chez la jeum fille et jusqu'à viagt ans et demi environ chez le jeume homme; mais la croissance ne s'arrête qu'après la dernière soudure osseuse, celle du point interne de la clavicule entre vingtique qu'interne de la clavicule entre vingtique et vingt-six ans, c'est le dernier minimum. Aorès, c'est l'âge adulte qui commence.

En delors de cette loi des hauts et des bas de la croissance, une autre notion capitale ressort des documents, et les plus riches en constatations chiffrées ont été fournis par les recherches minuteuses de M. P. Godin, c'est l'alternance du dévoloppement des différents segments du corps. « Les segments du corps et les segments des membres alterment dans leur croissance. Cette alternance alternant dans leur croissance. Cette alternance

(3) G. Kimpwin, Les lois de la croissance physique pendant l'enfance et l'adolescence (C. R. de l'Acad. des sciences, t. Ci,VIII, nº 11, 1914).



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration SOUS SES QUATRE FORMES

Le traitement rationnel

cachets sont en forme de co

rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT

# ATOPHAN-CRUET

PRODUIT FRANÇAIS

# COUPE

l'attaque de goutte modifie la diathèse goutteuse'

窓 窓

Cachets de 0,50 gr 3 à 8 par 24 heures.



Fabrication Française

# AGIT

plus vite que les salicylates

dans les rhumatismes

articulaires

窓 窓

Cachets de 0,50 gr.

3 à 8 par 24 heures.

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS. = Littérature et Échantillons : 13, rue des Minimes, PARIS

# DIGIFOLINE CIBA

contient la totalité des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale, sans les éléments inutiles ou nocifs.

### RÉGULARISE ET TONIFIE LE CŒUR

Action constante, posologie commode Absence de troubles digestifs et d'effets cumulatifs

#### COMPRIMÉS

Un comprimé (à 0 g. 10) équivant à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Tubes de 12 et 25 comprimés.

#### AMPOULES DE 1 C/M3

pour l'usage hypodermique et intravelueux Une ampoule équivant à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Boîtes de 2, 5 et 20 ampeules.

#### SACCHARURE DE DIGIFOLINE

Se prescrit aux mêmes deses que la feuille de Digitale titrée.

ASORATOIRES CIBA STFONS (Rhône



# LA SANGLE OBLIQUE

est une conception

#### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

# DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet)
Téléphone: Gutenberg 06-45
NOTICE SUR DEMANDE

# VALEROBROMINE LEGRAND

SÉDATIF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Brumisme comme avec les Brumures minéraux; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianetes

CAIME, rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthènie, l'Epilepsie,
ripidement les Névralgies diverses, la Neurasthènie, l'Epilepsie,
d'accident de l'Argatation fébrile, la Coqueluche, les

Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LIQUIF 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. CAPSUES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule.

ORACES 0,125 de bromovalérianate de galacol par dragée

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

# VARIÉTÉS (Suite)

a pour durée la plus habituelle le semestre.» Telle est la loi, dite des allernances, qui résume l'enseignement que M. P. Godin nous fournit dans ses nombreuses publications. Cette loi des alternances domine l'équilibre de la croissance.

Si l'on met en parallèle, et ramenée à la même chelle, la silhouette, tracée à l'a'de des principaux points de repère, d'un côté de l'adulte, de l'autre de l'enfant à la naissance, l'opposition des deux dessins saute immédiatement aux yeux (fig. 1). L'un, la silhouette du nouveau-né, nous montre le point de départ; l'autre, celle d'Iradutte, nous indique le point d'arrivée. Il va falloir que le premier se modifie, se transforme pour se modeler sur le second. Cette transformation s'opérera d'après une loi très générale qui yeut que les parties les plus développées au début seront celles qui crottront le moins ensuite.

Le nouveau-né se présente tout en tête et en trone. Si on le mesure à l'aide du canon des artistes, sa longueur mesure quatre têtes, dont deux et demie pour la tête et le trone ;une tête et demie reste seulement pour les membres intérieurs. Chez l'adulte, la tête ne compte plus grour 1/7, même 1/8, dans les très hantes tailles, et il y a environ trois têtes pour les membres intérieurs. Pour arriver à modifier ainsi les proporrieurs. Pour arriver à modifier ainsi les proportions des différents segments du corps, la croissance doit se livrer à un travail d'élongation des segments inférieurs; autrement, si tous les segments croissaient proportionnellement d'une façaégale, la silhouette de l'adulte copierait celle du nouveau-né, ce serait l'aspect de l'achondroplasique et non la forme esthétique normale.

Cet acheminement du type infantile au type adulte s'effectuera par une série d'étapes dont es principales peuvent servir de jalons; c'est, en partant du nouveau-né, le type de six à sept ans ol l'aspect morphologique singe déjà en proportions celles de l'adulte, avec encore prédominance du segment tronc et tête; en second lient le type prépubère, de terize à quinze ans environ, où l'allongement du segment inférieur va trop loin, dépasse le but; puis après quinze ans et denii, plus ou moins tôt, selon les sujets, le type pubère qui rétablit l'équilibre des proportions et tend à constituer le type adulte en redomant de la longueur au thorax et surtout de la largeur et de l'époisseur aux différents segments.

On conçoit que la méthode, expéditive et seule possible quand il s'agit d'un grand nombre d'enfants à examiner comme pour la confection de fiches scolaires, qui ne tient compte que de la taille globale, du poids, des périmètres thoraciques, soit



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE

employé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

\_\_\_\_

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Laboratoires Deschlens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# VARIÉTÉS (Suite)

insuffisante pour faire entrer dans le détail de la croissance des différents segments du corps.

A chacune des phases de la croissance correspond un rapport moven de ces différents segments du corps entre eux (1) ; en decà et au delà de ce rapport, c'est croissance anormale. Pour s'en rendre compte, il est indispensable de se livrer à des mensurations non globales, mais segmentaires

On a le choix entre deux pratiques : une première, mise en œuvre avec une patience digne d'éloge, par M. P. Godin, n'exige pas moins de 145 mensurations et de 35 notations, soit 175 rubriques à remplir pour chaque sujet et, avec la rapidité que seules donnent la répétition et l'expérience, c'est une bonne heure de travail. Ceux qui peuvent disposer de temps suffisant feront bien de s'imposer cette lourde besogne, dont les résultats récompenseront largement leurs efforts. Mais il ne faudrait pas que les autres abandonnassent la partie, il leur est possible de réduire les mensurations au strict nécessaire et de recueillir, malgré tout, des indications précieuses pour la surveillance de la croissance des enfants.

Déjà dans un petit fascicule, sous forme de (1) P. GODIN, Les proportions du coras pendant la croissince, Paris, 1912.

livret, M. P. Godin (2) a proposé une trentaine de mensurations qui résument l'essentiel. On peut conseiller l'usage de ce livret qui permet une uniformité scientifique dans la collation des documents. Mais on peut très légèrement le modifier et le restreindre aux mensurations indispensables de croissance.

La taille globale, c'est-à-dire la hauteur du vertex au sol, se décompose dans son trajet vertical en segments, dont un, le tronc et plus particulièrement le thorax, intéresse au premier chef le médecin. C'est le point de mire, la place forte de l'organisme. Pour suivre sa croissance on devra le mensurer et en hauteur et en largeur et calculer ses proportions par rapport aux autres segments.

On peut donc proposer de limiter les investigations aux mensurations suivantes:

- Io La taille globale (vertex-sol);
- 2º La taille assise (vertex-ischion), d'où l'on peut déduire la longueur des membres inférieurs et celle du tronc par la prise d'une mesure complé mentaire:
- 3º Vertex-fourchette sternale. Pour bien délimiter ce qui revient au thorax, on complétera les mensurations en longueur par 4º la hauteur four-

(2) P. Godin, La formule individuelle de croissance, 1913.

# SEDA'

HYPNOTIQUE DE Choix



·SPASMODIQUE Anti-Algioue

VERONAL SODIQUE LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à calé

à base de EXTRAIT DE JUSQUIAME

> COMPRIMES Deux a quatre

INTRAIT DE VALÉRIANE AMPOULES Injections Sous Cutan



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIQUÉE. 21, Rue Théodore de Banville PARIS J. LEGRAND Pharmacien



# 

# HUNT

ACTION SURE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapit à la Thérapeurlque Gastrique, Mulgré às sur-prenant efficielle, in e contint al opine, ni codien, ni cosaine, ni substance totoque ou alcaloidique qual-conque; dans la créate douloureures de l'hyperthé-rhydrie, ji supprime la douleur en en suppriment la cacame afine, Pas de Cootumnance it 8 de de Hunt produit teujours èts mêmes offets sux mêmes douts.

— On le touver dans toutes le phint,

Envoi gratuit d'échantillons de

SEL HUNT

à MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sel de Hunt ast "friable", c'est-à-dire qu'll se dilite dans l'ess en donnant, sprès agitation suffissante, une dilution homogène de poudres impaipables. On doit, na gieriat, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement cainant) sur la muquetass tomaccile. Ceperântin, pour des trotibles doses, ou à défaut de llequide sous la main, on peut assure prendre le Sel de Hunt à sec.

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL DU

SEL DE HUNT

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers. Paris (16')

# **Dialyl**

Dissolvant urique puissant. Anti-Uricémique très efficace.
(Ni Texicité générale, ni Texicité rénale)

SEL DÉFINI (C"H" O"AL LIBO, créé par le Laboratoire Alph. Brunor el sa propriété exclusive.

# DIATHÈSE URIQUE

= ARTHRITISME = RHUMATISME - GOUTTE

=== GRAVELLE ===

Dialyl

(Granulé effervescent)
"Cures d'eau diulylée"

DIATHÈSE

URIQUE

Nombreuses
Observations Médicales
favorables

Essais Cliniques :

LABORATOIRE ALPH BRUNOT

16. Rue de Boulainvilliers, Paris

Dialyl

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Dialyl

2 à 3 mesures par jour (Chaque mesure dans un verre d'enu)

DIATHÈSE

URIQUE



COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les senticémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE Traitement rapide du rhumatisme

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

### COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIOUE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

LAMBIOTTE AU TANNO-PHOSPHATE DE CRÉOSOTE



Adultes: 5 Perles par jour en 5 prises. Enfants: 1 à 4 Perles par jour suivant l'âge DOSES HABITUELLES

Littérature D & Echantillons gracieux à M. M. les Médecins PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES à PRÉMERY (NièVRE)



# CHATELGUYON

SE SUCENT COMME UN BONBON

ELGUY

S'AVALENT COMME UNE PILULE

VAL - MONT -LA COLLINE == SUR ===

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIOUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTERITES, DYSPEPSIE RERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉS

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Dir

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfante et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 reps

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 on 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# VARIETES (Swite)

chette sternale, base de l'appendice xiphoide en projection verticale.

Ces quatre mesures suffiront pour la mensura tion en longueur.

Les mensurations en largeur et épaisseur pourront se limiter à celles du thorax et, parmi celles proposées, aux suivantes :

A. En largeur:

10 Diamètre bicoracoïdien, d'une apophyse coracoïde à l'autre :

2º Diamètre transverse maximum sur le plan de la base de l'appendiee xiphoide.

B. En épaisseur :

10 Diamètre antéro-bostérieur fourchette sternalesebtième cervicale :

2º Diamètre antéro-postérieur xipho-sternal. de la base de l'appendice xiphoïde à l'apophyse épineuse dorsale située sur le même plan horizontal.

Parmi ces mesures proposées et considérées comme indispensables, on s'étonnera de ne pas en rencontrer qui sont plus habituellement pratiquées, le périmètre thoracique surtout, et la grande envergure. Il est permis de les éliminer, parce que les données qu'ils fournissent prêtent à discussion. Le périmètre axillaire enferme trop de parties molles, dont on ne peut faire la part; des autres périmètres, le mammaire comme le xiphoïdien penvent être faussés chez la jenne fille

par la présence des seins. De plus, de l'étude apprefondie de leur valeur au point de vue de l'amplitude respiratoire qu'en a faite Mme Nageotte-Wilbouchewitch (1), il résulte que cette valeur n'est que relative, mais, de plus, M. A. Courtade (2) a prouvé qu'une même longueur de périmètre peut délimiter une surface d'étendue variable et que blus un thorax est ablati et moins sa surface est grande. Ce qu'il importe le plus de connaître, ce n'est pas ce périmètre qui ne fournit pas une indication assez précise, mais les dia mètres, pour en déduire leur rapport. D'après

diamètre antéro-postérieur × 100 doit P. Godin, diamètre transverse

égaler pas moins de 71. Plus le chiffre sera bas, plus le thorax est aplati, plus la capacité pulmonaire est réduite. Et Courtade indique que « si on représente par 2 la longueur du diamètre antéro-postérieur, le diamètre transversal ne devra pas atteindre 3, si le sujet est robuste... ». Alors la section du thorax est délimitéeparane ellipse très arrondie, par conséquent

(1) Mme Nagrotte-Wilbouchewitch, Le périmètre thoracique et l'amplitude respiratoire chez les enfants- (Société de pédiatrie, 17 octobre 1905).

(2) A. COURTADE, Rapports des diamètres thoraciques avec le périmètre et la surface de section du thorax (Médecine scolaire, 10 mars 1911, p. 69). — Considérations sur les mensu. rations du thorax. Emploi d'un compas et d'un pantographe nouveaux (Arch. intern. de laren gologie, septembre 1011).



Paraffiae liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

Indications : Colites, Entérocolites, Appendicites 1º Aromatisé. 2º Sans arome 3º Crême au cacao

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL. LE MANS

### Villa de repos "Le Coteau

Vinoux, à 10 minutes de G: enoble ETATS ASTHÉNIQUES ET NEURASTHÉNIQUES TROUBLES DIGESTIFS. ANÉMIE. CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE.

Renseignements à la gérante lédecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble.

# VARIÉTÉS (Suite)

de surface plus grande que si l'ellipse était plus aplatie, par conséquent qui renferme des poumons plus volumineux.

Pour la grande euvergure, le plus gros reproche à lui adresser, c'est que ce n'est pas une mesure, mais un total de mesures qui comprend le diamètre bicoracoïdien, plus la longueur de tous les segments du membre supérieur.

Voilà donc limités à luit mensurations les éléments strictement nécessaires, mais aussi indispensables; pour suivre dans tous ses détails la croissance d'un jeune suiet.

Maintenant que j'ai éerit ce que j'avais à dire sur ce sujet, je me permettrai d'y ajouter le pourquoi.

Si, grâce à quelques auteurs et en particulier aux patientes recherches de M. P. Godin poursuivies avec méthode et ténacité, nous possédons une riche documentation, principalement sur les garçons de treize à dix-huit ans, nous sommes bien plus pauvres de renseignements sur les autres âges et sur les filles, surtout de mensurations prises dans la suite du développement sur le même sujet.

Je fais done un appel pressant aux confrères qui liront ees lignes pour les inciter à se donner le plaisir (ear c'en est un de voir grandir les siens) de tenir à jour un petit carnet de ces huit mensurations répétées de six en six mois. Je leury demandde propager autour d'eux, dans la clientèle, chez leurs amis et connaissances, la tenue à jour du livert de l'ențant.

Qu'ils n'aient pas peur de faire de la propagande; elle u'a rien d'électoral. Il faudra avoir seulement un peu de patience pour donner aux observations le temps de se prolonger et de s'accunuler. Qu'ils se mettent à l'œuvre. C'est pour la France.

H. GILLET.

# LES CHIRURGIENS ITALIENS EN FRANCE AU MOYEN AGE

A la fin du xure siècle, l'Italie, en proie aux querelles des Gulphies et des Gibelins, se trouva plongée dans une sorte de barbarie. Les hommes d'art et de science, ne se sentant plus en sécurité, quittèrent leur patrie déchirée par les factions, émigrérant, se tournérent vers l'étranger, pour chercher un réfuge, où lis pourraient, en paix, continuer leurs études, et vivre, tranquilles, s-ben leur goût. La France, toujours regardée commune terre d'asile, vit arriver claz ells toute une théorie de chirurgiens, qui firent école, et dont quelques-une illustrierut la confrérie de Saint-Cosme et de Saint-Daunien, ameètre de nos grandes associations scientifiques.

Ils connurent rapidement la popularité. En France, et ça date de loin, le titre d'étranger présente pour le public des charmes particuliers ; car nul ne saurait être prophète dans son propre pays, et nous avons la manie, non innocente, de nous définièrer nous-mêmes.

Un très vicil auteur, Meurisse, cerit malicieusement : « Comme c'est le foible des François, et principalement des Parisiens, de courir toujours à la nouveauté, en fait de Médecine et de Chirurgie, particulièrement quand ce sont des étrangers qui se mélent de ces professions, ainsi que nous le voyons encore de nos jours, chacun, dans son mal, eut recours à ces nouveaux venus pour trouver du soulagement. »

Ces chirurgiens italiens étaient tout imprégnés d'arabisme, Leur savoir s'appuyait sur l'autorité d'Albucasis, qu'ils ne cessaient de commenter dans leurs leçons ou dans leurs écrits. La plas brillante des écol.s italicames, l'Récole de Salerne, se trouvait, dés 1076, en pleine prospérité. En 1100, la doctrine en fut modifiée, telle que nous l'avons à l'heure actuelle, par Jean de Millan, qui la dédia au due Robert, roi des Deux-Sielles. Salerne portait pour devise : Cévius Hippocratica. Benjamin Tudela, édèbre médecin juif, écrivait, en 1165, qu'elle était ele meilleur séminaire de la médecine, parmi las fils d'Edom s. Grâce à clle, une studieuse émulation se répandit lex-les médecins d'Italie; et é'ext à extré emulation que nous devons les chirurgions itali. su venus en l'Fance pour fuir les guerres éviès.

De ces chirurgiens, le plus illustre est Lanfranc. Lanfranc, né à Milan, vint donc, en France, aecompagné d'élèves et d'amis, résolus à suivre sa fortune, comme à s'expatrier, L'Index /unereus des chirurgiens de Paris donne le nom de ces exilés : Thadée de Bologne, Louis de Rhégium, Hugo de Lucques, Nicolas de Florence, Valeseus de Tarente, Louis de Pise, Bruno le Calabrais, Auguste de Vérone, Roger de Salerne, Sylvestre de Pise, Armand de Crémone, et alii nonnulli, quorum plerique scientiæ ostentanda causa Parisiis mansionem elegere, Lanfranc venait de Bologne ; l'Ecole en était célèbre : il oecupait une situation exceptionnelle. Après s'être arrêté quelque temps à Lyon, il se dirigea vers Paris, où, dit-il, : « Anno gratia 1295, perveni Parisios, ubi tantam et talem habui comitivam, qualis et quantæ centesima parte non sum dignus. » Il fut patronné par Jean de Passamagister magistrorum Medicinæ, et que l'on croit, d'après ce titre, avoir été le doyen de la Faculté. Il se lia d'amitié solide avec Jean

# VARIÉTÉS (Suite)

Pitard, dont j'ai esquissé la biographie, ici même, dans une précédente étude.

Les chirurgiens italiens avaicnt abandonné leur patrie, en proie à des divisions intestines. Ilsemportèrent aveceux quelque chose decet esprit de discorde. On les vit bientôt lutter les uns contre les autres, poussés par la vanité, l'orgueil, la jalousie. Ils se désintéressèrent de la recherche de la vérité, et les discussions scholastiques fur rent remplacées par de tels troubles, par de telles disputes, que Jean Pitard, chef de l'Etcole de

LANFRANC.
Professeur en Charagrie: à Paris, en évicione fails.

Lanfranc (fig. 1).

chirurgie, à Paris, se vit contraint de les chasser. Lanfranc resta fidèle à Pitard; il considéra même comme un honneur de faire partie de cette nouvelle académie, et il y professa publiquement, avec le plus grand succès. In qua (societale) lectionibus Physicis et Chirurgicis demonstrationibus publicé factis, et famosis oberationibus falciter absolutis, apprime claruit.

A côté de lui, on doit retenir le nom de quelques chirurgiens italiens qui jouirent, à ce moment, d'une certaine réputation.

Roger de Parme se modela sur Albucasis, et, puisant largement dans les ouvrages de ce médecin arabe, il ne sut pas toujours dissimuler ses larcins, Simple copiste, il fut, à son tour, pillé par deux des siens, Jamerius et Rolland. Brunnus le Calabrais ajouta le plagiat à la compilation. Théodoric, pénitencier du pape, renchérissant, fit passer sous son nom les écrits de Brunnus. Guillaume de Salicet se mit avec Lanfranc, du côté de Pitard; il enseigna peu, préférant se consacrer à la clientèle, qui lui parut plus lucrative. Henry de Mondeville, élève de Lanfranc et de Pitard, devint, à son tour, un mattre; Guy de Chaullac fait longuement son éloge.



J.an Pitard (fig. 2).

Il apparaît ainsi que le moyen âge ne constitue pas une période d'obscurité, comme on l'écrit volontiers. Les monuments que le temps et les hommes ont bien voulut nous laisser sont le pour en témoigner. Il est certain qu'à cette époque, Salerne, les Universités itali: unes, Montpellier, Paris, Valladolid, Salamanque, formaient des foyers de lumière, où les esprits, sans cesse en fermentation, se plaisaient à cultiver les artis et les sciences. Il convient de se pencher, de temps en temps, sur la mémoire de ces pionniers de la civillsation.

Dr Mousson-Lanauze,

# LA MÉDECINE AU PALAIS

# LES PHARMACIENS ET L'EXERCICE ILLÉGAL

DE LA MÉDECINE

La définition de l'exercice illégal de la médecine a donné lieu à d'interminables discussions et à des procès sans nombre.

Il semble pourtant que le texte soit suffisamment clair pour éviter les difficultés : l'article 16 de la loi de 1892 contient en effet tous les éléments essentiels pour la preuve du délit. Toute personne qui, non munie d'un diplôme de docteur en médecine ou d'officier de santé, prend part habituellement ou par une direction suivie au traitement des malades ou des affections chirurgicales, exerce illégalement la médecine, sauf les cas d'urgence avérée.

C'est donc un délit d'habitude, il ne suffit pas d'un fait pour qu'il soit établi, mais il est nécessaire qu'on prouve la répétition de ce fait ou bien qu'on démontre, à défaut de pluralité de faits. que l'inculpé a soigné le malade par une direction suivie, c'est-à-dire en répétant ses avis ou ses ordonnances (Cour de Paris, 17 mars 1913; Gazette du Palais, 1013-2-560).

Il a été jugé que l'habitude peut résulter de soins multiples, ou de prospectus répandus dans le public et par la correspondance avec les

compétence exclusive des médecins, mais il ne suffit pas d'avoir fait un pansement ou un diagnostic par hasard pour être inculpé, et même la pluralité des faits pourrait être justifiée en cas d'urgence absolue.

Cette dérogation à la règle générale doit être interprétée de façon restrictive et les tribunaux se montrent très sévères à cet égard.

Le tribunal de Mayenne, le 8 juillet 1898 (Gazette du Palais, 1898-2-389), a décidé que l'exception d'urgence avérée ne pouvait s'appliquer qu'à une hypothèse imprévue, accidentelle, et qu'elle ne saurait couvrir « une série de faits assez géminés et rapprochés les uns des autres pour constituer une véritable habitude, voire une sorte de métier ».

Le tribunal de Bordeaux, le 22 juin 1898 (Le Droit, 12 août 1898), a jugé que le fait de la circoncision en dehors de toute urgence constitue un délit.

Une nouvelle application de ces principes vient d'être faite par la Cour de cassation le 4 avril 1919 (Gazette du Palais, 2 décembre 1919).

Les faits étaient assez simples : un pharmacien de Grenoble, M. Boudeille, étant de service de nuit, avait refusé de panser un enfant blessé, malgré qu'il en fût requis régulièrement. Il s'était retranché derrière une prétendue impossibilité légale et avait soutenu que la loi de 1892 lui inter-



# LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

M. Boudeille fut poursuivi devant le tribunal de simple police en vertu de l'article 475, § 2., du Code pênda qui punit d'une amende de 5 à 10 francs, notamment ceux qui ont refusé le service dont ils ont été requis dans des circonstances d'accidents, et il fut condamné.

C'est contre ce jugement que le pharmacien s'était pourvu en cassation, mais la Cour a rejeté ses prétentions par l'arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation par fuusse application de l'art. 475, nº 12, C. pén., de l'art. 32 de la loi du 27 germinal an XI sur la pharmacie, des art. 16 et suiv. de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, en ce que le jugement attaqué a consideré un pharmacien comme pouvant déférer à la réquisition qui lui était faite de donner des soins médicaux à un blessé, alors qu'il ne pouvait pas, en droit, donner ces soins médicaux, l'exercice de l'art médical et de toutes les opérations qui s'y ratachent, en l'espèce les pausements, lui étant interdits, aussi bien par les règles de sa profession que par les dispositions de la loi sur l'exercice illégal de la médeche ;

Âttendu qu'il résulte du jugement attaqué que Boudeille, pharmacien de service à Grenoble, dans la nuit du 6 au 7 août 1915, a été requis de panser une blessure légère qui venait d'être-faite au jenne Gondy Louis; que, pour prononcer la condamnation contre le prévenu qui avait refusé de fournir le service requis, le juge de police énouce, après avoir constaté le flagrant délit et a régularité de la réquisition, qu'étant donné le caractère bénin dela blessure, circonstance portée à la connaissance de Boudeille, celui-ci ponvait effectuer le pansement;

Attendu que les régles de la profession me sauraient interdire à un pharmacien de secourir une personne blessée et que, dans les circonstances de la cause, un fait unique d'intervention dans le traitement de la blessure reque par Gondy n'aurait pas constitué un acte délictueux tombant sous les prohibitions de l'artt. 16 de la loi du 30 noverbre 1892; que, dès lors, le prévenu n'était pas, ainsi que le soutient le pourvoi, dans l'impossibilité fégale de faire le service requis; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de police n'a violé aucun des textes visés au moyen et a fait, au contraire, une exacte application de la loi :

Par ces motifs,

Rejette...

Il résulte de cet arrêt que la loi n'interdit pas à un pharmacien de secourir une personne blessée et que le fait unique d'un panscment, sur réquisition de la police, ne saurait constituer un fait délictueux. ADRIEN PEYPEL,

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

PUBERTÉ — MÉNOPAUSE — VARIOES — HÉMORRHOIDES — P. ÉBITES — VARIOCÈLE

# HEMOPAUSINE DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

BOCTEUR: Voulot-pous lutter contre la réclame vulgaire? CONSEILLE : / MÉMO D'AUSINE
Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrets (hère): — ÉCHANTILION SUR DEMANDE

# MANNITINE" SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

Manne, Extr. de graminées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX
LAXATIF ET DÉPURATIF
POUR SECONDE ENFANCE
Does purçative : cuilleré à deser du 4 soupe, suivant 12ge.
Does purçative : cuilleré à des du 4 soupe, suivant 12ge.

LABORATOIRE MOYAL. - VERNON (EURE)

# Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique officiellement admis dans les Hôpitaux de Paris



### PROPHYLAXIE

### LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE A VERSAILLES

Le département de Seine-et-Oise est entré depuis quelques aumées dans une période d'activité continue dans la lutte nationale contre le grand fiéen social.

En 1912, il a été fondé, sur l'initiative du Dr Wapler, médecin délégué du sanatorium de Bligny, une Lique contre la tuberculose à Versailles, ligue dont l'action s'exerce daus cette capitale mais pourra s'étendre dans les communes environnantes. Cette œuvre a comme président d'houneur M. Léon Bourgeois qu'eutourent, dans ce même eomité, des personnalités ou des collectivités marquantes telles que : le préfet de Seine-et-Oise, le sénateur et les députés du département, le Pr Léon Bernard, le Dr Grimard, médecin directeur du sanatorium de Bligny, la Société de médeeine de Versailles, etc. Le Comité de direction se compose, pour la partie médicale, des docteurs : Broussin (président), Laurent (vice-président), Mauger, Weil, Legrand, Fleury, Söderlindh, Christen, Duhaut. Le Dr Armand-Delille, médecin des hôpitaux de Paris, représente l'Œuvre Graneher. Le Dr Wapler, fondateur de la ligue, y remplit la fonction de secrétaire général.

Nous avons des renseignements de source récente sur l'activité de cette ligne, dans rapport médical présenté par M. Wapler à l'assemblée générale du 8 novembre 1919. Nous ilsons-que la ligne a trouvé de toutes parts, dès sa naissance, des aides précieuses, notamment du côté de la Croix-Rouge américaine et du Comité Rockfeller.

Quand la guerre éclata, un dispensaire antituberatieux cennait d'étre ouvert, rue Montbauron. On y donnait deux consultations par sennaine. Les locaux furent réquisitionnés, pais rendus de leur destination primitive (en jauvier 1918). Les consultations données au dispensaire s'élevèrent au nombre de 1 225 pour l'aninée 1918, à celui

de 751 pour les dix premiers mois de 1919. Soit comme total depuis le début : malades inscrits, 496; consultations données, 3 462. La progression est proportionnellement la même pour les analyses bactériologiques et pour les examens radiologiques. Le rapporteur termine en demandant, pour l'existence même du dispensaire, des locaux plus vastes. Nous sommes de creur avec lui.

\* \*

Signalons également, parmi les moyens de lutte antituberculeuse à Versailles, le Sanadorium des Ombrages, dont le service médical est assuré par le Dr Ph. Wapler, médecin-chef, le Dr Signalt, médecin assistant, le Dr Bruncf, laryngologiste à l'hôpital, le Dr Hadengue, radiologiste à l'hôpital, M. Pupin, dentiste. La propriété des Ombrages est située dans le bois de Satory; elle comprend deux bâtiments séparés : la « Villa » avec 23 lits, ouverte le 19 oetobre 1917; le Château e, avec 47 lits, aménagé depuis le 11 décembre 1919. Au total : 70 malades. Cenx-ci sout séparés par catégories : les taberculoses fernées sont à la « Villa » ; les contagieux sont au «Château ».

Le prix de journée est de 7 fr. 50 payés par le ministère ou le département, avec subvention de la mairie.

En novembre 1918 sont arrivées les premières malades, rapatriées venant d'Allemagne par Dieppe; les autres, venant des services d'Evian, arrivèrent dans le courant de mars 1919. Le total des rapatriées admises aux Ombrages s'est élevé à 59 jusqu'à fin octobre — soit 7 630 journées. — Sont sorties 39 malades. Actuellement, les rapatriées sont remplacées par des molades verant des départements libérés, jusqu'à concurrence de 45 lits. Les autres lits sont réservés aux malades recessitenx envoyés par les ceuvres d'assistance.

HORN.

### REVUE DES REVUES

Sur un cas d'hémophilie articulaire (étude clinique, hématologique et radiologique) (F. ESCANDE et J. TAPIE, Journ. de radiol. et d'électrol., août 1919).

et j. TAPIK, Journ. de radiol. et d'electrol, aout 1701. Les manifestations articulaires de l'hémophille sont relativement rares en Prance. Un garçou, âgé de neuf ans, est atténit, depsis l'êgé de quatte mois, d'éruptions purpariques et d'arthropathies se reproduisant d'une façon subhitrante. Chiniquement, les arthropathies offrent le tableau chinique de l'hémarthire chronique récidivante de la grande hémophille. Les recherches très minutieuss faites sur le sang ont révêté égadement le erfère hématologique de la grande hémophilie, bien qu'ist le caractère familial de cette maladte fasse défant. L'examen radiographique des genoux en position latérale montre, dans les deux articulations : 1º une décalelication intense et homogène des extrémités articulaires frappant toute l'épiphyse sans dépasser le cartilage de conjugaison correspondant; 2º une altération des contours osseux qui contribuent à former l'article, sans ostéophytes; 3º une diminution de l'interligue articulaire; 4º une légère augmentation de volume de la rotule.

I. B.

# AFLEGMATOL LO MONACO

# Spécifique des sécrétions pathologiques

Agit indirectement sur le processus tuberculeux, en diminuant l'hémoptysle, la sécrétion bronchitique (toux), les sueurs nocturnes et per conséquence les autres symptômes.

# BRONCHITES.' PLEURÉSIES. PNEUMONIES. CONGESTIONS PULMONAIRES GRIPPE JENTÉRITES, ETC.

Ampoules de 2 cc. 5, solution d'hydrates de carbone (sérum saccharosé) préparées sous le contrôle du Professeur D. D. LO MONACO, de la Faculté de Médecine de Rome, et seules autorisées à porter la bande de garantie et l'étiquette avec la signature du Professeur Dr D. Lo Monaco.

Exigez sur chaque ampoule la marque AFLEGMATOL LO MONACO.

La boîte de 20 ampoules d'Aflegmatol Lo Monaco (avec Stovaïne 0,01). 15

### DEMANDEZ LITTÉRATURE. ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

AU Laboratoire de l'AFLEGMATOL LO MONACO, 32, rue du Mont-Thabor, PARIS (ler)





(SERUM NEURO-TONIQUE)

chaque (GLV DE MER...... 5 c. une chaque (Glycéroph, de soude. 0 gr. 20) injection ampoule (Cacodylate de soude. 0 gr. 05 tous les contient (Sulf, de strychnine... 1 mille. 2 jours Laboratoires CHEVRETIN & LEMATTE

5. rue Ballu - PARIS

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX

# SI VOUS VOULEZ de bonnes

plats cuisines tout prêts et d'excellents bins bieux en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

# RÉGIMES

Par le D' Marcel LABBÉ Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris Médecin des Hôpitaux. édition, 1917. 1 vol. in-8 de 584 p. avec 41 fig., cart. -14 fr. ENTERITE CHRONIQUE DIARRHEES

NON TOXIQUE DOSE: 3 à 4 cuillerées à café d'extrait pendant 4 à 5 jours suivant l'intensité des symptomes. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE L'AMIBIASINE, 29, rue Miromesnil, PARIS



le MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES, BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADRIAN et C\* et depuis imité par les Allemands sous divers noms

Voir : Formulaire des Nouveaux Remèdes 13º Edition, page 26.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et Ci-, 9, rue de la Perie, Paris



Le bain de Sulfurine peut être pris chez soi

# Gaïacalcine I

Polyphosphate Caïacolé calcifiant Modificateur des Sécrétions entée en cochets. Holles pour 15 jours de troitement.

Bronchite chroniq. Emphysème pulmonaire. Tuherculose pulmonaire et ossense: Dilatation des bronches. Catarrhe. Bronchite aigné. Trachéo-bronchite. Anémie. Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

Vente en gros : Laboratolres Latour, 17, Place des Vosges, Paris DETAIL TOUTES PHARMACIES

# HELMREICH

NANCY — Rue Saint-Jean — NANCY

Électricité Médicale

# APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques



Les Médicaments préconisés dans toutes les affections de la peau e des muqueuses ont fait leurs preuves, il est bon de les prescrire.

vous sont presentes sous une forme liquide nouvelle, pratique et plus assimilable, vous rendrez service à votre clientèle en les expérimentant.



# COLLOSOL SIMPLE

SYNTHÉTISE L'HYGIÈNE MME. IS FEMME, PENFANT

ASEPTISE, ADOUCIT, RAFRAICHIT, CALME TOUTE DÉMANGEAISON, PRÉVIENT TOUTE IRRITATION EXCIPIENT LIQUIDE

### Collosols **MÉDICAMENTEUX**

### Dermatologie

COLLOSOL au COALTAR (Affections auintantes). COLLOSOL à l'HUILE de CADE, eu GOUDRON de PIN (Affections squameuses, Eczémas, Psoriasis, etc), COLLOSOL au SOUFRE (Affections à sécrétions grasses (Acués, Foiliculites, Séborrhee, etc.) COLLOSOL SULFOCADIQUE (Eczemas et Peoriasis

COLLOSOL & l'ICHTHYOL (Eczémos en Pils.Intertrigos, es COLLOSOL à l'HUILE de FOIE de MORUE (Prui igos, Le thyoses, Tuberquil ie-).

Gynécologie COLLOSOL SU COALTAR (Leucorrhées, Métrite-).

COLLOSOL à l'ICHTHYOL (Etats congestife).

AVANTAGES des COLLOSOLS

Médication liquide. Application facile, propre et agrésbie Dossge precis des médicaments.

Soulagement immédiat; Suppression instantanée des sorption certains par la peau et les muqueuses.

LITTERATURE et ÉCHANTILLONS

PHARMACIE ROCÉ CAVAILLES C. PÉPIN, D' en Pharmacie

9, Rue du Quatre-Septembre, PARIS

# UROFORMINE GOBEY Comprimés dosés à 0°-50 d'hoxaméthyléne-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

# des Voies Biliaires et Urinaires

\_\_\_\_

RÉPÉRENCES

BAY, Ch. des II Paris.

BAY, Ch. des II Paris.

Chaput, Ch. des II. Paris.

Fleedinger, Excl. III Paris.

Prof. Jeannel, de Toulous Prof.

Prof. Jeannel, de Toulous Prof.

Potocki, M. des II. Paris.

Potocki, M. des II. Paris.

Potocki, M. des II. Paris.

Richelot, Ch. des II. Paris.

Richelot, Ch. des II. Paris.

Thirolot, M. des II. Paris.

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

Prescrivez

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

# Vient de Paraître:

# Le Tome III du Traité de Thérapeutique

PAR

le Dr MANQUAT

Édition 1920. 1 vol. grand in-8 de 400 pages. 18 fr.

Mise en vente le 20 Janvier

PRÉCIS DES Maladies des Enfants

Par le Dr APERT

Médecin de l'Hôpital des Enfants-Malades

Introduction par M. le professeur MARFAN

\* édition. 1920, 1 vol. petit in-8, 600 pages avec\_figures. Broché. 16 fr. | Cartonné 20 fr.



# REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 27 décembre 1919.

Sur quelques points de technique en radiumthéraple. —
Dans un travail de candidature, M. Orzetza montre
qu'on obtient par le radium des succès incontestables
dans le traitement du cameer, à condition de l'initer use
effets à des cas bien définis. L'avantage de l'éumantion
est de pouvoir être condensée en tubes capillaires, donc
ters fins, et de nécessiter un minimum de délaberments
chirungicaux (langue en particulier). La manipulation
exige une technique délicate; cile est dangerense pour
ses préparateurs et les médecins qui s'en protégeraien inefficacement.

Quand on ne dispose pas de petites quantités de sels de radium, mieux vant l'utiliser en tubes de platine seellés dont le rayonnement peut ainsi être diffusé et dont, la constance d'énergie radio-active conserve sa supériorité pour les applications de longue durée.

Radium et rayons X. — M. Schmitt estime que l'on peut sans danger traiter les lésions superficielles ou facilement accessibles par les rayons mons du radium et préconise l'association des corps radio-actifs et des rayons X contre les tumeurs profondes et volunineuses comme les fibromes utérins.

Par eette méthode qui multiplie les portes d'entrée des radiations, on évite toute irritation de la peau et, malgré des séances courtes, on obtient des résultats remarquables dans le traitement des fibromes o à le succès et la règle, très satisfaisants dans ceul des cancers de l'utérus ou du seiu, qui doment, dans un certain nombre de cas, l'apparence d'une guérison compléte.

M. MORTHER ne croit pas à la guérison certaine du cancer de l'utérus par le radium : mais les applications de sels de radium ont un heureux effet sur l'atténuation des douleurs irradiées, sur la disparition des hémorragies. Le plus qu'il soit permis d'espérer daus lescas inopér ables éest une survie de oudeluse sunées.

Pathologie de la tuberculose. — M. PRUVOST combat l'idée de la contagion de la tuberculose, et considère cette maladie comme l'aboutissant d'une misère pathologique, créée le plus habituellement par une affection chronique des voies digestives.

H. DUCLAUX.



### NOUVELLES

Nétrologie.— M. Linile J.-B. Baillière, chevalier de la Legion d'Romeur, censeur de la Banque de France, l'un des éditeurs de Paris médical, décédé à l'âge de quatrengt-luit aus, après une vie de travail et d'activité; il a été éditeur de livres scientifiques pendant plus de soit sante aus, membre du conseil d'esconprie de la Banque pendant plus de cinquante ans, membre de la Danque pendant plus de cinquante ans, membre de la Chambre de commerce Le comité de rédaction adresse à sa familie de en particulier à son fils, M. Albert Ballière, l'expression de sa blein douloureuse sympathie. — Le Dr Paul Cassin, Chrurgien en chel des liòpitanx et de la Maternité d'A vienon.

- Mile Marie-Louise Derenne, fille de Marlages.

M. le D. Derenne, et M. Maurice Honorez.

Hôpitaux de Paris. — Concours de Médecin des nôptraux. — Le jury est définitivement composé de MM. Aviragnet, Queyrat, Babinski, Ramond (F.), Hallé, Courtois-Sufat, Ravant, Hudelo, Caussade, Klippel, Michel et Routier.

Concours de l'internat des hôpitaux. — Le jury est définitivement composé de MM. Comby, Herscher, Grenet, Boidin, Guillemot, Michaux, Magitot, Alglave,

Descours et Rudaux.

DESCOMPS et RUGAUX.

CONCOURS DE L'EXTERNAT. — PATHOLOGIE. — Séance
du 6 januigr. — Question donnée: Symptômes de
la féver typholée an intiffeme jour.

MM. Hudelo, 13; Gauran (Marrel), 12; Jacquemaire,
15; Eyrain, 7; Gaurlian (A; Gely, 17; Georgesco et
16; Eyrain, 7; Gaurlian (A; Gely, 17; Georgesco et
16; Eyrain, 7; Edion. 14;

Jacque 17; Filon. 14; Hannon, 12; Firta, 18; Garriler (Charles), 16;
Grandiean, 17; Eldon. 14. Grandjean, 17; Fidon, 14. Excusé; M. Ganillard.

Exense: M. Gamillard.

Séame du 7 januier. — Question donnée: Signes et diagnostic de l'ascite.

JM. Isaac (Georges), 16; Hamel, 12; Henriot, 11; Hillemand, 19; Helme, 10; Glet, 13; Gallois, 15; Goldeman, 12; Pumery, 8; Guyomand, 15; Guilleminot, 12; Portier, 14; Perrier et Gourdin-Servenière, 13; de Presquet, 13; Goldem, 10; 17 lorgé, 11; de Presquet, 13; Goldem, 10; Trogé, 11;

Séance du o janvier. - Signes et diagnostic du

rétrécissement mitral.

retrecissement nutral.

MM. Fabre, Bommelous et Perraris, 11: Faure, 17:

MM. Fabre, Bommelous et Perraris, 11: Faure, 17:

Ferlis, (Jules) et Olivier, 14: Mefort, 16: Mennau, 11:

Ferlis, (Jules) et Olivier, 14: Mefort, 16: Mennau, 12:

Ferome, 14: Nivault, 9: Raglot, 10: Oury, 18: 12:

Paychère et Mornet, 14: Perboyre, 9: Pierrot, 14:

Séance du 11: januier, — Practures de l'extrémité

inférieure du radius.

inferieure du radius.

MM. Mars, 10; Richard, 14; Meyret, 9; Rachet, 15;
Perlis (Andrel), 15; Méry, 12; Rinci, 18; Nouviale, 15;
Perlis (Andrel), 15; Méry, 12; Rinci, 18; Nouviale, 15;
Meignant, 14; Tuermonne, 13; Martin (Michel), 15;
Meignant, 14; Plouvier, 14; Moles, 15; Necttinger, 15;
Pichard du Page, 12; Marthu (Henn), 13.

ANATOMIR.—Séanse du 8 janvier.—Question donnée:
Sariace articulaire et moyens d'union de l'articulation

tibio-tarsicune THOME-GUARDEN.

MM. Saint-Aubert, 11; Vincent, 10; Tessier, 9;
Teurnier et Trotot, 15; Vildrin, 18; Yver, 7; Sauvagoot, 13; Vidal, 10; Seligman (André), 18; Souron
et Soulas, 13; Veruholes, 11; Thoumas, 9; Ripert, 18;
Thomas (1968), 15; Thomas (Marcel), 17; 1/2; Risacher

et Vériu, 16.
Absent: M. Rousseau (Armand).
Première séance du 10 fanvier. — Question donnée:

rremuer scance als 10 Januer. — Question donnée: Nerf médian. MM. de Vadder, 17; Tourton, 13; Spinetta, 17; Wahl, 16; Séglas, 14; Sauvage, 18; Triboulet, 17; Vazell, 15; Sarleš, 17; Sauna, 12; Vacher, 17; Roux, 12; Vellico, 15; Védrenne, 12; de Souza, 14; Vassal, 16; Villey-Desmeseret, 9; Rousseau (Julien), 14; Sinard, 3;

Seille, 19. Absent : M. Vaucel.

Absent: M. Vaucel.
Deustline Science du 10 fanvier. — MM, Tambarcau, 74;
Thornl. 10; Tison, 12; Valad., 71; Vitcau, 13; Saute14; Talon, 15; Sailly, 18; Villenin, 8; Koyer, 8;
Tiby, 15; Seguin, 9; Westphal, 17; Robert, 17; Seguin, 9; Westphal, 17; Robert, 19; Summort, 17; Trystram, 15.
Absent: M. Roussean (Jean).
Concourse for Intragmark 18th Middlerung. — Byreius

écrite. - Séance du 12 janvier 1920. - Questions données : Anatomie. — Anatomie du diaphrague.

Pathologie. — Symptômes et diagnostic du mal de

Pott dorso-lombaire.

Composition dessections du jury : Analomie. — MM, les Dra Michaux, Alglave, Guillemot,

Grenet et Rudaux

Pathologie. — MM. Descomps et Magitot. MM. les Dr. Comby, Boidin, Herscher,

La lecture des copies aura lieu : pour l'anatomie, à l'Hôtel-Dieu, les mercredis et vendredis à 17 heures et les dimanches à 8 h. 30; — pour la pathologie, à l'hôpi-tal Beaujon, les mardis et jeudis à 17 heures et les samedis à 9 heures.

### Ordre de lecture des cobies.

MM. Doubrère, Chastang, Grenaudier, Villetard de Prunières, Cordey, Reinhold (Paul), Estraband, Dulnail, Decoularé, Delafoutaine, Cornouece.
 Misserliu, Nora, Labarraque, Chaperon, Potez, Gelle, Gervais, Fruchaud, Chandebots, Cornet.
 Cuvigny, Ferrier (Louis), Comet, Weismann, Aurousseau, Roland, Ebrard, de Massary, Chavany

13Bic. Pollet, Debray, Derville, Dufestel, Le Rade, Mote, Ortschott, Hute (Bren), Dancettle, Parat. Marchand, Chabrut, Andral, Michel Boyau, Bazart, Pasquier, David, Blot, Grelety, Bosviel. 51. Poucy, Chappelain, Duchamp de Lageneste, Minytelle (Paul), Rappe, Cardinier, Pambier, Guerin, Basch, Laurent (Pierre).

61. Parry, Froment, Lelong (Marcel), Bertraud (Yvon), Lange, Dugué, Charon, Hartmann, Bocage, Rémy-

71. M. Lanos, Mile Thivolet, MM. Neveux, Moreau

Benoiste, Pilloire, Marquezy, Tassin, Coriat, Reverdy, Valière, Vialeix. 141. Bardon, Cochcz, Gourdin, Duval, Schlesser,

141. Bardon, Cochez, Gourdin, 'Daval, Schlesser, Cemopyers, Leévre, Bernard, Deroche, Denocle, Platiconson, Cocker, Bernard, Deroche, Denocle, Hait. Constant, Company, Compan

Cornet 101. Niel, Cocault-Duverger, Démeliu, Verger, Ducro-Gambillard, Lestoquov, Jousseaume,

I.autman (André). 201. Metzger, Théodoresco, Chevallier. (Henri), Privé, Grenier, Philippeau, Lemariée, Barreau, Laurent (Marcel),

211. Binet, Lafourcade-Cortino, Vell (Prosper), Cha-potel, Genin, Roullet, Terris, Charpin, Leflaive, Pareux. 221. Clement (Robert), Bruant, Jacquet, Gally, Bonnet, Cornudet, Clement (Jean), Denoyelle, Berthon, Renardier.

Remarder. 231. Weill (René), Loyauté, Broca, Godard, Desfarges, Ecot, Tierny, Fatou, Lauzier, Walser. 241. Bernard (Etienne), Cayla, Pannier, Labesse. Rousseau (Pierry), Ducuing, Rivalier, Largeau, Arbeit,

Philippe de la Marnière.

Philippe de la Mariliere.

251. Trotskif, de Brun du Bois Noir (Roger),
Foucault, Bayle, Godefroy, Delotte, Benoist, Isch, Wall,
de Brun du Bois Noir (Fierre), Kermorgania-Arusoult.
201. Peignaux, Chevallier (Marc), Duval-Arusoult,
(Roger), Chalct, Larottite.
271. Poussard, Meyer, Thalhelmer, Aumont, Jeansyn,
destroy, Delotte, Delotte, Challedon, Chalct, Larottite.

de Peretti de la Rocca, Bidermann, Delestre, Rollot, Récamier

Recumer.
281. Gaume, Hamon, Lefevre (Paul), Pecker,
Plichet, Cirard, Garlopeau, Edkhoux, Pierre, Prieur.
291. Whiter, Dubois (Henri), Barois, Bertrand (Lonis),
Duchon, Guillet, (Ce dernier n'a pas remis d'anatomic.)
Nota.—Les lectures d'anatomic out lieu dans l'ordre de tirage du nº 1 au nº 296. Les lectures de pathologie comemneent au nº 149 (M. Denoël), se poursuivent jusqu'au nº 296, recommencent au nº 1 pour se terminer au nº 148.

# VITTEL

# GRANDE SOURCE

SOURCE SAL

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE & RÉGIME des HÉPATIQUES

# CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1° Extrait total des GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secrétions glandulaires de cet organe

2° EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui requ-Jarise la sécretion de la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas 3º AGAR AGAR qui rehydrate le contenu

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action anti - microbienne et anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIOUÉE 21. Ruc Théodore de Banville, PARIS J.LEGRAND, Pharmacien

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOÍDES SPLÉNIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE . GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons s LABORATOIRE DE THÉRAPIE

> BIO-CHIMIQUE 21. Bue Théodorede-Banville PARIS.

# NOUVELLES (Suite)

Avis de vacance de deux places d'agrégés à la Faculté de médecine de Paris. — Il existe actuellement, dans le cadre des agrégés de la Faculté de médecine de Paris, une vacance dans la section d'obstérique et une vacance dans la section de parasitologie.

Il est accordé un mois, à partir de la publication de cet avis, aux agrégés des Facultés de médecine et de pharmacie des départements pour produire une demande de transfert dans l'une de ces places (Journal officiel,

11 janvier 1020).

Académie de médecine. — M. le professeur Léon Ber-nard a été étu membre de l'Académie de médecine, dans nard a été élu membre de l'Académic de médecine, dans a section d'inygène, data la séacue de mardi deutier. Faculté de médecine de Paris. — Le conseil de la faculté a désigné pour la chaite de patisolgé et théra-faculté a désigné pour la chaite de patisolgé et théra-faculté a désigné pour la chaite de patisolgé et théra-faculté désigné par 38 vois sur 39 votants. Nous croyons être l'interprête de tous en lui adressant de los blen sympathiques (félicitations. — Un concours souvrie à Paris, au ministère de l'Intérieur, concours souvrie à Paris, au ministère de l'Intérieur,

concours souviru à rais, au ministre de lund 8 mars 1920, tant pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'alienés que pour l'aptitude aux fonctions de médecin d'asiles privés.

rapritude aux fonctions de incacein d'asnes prives. Le nombre des postes de inédecin adjoint des asiles publies mis au concours est fixé à vingt. Les candidats qui désirent participer au concours doivent adresser au ministre de l'Intérieur une demande

accompaguée de leur acte de naissance, de leurs états de services, d'un exposé de leurs titres, d'un résuné suc-cinct de leurs travaux, du dépôt de leur publications, cinct de leurs travaux, du depot de leur pindications, des plèces établissant leur stage et l'accomplissement de leurs obligations militaires, ainsi qu'un état de leurs titres militaires, aivec pièces justificatives.

Les candidatures seront inscrites au ministère de l'Intérieur (1er bureau de la direction de l'Assistance et

de l'hygiène publique 7, rue Cambacérès), jusqu'au 18 février inclus,

Conçours de médecins de Saint-Lazare, - Un concours pour l'admission à un emploi de médecin titulaire et un emploi de médeciu suppléant à l'infirmerie spéciale de la maison d'arrêt et de correction de Saiut-Lazare aura lieu le 11 février 1920.

ineu le 11 lévrier 1920.

Le registre d'inscription est ouvert à la préfecture de poliee, caserine de la Cité (bureau du presonnel). Il sera définitivement clos le 20 janvier 1920, à 4 heures du soir. Tout candidat devra justifier de la qualité de Français et du titre de docteur d'une des Pacultés de l'Elat.

Il devra être âgé de vingt-cinq aus au moins. Il devra joindre à sa demande l'extrait de son acte de maissance. ses diplômes, l'indication de ses titres scientifiques et hospitaliers, ses états de services militaires, s'il y a lieu, et tous autres documents qu'il jugerait utile de présenter.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

MORIOT (Armand-Albert), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, chef d'équipe chirurgicale à l'auto-chi-rurgicale 22: médecin ayant toujours donné des preuves de conscience et de dévouement. À contracté une très grave affection en se dépensant sans compter au chevet de ses walades

ROLLET (Pierre), médecin aide-major à l'ambulance auto-chirurgicale nº 1: médecin qui d toujours donné les plus belles preuves de conscience et de dévouement. A contracté une très grave affection en se dépensant sans compter au chevel de ses malades dans les ambulances du front.

Avantages offerts aux médecins s'établissant dans les réglons libérées. — Le ministère des Régions libérées offre aux médecins qui désireraient s'installer, au moins temporairement, dans les localités des régions libérées dépourvues de médecins civils, les conditions suivantes :

acpoir vites te intercens crive, les confincios survantes en 1º Les inédecius seraient mis, par le ministère de la Guerre, à la disposition du ministère des Régions libérées sous réserve d'assurer, toutes les fois que le secteur d'affectation le comportera, un service militaire aussi réduit du reste que possible.

# Granules de Catillon

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Acadé que 2 à 4 par jour donnent une divrèse rapide, relèvent vite le coeu

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, GOÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFAN IS et nstriction, - on peut en faire un sage continu

TONIOL E DU CŒUR GRANULES 0.0001 ST (0) 2 A DE CATILLON

STROP

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, et jet la Simature CATILLOI Brix de l'Academie de Mideeine pour "Etrophentus et Cirophentine", Medeille d'er Expo . univ. 1900,

Ampoules . 0,0001

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.

# PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

MONTCOURT

49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique Extrait hépatique Extrait pancr MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR

Maladies du Poie Hypopepsie Diabète par anhépatie En sphérutines dosés d 30 clgr. en doses de 12 gr. suppositoires dosés d 3 gr. térulines dosées à 0 gr. 125 En suppo

à 16 sphératine par jour.

TELÉPHONE 114

De 4 h 16 aphtrulines p. jour 10 sphérulines p. jeu

Diabète par hyperhépatie Troubles dyspeptiques En sphérulines ides à 20 ejor. En sphérulines dosés d 1 ar

Affections intestinates dosées d 25 etar. à 4 sphérelines par jour.

MONCOUR Constitution Entérite uco-membraneuse En sphéruitnes dorées à 30 cppr.

Extrait intestinal

TÉLEPHONE 114

De 2 à 6 apbérulines par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

# NOUVELLES (Suite)

2º Ils ne cesseraient pas d'être régis par leur statut militaire.

3º Ceux dont la solde serait inférieure à 1 000 francs par mois, recevraient, du ministère des Régions libérées, le complément nécessaire pour atteindre cette somme le complément nécessaire pour attendre cette somme. 4º Ils sericient engagés pour une période et trois mois renouvelable et autorités à râtre de la cièntiele payant Régions libéries, d'une automobile avec forumiture gra-tuite de pueus et essence calculée d'après le trajet que cur service d'assistance civile es obligerait à accomplir. Les premiers postes à pourvoir sont des postes fixes. Les premiers postes à pourvoir sont des postes fixes. Les premiers postes à pour voir sont des postes fixes.

et l'organisatiou sont nécessitées par la constitution des

centres importants où sera rémie la maiu-d'œuvre à employer dans les régions libérées. Les postes de cette nature sont dans la Marne : l'hôpital de Prouilly et le centre de Pont-Faverger, et dans la Somme : l'hôpital d'Hattencourt et l'hôpital d'Albert.

Les demandes des médecius devront être adressées au sous-secrétaire d'Etat du service de santé (services du personnel, 30, avenue Marceau, Paris, VIIIe arron-

dissement) Faculté de médecine d'Alger. — M. Tournade, pro-fesseur de l'Ecole de Marseille, est chargé d'un cours de

physiologie à la l'aculté d'Alger.

M. Wunscheudorff, chef des travaux de physique ct de chimie, est prorogé dans ses fonctions pour l'aunée

scolaire 1919-1920.

M. le Dr Derrien est chargé des fonctions de chef

M. le Di Derrien est enarge des ronctons de cher des travaux de pathologie générale et unicrobiologic. Sont chargés des fonctions d'agrégé pour l'année scolaire 1910-1920: MM les Di Raymaud (médecine générale); Ferrari (anatomie); Puster (clinique et accouchements)

Faculté de médecine de Lyon. — M. Garin, agrégé, est chargé, en outre, d'un cours complémentaire de zoologie.

Faculté de médecine de Montpellier. - Il est créé un emploi de moniteur aide de laboratoire des cliniques. Ecole de médecine d'Amiens. — M. Pancier, pro-

Ecole de medeune d'Amens. — A. l'ancier, pro-fesseur de chimie et toxicologie, est nommé directeur de l'Reole pour une période de trois ans. M. le professeur Moyuier de Villepolx, directeur, est admis à la retraite et nommé directeur honoraire.

admis a la retraite et nomme nereceur nontaire.

MM. les professeurs Boussavit et l'enguiez sont
admis à la retraite et nommes professeurs honorafres.

Ecole de médecine d'Angers. — M. Martin, suppléant
des chaires de physique et de chimie, est charge d'un
cours de toxicologie (pendant la durée du congé accordé

Ecole de médecine de Besancon. — M. Marceau, suppléant de la chaire d'histoire naturelle, est nomué professeur d'histoire naturelle.

M. Maréchal est nomuné, pour neuf aus, suppléant de la chaire d'histoire uaturelle.

M. le professeur Magnin est admis à la retraite et

nommé professeur honoraire. Ecole de médecine de Caen. - M. Lecorni, suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales, est nommé professeur de pathologie interne, en rempla-cement de M. Moutier, aduis à faire valoir ses droits à la

retraite. M. le professeur Moutier, directeur, est admis à la refraite et nommé directeur honoraire. M. Chrétien est chargé d'un cours de chimie et.

toxicologie et d'un conrs complémentaire de chimie analytique et minéralogie.

analytique et minéralogie.

M. Desbours est délègue dans les fonctions de suppléant des charies et de physiologie.

Fresseur de pharmacie et matière médieule à l'Piccole de Poitiers, est nommé, sur sa demande, à la même chaire de l'Piccole de l'Otiers, est nommé, sur sa demande, à la même chaire — M. le professeur konte.

— M. le professeur konte.

Eache è médieule de Dilin. — M. Boutarie, charcé Eache è médieule à l'Autric charcé.

nommé professeur houoraire.

Ecole de médeche de Dijon. — M. Boutarie, chargé
d'un cours complémentaire de physique à la Faculté
des sédences de la Paculté
de Sont chargés, pour l'année scolaire 1919-1920, des fonctions de chefs de trayaux :

Anatomie : MM. Filhoulaud, suppléant : physique et chimie : Golse, suppléant ; physique et chimic (P. C. N.) : Biais, professeur.

Ecole de médecine de Marseille. — M. Reynes, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale, est prorogé dans ses fonctions

du 1er novembre 1919 au 31 mars 1924. Un coneours s'ouvrira, le 26 mai 1920, devant l'Ecole de Marseille pour l'emploi de chef des travaux physiques et chimiques de ladite Ecole.

Ecole de médecine de Nantes. — MM, les professeurs Bureau et Diarroux sont admis à la retraite et nommés

professeurs honoraires. Ecole de médecine de Poitiers. M. Faivre, professeur de clinique médicale, permite avec M. Morichan-Beau-chant, professeur de pathologie médicale.

Ecole de médecine de Reims. --- M. le professeur Pozzi

est nommé directeur.

Ecole de médecine de Grenoble. -- Le coucours pour

un emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole de médecine de Grenoble, qui a été annoncé pour le 31 mai 1920, u'aura pas lien. Cérémonle commémorative en l'honneur des médecins

ceremone commenorative at 1 nonneit as meaceins et pharmaciens morts pour la patrie. — En collaboration avec tontes les sociétés scientifiques et professionnelles, médicales et pharmaceutiques, l'Association générale des méderius de France et l'Association générale des méderius de France et l'Association générale des pharmaciens ont organisé une cérémonie commenorative.

pnarmateus out organise une cerenoute commemorative, pour glorifier la mémoire des médecius, pharmaciens et étudiants, tombés au champ d'honneur. Présidée par M. le Président de la République, cette cérémonic aura lieu le dimanche 25 janvier 1920, dans le grand amplithéâtre de la Sorbonne. Le Comité d'organisation s'est déjà assuré des concours gouverne-mentaux, scientifiques, professionnels et artistiques, destinés à donner à cette manifestation tont l'éclat qu'elle uesames a donner a cette manifestation tont l'éclat qu'elle comporte. Les médecins et pharuaciens, qui désireraient assister à cette cérémonie, sont priés de se faire inserire, le plus tôt possible, à l'Association genérale des médecins sont de la compartie de la compartie de la condecins de places qui devraient être réservées pour chacun d'eux. Ils sont également invités à faire romatire les montres de la compartie de la compartie de la condecins de la compartie de la condecine de la compartie de la compartie de la condecine de la compartie de la comp s sout également invités à faire connaître les nous

et adresses des familles des confrères morts pour la patrie. pour que des cartes d'invitation puissent leur être

pour que des cauces d'avrancon puisseau rem cue civoyées en temps utile. De plus, nous désircious savoir les noms et adresses de médecins, planmaciens et étudiants, mutilés de guerre, susceptibles d'assister à cette écémoule. Cette glorification des héros du corps médico-pharma-

ceutique est faite en plein accord avec la Faculté de médecine, qui, de son côté, a pris l'initiative de l'érection d'un monument, destiné à perpétuer la mémoire de ceux des uôtres, qui sont tombés pour la France,

Prière d'envoyer les souscriptions au D<sup>\*</sup> Jules Bongraud, trésorier général de l'Association générale, 5, rue de Surène. Souscription pour la giorification des médecins morts

pour la patrie. — Pour répondre à cet appel, il est créé à Clermont-Ferrand un comité dont voici la composition

Présidents d'honneur : M. le préfet du Puy-de-Dôme ; le général commandant la XIII° région ; M. le rectenr l'Université. Président : Le Dr Bonsquet, directeur de l'Ecole de

médecine;
Secrélaires: MM, les Dra Robert et R. Grasset, à

Clermont-Ferrand : Trésorier : M. le Dr Gautrez, 41, cours Sablon, à Clermont-Ferrand :

Clemonti-Permal; Comité de patonage; Man Maurice Chalus, présidente de la Société française de secours aux blessés (groupe clemontois); Jamé Gautres, Présidente de l'Unión des clemontois); Jamé Gautres, Présidente de l'Unión des fesseurs de l'École de médechne; M. le D. Sabaterie, sénateur dh Iny-de-Dème; M. le D. Sabaterie, sénateur dh Iny-de-Dème; M. le D. Crechnaul, sénateur du Cautal, président du Synallent médical de Mandal de l'Ambre de l'Omité de la Commission administrative des hospices; M. le médecin principal Delamorte, directeur da service de santé de la XIII égion; M. le D' Flamchard, président de la Commission administrative des hospices; M. le médecin principal Delamorte, directeur da service de santé de la XIII égion; M. le D' Flamchard, président du Synalleut médical de la Haute-deriel du Psylo-d-Dôme; M. le D' Dord, président de la Haute-deriel de l'Psylo-d-Dôme; M. le D' Dord, président de la Haute-deriel de l'Auscilleur de l'Association des étudiants; Bátet, étudiant président de l'Association des étudiants; Bátet, étudiant en médecien, médallie militaire, croix de guerre, trois

en médecine, médaille militaire, croix de guerre, trois

### NOUVELLES (Suite)

citations; Mereier, étudiant en médecine, eroix de guerre, cinq citatiou:

Le directeur de l'Ecole de médecine a reçu la mission de « vouloir bien faire relever les noms des médecins et étudiants de la région morts à l'ennemi pour contrôle des renseignements qui seront demandés au ministère

Dans l'intérêt général, le directeur de l'Ecole de Dans Interet general, le directent de l'rologe de médécine pric ses conferes et toutes les personnes qui pourraient l'aider à compléter cette funchre liste, de lui signaler les nouns des liéros qu'ils suraient avoir été l'objet d'une ouission involontaire. Pour la mémoire des chers disparus et dans l'intérêt de leurs familles, il faut que justice soit rendue à tous : le premier devoir des survivants édant d'honorer les morts.

Ges survivants can't a noncre res morts.

Enseignement clinique de l'hôpital Tenon. — Les chefs de service de l'hôpital Tenon recommenceront à partir du mardi 20 janvier leurs conférences cliniques avec présentations de malades. Elles auront lieu les mardi, jeudj, samedi à 11 heures à l'amphithéaire des cours.

Les conférences seront consacrées plus spécialement aux sujets suivants ; Chirurgie générale : R. PROUST, P. RICHE. Médecine générale : Міснец.

Obstétrique : FUNCK BRENTANO Cœur et vaisseaux : RIBIERRE, C. LIAN.

Nutrition et reins : RATHERY. Pounon : MACAIGNE. Sang et foie : P. EMILE-WEIL.

Système nerveux et glaudes endocrines : Klippel, P. Sainton, Tube digestif : Lorper.

des hôpitaux

### MEMENTO DU MÊDECIN

17 JANVIER. - Paris. Fermeture duregistre d'inscrip-17 JANYER. — druftete de displace d'antiche de la contract d'antiche d' 10 heures.

16 neures.

18 JANVIER. — Paris. Asile clinique, 10 h. 30. M. LAIGNEL-LAVASTINE: Il Illuctuations psycho-motrices.

19 JANVIER. — Bruxelles. Conferences de M. le
Dr CABANES, sur la pathologie Instorique à l'Ecole des

Hautes Etudes. 20 JANVIER. — Bordeaux. Concours d'oeuliste adjoint des hôpitaux.

20 JANVIER. - Paris. Clôture du registre d'iuscription our le concours de médecin de Saiut-Lazare, à la pré-

fecture de police, caserne de la Cité. 21 JANVIER. — Paris. Clinique do-thino-laryngo-logique (hôpital Lariboistère), à 10 heures : leçon par le professeur Рівкій, выплал : Technique de l'extirpation des gottres.

pation des gottres.

21 ANVIRGO.

22 JANVIRGO.

23 JANVIRGO.

24 JANVIRGO.

25 JANVIRGO.

26 JANVIRGO.

26 JANVIRGO.

27 JANVIRGO.

27 JANVIRGO.

27 JANVIRGO.

28 JANVIRG rhino-laryngologic, par le Dr LEMAITRE, laryngologiste

22 JANVIER. — Paris. Cours d'hydrologie. M. Linos-sier et M. Piatot. Grand amphithéâtre de la Faculté.

24 JANVIER. — Paris. Cours d'hydrologie. M. LANOS-SIER et MM. MAUBAN et PORCÈ3. Grand amphithéâtre

de la l'aculté, 5 heures. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-24 IANVIER. Dieu. Service de M. le professeur Gilbert ; Leçou cli-

nique à 10 h. 45.

24 JANVIER — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD ; Leçon cliuique à 10 heures.

25 JANVIER. — Paris. Asile clinique, 10 h. 30. M. LAI-GNEL-LAVASTINE: Psychoses morales. 25 JANVIER. — Paris. C(r-monie commemorative

25 JANVIER. — Paris. Cér monie commémorative organisée par l'Association générale des médecins de France et l'Association générale des pharmaciens en vue de glorifier la mémoire des médecius, pharmaciens et étudiants tombés au champ d'honneur. Grand amphithéâtre de la Sorbonne.

26 JANVIER. - Paris. A la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, ouverture du cours de revision destiné aux médecins praticiens et aux experts des ceutres de réforme. sur les séquelles de guerre.

Paris. Hôpital Necker, à 14 h. 30, service d'ophtal-nologie, début des conférences d'ophtalmologie pratique

de M. le Dr FOULARD

28 JANYDER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Polyclinique, présen-tation des malades, uotions de thérapeutique pratique. 30 JANVIER. — Dijon. Concours sur titres et épreuves our l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène à la préfecture de la Côte-d'Or.

31 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

31 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Service de M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45.
31 JANYER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital

Beaujon. M. le professeur ACHARD: Leçou clinique à 10 h.

1<sup>ct</sup> PÉVRIER. — Paris. Asile clinique, 10 h. 30, M. LAIGNEL-LAVASTINE. Démence précoce et tuberculose, hérédo-syphilis. 2 FÉVRIER. — Paris. Ouverture du coucours de den-

tiste des hôpitaux. Lyon. Concours pour deux places de médecins des hôpitaux de Saint-Etieune.

apriata de sant-Eucune.
2 l'Éverier. — Paris. A la clinique Baudelocque, ouverture du cours de diagnostic et de thérapeutique obstétricale, par M. Lévy-Solal.
11 FÉVERIER. — Paris. Concours de médecius de Saint-

Lazare.

Lazare.

Paris. Clbure du registre d'inscripito, pour le concents de médecin adjoint des asiles
d'alfines (ministère de l'Intérieur, 1st bureau de l'Assistance publique, 7, rue Cambacérés).

12 PÉVRURR. — Rouen. Ouverture du concours pour
la place de chirurgieu en clei de l'hôpital d'Bibeuf.

22 FÍ VRIER. — Paris. Ouverture des conférences de M. Béclère sur la radiothérapie des glandes à sécrétions internes et du caucer, à l'hôpital Saint-Antoine.

- Près Paris. Très belle propriété pouvant convenir à sauatorium; grand château, 100 pièces. Beau parc, 20 hect., promenades, ombrages. Prix à débattre. — Les Châteaux de France, 9, r. Bayard.

AMPOULES (0.03)

# Dragées DU DE Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49, Bool. de Port-Royal, PARIS

HERZEN

# **GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE**

10º édition, 1919, 1100 pages, cartonné...... 15 fr.

# roméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg = 0,01) \$IROP (0.63) PILULES (0,01)

TOUX nerveus

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# UNE LEÇON D'ANATOMIE DE BOUCHER

Des œuvres multiples unissent à la médecine d'anatomie publié en 1758 et republié en 1784

le nom du célèbre peintre François Boucher. par François-Michel Disdier, « maître ès arts et

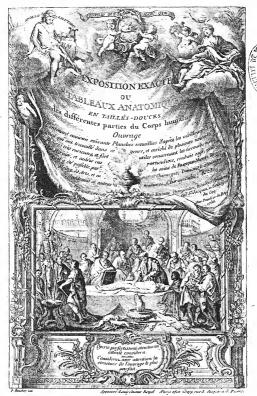

Une leçon d'anatomie de Boucher (Frontispice réduit aux 5/8).

L'une des plus curieuses et des plus intéressantes ès chirurgie, démonstrateur en anatomie et est celle que nous reproduisons ici. C'est une autres matières chirurgicales ». Leçon d'anatomie qui sert de frontispice à un atlas

# UNE LEÇON D'ANATOMIE DE BOUCHER (Suite)

L'œuvre est partagée en trois parties superposées.

En bas, se tiennent les mortels, anatomistes et chirurgiens rangés au nombre d'une vingtaine autour du maître en train d'enseigner sur le cadavre. Les uns sont assis, les autres debout ; certains écoutent attentivement, d'autres conversent. Plusieurs tiennent dans leurs mains des ouvrages sur lesquels on lit les noms des plus célèbres anatomistes, Pecquet, Bartholin, Eustache, Sylvius Harvey. Des instruments, scalpels, seies, etc., gisent épars, par terre et autour du cadavre sur la table de dissection. Des animaux morts, pore et chiens, sont entassés à terre. au premier plan, et des squelettes d'homme et de quadrupède, celui-là debout sur un socle celui-ci suspendu, complètent avec une riche aiguière déposée sur le sol la décoration du tableau. Les personnages se profilent sur un fond architectural à ciel ouvert.

Sur le soubassement de la scène, on lit dans un cartouche: Operis perfectissimi structuram attente considera. Considère avec attention la structure de l'ouvrage le plus parfait.

En laut, c'est l'Impyrée, Là, trône, assis sur des muges, Apollon, le dieu de la médecine, Apollo salutaris. Le front ceint du laurier, tenant dans sa dextre le caducée de Mercure aux serpents culacés, dans sa senestre la lyre, il contemple, le sourire aux lèvres, la scène anatomique. La Chirurgie lui fait pendant, sous les traits d'une noble jeune femme laurée enregistrant sur un cahier les précentes du dieu.

Entre eux sont «les enfants gâtés du pinceau» du peintre, les amours (1). Deux d'entre eux portent dans un médaillon la main voyante des chirurgiens (2), avec une banderole où figure la coutumière devise: Consilioque manuque, tandis qu'un troisième, chargé d'une trompe destinée à clamer la gloire de la chirurgie, tend au-dessus des anatomistes une couronne de laurier.

Au centre de la composition tombe des nuages auxquels il est suspendu un grand rideau qu'un amour curieux écarte sur le côté pour ponvoir suivre la lecon d'anatomie.

Ce rideau porte le titre de l'ouvrage, à savoir: Exposition exacte ou tableaux anadomiques en tailles-douces des différentes parties du corps humain. Ouvrage contenant environ 60 planches recueillies d'après les meilleurs auteurs qui ont

 EDMOND et JULES DE GONCOURT, Boucher, Étude contenant quatre dessins, E. Dentu, Paris, 1862.
 A. GLIMERT, Vicilles disputes médico-chirurgicales (Paris médical), 3 mai 1913, p. 111). travaillé dans ce genre et enrichi de phissieurs mouvelles figures très curieuses et fort utiles, concernant les accouchements, les hernies et autres cas particuliers, rendues aussi exactes qu'il a dé possible, par les soins de François-Michel Disdier, maître às arts et enchivurgie, dé mons traleur en anatomie et autres matières chirurgicales, clc. Le tout exécuté par Etienne Charpentier, graveur anatomiste, rue Saint-Jaoques, à l'enseigne du Coq, avec privilège du roi, 1758.

Détail charmant et bien XVIII<sup>o</sup> siècle, d'une cassolette supportée par un socle disposé audessus de la salle de dissection se dégagent des vapeurs et des parfums purificateurs qui montent vers le ciel, séiour des dieux.

Au bas de cette page, on lit à gauche : F. Boucher inv.; au milieu: Approuvé: Louis, censeur royal; à droite: A Paris, chez Crépy, rue Saint-Jacques, à Saint-Pierre.

Il ne faut pas s'étonner de reucontrer la signature de Boucher au bas d'une telle œuvre. Doué d'aptitudes multiples, dessinateur et graveur, aussi bien que peintre, doté d'une puissance de travail exceptionnelle, d'une facilité plus surprenante encore, d'une bonne volonté inlassable, le grand artiste trouvait comme un délassement à mettre la main à mille petits objets, èventails, bijoux à la mode, étuis de montre, œufs d'autruche, pameaux de voiture, porcelaines, joujoux, etc. (,)). Sa fécondité en dessins destinés ou non à la gravure était sans parcille et, à l'occasion, il ne dédaignait pas de descendre à l'exécution de cette minuscule chose qu'est l'ex-libris (4) et de la signer.

Boucher d'ailleurs borna au frontispice la collaboration qu'il apporta à l'Atlas de Prançois-Michel Disdier. La presque totalité des planches anatomiques fut dessinée par Crépy. Une, cependant, représentant l'homme et la femme sous les traits d'Adam et d'Eve, est de la main de Natoir, et deux autres figurant un sujet écorché vu de face et de dos et destinées à montre la musculature humaine sont de Bouchardon. Enfin, le décoratif encadrement de l'avertissement de l'ouvrage est de Babel.

Quant à la gravure, elle est principalement l'œuvre de Charpeutier (20 planches), mais aussi de Dazel (4 planches) et de Mathey (3 planches), enfin de Crépy et de Vasseur (une planche chacun).

A. Gilbert.

 <sup>(3)</sup> Voy. EDMOND et JULES DE GONCOURT, loc. cil.
 (4) Ex-libris d'Aubié, du président Hénault, du duc de Villars, du chevalier de Valory, etc.

# SUUFFRON

CHIMIQUEMENT PURS



Le Diurétique rénal par excellenc€

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration SOUS SES SUATRE FORMES

sont en forme de cœur

**FRANCAIS** 

RHUMATISME DÉFORMANT UBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOU

CORTIAL et OV 125, Rue de Turenne

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

Etats dits Prétuberculeux Le Bouteille de 600 cm<sup>2</sup> 5 francs.



# TRAITEMENT DIÉTETIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

CÉREILES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. is sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



# APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE Modèle TRANSPORTABLE

Pour traitements chirurgicaux Par applications externes ou par endoscopie

DIATHERMIE

ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

### DRAPIER ET FILS

41. Rue de Rivoli, PARIS (1") - Téléphone : Gutembe INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE tophan-Crue

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 a 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIOUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

BORATOIRE DE THÉRAPIE 21. Rua Théodore da-Banvilla

### VARIÉTÉS

### HORACE ET LE VIN

Au commencement de la guerre, utilisant des loisirs créés par la mobilisation, j'étais amené à rechercher le rôle de l'alcool dans la société latine. On s'était pris d'un beau zèle pour combattre l'alcool. On épargnaît le viu. Qu'avait été l'alcoolisme avant l'alcool?

Comme beaucoup, je pressentais aussi que le monde allait se trouver à l'un des plus graves tournants de l'histoire. Il faudrait remonter à seize cents ans en arrière pour trouver semblable bouleversement. En Tunisie, où j'étais, subsistent les vestiges d'une eivilisation raffinée, en tout comparable à la nôtre. Elle n'en diffère que par l'ignorance des lois de la chaleur et de l'électricité. Mais elle témoigne d'une culture intensive et elle suppose un machinisme perfectionné. Par suite de quelles circonstances des cités populeuses, une ville aussi peuplée que Paris, sont-elles devenues d'humbles bourgades? Les invasions des barbares ne suffisent pas à l'expliquer. Pour régresser à un tel point, il faut l'aequiescement et la complicité des populations autochtones, libérées du travail et réfractaires à la pensée. Pour tâcher d'entrevoir l'avenir, j'ai interrogé le passé, L'ai lu et relu nos elassiques latins, et parmi eux Horace avec prédilection. Je laisse aux gens du métier le soin d'apprécier les mérites littéraires de l'écrivain. Les traducteurs et ses critiques l'ont déià fait. Mais a-t-on pénétré autant qu'on le ponyait dans la vie intime d'Horaee? A-t-on examiné d'assez près son psychisme? Si je le pensais, je renoncerais à l'étudier en tant qu'homme et à le juger en médeein.

Horace est le chantre du vin. Son nom évoque aussitôt le falcrue ou le Cécube. Je consacrerais donc cet article à l'influence du vin dans la vie et dans les œuvres du poète.

Horatius Flaccus doit-il être classé parmi les aleooliques de génie? Est-il un précurseur des Villon, des Byron, des Musset, des Verlaine et de tant d'autres dont l'existence est marquée de talents et d'excès? Les rares indications biographiques que nous possédons - un court fragment de Suétone, c'est à peu près tout - ne nous permettraient pas de répondre à cette question. Mais aucune âme d'écrivain ne fut plus ouverte, plus exempte de pose. Sa sincérité éclate jusque daus ses contradictions. Dans ses odes, dans ses épîtres, dédiées les unes et les autres à des amis très intimes, il se plaît à se montrer tel il est jusque dans les plus menus détails. Après l'amour, l'usage des stupéfiants est la plus forte des passions humaines. De mœurs très dissolues. Horace a sub les deux à part égale. Suétone a écrit de lui : Ad res Venerias intemperantior fuisse traditur.

Il aurait pu en dire autant pour le vin. Mais à une époque on l'intempérance sévissait du hant en bas de l'échelle sociale, valait-elle la peine qu'on en fit mention? De son propre aven, Horace a bu et, snivant un cliché courant, il buvait volontiers seul et nuitamment, ce qui est pis. Quand il parle de l'ivresse, c'est pour en faire l'éloge.

 Il écrit à Torquatus (1) qu'il invite à venir partager un repas d'ailleurs frugal;

Potare et spargere flores Incipians, patiarque vel inconsultus haberi Quid non chrictas designat? Operta recludit; Spes jubet esse ratas; in prella trudit increm; Sollicitis aminis onus eximit; addocet artes. Facundi calices quem non fecere disertum? Contracta quem in paupertate solutus?

« Je commencerai par boire et par répandre des feurs. Je ne craindrai pas de passer pour un homme inconsidéré. Que ne produit l'ivresse? Elle met au jour les secrets des cœurs. Elle transforme l'espérance en réalité. Elle lance le poltron dans la mêlée des combats. Elle délivre les âmes de leurs soués. Elle crée l'artiste. A qui n'a-t-elle pas donné l'éloquence? A qui n'a-t-elle pas fait oublier l'étroite panyrété;

Comme Cratinus, comme Homère, comme Ennius, il demande au vin l'inspiration poétique (2):

Prisco, si credis, Mœcenas docte, Cratino Nulla placere diu, nee vivere carmina possunt Quas seribuntur aque potorbins, vit male sanos-Adscripsit Liber Satyris Pannisque poetas. Vina fere dulces olaerunt name Camenav. Landibus arguitur vini vinoaus Homerus. Landibus arguitur vini vinoaus Homerus. Ennius lapse pater unuquam nisi potus, ad arma Proslinit dicendo: Forum putcalque Libonis. Maqdabo siccis: alluliant cantare severis Hoe simul edisit!; non cessavere poete Nocturno certare mero, putere diurno.

«Si tu en crois le vienx Cratinns, docte Mécène, les poémes des buvens d'eau ne peuvent avoir in charme ni longévité. Depuis que Liber (Bacchus) a admis les poètes au cerveau déséquilibré parmi les Satyres et les Faunes, les douces Muses ont senti le vin dès le matin. Homère prouve son faible pour le vin par les éloges qu'il lui prodigue. Le père Emiuis n'embouchait la trompette guerrière qu'après boire. « Je renvoie les abstincnts « au Forum et au puits de Libon. J'interdis la « poésie aux gens sobres». Depuis lors, les poètes n'ont cessé de lutter la nuit coupe en main et de ouer le vin le iour. «

(1) Épitre V, livre 1 : Ad Torquatum. (2) Épitre XIX, livre 1 : Ad Macenatem.

# VARIÉTÉS (Suite)

Il exprime la même pensée, mais avec plus de sobriété (dans 'le style seulement) dans une épître à Julius Florus (1) :

Scriptorum chorus omnis amat nemus [ct [fuget urbes Rite cliens Baechi,

«La race entière des écrivains, fervents sectateurs de Bacchus, aime les bois et fuit les villes. »

Il invoque comme excuse à l'ivresse l'exemple de Caton l'Aneien (2) :

> Narratur et prisci Catonis Scepe mero caluisse virtus.

« Caton l'Ancien, dit-on, retrempait souvent son courage dans le vin. »

Pour la fête des eselaves, il autorise Dave, son serviteur, à lui faire ce reproche (3) :

Illusique pedes vitiosum ferre recusant Corpus.

«Tes jambes titubantes se refusent à porter un corps altéré par les exeès. »

Horaee ignorait les dangers du vin pour la santé, Nature pacifique et timorée, il ne lui voit qu'un inconvénient : l'intempérance fait naître les querelles. Et toute sa vie le poète eut peur des coups, « C'est le fait des Thraces de se battre avec des eoupes eonsaerées au plaisir. N'imitez pas ces mœurs barbares, Baeehus eondamne les excès, Éparguez-lui les rixes sanglantes, » dit-il à ses amis (4). Et à Varus (5) : « Evius (Baeehus), implaeable pour les Thraecs qui, emportés par leurs passions, ne peuvent distinguer le bien du mal, nous invite à ne pas abuser de ses dons. »

Gardons-nous bien de croire que ees eonsidérations sont capablès de lui imposer quelque retenue

dans la pratique, Il se complaît dans l'ivresse, Pour le retour de Pompée Varus, il lui écrit (6):

> Non ego sanius Bacchabor Edonis : recepto · Dulce mihi est furere amico.

« Je boirai sans plus de réserve qu'un Thrace : l'ivresse m'est douce quand je retrouve un ami. » A Télèphe (7) il dit : Insanire iuvat, il est bon

de déraisonner, et à Virgile (8) :

Dulce est desipere in loco.

« Il est doux de boire à en perdre la raison en son heure. »

```
(1) Épitre II, livre 2 : Ad Julium Florum,
```

(2) Ode XXI, livre 3 ; Ad amphoram. (3) Satire VII, livre 2 : Libertate decembri usus, herum suum

Davus acriter objurgat. (4) Ode XVII, livre 1 : Ad sodales.

(5) Ode XVIII, livre 1 : Ad Varum. (6) Ode VII, livre 2: Ad Pompeium Varum.

(7) Ode XIX, livre 3 ; Ad Telephum.

(8) Ode XII, livre 4: Ad Virgilium.

Horace ne laissait jamais échapper une occasion de boire, Il boit pour les ealendes de mars (9), pour les ides d'avril (10), pour la Lune nouvelle (11). Il boit en l'honneur de son dieu Faune (12), en l'honneur de la fontaine de Blandusie (13). Oue pourra-t-il faire un jour de fête de Neptune (14)? Il priera Lydé d'abandonner un instant sa sage austérité et de venir vider en sa compagnie une vieille amphore de Céeube. Il se consolera dans le vin de la fuite d'une maîtresse (15). L'anniversaire de la naissance d'Anguste (16), la victoire d'Auguste sur Cléopâtre (17), le retour de Plotius Numidia (18), celui de Pompée Varus (19). eelui d'Auguste (20) vainqueur, lui seront autant de prétextes à s'enivrer.

Pourvu qu'il ait l'ivresse, peu lui importe le vin. Grands erus de l'Italie, Falerne, Cécube ou Massique, grands erus de la Grèce, Chio ou Lesbos, vin de table récolté dans sa propriété ou piquette, tout lui était bon, En voyage (21), il s'enivre de vin éventé de concert avec son marinier.

> Absentem cantat amicam Multa prolutus vappa nauta et viator Certatim.

«Gorgés d'un vin éventé, le voyageur et le. marinier chantent à l'envi l'amie absente, »

Il avait le culte du vin. Lui-même mettait en amphores (22) le produit de sa vendange et le eachetait avec soin. Peut-être déprécie-t-il son vin par fausse modestie. Il engage Leuconoc (23) à filtrer ses vins : vina liques.

On n'en saurait douter : Horace fut un aleoolique notable, Mais comment expliquer l'ivrognerie ehez cet homme de génie dont la table est frugale? Il nous a bien dit que le vin inspirait le poète. Faut-il le eroire sur parole ou ne doit-on pas voir dans cette boutade autre chose qu'une exeuse à son intempérance? Il nous a fait connaître par ailleurs sa méthode de travail. Dans une satire (24) où il sc met personnellement sur

```
(13) Ode XIII, livre 4 : Ad fontem Blandusia.
  (14) Ode XXVIII, livre 3: Ad Lyden.
  (15) Épître VII, livre 1 : Ad Macenatem ;
        Inter vina fugam Cynara: mærere protervæ.
  (16) Épître V, livre 1 : Ad Torquatem
  (17) Ode XXXVII, livre 1 : Ad sodales :
               Nunc est bibendum.
  (18) Ode XXXVI, livre 2 : In reditum Plotii Numida.
  (19) Ode VII, livre 2 : Ad Pompeium Varum.
  (20) Ode XIV, livre 3: In Augusti victoris reditum, et
Epode IX, livre 1 : Ad Macenatem.
```

(21) Satire V, livre 1. (22) Ode XX, livre 1 : Ad Macenatem.

(9) Ode VIII, livre 3: Ad Macenatem.

(10) Ode XI, livre 4 : Ad Phylliden.

(11) Ode XIX, livre 3 : Ad Telephum, (12) Ode XVIII, livre 3: Ad Fauna.

(23) Ode XI, livre 1 : Ad Leuconem. (24) Satire III, livre 2.

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. R. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

# VARIÉTÉS (Suite)

la sellette (1); il prête à Damasippe cette eritique de son earactère :

Iratus tibi, quod vini somuique benignus Nil dignum sermone canas.

« Mécontent de toi-même, paree que, trop ami du vin et du sommeil, tu ne produis rien qui mérite la renommée. »

La lecture attentive des œuvres d'Horace prouve qu'il fut toute sa vie un anxieux et un obsédé. Il cherche dans l'ivresse un remède à son angoisse. Il s'enivre pour dissiper «les noirs soueis ». On se demande vraiment de quel genre pouvaient être les inquiétudes d'un homme déjà célèbre, bien en cour, doté d'amis puissants et libéraux, ayant au surplus une ambition bornée, peu de besoins et des désirs modestes. Ces soueis, il se charge de nous les faire connaître (2). Il dit à Oninctius Rissimus:

Dissipat Evius

Curas edaces.
(B vehus dissipe les soucis rongeurs.)

# à Virgile :

Nigrorumque memor, dum licet, ignium Misce stultitlam eonsiliis brevem.

(1) Satire III, livre 2

(3) Ode IV, livre 1: Ad Sestium; o le IX; Ad Leuconem; ole XXVIII: Archytas d Viator; ode III, livre 2: Ad Dellium; ode XXVIII: Archytas d Viator; ode III, livre 2: Ad Dellium; ode XIV: Ad Postiumum; ode XVII: Ad Macenatem acyotum; ode XVIII: Ad avarum; ode XVIII: Ad Macenatem acyotum; ode XVIII: Ad avarum; ode XVIII wire 3: Ad Macenatem;

Cresceutem sequitur cura peeuniam

Majorumque fames.

ode XXI, livre 3 : Ad amphoram; ode VII, livre 4 : Ad Manlium Torquatum; o.le XII: Ad P. Virgilium; épode XIII; Ad amicam

(Souviens-toi du bficher et mèle à la sagesse une courte folie.)

à un ami :

Dumque virent genua

Et decet, obducta solvetur froute senectus. (Tent que nous sommes dans la force de l'âge, qu' la tristesse s'éloigne de notre front.)

et à Varus ces vers qui étaient naguère tout d'actualité (3) :

Sircis omni i nam dura Deus proposuit; neque

Mordaces aliter diffugiunt sollicitudines, Quispost vina gravem militiam autpauperi in crepat?

(Di u réserve è utes les autertumes aux temperants rerepar (Di u réserve è utes les autertumes aux tempérants, Ri.n autre que le vin n- dissipe les soucis rongeurs. Qui, après avoir bu, se plaint des rigueurs de l'état militaire ou de la pauvreté?

Il interpelle son amphore :

Tu spem reducis mentibus auxiis.

(Tu rends l'espéran e aux esprits auxieux.)

Horace fut constamment obsédé par la pensée de la mort et par la fragilité des biens de ce monde. Lai qui avait applaudi au meurtre de César, doutait de la fortune d'Auguste, de celle de Mécène et par suite de la sienne étroitement liée à laleur (4).

(3) Ode XVI, livre 1 ; Ad l'arum,

(a) Hornce chaft parios buveur d'eau, Il s'imquiète de la qualité des caux de Vélic, parce qu'il n'attend rien des vins de cette localité. A sa camagen il pent fout amporter, mais à la mer il fant un vin généreux et doux qui enlève les soutes (toujours) et qui entretienne dans sou esprit et dans sos veines les brillants espoirs. (Épitre XV, ad C. Numonium Valam.)

# HYGIÈNE ALIMENTAIRE

### RARÉFACTION DE LA VIANDE FRAICHE

La crise qu'on avait annoncée pour la fin de l'hiver et pour le printemps, au sujet de la viaude fraîche de boucherie, commence à se faire sentir. Cela tieut à ce que la saison des « bœufs d'herbe » est à peu près finie, mais aussi à la pénurie légendaire des wagons. Quoi qu'il en soit, c'est le triomphe de la viande congelée, dont le commerce se développe dans une progression formidable. En 1913, la production mondiale de cette viande était de 80 000 tonnes. En 1914, elle montait à 800 000 ; en 1915, à 882 000 ; en 1916, à 915 000 ; en 1917. à 1 000 000; en 1918, à 1 200 000. Quant à la consommation de Paris, nulle auparavant, elle a été de 5 043 tonnes en 1916, de 6 434 en 1917, de 8 582 en 1918 et de 20 000 pour les cinq premiers mois seulement de 1919. Les pays fournisseurs sont, par ordre d'importance, la République argentine, les Etats-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay. Nos eolonies, surtout l'Algérie, la côte occidentale d'Afrique et Madagascar.

où des frigorifiques ont été construits, commencent à nous envoyer aussi leur productiou.

Il n'est peut-être pas luutile de revenir sur certaiues considérations concernant la viande congele. Au renseighements d'ordre scientifique et pratique les plus réceuts semblent dus à M. Martel, membre de l'Acadenie de médecine, chef du service vétérinaire sanitaire de la Seine (i). Cet auteur rappelle que les viandes régriées, simplement répandues sont : les viandes réfrigérées, simplement refroidies de — 10 à + 4%, et les viandes congelées, portées aux basses températures de — 10 à  $\sim 1.9$ °, Ce sont ess demières que le public appelle des viandes frigorifiées ou, plus vulgairement, le srigio v.

Ces viandes congelées doivent être considérées comme chimiquement équivalentes à la viande fraîche, et M. Armand Gautier en a démontré la nutritivité et la digestibilité. A l'état de congélation, elles ne dégagent

(1) In Revue scientifique, 6-13 septembre 1919.

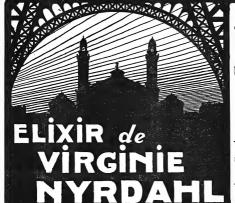

Souverain contre:

# VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

# HÉMORROÏDES

# ACCIDENTS

PUBERTÉ

et de la MÉNOPAUSE

(Congestions et Hémorragies)

# PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld

PARIS

EN VENTE DANS TOUTES :: LES PHARMACIES :: ::

**Traitement des Affections Gastro-Intestinales** 

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature :

LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

### HYGIÈNE ALIMENTAIRE (Suite)

aucune odeur, alors même que, par pure hypothèse (car c'est une affaire de surveillance sonitaire rigoureuse), les viandes congelées seraient initialement des viandes insalubres.

Ce qu'il y a lieu d'observer, ce sont des moisissures, lorsque la durée de conservation des viaudes congelées se prolonge pendant ciuq ou six mois et que le transport de ces viandes a donné lieu à des variations de température les rapprebant du point de congélation.

. \*.

La viaude décongelée a souvent un aspect peu engageant qui peut être évité si, dans la salle de décongélation, on fait passer l'air provenant d'un feu de coke iustallé à une certaine distance. Les viandes enveloppées de linges propres et secs, qu'on change deux ou trois fois, se décongèlent en vingt-quatre à quarante-huit heures. Il faut procéder avec leuteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Les bouchers ne doivent pas les laisser exposées directement au soleil ni au voisinage immédiat d'un foyer de chaleur, ni à la pluie, ni aux poussières. Ils doivent manipuler les viaudes congelées avec la plus grande propreté et après avoir protègé les blocs de viande par des enveloppes. Ils doivent éviter de traîner sur le sol ces blocs de viaudes congelées, comme de laisser les manutentionnaires marcher sur ees viandes an moment du chargement ou du transport. Les bouchers détaillants ne doivent déconper les quartiers de viande qu'au fur et à mesure des besoins, parce que les morceaux de viande débités à l'avance perdeut facilement une partie de leur sue musculaire.

En ce qui concerue les consommateurs, M. Martel leur rappelle que, d'une façon générale, les viandes congelées sont plus tendres que les viandes fraches, surtout en été, et qu'elles exigent un temps de cuisson moindre. Il recommande de ne pas triporte les morceaux de viande chez le boucher, de débarrasser la viande de la superficie de gruisse qui s'est modifiée à l'air, avec le teur

Pour conserver à la viande congelée tout son arone, un hon moyen consisterait à laisser la viande actrochée dans un endroit frais et sec, «enveloppée d'un linge propre ou reposant sur un tamis ou treillage qui l'isole du plat ».

Il est recommandé de saisir à feu très vii les pièces à ròtir ou à griller, ou d'ünmerger pendant quelques minutes, dans l'eun houillante, les grosses pièces à faire ròtir, braiser ou sunter, de façon à retenir le jus de viande par la coagulation de l'allumine superfieielle.

e lafini, ajoute M. Martel, il ne faut pas mottre au four des morceaux un peu gros, encore gelés, pour éviter que les parties ceutrales ne resteut crues. De même, il faut teuir compte de la température des morceaux à faire rôtir pour évaluer le temps de la caisson. Par exemple, pour un gigot décongelé mais encore fruid, il faudrait prévoir viugt mimites de cuisson pour 500 grammes de viande. » Iloux.

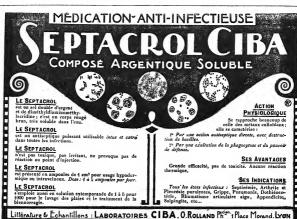

# LE MOUVEMENT MÉDICAL

LE MOUVEMENT MÉDICAL ESPAGNOL

Par le D' Edmond VIDAL

Les médecins espagnols vienuent de réaliser une expérience des plus concluantes, digne de reteuir quelque peu notre attention. Lassés d'attendre depuis de longs mois. - parfois même depuis des aunées, - · les émoluments inhérents à leurs fonctions municipales ou provinciales. les médecins de la province de Cadix se sont mis en grève. Tout en continuant à soiener leurs malades, ils out refusé formellement d'assurer les services publics, quels qu'ils fussent. Pendant les premiers jours, la chose en ellemême parut de peu d'importance, mais de graves conséquences ne devaient pas tarder à découler de cette grève d'un nouveau geure et à meuscer gravement la sauté publique. Les municipalités essayèrent de causer, les médecius fureut intransigeants, Bientôt, le mouvement gréviste s'étendit aux provinces voisines et il parut un moment que le corps médical tont entier allait entrer en révolte ouverte contre l'arbitraire et la manyaise foi des administrations publiques. Les réunions succédérent aux réunions, les meetings aux meetings : les tendances habituelles se manifestèrent un sein des groupements, bientôt divisés en modérés et en extrémistes. De locales, les questions devinrent générales, la cause des médecins de Jérez devint celle des médecins de toute l'Espagne, et l'ou vit naître pour la première fois, dans ce pays où le régionalisme est poussé si loin, une solidarité professionnelle inter-provinciale qui a abouti à une réunion

générale des Colegies de medicos de toute l'Espagne, tenue à Madrid. Eintre temps, les médecins de Jérez avaient reçu satisfaction; la grève avait pris fin, mais la machine était en murche, rien ne pouvuit l'arrêtu-Le mouvement gréviste continue et l'agitation persiste, d'autant plus intéressants à auivre daus ces milieux intellectuels qu'il se produit en ce moment même dans toute l'Espagne des convulsions des plus violentes dont nul ne saurait prévoir l'Éssac.

Moins que tous autres, les médecins français ne doivent se désintéresse de ces efforts réalisés par le corps médical espagnol pour acquérir une personnalité agissante et pour faire valoir ses droits. Car c'est vers la Prance que le médeein espagnol a les yeux toumés ; c'est de culture française qu'il est imbu, malgré les efforts d'une poignée de germanophiles envore militants pour faire de l'Alle-uagne, malgré son écrasante défaite, le phare tonjours cithicalant de la srience mondiale. Si quelques-uns se sont laissé éblouir jadis, leurs yeux se sont destillés, et la Prance est redevenne pour tous la terre de science de launière vers laquelle out toujours été drigés les regards de tous ceux qui, dans le monde entier, font pas-era vant toutes choses le culte de la science et de la vérité ve hosse le culte de la science et de la vérité.

Il est bien difficile de se rendre compte de la situation sociale d'un pays sans en étudier sur place toutes les composantes. Par une sorte de clivage, il faut séparer les couches les unes des autres pour les examiner dans tous leurs détails, à la hunière de la plus fine psychologic ethnique. Mors seulement, l'on sera autorisé à se faire une



# L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIOUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

Un volume iu-16 de 119 pages, Broché......

3 fr

# LE MOUVEMENT MÉDICAL (Sutte)

opinion générale. En Prance, nous jugeons la médecine espaguole à travers les travaux publiés par nos périodiques, et sur l'impression causée par les médecius rencontrés au hasard des séances de congrès internationaux Or, la plupart des travaux intéressants échappent à l'analyse. D'autre part, les médecins de cougrès ou de réunions officielles, ne donnent de la masse médicale qu'un reflet des plus trompeurs : représentants d'une élite, pour vus de fonctions officielles et de hautes dignités. vivant auprès de la Cour, ils n'ont ni le loisir ni le désir de se préoccuper des aspirations ardentes d'une classe sociale avec laquelle ils u'ont que de bien lointains rapports. C'est sur place qu'il faut étudier la masse des médecins de la péninsule ; c'est dans les campagnes arides et dans les sierras désolées, dans les bourgades et dans les petites villes de proviuce qu'il faut voir évoluer le médecin pour apprécier à leur juste valeur les revendications de la classe médicale espagnole, lamentable victime d'un état social augoissant. Dans les provinces, le médecin espagnol, quels que puissent être son savoir, son activité, son dévonement, ne parvient pas à gagner sa vie. Sa principale clientèle est faite d'indigents pour lesquels il est bien peu payé, quand il l'est toutefois. C'est ainsi que le Bulletin officiel de Gerona, en date du 15 septembre dernier, annonçait la vacance d'un poste de médecin municipal à Armentera aux appointements annuels de vingt pesetas! Dans les grands centres provinciaux, les médecius titulaires de l'Assistance publique touchent de 1000 à 2500 pesetas, pour lesquels ils sont à toute heure, de jour et de nuit, à la disposition des indigentsalors que pour huit heures de présence (et non de travail) les portiers des ministères reçoivent de 1 500 à 4 500 pesetas | Il est vrai que le médecin a l'insigne honneur d'être détenteur d'une profession libérale et d'être appelé à acquitter une pateute professionnelle très élevée, mais il n'en est pas moins, à l'heure actuelle, la triste victime d'un état social défectueux qui, après l'avoir fait classer dans la catégorie enviée des travailleurs intellectuels, lui enlève le droit à la vie pour lui et pour les siens. C'est pour affirmer ce droit à leur existence personnelle, eux qui sont chargés de veiller de si près sur l'existence des autres, que les médecius, laissant là l'individualisme des jours heureux, sout entrés résolument dans la voie de la coliésion professionnelle sous forme de syndicats. En Espagne, le gouvernement de Sanchez Toca a donné raison aux médecins, dont il a soutenu les aspirations et qu'il a défendus au Parlement. Nous devons souhaiter que le nouveau gouvernement continue l'œuvre de son prédécesseur et donne aux légitimes revendications, de la classe médicale les satisfactions qui leur sont dues. tout aussi bien dans l'intérêt des individus que de la col-

Plus que jamais, l'Espagne a besoin du concours des médecius, car elle vient de se lancer dans un ensemble de réformes sanitaires qui ne pourront aboutir qu'avec l'aide puissante du corps médical.

lectivité.

Un projet de loi sur la Prophylaxle publique des maladies infactileuses vient d'être présenté aux Cortés avec un caractère d'urgence. Ce projet nous intéresse tout particulièrement en Prance; nul n'ignore quel danger cause à nos frontières de terre et de mer la non-réplementation de la santé publique chez nos voisins, d'où nous sout venues à maiutes reprises les épidémies le plus redoutables. La nouvelle loi, si elle est sévèrement appliquée, dounera à la santé publique espagnole en même temps qu'à la nôtre des garanties sérieuses, dont l'on se réjouira des deux côtés des Pyrénées.

Au ministère de l'Intérieur a été constituée une Direcion générale de l'Assistance publique entrainant une réorganisation complète de cet important ronage social. Dècommis, toutes les organisations jusqu'ici éparess dans toute la pénisable seront réunites en une même main et soumises à une réglementation uniforme qui produira les mellieurs résultats, si elle parvient toutefoà à libérer l'assistance provinciale du caciquisme féroce qui l'a rendue toujours réfractaire à tout progrès.

En meme temps était approuvé un projet de création un unutue temps était approuvé un projet de résident un untitut central d'Hyghen à Madrid et de dix instituts provinciaux, chargés, ettre autres choess, de fournir gratuitement les sérums et les vaccins aux organisations de bienfaisauce et aux hopfuats, de contrôler dans toute l'Ispague la potabilité des eaux de boisson, de surveiller les produits alimentaires, etc.

A ces efforts officiels vient s'associer étroftement l'initative privée. Un Institut de biologie et de s'eothérajle, dont la direction a été confice à notre excellent auni le 1º l'ittaluga, vient d'être inauguré à Madrid. Cet institut, où nous retrouvous comme administrateurs nos bons amis les professeurs Cortezo, Maranon, Pi Suner, est cousacre à l'étude et à la préparation des sérums, des vaccins et des produits opothérajoiques. Il se propose de suivre la tradition des Cajal, des Perran, des Turro, des Liorente, des Mendoza, des Murillo qui, depuis de longues amices, ont consacre à la biothérajoie leurs efforts soutems. Nous ne doutons pas qu'avec de tels omns, ne sortent de ces nouveaux laboratoires des travaux du plus haut intérêt pour la science miverselle.

.

Il me reste peu de place pour étudier les travaux intéressants parus au cours des semaines dernières. Je me contenterai de signaler un excellent article publié par les Archives espagnoles de pédiatrie sur le Paludisme infantile, dû à la plume de Gomez Ferrer, le sympathique doven suppléant de la Faculté de Valence. Dans ce travail. l'auteur, dont la compétence en pathologie infantile est bien connue, conseille au médecin de songer au paludisme chaque fois que, chez un enfant, il se trouve en présence d'accès de fièvre intermittente en pays palustre. Hors des régions paludéenues, il ue faudra pas omettre de rechercher si, dans le voisinage, des cas de paludisme ne se sont pas produits. Au début des accès, il est parfois difficile d'être affirmatif, beaucoup d'affections infautiles, et tout particulièrement la fièvre typhoïde, pouvant revêtir la forme intermittente. Si la constatation d'hématozoaires affirme le diagnostic, leur absence n'est pas toujours un élément suffisant pour le faire rejeter. Certaines formes de fièvre continue ou rémittente chez des enfants habitant des régions palustres peuvent aussi être dues au paludisme, auguel il faut toujours songer,

Dans la Revue de chirurgie, Luis Urrntia, de Saint-Sébastien, fait un excellent exposé du Traitement de l'ulcus gastrique et de ses complications. Après une description très précise des traitements habituellement em-

# Bulletin d'Oto = Rhino = Laryngologie et de Broncho-Œsophagoscopie

FONDÉ PAR A. CASTEX

PUBLIÉ PAR :

Jean GUISEZ
ANCIEN ANTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

et

Paul LAURENS

ANCIEN INTERNE DES HOPITATIN DE PARIS

Il paraît tous les 2 mois un Numéro grand in-8, illustré de figures Abonnement Annuel; FRANCE 18 fr.; ÉTRANGER 20 fr.

Le Numéro 3 fr. 50

Septembre 1919. — JEAN GUISEZ et PAUL LAURENS. Préambule.

H. Luc. — De l'ouverture exploratrice et curative des autres frontal et maxillaire par voic nasale. JEAN GUISEZ. — Du cancer primitif de la trachée et des

grosses bronches.

PAUL LAURENS. — Technique de l'anesthésie locale
pour la trépanation du sinus frontal et du sinus maxillaire.

Pavi, Laurens. — Laryngite aiguë.
Revue analytique.

Novembre 1919. André Castex: L'enseignement de l'oto-rhino-laryngologie.

JEAN GUISEZ. - Séquelles traumatiques de guerre du larynx, de la trachée et de l'œsophage au point de vue diagnostic et thérapeutique.

PAUL LAURENS. — A propos d'un cas de septicopyolémie par philébite du sinus latéral d'origine otique. PAUL LAURENS. — Traitement de la laryngite chronique banale.

# Bulletins et Mémoires de la Société médicale des hôpitaux DE BUCAREST.

1re Année 1919

10 Numéros par an: 15 fr.

On peut s'abonner à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et Fils

# Archives médicales Belges

SOMMAIRES DES NUMÉROS DE 1919

Abonnements: FRANCE: 16 fr. - ÉTRANGER: 18 fr. - Le NUMÉRO: 1 fr. 50

Marx. — G. GUILAIN: Les hémorragies méningées consécutives aux plaies non perietrantes et aux contusions du crâne. — L. STOUFFS: Le traitement physiothérapique des paralysies par lésion traumatique des nerfs périphériques. — H. Prépôsènce: Un cas curieux de pneumothorax. — J. VONCKEN: La médecine d'aviantes de la consecutive de la contraction de la con

Mai. — I., DELREZ: Plaies de guerre des articulations. — F. D'HOLLANDER: Monoépilepsie, monoalgie brachiade avec hypoesthésie et kinanesthésie. — H. KOETTLYZ: De la gastrite par ingestion des liquides caustiques. 1 fr. 50

Juin. — G. van Duvse : Microphtalmos cyclopéen. —
JRAN PIRKET : Sur le traitement des paludéens en Belgique. — AMÉLIO DA COSTA FERREIRA : Denx sphygmogrammes de bégnes. — P. Van DEN BRANDEN : Rupture
spontanée d'un varicocèle. . . . . . . . . . . . 1 fr. 50

Juillet. — G. VAN DUVSE: Microphtalmos cyclopéeu. — MAYBICE DUBOIS: Côtes summméraires cervicales. — DERACHE: Note sur le traitement des cicatrices nleérenses par les incisions circonférencielles. . . . . . 1 fr. 30

 Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine),

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH. 6. Rue de la Cossonnerie. PARIS.



# à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Luonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, majadjes du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande

# Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Honttaux de Parts

# Les Maladies gastro-intestinales des Nourrissons

Par le Docteur A. COMBE

1913, 1 vol. in-8 de 763 pages avec 53 fig. noires et coloriées. 16 fr.

Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale, Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de legale, Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 22 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 25 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 25 fr. Départements, 25 fr. Départements, 25 fr. Départements, 24 fr. Université de l'Abonnem annuel: Paris, 25 fr. Départements, 25 fr. Dé Nourrisson (Le). Revue publice sous la direction du professeur A.B. Marran. Abonnement annuel : France, 18 fr.; 20 fr. ... Vie Agricole et Rurale (La), revue hebdomadaire. Abonnement annuel : France.

GLEY Professeur au Collège de France Ouprage complet

### TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE

# THERAPEUTIOUE

Membre correspondant de l'Académie de médecine. Ancien Professeur agrégé au Val-de-Grâce.

Septième édition recue et augmentée. 1917-1920, 4 volumes grand in-8, brochés : 66 fr. ; reliés..... Chaque rolume se vend séparément.

20 fr. pone III. — Agents de la Thérapeutique reparatrice. 1918, 1 vol. gr. in-8 defižé pages, broché : 46 fc. relié broché : 18 fc. re ie. Tome III. -

Tome IV. — Médicaments symptomatiques. Renseignements pharmaceutiques. Principes de Posologie 1920, 4 vol. gr. in-8 de 588 pages.

# LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

ployés il s'arrête longuement au traitement chirurgical.

Dans les rétrécissements cicatriciels du pylore, la gastro-entérostomie simple est indiquée; s'il existe un uleus

en activité, il faut faire la pylorectomie.

En présence d'un uleus en activité, que lle que soit sa localisation, on fera la pyloro-gastrectomie éteudue, saivie de gastro-entérostomie rétrocolique ou de gastrojéjunostomie termino-latérale. C'est seulement dans des cas exceptionnels que sera pratique la résection anuulaire avec anastomose termino-terminale.

Dans les ulcus duodénaux inextirpables, on combinera

la gastro-entérostomie à la résection de l'antre pylorique, en réservaut l'exclusion unilatérale ou la sphinctérectomie à certains cas spéciaux.

Le procédé de choix dans les sténoses médiogastriques est la résection annulaire ou la pylorectomie,

Dans les cas d'hémorragies profuses pour ulcus gastrique, c'est au traitement médical qu'il faudra avoir recours, ear il donne des résultats bien supérieurs au traitement chirurgical, que l'on devra employer seulement dans les périodes de calue, ou bien en présence d'hémorragies chroniques.

### REVUE DES REVUES

Névrite hypertrophique progressive non familiale de l'adulte (G. ROUSSY et I., CORNII., Ann. de méd., scot. 1010).

On admét deux types de névrite hypertrophique; 'le type Eejerine-Sottas, canactérisé par une atrophie musculaire généralisée avec hypertrophie des tronse nervens périphériques, doudeurs fulgarantes, ataxie, sjine de Romberg, nystagmus, myosis et signe d'Argyll-Kobettson; 2º le type Marie-Boveri, caractérisé par inférieux, avec cypho-scollose, exophtalmie, tremblement outentionnel, et parole saccadés.

Les auteurs ont observé un syndrome différent de névrite, chez un cultivateur âgé de quarante-quatre ans. La maladie avait débuté tardivement, vers l'âge de quarante ans. Il n'y avait pas d'autécédents familiaux L'amyotrophie était surtout marquée aux membres supéreurs; elle était accompagnée d'ataxie, d'abolition des réflexes, de signe de Romberg, et de tremblement intentionnel; mais lu'y avait pas d'exophitalmie, ni trouble de la parole. On a pu éliminer la lépre et la syphills comme cause de la névrite, béine qu'il y ait eu une réaction de Bordet-Wassermann positive avec le liquide céphalorachidien.

Ce cas doit être rappre, ché de deux cas analogues publiés par Long en 1912, et d'un cas publié par Chairain et Natzari en 1913. Ces quatre cas permettent d'individua-liser un troisème type de névrite hypertrophique progressive, caractérisé par son caractère non familial et son appartion chez l'adulte, d'où le uom de névrite hypertrophique progressive non familiale de l'adulte, que lui domant les autures.



# RHOFÉINE



(Aspirine-Caféine)

Dans la GRIPPE, les AFFECTIONS FÉBRILES agit comme l'Aspirine et soutient le cœur

ASPIRINE. . . . En comprimés, cachets, granulée.

ANTIPYRINE. . En comprimés et en cachets.

PYRAMIDON. . En comprimés et en cachets.

SALOL. . . . . En comprimés de 0 gr. 50.

Préparés et présentés avec le souci de perfection qui caractérise le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE". - L. DURAND, Pharmacien 89. Rue de Miromesnil, PARIS.

# NOUVELLES

Nécrologie. — Le médecim inspecteur Braun. —
M. A. Calillou, président honoraire de la Société des
pharmaciens de Paris, aucien président de la Chambre
syndicale des fabricants de produits pharmacentiques.
beam-père de M. le Dr Pedebidon. — Le Dr LationdGrellety (de Bordeaux), décédé à l'âge de quarante-six aux.
Le Dr Paul Gallerand, décedé à l'âge de guerre,
décédé à l'âge de trente-trois aux. — Le Dr Antoine
Royer, médicha-major de 2º classe.

Mariages. — M. Claude Gantier, ancieu interne des hôpitaux, chef de clinique adjoint da Parculté de méde-chie de Paris, décoré de la croix de guerre, fils de M. le professeur Armand Gautier, membre de l'Institut. commandeur de la Légion d'honneur, et Mis-Marquerite Alapetite, fille de S. B. l'ambassadeur de France ne Epague. — Jendi dernièr a en lieu le mariage de Mis-Jacquerite de Pinframerie de Saint-Lazare, et de M. Joseph Valetz. Nos bien sinéeries félicitations et nos mellienre souhalts. — M. le D' G. Jacapher, chevalier de la Légion d'honneur, et Mis-Yonne May.

Höpliaux de Parls. — CONCOURS DE MÉDECIN DES HÖRTAUK. — Consultation éérite. — Séance du 13 janvier. — Ont obtenu: MM. Gaultier, 15; Beaufumé 18; Ameuille. 15.

Absents : MM. Paillard. Rostaine.

Séance du 14 janvier. - MM, Laroche, 10 ; Chabrol 10 ; Tanon, 17.

Scance du 10 janvier. - MM. Lévy, 17; Weil (Mathieu-Pierre), 18; Gironx, 18.

Séance du 10 janvier. MM. Voisin, 17; Philibert, 10; Noisier, 17.

Concours de dentiste-adjoint des hôpitaux. — six candidats: MM. les D<sup>a</sup> Maurel, Solas, Béliard, L'Hirondelle, Leelereq et Constaing.

Composition provisoire du jury: MM, les Drs Sauvez, Réal, Schaefer, Legueu et Coyon.

CONCOURS DE L'INTERNAT. — ANATOMIE. — Séance du 1, jaweier. — MM. Doubrère, 12; Chastaug, 13; Grenandier, 11; Villetard de Primières, 9; Cordey, 13; Estrabaut, 11; Duhail, 10.

Séance du 16 janvier. - MM. Gornouce, 10; Nora, 14; Labarraque, 8; Potez, 12; Gervais, 12; Frachaud, 14; Absents: MM. Deconlaré, Delafontaine, Misserlin, Chaperon et Gellé.

Séance du 18 janvier. - - MM. Chaudebois, 9; Cerné, 10; Cuvigny, 11; Ferrier (Lonis), 11; Comet, 12; Weis smann, 12; Auronsseau, 14; Roland, 10; Ebrard, 11; de Massarv, 11.

PATHOLOGIE. — Séance 15 janvier. — MM. Denoël, 9; Plait, 10; Boulanger-Pilet, 13; Vernaut, 9; Pestal, 8; Kesseler, 7; Aris, 12; Barbier, 12; Périsson, 11.

Absent : M. Cunault.

Séance du 17 janvier. — MM. Pouet, 13; Chéreau, 7; Huas, 10; Dauptain, 12; Le Chaux, 11; Aubin, 12; Laplane, 13.

CONCOURS DE L'EXTERNAT DES HÔPITAUX. — ANA-TOMIE. — Séance du 12 janvier. — Question donnée: Articulation du genon sans les rapports et sans la physiologie.

MM. Servel, 12; Tonvay, 14; Salmon et Samson, 9; Vanhenversvoyn, 15 1/2; Valence, 17; Sureau, 18; Turpin, 19 1, 2; Ronyanski, 7; Scenda, 15; Welti, 19 1/2; Segond, 17 1/2; Seligmann (Emile), 13; Saidman, 14; Volland, 16 1/2; Verger, 12.

Séance du 13 janvier. — Veines superficielles du membre inférieur. — Out obtenu: MM. Digonnet, 12: Cournand, 4,1; Courtiu, 48; Cohen, 17: Chabaud (Mexandre), 10; Delage, 15; Dessot, 10; Dupport (Ch.), a filé; Cornet, 12; Coste, 18 1/2; Chevalier (Louis), 12: Châtellier, a filé; Chapuis, 10; Célice, 13; Chernezon, 0; Deschiens, 8; Chazel, 15; du Faget de la Tour, 11; Dessert, 12; Conton, 0.

Absents : MM. Choquet, Destouches, Dantès.

Excusés : MM. Cogué et Choquet.

Séanse du 17 janvier. — Vertébres cervicules (atlas et axis exceptés). — MM. Déchambre, 13; Deberdt, 15; Dalsace, 18; Doizv, 11; Durand (Marcel), 13; Derrien, 12; Coffin, 15; Coflet, 17; Dalois, 12; Dollius, 15; 1/2; Despriates, 18; Durville, 11; Dherz, 16; Condrain, 6; Delavenve, 10; Dulamel, 14, 1/2; Chadourne, 14, 1/2; Didnory-Lagelout, 17

PATHOLOGIE. — Schence du 11 famièr. — Question donnée : Fracture de l'extrémité inférieure du radius. MM. Mars, 10; Richard, 1; Neyret, 9; Rachet, 15; Perlis (André), 15; Méry, 12; Rimé, 18; Nouviale, 13; Minon, 12; Meyer-May, 15; 12; Renard, 15; Ponmaillonx et Quermonne, 13; Martin (Michel), 15; Meignant et Piouvier, 14; Moles et Nœtinger, 15; Richard du Page, 12; Martin (Henri), 13.

Sdance du 14 januler. — Symptômes et diagnostic de la pleurésie séro-fibrineuse. — MM. Monbarin, 13; Poreaux, 3; Pétil, 3; Réboli, 15; Menlére, 13; Reetl, 13; Oberthur, 14; Radoulovitch, 12; Meudrac, 14; Menngy, 9; Ravin, 39; Oblin, 7]; Périgord, 12; Martiny, 13; Pétaud, 12; Masson, 16; Moreau, 12; Poullin, 17; Paulis, 11; Mathien (Pietro)

Absent : M. Padéano.

Séance du 16 janvier. — Symptômes et diagnostie du cancer du sein. — MM. Martineau, 13; Montassut, 10; Pissavy, 16; Montarl, 14; Meillére, 17; Ménéganx, 11; Mourret, 15; Meduedowsky, 14; Mouls, 15;

Méloir, 12; Obry, 17; Perdu, 13. Absents: MM. Penther, Maury.

Séance du 18 januier. — Complications de la blennoragie cher Phomine. — MM Ricard, 14; Monot, 16; Muffat, 11; Noguères, 10; Pacch, 11; O.y., 10; Prévbt, 13; Ricci, 14; Mountier, 9; Py, 12; 132; Pifics in, 11; Parisot, 17; Lallemand, 71; Joffroy, 31; Lapoyter '41; Jonany, 16; Lévy, Paul) 14; Jepennetier, 16; Kenzinger, 15; Lelopp, 14.

Absents: MM. Kolin (Victor) et Kohn (Richard).

Médecin de l'Assistance médicale. — Epreuve clinique. — Séance du 13 ianvier. — Ont obtenu: MM. Sautelet, 16 + 8 = 24; Balezeau, 13 + 7 = 20; Sasportès, 17 + 9 = 26.

Concours de chirurgien suppléant à l'infirmerie de Saint-Lazare. — Un concours pour l'emploi de chirurgien suppléant à l'infirmerie spéciale de la maison d'arrêt de Saint-Lazare aura lieu le 26 février.

Le registre d'inscription est ouvert à la préfecture de police, caserne de la Cité (bureau du personnel), jusqu'au 30 janvier, 16 heures.

Faculté de médecine de Parls. — Par arrêté en date du

#### NOUVELLES (Suite)

14 janvier, une chaire de clinique obstétricale est déclarée vacante. Un délai de vingt jours est accordé aux caudidats pour produire leurs titres.

Faculté de médecine de Lyon. — l'ar arrêté en date du 14 janvier, la chaîre d'anatomie est déclarée vacante. Un délai de vingt jours est accordé aux caudidats pour produire leurs titres.

Faculté de médeche de Lyon. — MM. les professeurs MOURIGUAND et POLICARD commenceront le lundi 26 janvier, à 10 heures, une série de Conférences sur les glaudes et syndromes endocrines », complétée par des lecous chirurgicales de M. Leriche.

Ces conférences inaugnrent un enseignement complémentaire sur les questions médicales à l'ordre du jour.

Hôpitaux de Lyon. - Concours de Médecin des Bôpitaux. — Le concours s'est terminé par la nomination de MM. Chalier et Rebattu.

CONCOURS DE PHARMACIEN ADJOINT DES HÔPITAUX. --- Un concours aura lieu le 9 février.

École de médecine d'Amiens. — M. Monlonguet, professeur de pathologie externe et de médecine opératoire, est nommé, sur sa demande, à partir du 1º novembre 1919, professeur de clinique chirargicale, en remplacement de M. Penguice, admis à la retraite.

École de médecine de Caen. M. Guibé, professeur de clinique chirurgicale, est nommé directeur pour trois ans, à partir du 10° décembre 1910, en remplacement de M. Montier qui a pris sa retraite.

École de médecine de Dijon. Le concours qui devait avoir lieu le 31 mai devant la Faculté de médecine de Lyon pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie n'avre pes lieu.

et de chimie n'aura pas lieu.

Hôpital de Saint-Donis (Scine). - Un concours aura
lieu prochainement pour la nomination d'un directeuréconome

Les appointements de début sont fixés à quo francs par mois avec le logement, le chanflage, l'éclairage. Adresser les demandes de participation à ce concours avec les références à M. le'président de la Commission administrative de l'hôpital mixte de Saint-Denis avant le 31 ianvier.

Société de thérapeutique. Le bureau de la Société est ainsi constitué pour 1/20 : M. Carnot, président ; M. Beaudouin, vice-président ; M. Leven, secrétaire général ; M. Bertherand, secrétaire général adjoint ; M. de Molènes, trésorier.

M. le D' Henri Leclerc, dont nos lecteurs ont pu apprécier les articles si documentés et si intéressants, vient d'être élu membre de la Société de thérapentique.

Légion d'honneur. — Sont nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier. — MM. DUFOUR, médecin en chef de 2º classe de la marine, et ROLLAND, médecin principal de réserve.

M. Audiat (Edonard-Edmond-Marie-Noyers), médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe: 35 ans de services, dont 8 ans 2 junis o jours à la mer en paix et 8 ans 6 mois 24 jours en guerre. Chevalier du 9 février 1904.

M. LEGENDRE (Jean-Marie-François), médecin principal de 2º classe des troupes coloniales hors cadre, chargé de mission à Madagascar. Chevalier du 2 avril 1912.

M. le D' LAVERGNE: médecin à Biarritz. MM, Foley,

médécia-major de 1ºº classe, direction du service de santé des territories da Sul ; Jinectoux, médécia-major de 1ºº classe, centre spécial de réforme da Harve; TOURXARIX, médécia-major de 3ºº classe, centre spécial de réforme de Pau ; POURVIS, médécia-major de 1ºº classe, centre spécial de réforme de Saintes ; Liscaux, pharmacien principal de 2º classe, direction da service de santé des armées alliées en Orient ; M. le D' MORRS, direction de l'enseignement à l'Union des Pérmiss de France.

Au grade de chevalier. — MM. VIALARD, DUPUY, médecins de 12º classe de la marine.

CHAIX (Henri-Emile-Raoul), pharmacien principal de la marine; 18 ans 4 mois 25 jours de services, dont 7 ans 8 mois 11 jours en guerre.

PELISSIER (Léopold-Henri), médecin de 1re classe de la marine: 15 ans 11 mois de services, dont 4 ans 5 mois 17 jours à la mer en paix et 5 ans 2 mois 21 jours

en guerre.

LE BRETON-OLIVEAU (François-Lonis-Amédée-Armand), médéein de 1º0 classe de la marine : 15 ans 11 mois de services, dont 4 ans 5 mois à la mer en paix et 5 ans 2 mois 24 jours en guerre.

e yunz 2 mass 2 mors a conservation (active), médeciumajor de 2º classe au 107º reg. d'infanterie: médeciumajor de 2º classe au 107º reg. d'infanterie: médeciuaminé du plus aut esprit du decoir professionnel. Au cours des journées des 1ºº, 2 et 3 juin 1918, s'est prodigué avec le plus complet mépris du danger pour oreaniser le poste de secours réglomentaire et assurer l'évacuation rapide des blessés dans un village violenment bombardé. A été très grééement blessé, le 2 juin. Une étation.

greenum mass, a y jan, om e and met general per M. Paure, directum de l'hopitul Lariboisère. — M. le D' Georges Laurens. — M. Vallette, directeur de l'Assistance et de l'hygiène publique au ministère de l'Intérieur. — M. le D' Kuss, médechi du sanatorium d'Augitourt. — M. Lacroix, directeur de l'asile d'alièncie de Brom. — M. le D' Desmoullin, directeur du laboratoire d'electrothérapie du départeument de la Seine. — M. le D' Bensande, médecin de l'Hopitul Saint-Antoine. M. le D' Bress, médecin à l'Osi, . — M. le D' d'Astros,

médecin des hôpitaux de Marseille. — M. le D' Carrex, de Saint-Jó. — M. le D' Sévène, de Mont-Louis. — M. le D' Sévène (de Mont-Louis. — M. le D' Louis (de Stabourg). — M. le D' Monisset-médecin des hôpitaux de Lyon. — M. le D' Rebland. — M. le D' Labelle. — M. le D' Zaccareill. — M. le D' Louis Weiller. — M. le D' Encareill. — M. le D' Tourseur, professor à la Pacultè de médecine de Toutous.

Ministère d'hygiène sociale. Le nouveau ministère Millerand a créé le ministère d'hygiène sociale réclamé depuis si longtemps et en particulier ces derniers temps. C'est M. Breton, député, qui en est le premier titulaire.

Conseil supérieur d'hygiène, --- Sout nommés auditeurs au conseil supérieur d'hygiène publique de France :

M. Bonchard, anditure de 1º classes au Conseil d'État, ancien chef du cabinet d'un sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur; M. Lowis Bonnier, inspecteur général des services techniques d'architecture et d'estifique de la préfecture de la Seine; M. Kolm-Airest, directeur du laboratoire de toxicologie à la préfecture de police, chef des travaux toxicologiques au laboratoire de médecine légale de l'université de Paris.

Ampoules de 2 cc. 5 de saccharose ch. p. avec 0.01 de Stovaine, sur demande.

#### AFLEGMATOL LO MONACO"

Spécifique des sécrétions pathologiques

Demandez littérature, échantillons et références

Laboratoire de l'AFLEGMATOL LO MONACO

32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (1et)

Fabriqué selon la formule et sous contrôle du Professeur Lo Monaco.



Composition:

fl de Capsules S hepatique le marrons d'Inde Extrait de marrons d'Inde Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant.

FISTULES HÉMORROÏDES PROSTATITES

uppositoires.

LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF OR LEANS .

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

LITHIASE ues hépatiques, ↔ ictères OCHOLÉCYSTITES, EYPGEÉPATIE

CONSTRATION + HEMORROIDES + FITUTE
MIGRAINE - EVALUES - EVITÉROPTOSE
MIGRAINE - EVALUES - EVITÉROPTOSE
BERNATORES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES
INTOXICATIONS 41 INTECTIONS
INTOXICATIONS 41 INTECTIONS
FILLER GRAPHIQUES

Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50

MÉD, D'OR

Gene production of secutivities and the security of the securi

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE. ANNONAY (Ardèche

## ALBUMINURIES CURABLES 2' édition

Par J. TEISSIER

Professeur à la Faculté de mêdecine de Luon

Un volume in-16 de 107 pages (Actualités médicales). 3 fr.

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CFI FS7

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

#### NOUVELLES (Suite)

Académie de médecine, — L'Académie a procédé à l'élection d'un membre titulaire dans la section d'hygien publique et de médecine légale. Au premier tour, M. Léou Bernard est élu pár 46 voix contre 5 à M. Courtois-Suffit, 5 à M. Méry, 4 à M. Renault, 3 à M. Brouardel et 1 à M. Jessage.

LEPROPESSUR LÉON BERNARD. — Professeured "hypicine à la Baeulté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, membre de la commission supérieure consultative du service de santé et de la Commission permanente de préservation contre la tuberculose au ministère de l'Intérieur, le professeur Léon Bernard s'est surtout signalé par des travaux des plus remarquables sur la tuberculose et sa prévention. C'est un hygieniste d'action qui, à côté d'études de laboratoire très importantes, s'est surtout consacré à la prophylaxie des muladies sociales et donne sa collaboration à tontes les œuvres qui les combattent.

Conseil d'hygiène publique du département de la Seine. — M. Desgrez, professeur de chimie à la Faculté de médecine, membre titulaire du conseil d'hygiène, est nommé vice-président pour l'année 1920.

Congrès des sociétés savantes. — Le L/IIIº Congrès des sociétés savantes se réunira à Strasbourg du 25 mai au 20 mai.

Cérémonle commémorative destinée à glorifier los membres du corps de santé tombés au champ d'honneur. — I/Association générale des méticeins de France et. P/Association générale des pharmaciens ont pris l'initiative de cette cérémonie qui aura licu le dimanche 25 janvier à 2 heures, dans le grand amphithétire de la Nobome, sons la présidence de M. le Président de la République. Des services religieux ont en lieu les 23 et 24 janvier à Votre-Dame et au temple de l'Oratoire, et un service aura lieu le 26 janvier au temple de la vue de la Victoire.

Avis. — L'. Igoula du Lactéel vient de paraître. Le D' Boucard prie les médechis qui désireraient le recevoir graciensement de lui faire savoir leur adresse exacte. Répondre : Docteur Boucard, 30, rue Singer, Paris (XVI)s, Téléph. : Anteuil 09-93.

Conférences pratiques d'ophialmologie. — Le De Pou-LARD commencera ses conférences d'ophialmologie pratique le lundi 26 janvier à 2 heures et demie et les continuera les mercredi, veudredi et lundi de chaque semaine à la même heure dans le service d'ophialmologie de Phôpital Necker-Bufmits-Malades.

E Ces conférences sont destinées aux étudiants et aux praticiens. Elles portent sur les maladies des yeux que tout médecin doit connaître et sur les soins d'urgence Elles sont gratuites, e faire inscrire auprès du.

Dr Boussi, assistant du service.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Professeur :

M. A. GILBERT; professeur agrégé: M. M. VILLARET. Cours de revision (janvier 1920): LE DIAGNOSTIC, L'EX-PERTISE ET LA THÉRAPEUTIQUE PRATIQUES DES SÉQUELLES NERVEUSIS DE GUERRE.

PROGRAMME DU COURS. — Landi 26 janvier 1920, à 9 heures, M. M. VILLARET: Notions sur les séquelles nerveuses de guerre. Le soit à 16 heures, M. M. VILLA-RET: Les anciens traumatisés cranio-érébraux.

Mardi 27 janvier, le soir à 14 h. 30, M. P. DESCOMPS: Le s Les auxiens traumatisés cranio-c. rébraux. Le soir à 16 h. 30, le tr.

M. M. VILLARET: Les anciens traumatisés cran lo-cérébraux.
Mercredi 28 jauvier, à 9 heures, M. PAUL DESCOMPS:
Les anciens traumatisés cranio-cérébraux. Le soir à 14 h. 30,
M. COUTELA: Exploration 9914! m.124; 142 set 1449 logie.

A. COURMA: Exploration optic in 1934 [193 on 1 ner) logic. de guerre, chezles anciens traumatisés cranio-cérébraux

Jeudi 20 janvier, le soir à 14 h. 30, M. Guilleminot:

Exploration et localisations radiologiques en neurologie

de guerre, en partieulier chez les anciens traumatisés eranio-eérébraux. Le soir à 16 h. 30, M. WIART: Notions de chirurgie crauienne.

Veudredi 30 jauvier, le soir à 14 h. 30, M. COUTRLA: Exploration ophitalmologique en neuv-logie de guerre. Le soir à 16 h. 30, M. DUMONT: Examen cytologique et bactériologique du liquide eéphalo achidien.

Samedi 31 janvier, le soir à 14 h. 30, M. PAUL DES-COMPS: Les séquélles des lésions médullaires de guerre, Le soir à 16 h. 30, M. M. VILLARET: Les réactions méningées dans les séquéles de guerre.

Laudi 2 février, M. M. VILLARET: Notions sur les séquelles des blessures des nerls périphériques. Le soir à 16 h. 30, M. Deval.: Examen chimique du liquide céphalo-rachidien; technique et résultats.

Mardi 3 février, le soir à 14 h. 30, M. GUILLEMINOT: I. Cleatro-diagnostie au cours des séguelles nerveuses périphériques de guerre. Le soir à 16 h. 3°, M. M. VII.
LARIT: Les séquelles des blessures des nerfs cranicus.
Mercerdit 4 février, le matiu à 9 heures, M. P. DESCOMPS: Les séquelles des lévious du plassus brachial.

Jeudi 5 février, le soir à 14 h. 3 , M. M. VILLARET : Les séquelles des lésions des nerfs radial et cubital. Le soir à 16 h. 30, M. PAUL, DESCOMPS : Les séquelles des lésions du nerf médian.

vendroil o février, le matin à 9 heures, M. Pavt, DESCOMPS: Les séquelles des blessures des nerfs seialique et erwal. Le soir à 16 h. 30, M. M. VILLARET: Les névral-

gies et névrites seiatiques de guerre.

Samedi 7 février, le soir à 14 h. 30, M. WIART: Notions
de chirurgie nerveuse périphérique. Le soir à 16 h. 30,
M. GUILEMINOT: Notions pratiques d'électrothérapic.

Landi o février, le soir à 14 h. 30, M. COMMAN-DON: Profetions einémalographiques de déuarches nonmales et palodogiques par troubles nerveux. Le soir à 16 h. 30, M. M. VILLARRY: Projections cinématographique sur la réducation et la réadaptation fonctionnelle des lésionnels du système nerveux.

Mardi 10 février, le soir à 14 h. 30, M. M. VILLARET: L'appareillage des séguelles de lésions du système nerveux. Le soir à 16 h. 30, M. P. DISCOMPS: Notions sur le diagnostic et le traitement des séquelles des états commotionnels et émotionnels.

Mercedi 11 février, le matin à 9 heures, M. GUIL-LIMINOT: Notions de radiothérapie et de radiouthier rapie dans le traitement des séquelles nerveuses de guerre, Le soir à 16 h. 30, M. DAUSSET: L'application de la thermothérapie, de la liminothérapie et de l'hydrothérapie au traitement des séquelles nerveuses de guerre,

Jendi 12 février, le soir à 14 h. 30, M. P. Descomps : Les psychonéoroses de guerre. Le soir à 16 h. 30, M. M. VIL-LARET : Les séquelles des troubles réflexes de guerre,

Vendredi 13 février, le matin à 9 heures, M. M. VII. LARET: Le traitement et la rééducation psychothérapiques des psychonérosiques et des physiopalhiques, Le soir à 16 h. 30, M. DUREY: La hinésithérapie dans le traitement des séquelles nervouses de guerre.

#### NOUVELLES (Suite)

Samedi 14 février, le soir à 14 h. 30, M. DU 1E Y: rééducation motrice dans le traitement des séquelles nerveuses de guerre. Le soir à 16 h. 30, M. M. VILLARET : Le rôle du médecin expert dans l'appréciation médicolévale des séquelles nerveuses de guerre.

Un certificat sera délivré aux élèves à l'issue des cours.

#### MEMENTO DU MÉDECIN

24 JANVIER. -- Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M. le professeur GILBERT, 10 h. 45. Leçou clinique. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le professeur Achard, 10 heures. Leçon elinique.

25 JANVIER. -- Paris. Asile clinique, 10 h. 30. M. LAI-GNEL-LAVASTINE: Psychoses morales.

Paris. Cérémonie cen mémorative organisée par l'Association générale des médecins de France et l'Association générale des pharmaciens en vue de glorifier la mémoire des médecins, pharmacieus et étudiants tombés au champ d'honneur. Grand amphi-théâtre de la Sorbonne.

26 JANVIER. - Paris. A la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, ouverture du cours de revision destiné anx médeeins praticiens et aux experts des centres de réforme, sur les séquelles de guerre.

Paris. Hôpital Necker, à 14 h. 30, service d'ophtalmologie, début des conférences d'ophtalmologie pratique de M. le Dr POULARD.

28 JANVIER. -- Paris. Clinique oto-rhino-larvngologique, 10 henres. Leçon clinique par le professeur Sebileau: Formes eliniques des mastoflites aignés.

Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : Polyclinique, présentation des malades, notions de thérapeutique pratique.

29 JANVIER. -- Paris. Ouverture de la session du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Paris. Cours d'hydrologie, M. le Dr Linossier. Pro jections par M. Perpère (Mont-Dore) et M. Bouloumié (Vittel). Graud amphithéâtre, 5 lieures

Paris, Hôtel-Dieu, Service du Dr CAUSSADE, M. le Dr Roger GLÉNARD ; Conférence sur l'hépatisme (avec projections)

Paris. Clinique oto-rhino-larvngologique, M. le professeur Sebileau, 11 heures, Conférence de M. le Dr LeMAITRE: Examen histologique des pièces opératoire en oto-rhino-laryngologie.

30 JANVIER. - Dijon, Concours sur titres et éprenves pour l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène à la préfecture de la Côte-d'Or.

Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien de Saint-Lazare (Préfecture de police).

31 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Service de M. le professeur GILBERT : Lecon clinique à 10 h. 45.

Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le professeur ACHARD : Lecon clinique à 10 heures.

Paris. Cours d'hydrologie. M. le Dr Linossier. Projections par M. Gandy (Bagnères-de-Bigorre), M. Joly

(Bagnoles-de-l'Orne). Grand amphithéâtre, 5 heures. 1er FÉVRIER. -- Paris. Dernier délai de dépôt des mémoires pour le prix Civiale. Administration de l'Assis-

tance publique (bureau du personnel). Paris. Asile elinique, 10 h. 30. M. LAIGNEL-LAVASTINE;

Démence précoce et tuberculose, hérédo-syphilis. 2 PÉVRIER. - Paris. Onverture du concours de den-

tiste des hopitaux. Lyon. Concours pour deux places de médeeins des

hôpitaux de Saint-Etienne. Paris. A la elinique Baudelocque, ouverture du cours

de diagnostie et de thérapeutique obstétricale, par M. Lévy-Solal.

9 PÉVRIER. --- Paris. Clinique Tarnier, à 17 heures. Ouverture du cours de puérieulture de MM. Metzger et Realle

11 FÉVRIER. - Paris. Concours de médeeins de Saint-Lazare.

12 FÉVRIER. -- Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médeein adjoint des asiles d'aliénés (ministère de l'Intérieur, 1er bureau de l'Assistance publique, 7, rue Cambaeérès).

Rouen. Ouverture du concours pour la place de chirurgien en chef de l'hôpital d'Elbeuf.

22 FÉVAIER. --- Paris. Ouverture des conférences de M. Béclère sur la radiothérapie des glandes à sécrétions internes et du cancer, à l'hôpital Saint-Antoine.

## Dragées ou De. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Bool, de Port-Royal, PARIS

## COMPENSATION MONTAGE

(Bt-Bromure de Codéine)

GOUTTES (X == 0,04 PILULES (0,01)

AMPOULES (0.02) 49, Boulevard de Port-Royal, PARIS





#### LIBRES PROPOS

#### FÉMINITÉS

Avant la guerre, les femmes avaient décidé d'ouvrir à leur corsage, à la base du cou, au-devant du stermun, un triangle isocèle de 25 centimètres de hauteur sur 15 centimètres de base, soit d'exposer à la lumière solaire et aux regards des humains une surface eutanée de  $\frac{15}{2} \times \frac{25}{2} = 167$  centimètres carrés 50, habituellement soustraite à ces contin

genees. Un des résultats les plus taugibles de cette exposition atmosphérique dont les stands étaient à peine plus réduits en hiver qu'en été, fut d'amener chez les dermatologistes un assez grand nombre d'élégantes atteintes d'une nouvelle dermatose médio-thoracique nº 2 de Broeq, qui n'avait rien de commun avec la première, qui allait du rose le plus tendre à une pigmentation des plus foncées, et que les poudres de riz les plus blanches et les plus parfuuées n'arrivaient pas à dissimuler. Ces dames d'ailleurs refusaient eatégoriquement de renoncer à cette politique de la porte ouverte par où la grippe espagnole, au dire d'un bactériologiste éminent, s'est engouffrée dans la trachée des Françaises. De là à celle des Français, il n'v eut qu'un pas, l'espace d'un baiser. Il fut vite frauchi.

Pendant la guerre, la situation s'est aggravée : tandis que les femmes du front, înfrmièressoumises à la discipline jalouse de l'infrmière-major, entraînées au défiement défensif et prudent des pollus, se couvraient de voiles et montaient leurs guimpes jusqu'au maxillaire, celles de l'intérieur écartaient progressivement les jambes du triangle et aujourd'hui la surface eruente atteint des proportions

insompçonnées, comme n'auraient jameis com sor pères mi même nos grands-pères, et dipassant les limites de la géométric plane, devient d'un calent extrêmement compliqué.

Le corsage est indiqué à la taille par une étroitceinture rattachée à chaque épaule par une bretelle d'étroit ruban ou de fine broderie. Pour compléter l'habillement du trone, le simple collier de perfes deveun insuffisant est à triple rang on en sautoir, comme les fourragères de nos aviateurs les plus merveilleux.

La pathologie féminine s'est alors déplacée. C'est la prieumonie de la base, la pleurésie, la néphrite a frigore, voire même le lumbago qui menacent nos grandes désinabiliées. La crise du charbon n'est pas faite pour conjurer le danger, car elles grélottent dans les salles de spectacle, comme en témoignent es ouvreuses, qui n'ont plus un seul manteau au vestinire. C'est d'ailleurs prétexte au geste élégant des fourrures tombant des épaules réfrigérées au dossier du fauteuil et vier versa.

Du moins semble-t-il que les plus jeunes mères soient davantage protégées, ear, phénomène qu'une physiologie grossière expliquerait sans doute, les épaules qu'on voit sont surtout celles de la ménopuse et au dela Moins maigres et plus audacieuses, nuoins confaintes aux charmes du visage, plus joyeusement débordantes, clles prodiguent à la publicité ce que les premières réservent sans doute à l'intimité. Ce n'est pas une raison suffisante pour que nos hygiénistes se désintéressent de la question, ear, en vertu de la vitesse acquise, il est à craiadre de voir s'ouvrir de nouveaux chapitres de la pathologie du costume: les abountés des fauteuils out assec d'antres causes de congestion. G. Milan.

#### ÉCHO

#### A LA MÉMOIRE DES MÉDECINS-PHARMACIENS ET ÉTUDIANTS FRANÇAIS MORTS POUR LA PATRIE

Belle et tonehante cércinonie, à la Sorbome, le 25 janver 1920. Elle se présentair connue nu résume ou comme nue synthèse graudiose des hommages corporatirs qui out été rendus jusqu'iei aux morts de telle et telle partie de la corporation. C'est ainsi que les internes et les anciens internes avaient célèbré leurs vietimes, mais que les mines de tous les étudiants, externes des hépitaux, staglaires, etc., fauchés par la mort dans des proportions relativement terribles, semblaient attendre qu'Ils fussent compris dans le même tribut de l'émotion et de la reconnaissauce publique.

La cérémouie de la Sorbonne à laquelle assista M. Raymoud Poincaré, président de la République, fut présidée par M. Bretou, ministre de l'Hygiène, qu'encadraient, à droite et à gauche, ainsi que sur l'estrade : M. Mourier, M. le sénateur Chauveau, M. le député François, M. Autrand, préfet de la Seiue, M. Raux, préfet de police, M. le professeur Roger, doyen de la Faculté, et tutti quanti.

Le D' Bellencontre, président de l'Associationgeurale des médecins de France, promonça un beau discours, émaillé de deux attentions délicates à l'adresse du prédent de la République et du D' Georges Clemenceau. Ce fut un houmage commémoratil parfait à la mémoire des membres du corps médico-pharmaceutique qui sont tombés au champ d'houneux.

Ce fut le tour de M. Loisel, président de l'Association générale des syndicats pharmaceutiques de France, degloritier les pharmaciens morts pour la Patrie, de mettre en relief le rôle qu'ils out joué pendant la guerre, comme collaborateurs des médecins.

#### ÉCHO (Suite)

M. le professeur Kleinknecht, de Mulhouse, fut salué par des acclamations. Au nom des médecins alsacienslorrains, il rappela l'héroïsme du corps médical et pharmacentique et traduisit de nouveau la joie, pour les Alsa ciens-Lorrains, d'être rentrés dans le giron de la mèrevette.

De même, M. Thumann, président de la Chambre des pharmaciens d'Alsace-Lorraine, a exprimé les souffrances endurées sous le joug allemand et le bonheur pour eux d'être redevenus français.

M. le médecin-inspecteur Toubert, au nom de la direction du service de sauté, montra ce que furent les médecins qui, par leur abnégation et leur dévouement, ont permis de récupérer dans le minimum de temps possible un nombre considérable de soldats blessés.

M. le professeur II. Roger, doyen de la Faculté de médecine de Paris, prononça une allocution de belletenue, flétrissant la guerre, condamnant d'avance comme crininel l'oubli des crimes commis par les « Boches», puis magnifiant le dévouement des étudiants qui, de la place modeste qu'ils occupaient au bas de la hiérarchie militaire, se sont élevés aux sommets de l'Éroisme en payant un large tribut à la mort. M. Roger a rappelé que la Faculté de médecine de Paris a fait appel à tous les groupements médicaux pour dever un monument qui perpétuera le souvenir de nos morts, en même temps qu'il sera le symbole de notre mion fraternelle, union indispensable pour assurer la suprématie de la médecine française dans le monde.

Cette cérémonie commémorative, imposante par se sévérité, a été close par M. le ministre de l'hyghène, qui a présenté l'hômmage du gouvernement à la mémoire des médècins, pharmaciens et étudiants tombés an champ d'homeur. Pinalement on entendit un poème du professeur Charles Richet dédié aux Morts pour l'humanité, poème qui fut dit par Mine Roch, de la Comédie-Prançaise. On entendit anssi d'autres artistes, ainsi que les aceents, toujours sympathiques, de la musique de la Garde républicaine.

Ajontons qu'en delors de cette fête commémorative célèbré à la Sorbonne, des cérémonies religieuses ont en lieu : le 23 janvier à Notre-Dame sons la présidence de Mgr le cardinal Amette; le 24, au temple de l'Oratoire sons la présidence de M. le Pasteur Couvé; le 26 au temple de la rue de la Victoire, sous la présidence de M. le Tenul rabibli Diverius.

#### VARIÉTÉS

# LES TRIBULATIONS D'HYGIE OU LA NOUVELLE FABLE DE PROTÉE Par le D' Vincent NICLOT.

«Il prendra toutes les formes pour échapper à ton étreinte et te dérober son secret, mais tu sauras le vainere.»

Ainsi parla Asclépios à la divine Ilygie.

Elle salua l'Olympe au passage et vint s'asscoir au fond de ce golfe Thermaïque où, pour l'heure, campait l'host des Galates, aimés de Zcus.

Elle contemplait, réveuse et un peu inquiéte, la mer de violette, la rade où se balançaient les larges nerfs onéraires au ventre copieux et complaisant, mêlées aux pentécontères hargneuses et sourcilleuses, quand elle sentit sa main piquée et n'hésita pas à reconnaître son vieil ennemi l'Anophèle, un robuste moucheron vétu de bure, aux ailes marquetées de noir. Le mets succulent et tendre lui agréait, car il vibrait sa trompe agressive, chauvissant des lougs palpes sombres et des graciles antennes qui lui empennaient le front.

«Maudite sois-tu, dit-elle; en terminant d'un brusque appui le repas, toi et a liguée prochaine, femelle avide de ripailles sanglantes, que la maternité affole. Dans les Champs Blyséens, errant parmi les asphodèles, il y a plus de bienheureux tués par ton aiguillon que de braves gens transnixés à la bataille par les fêches du Orand Roi. Tu propages ta menace de mort, comme la torche des lampadophories, et ta piqure se promène de ce sang gâté et corrompu vers ce sang sain et généreux qu'elle altère à son tour. Tu dénonces le péril, et tu es, dans les marais de l'Axios, le héraut de la fèvre palustre.

« Ton nom signific l'inutile : tu es le crimine. Il faut massacrer tes enfants, ainsi qu'on en use contre les villes conquises. Tes flancs féconds portent l'espoir de deux cents rejctons, qui éclosent dans les eaux immobiles et gitent dans les verdures agréables des étangs, et c'est là que nous les irons améantir, car j'exterminerai ta race. Quand ils viendront humer l'air pur et voir la douce lumière à la surface, une nappe huileuse les étouffera et les générations périront lamentables.

«Ou bien encore nous creuserons la terre, et l'assécherons à l'égal de la Libye assoifiée.

«Du reste, les tentes, les maisons et leurs habitants vont porter arnure contre ton approche; des voiles légers, semblables à un vent textile, défendront leur visage la nuit et le jour, tandis que les baise des demeures, l'huis même, seront garnis de grillages finement ameunisés, comme on en voit aux tamis qui emondent le blé.

« Quant aux victimes de ta piqure, une écorce salutaire m'est connue, qui vient du pays d'outremer : elle est amère et provoque la nausée, mais contient un médicament aussi précieux que le dictame de Crête, la quinine : tes méfaits seront



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une efficacité sans
érale dans l'artério-aclérose, la

PHOSPHATÉE juvant le plus sûr des cu léchioruration, le remède hérolque pour le brightie me est la digitale pour CAFÉINÉE

Le médicament de suore de cardiopathies, fait disparaît les cedémes et la dyspace, re force la systole, régularise

LITHINÉE traitement rationnei de l'a tisme et de ses manifest s; jugule les crises, enra diathèse urique, solubilis

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. — Prix : 5 fi

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Si

PRODUIT FRANCAIS

# ATOPHAN-CRUET

PRODUIT FRANÇAIS

#### COUPE

l'attaque de goutte modifie la diathèse goutteuse

窓 窓

Cachets de 0,50 gr.



Fabrication Française

AGIT

plus vite que les salicylates

dans les

rhumatismes articulaires

rticulaires 滋 滋

Cachets de 0,50 gr. 3 à 8 par 24 heures.

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS. = Littérature et Échantillons : 13, rue des Minimes, PARIS



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARSTOSE - CÉRÉMALTIME - GRÉGOSE - RIZIME - GRAMEROSE - AVENOSE, ETC.
CÉRÉ/ LES JAMÉET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
schure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de miromesnil, PARI

## **DOCTEURS**

Catalogue et Renseignements sur demande

qui voulez vous installer

## La Maison DRAPIER et Fils

7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (In)

Fabricants d'Instruments de Chirurgie et de Mobilier chirurgical

Dans le but d'être utile au Corps Médical consent des

Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE

PRODUITS CARRION

L. B. A.

Téléphone : Élysées 36-45

# **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

ACIDE THYMINIQUE UROTROPINE EYSIDINE

DIATHESE URIQUE

Littérature et Echaptillons . LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Rennequin, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

sans efficace, car c'est l'égide même de Pallas Athéné. Des chars entiers en seront distribués au même titre que le froment et la chair des troupeaux.»

Ainsi fut-il procédé, ainsi fut-il obtenu,

Ephémère satisfaction : une vision d'épouvante, un cauchemar de Lamie ; là-bas, sur le cadavre hirsute d'un rat une armée de puces partait en campagne, elle se ruait aux jambes nues des tra-vailleurs, se guindait aux cnémides des hoplites, et leur versait dans le sang la peste au virus mortel. Ce fut un mémorable branle-bas de combat. Un capitaine de dératisation, à la tête de sa vaillante équipe, bouleversant le port, mit bas les cloisons et les murailles, pourchassant dans ses pénitissimes repaires la gent murine dont les corps accumulés, enflammés, lancèrent vers le ciel une nuée âcre et mordicante.

On fit venir des bords de la Seine une lymphe merveilleuse appelée sérum : c'était comme le petit-lait du sang caillé et grumelé de chevaux, auxquels on n'avait transmis la maladie qu'à petites dosses, afin qu'ils pussent en guérir et leur sang devenir une manière d'antidote. Cette lymphe était, avec une petitre pompe, infusée sous la peau des égrotants, qui guérissaient à leur tour, ou des gens bien portants et indemnes qui ne manquaient point de faire la figue à la puce pesteuse.

Les pestiférés, dans le silence des nosocomes où l'archiâtre les avait enclos, lui prenaient barbe et les genoux et le suppliaient de leur octroyer le sérum guérisseur : ils purent chanter des péans de victoire et la faveur d'Apollon Alexicaque apparut manifestement en cette affaire.

Le succès d'Hygie fut de courte durée, car un messager dont le visage défait était celui d'un messager dont le visage défait était celui d'un Courut anuoucer la nouvelle calamité: une vermine innombrable envahissait de ses phalanges, pressées à l'égal des sauterelles, les vêtements, les chevelures, les parties du corps les plus absconses et les plus velues : ce fut un prurit homérique, le sommeil et l'existence en étaient troublés.

Parfois une fièvre succédait, où les médecins déclaraient avec pertineuce reconnaître le typlus : la victime se mouchetait de macules colorées, tandis qu'Atropos ne tardait pas à trancher le fil de ses jours.

Tels autres de ces envahisseurs parasites, en leurs fantaisies sinistres et luuatiques, vrillaient sous le derme une sorte de serpents minuscules dont le cheminement répété parcourait tous les



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dápôt Genéral : Laboratoires Deschiene 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

#### VARIÉTÉS (Suite)

organes et les viscères, allumant les accès d'une pestilence à rechutes.

Mais les plus ingénieux, aux mœurs bourgeoises de citoyens sédentaires, se contentaient de s'insinuer entre euir et chair, fouillant, forant et pertuisant, pour leur logement, galeries et méandres; cette architectonie ne laissait pas de mettre à mal et méshaigner nos galeux — ainsi parlait-on — qui se grattaient jusqu'au sang, à toutes secondes du nvetthenère.

C'est alors que s'élevèrent les Thermes sompteux du camp Galate, palais de l'épouillage et temple de la Psore, à l'image desquels, par tous endroits, foisonna blanche moisson de mémothermes, où l'eau tiède coulait en abondance dans les vasques, où les aliptyes oignaient, grattaient et frictionnaient saus répit.

Nulle place où l'on ne suffoquât point dans les féteurs nébuleuses du soufre à la fiamme bleue: on toussait, on erachait, mouchait, éternuait, larmoyait avec véhémence, mais ees hécatombes de bestioles furent plus douces au cœur d'Hygie que celles de mille bœufs aux cornes dorées, revétus de bandelettes.

Son œuvre fut laborieuse, ear Protée n'ace 1311 it point sa défaite : elle s'employa à le poursuivre tant dans les profondeurs de l'onde fluide et les beaux conrants des sources que parmi les breuvages des provendiers ou encore parmi les poussières du vent, où il se musait et dont il usait pour pénétere en traitrise dans les intimes cavités du corps humain : ear les populations mouraient d'atteintes putrides et malignes de l'intestin, de flux cholériques et d'ysentériques.

Iei la gorge se couvrait d'une couenne feutrée dite diphtère, et l'on descendait vers l'Hadès, étranglé et empoisonné; là se remplissait la méninge de pus et d'humeurs, ce qui raidissait son homme avec la dureté et la solidité d'une momie égyptiaque; ailleurs les ourles poussaient aux parotides et gonflaient la face turgide comme une ealebasse amorphe et ridieule.

Sur ees entrefaites, Aselépios envoya son adjoint, le petit dieu Télesphore, pour inspecter et rendre compte : il fit un grand rapport en plusieurs expéditions, dont on trouvera sans doute les rouleaux quelque jour à Epidaure.

Cependant Hygie multipliait les ressources, imaginait des sérums, purifiant toutes choses par le feu et par ses drogues et ses philtres secrets

Cc que l'œil ne pouvait distinguer, des savants armés de verres étranges et compliqués arrivaient



## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les <u>propriétés de l'arsenic</u> sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

Paralline | 1101

MINEROLAXINE

CONSTIPATION-COLITES

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à sour

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS & RUE DE LABORDE - PARIS

USINES CHIMIQUES DU PECO CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE

# BACTIOXYNE

MANGANATE CALCICO - POTASSIQUE

en ampoules de 5 °

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux USINES CHIMIQUES DU PECQ.39, Rue Cambon PARIS

**①** 

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68



PASTILLES MIRATON Constipation ST CHATELGUYON ST

SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

(Un Grain assure effet laxatif.)

CHATELGUYON E

S'AVALENT COMME UNE PILULE

VAL = MONT = LA COLLINE

LA COLLINE

sur —

MONTREUX-TERRITET

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; TOULles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ;

GOUTTE, etc.

HYDROTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUEDOISE

# LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DAUSSE

FONDĖS FN 1834

#### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus - Osier rouge, Sauge, Salicaire, -Séneçon, etc... — Strophantus, etc... —

#### INTRAITS

de Colchique. Digitale, Gui, Marron, Valériane,

#### COLLOBIASES

de Camphre, Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre, Térébenthine, etc.

#### FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique, Levure de Bière, Manganoferreux, Soufre, Salicaire, etc... prescriptions.

#### PAVERON

---- Opium injectable Ampoules, comprimés et toutes

## NÉVROSTHÉNIQUES

Administration de la Strychnine à doses progressivement croissantes. a) Par voie Hypodermique

16 dosages différents de Strychnine - Gouttes Arsénosthéniques de 1 à 10 milligr. par 24 ampoules. - Gouttes Phosphosthéniques. -

b) Par voie Gastrique, Solutions Séries Progressives. | composées titrées de Strychnine.

#### SCLÉRAMINE

Iode organique injectable, Ampoules, Cachets à toutes prescriptions.

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE, 4, rue AUBRIOT, PARIS (IVº)

#### VARIÉTÉS (Suite)

à le pénétrer, et surprenaient le malfaiteur où il se cuidait inaperçu.

Sans honte il se cachait dans les fluences stercorales des latrines, dans les fumiers et les rigolès urineuses, d'oi l'on dut le déloger : on balaya, on creusa, on terrassa; des pots de liquides puants et corrosifs furent projetés sur lui, qui le forcèrent à la retraite.

Comme il se laissait véhiculer par les essainus de mouches infâmes et scatophages qui fréquentent ess lieux, il fallut lever guerre à nouveau contre les escadrons de l'air, tout en gardaumaîtries sur terre et dans l'eau : ce fut lutte d'épopée, car s'ils mouraient comme mouches ont accoutumé, lis étaient légion.

Consacrés à la décesse, s'élevèrent des autels dont le foyer consumait sans s'éteindre épluchures, débris et immondices; la fumée des bûchers témoignait au loin par des colonnes sombres du nombre des sacrifices, mais comme elle n'était pas moins mésodorante que celle des viandes brûlées offertes aux Grands Olympiens, Hygie s'y complut.

Des aquedues et des poteries souterraines coulaient partout en silence vers des cuves de jeierne, qui clarifiatient et épuraient une eau si frafche, si limpide que les Naïades s'y venaient la nuit plonger et divertir, ce qui rendait au matin la boisson délicatement savoureuse. Les rayons de Phœbos pénétraient partout avec admiration dans les cuisines, dont les occupants fourbissaient leurs ustensiles et euxmêmes ainsi qu'un combattant se prépare à la veille de la mélée.

Les amples nosocomes, qui avaient surgi du sol avec la rapidité de bolets sous la ramée, demeurèrent bientôt vides.

En cette générale euphorie, les chants et les rires éclataient de toutes parts, les visages étajent reluisants et florides : même un grand nombre songeaient à se reproduire et cherchaient compagne.

On ne sait alors quelle insidieuse et maléfique influence sut se réfugier, avec la complicité sournoise et jalouse d'Aphrodite, aux avenues des génitoires, parmi les pallaques et les aulétrides, les filles des cabarets et des lupanars. Il en résulta quelque dommage et plus d'un guerrier vint dévoiler en pleurant sa dolence discrète.

D'Hermès invoqué ils prirent le mercure redoutable et de Phébé le sel lunaire. Cypris elle-même, se rappelant sa naissance dans une blonde et molle écume, leur offrit, pareil en ses couleurs à la fleur de l'Attique, le ruisseau bienfaisant dont lis baignaient leur souffrance.

lit Hygie triomphante, telle une bonne infirmière-major, reçut la médaille d'or des épidémies.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### NOS RAPPORTS UNIVERSITAIRES AVEC LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Pourquoi ne pas dévoiler tout de suite la vérité? Elle est décevante, inexplicable, cette réserve énigmatique observée jusqu'ici; à certains points de vue, par la France officielle à l'égard du grandduché du Luxembourg. Voici un petit peuple auquel nous sommes unis par toutes sortes de liens; ethniques, historiques, intellectuels, cordiaux. Avant la venue de César en Gaule, il était occupé ainsi que le Luxembourg belge et qu'une bonne partie de la Lorraine et de la Prusse rhénane par la puissante nation gauloise des Trévires. Sous Louis le Grand, Luxembourg appartint à la France. Sous Napoléon, Luxembourg fut la capitale du « département des l'orêts », lequel se composait du Luxembourg belge et hollandais actuel et de trois autres arrondissements : Bitbourg, Diekirch et Neuchâteau, A travers toute une série de vicissitudes, de changements de maîtres, de morcellements, ce petit peuple qui nous tend les bras n'a jamais cessé de vivre de la culture intellectuelle française. Tout récemment, je veux dire lors de cette guerre pouvantable dont nous sortons à peine, ce coin de terre luxembourgeois, que souilla l'enneni avant même qu'il ne s'en pit à la Belgique glorieuse et bien aimée, fournit à la Fraince 3000 volontaires qui versèrent leur sang sur tous nos champs de bataille. Et comme si cette preuve suprême d'amour ne suffisait pas, la nation luxembourgeoise, invitée à s'exprimer librement, demandait carrément, par réferendum du 28 septembre dernier, son rattachement économique à la France. Et qu'a répondu la grande République française à ce petit duché?... Rien jusqu'ici, pas même un accusé de réception, m'affirmet-ton.

4 1

Eli bien! malgré ces épreuves imméritées, les intellectuels du grand-duché du Luxembourg ne se montrent pas découragés: ils tiennent. En poursaivant la réforme de l'enseignement supérieur dans leur pays, pays bilingue, partiellement issu de sang germain et voisin de l'Allemane ils demandent une entiente universitaire

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

avec la France et ils donnent les raisons de leur préférence. Voyez ce qu'exprime l'Association générale des étudiants luxembourgeois par la voix de son rapporteur, M. le professeur Esch (t):

A quelles universités enverrons-nous donc de préférence nos jeunes gens? - Nous répondons : aux universités frauçaises. Nous nous prononçons nettement pour la France, parce que seul l'enseignement de France joint aujourd'hni à la méthode objective, à l'induction età l'analyse leutes et prudentes, la belle et harmonieuse synthèse où se forment le goût et l'enthousiasme et qui fut de tout temps la gloire rayonnante de la pensée française. En Sorbonne autant qu'ailleurs, on est aujourd'hui soucieux des recherches patientes de l'infiniment petit qui amassent une à une les pierres éparses pour l'édifice qu'achèveront les travailleurs futurs ; mais on coutinue aussi à y cultiver la sagesse fleurie qui est la culture générale. Nous nous prononçons nettement pour la France, parce qu'indiscutablement c'est vers elle que devra s'orienter notre vie intellectuelle. Il n'est point question ici de préférences individuelles, ni de mesquines comparaisous qui ne sauraieut se soutenir. Nous qui sommes par tradition des éclectiques, butinant de-ci, de-là, pour une fois, essayons de voir grand.

Sans doute, en France non plus tout n'est pas parfait, sans doute aussi plus qu'à la veille dela guerre, on y agite aujorn'l hui de grandes questions de réforme, et la France de demain, dans l'enseignement comme dans les autres domaines de la vie, ne sera plus celle d'hier. Sui-vons de coufiance l'évolution intellectuelle de la Nation à laquelle l'humanité doit les trois quarts de la civilisation moderne et en tout cas ses plus helles et plus nobles idées.

Généralités, dira-t-on, et clichés : uous ne l'ignorons pas. Mais il est des clichés nécessaires et bienfaisants. Et ces idéologies se trouvent être de puissantes réalités.

En principe, nul ne songe à intentire à nos jeunes geus la fréquentation d'universités antres que les françaises. Mais il est plus que probable qu'ils fréquenteront surtout celles-là. Un futur médecin ou un futur professeur de sciences pourront sans inconvénient faire un séjour en Allemagne, de même que le futur professeur d'allemand ou d'anglais devra étutiler plusieurs semestres en Allemagne ou en Angleterre. Par contre, l'étudiant en droit u'îm guére qu'en Prance.

Mais nous croyons que la seule garantic efficace pour l'avenir de notre vie intellectuelle, ce sera d'exiger de nos étudiants les diplômes des universités françaises. Etc.

En ce qui concerne plus spécialement les études médicales, les desiderata des étudiants et des médecins du grand-duché viennent encore de s'affirmer d'une façon plus concrète. A une séance du congrès franco-luxembourgeois qui s'est tenu

(r) Rapport de la commission d'étules universitaires instituée par l'A. G. E. L. Ce rapport est daté du 23 octobre 1919, La commission était ainst composée: 10 Praum (inélectiue); MM. Koppes (sciences), Esch, Osten, Braumshauseu (lettres), Metelre (fuch).

à Paris les 21, 22, 23 et 24 décembre dernier, séance présidée par M. le sénateur Raynald, j'ai entendu le D' Bdouard Chomé, Luxembourgeois des plus distingués, élève remarquable de la Faculté de Paris, fournir les renseignements suivants qui sont à retenir :

Jusque vers la fin du siècle dernier, nos étudiants en médecine allaient de préférence faire leurs études en Frauce. Mais il s'est établi depuis quelques années un courant en sens iuverse, et nos étudiauts désertaient petit à petit les Pacultés françaises pour aller puiser la science dans les Universités de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Il s'est fait un véritable exode vers ces Universités, et cela en dérogatiou avec la vieille coutume de nos pères, dont les maîtres étaient les Français. -Les raisons qui attiraient vers les Facultés d'outre-Rhin la majeure partie des étudiants luxembourgeois étaient multiples. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse ouvraient toutes grandes les portes de leurs meilleurs laboratoires et de leurs plus réputés services aux jeunes Luxembourgeois, les assimilant pour ainsi dire à leurs propres ressortissants, en leur appliquant un même régime. Ils y étaient accueillis les bras ouverts, ils avaient accès aux places d'assistants. Le programme d'études en Allemagne était mieux approprié aux exigences du régime d'examen luxembourgeois : on se procurait les certificats de cours avec facilité! - Et avec les jeunes universitaires rentraient au pays la littérature scientifique, les publications, les belles-lettres, l'art allemands, musique, arts plastiques, le goût, la mentalité allemande cufin. Le courant était pris, entretenu par les anciens qui préparaient la route aux bleus.

L'étudiant luxembourgeois qui s'orientait vers la Prauce, au contraire, se débattait au milieu de difficultés iuouïes. Daus l'impossibilité de se faire inscrire comme étudiant régulier, dépensant une énergie souvent formidable, il errait saus guide dans les innombrables services médicaux et chirurgicaux de la grande capitale, heureux s'il pouvait, après avoir surmonté mille et mille réticences, approcher un malade, L'accès des laboratoires lui était interdit. Il travaillait davantage que son collègue en Allemagne et ne retirait que médiocre avautage de son travail. Il marchait toujours à contretemps et, rentré chez lui, au moment de rassembler ses fameux certificats de cours, il en manquait toujours ; quand, humble, il se présentait aux professeurs de facultés pour se faire attester son assiduité aux lecons, parfois on donnait suite à sa demande, parfois aussi on lui riait au nez eu lui faisant remarquer l'impossibilité du coutrôle et la niaiserie d'une pareille exigence. Et c'est de cette impossibilité de satisfaire aux exigences d'un régime d'examen désnet; qu'est né tout le système de fraude eu certificats d'étude qui s'exercait avant la guerre. Ouclques rares idéalistes persistaient, la plupart abandonnaient au profit de la très accueillante Allemagne.

L'anomalie vient de ce que nous avons des universitaires sans avoir d'universités. Nous avons des programmes propres qui sont toujours en désaccord avec les programmes des Pacultés où nous sommes forcés de faire nos études.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Je passe sur les autres parties du lumineux rapport de M. Edouard Chomé, pour retenir celle où il exprime le vœu que les jeunes médecins luxembourgeois soient admis à affronter les concours français et où il touche à la question complexe de l'équivalence et de la réciprocité. M. Ed. Chomé rappelle les conventions existantes en faveur des étudiants de Roumanie, de ceux de la faculté de Beyrouth, de ceux de l'He Maurice. Il pouvnit ajouter que les Grecs, eux aussi, sont en train de s'agiter pour essayer d'obtenir les mêmes avantages.

A vrai dire, l'exercice de la médecine en l'rance par des médecins étrangers n'a rien de particulièrement plaisant pour les médecins français. Ceux-ci ne sauraient être accusés de xénophobie (n'ont-ils pas été, hélas l'trop hospitaliers pour certains peuples?), mais ils viennent de la guerre, et pour eux le droit de vivre est idéalisé par ce qu'il y de plus élevé dans la justice humaine.

Cependant M. Ed. Chomé propose, pour les quelques médeeins luxembourgeois qui voudraient exercer en France, des conditions d'autorisation très acceptables, puisqu'elles comportent les obligations du service militaire et de la naturalisation. Nos confrères du grand-duché ne seraient plus du tout des étrangers pour nous. Ils le sont déjà si peu!

On peut conclure de ces quelques renseignements que l'union universitaire franco-luxembourgeoise a besoin d'être cimentée comme a besoin de s'affirmer l'union économique demandée par referendum. Mais il serait temps de les renseigner sur les intentions du gouvernement français. Une abstention prolongée de notre part léscrait les Luxembourgeois dans leurs intérêts vitaux, et d'une façon irrémédiable. Les intellectuels du grand-duché sont émus de notre abandon apparent. J'ai entendu des médecins, des avocats, ainsi que le secrétaire de l'Association générale des étudiants luxembourgeois, supplier que la France s'exprime ouvertement à l'égard du Luxembourg, «Qu'on ne nous laisse pas plus longtemps dans nos illusions, si vraiment la France est judifférente à notre attachement pour elle », disent nos amis de là-bas, « Le moment est venu de nous dire oui ou non.»

Nos amis du Luxembourg ont raison.

CORNET.

#### REVUE DES CONGRÈS

LA TROISIÈME CONFÉRENCE INTERALLIÉE POUR L'ÉTUDE DES QUESTIONS RELATIVES AUX INVALIDES DE GUERRE.

Quelques impressions.

#### Par C. ROEDERER

La troisième Conférence interalliée pour l'Assistance aux Invalides de guerre vient de tenir ses assises à Rome.

Précédée d'une publicité bien faite, quoiqu'un peu tardive, et encore que l'époque fût bien défavorable, cette conférence fut, semble-t-Il, plus suivie par les étrangers que les précédentes réunious de Paris en 1917 et de Londres en 1918.

La France était largement représentée, malgré des défections de la dernière henre qui nous ont privés d'entendre un certain nombre de nos maîtres exposer eux-mêmes leur rapport. Le médech-inspecteur général Sieur patronnait la délégation du Service de Santé frauçais et M. Vallon, directeur de l'Office national des mutilés, conduisait celle du ministère du Travail. De nombreux membres libres s'étalent d'ailleurs joints aux délégués officiels et, parmi eux, des représentants des grandes Associations franquisses de mutilés.

Ces derniers ne furent pas les moins zélés, et l'attention que le grand publie commence à porter aux questions qui intéressent les mutilés est un des symptômes révélateurs d'unc orientation nouvelle des esprits dans les différents pays. Il semble que, pendant la durée des hostilités. Il d'îche de réoarer les miséres de la cuerre ait été abandonnée à une certaine catégorie de citoyens, désignée par leurs fonctions on leurs précédents charitables, comme unétecius on philauth opes; maislanotion qui se fit jour, brutalement, du nombre considérable des victimes et de la multiplicité des obligations qu'implique leur assistance, ramenérent vers les œuvres de réparation beaucoup de ceurs généreux jusqu'alors distraitpar la guerre même on attachés à l'autres devoirs.

Quant anx déléques des Associations de mutilés, ilapportérent à Rome cet esprit de revendication un par faronche qui anima de précédurtes assemblées. Pourtant, cenx que nous entendimes, laissant de côté la phraséologie brumeuse qui signala d'autres congrés, précisérent leurs doléances et donnérent ainsi des bases sérieuses à de très partiques discussions.

C'est là, au reste, la grande caractéristique de l'heure et l'impression dominante que nous rapportons du Cougrès, Sans doute, il fut encore question de détails analyserons dans d'autres lieux, mais deux faits nouveaux se dégagent qui valent d'être signalés: l'orientation sociale des questions qui concernent les mutifiés et le sonci qu'ont ces mutilés de s'occuper eux-mêmes de leurs affaire.

A. L'assistance aux mutilés ne se limite plus à un don de soins, à l'octroi d'une prothèse, à un conseil de rééducatiou, à une aide de placement. Elle a pris me tout autre ampleur.

De techniques, les problèmes à résoudre sont devenus politiques, diplomatiques, financiers, économiques. Ils u'intéressent plus seulement ces deux catégories qui avaient

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

particulièrement soulevé la pitié, les mutilés et les avengles, mais toutes les autres victimes de la guerre sont venues se joindre à ccux-ci : avec les réformés pour maladie et les veuves de guerre, c'est trois millions de victimes qu'il faut soutenir.

I,es mutilés constituent une nouvelle classe sociale vis-à-vis de laquelle la collectivité a contracté une dette énorme; des lois spéciales doivent s'appliquer à eux.

Ces lois doivent tendre à s'égaliser dans les différents pays alliés. Le soldat allié combattait pour la cause commune, quel que soit le drapean sous lequel il servait. Muillé, il doit maintenant trouver la même protection, quel que soit le pays allié dans lequel il réside et auquel il apporte encore la collaboration de son travail, même réduit. Ainsi les travailleurs invalides étrangers devraient avoir droit à tous les avantages accordés aux travailleurs étrangers dans les conventions de travail, notament en mutière d'accidents du travail, et benéficieraient en tous cas des avantages que la législation de chaque pays accorde aux invailées antionaux.

L'accès des écoles de réchication doit être permis aux invalides étrangers; l'assistance temporaire doit leur être assurée; la protection donnée par les institutions publiques ou privées, soit pour les soins mcdicaux, soit pour la prothèse, soit pour lout autre service, doit s'étendre à eux. Tout invalide ou victime de la guerre doit pouvoir toucher les arrérages de sa pension à l'une des trésoreries des pays alliés où il se trouve et bénéficier des exonérations de taxe et franchises accordées aux invalides autonaux.

Voilà un nouveau chapitre de droit international qui s'ouvre.

Au reste, les anciennes coutumes ou les lois du passé

pourraient être, du fait des besoins de ces héros malhenreux, anjettes à revision. Leur cabier de reveuelications est de telle nature que, par exemple, les lois de défense de la propriété commerdale pourraient être modifiées, si l'on tenait compte, par exemple, d'une demande formulée au sujet des brevets d'invention concernant la prothèse. Ils souhaitent voir racheter ceux-ci par l'Etat et tomber dans le domaine commun. De même, la loi d'acquisition de la petite propriété on celle des biens communans, d'autres a joritori concernant les pensions, les hypothèques, les coopératives, etc., seraient complétement à récolté-

C'est donc dans leur essence même que certaines demandes sont d'allure révolutionnaire, en ce qu'elles exigent une brusque transformation des habitudes et des lois.

Mais le ton, les mots choisis pour présenter des arguments souvent fort logiques n'ont pas, en dehors de la tribune, l'âpreté des propos des agitateurs politiques. Et c'est là où nous voulons en venir.

Dépouillé d'une certaine emphase, de toute l'exagération de vocables qui parfois les ont rendues suspectes, les doléances des mutilés apparaissent comme légitimes, raisonnables, nécessaires.

B. Leurs associations représentent, à l'heure actuelle, une force énorne, cohérente et disciplinée. Les bommes qui les composent ont quitté l'habit militaire, sont redevenus de libres citoyens. A délant de leur valeur physique, ils ont retrouvé, avec leur atmosphère d'autra-fois et leur milieu d'évolution, leur équilibre intellectuel, leurs habitudes sociales, la conscience de leur indépendance. Ils aspirent à seconer la tutelle de l'Etat et à devenir les mirfers de leur destinée. Sans d'ute îls con-

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

Sitionte de Soude titré et soluble
NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Répartillons : VIAL. 4. Place de la Groix-Rousse, LYON

#### 

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

servent une gratitude infinie pour les services dont ils ont été l'objet de la part des associations charitables à une époque où ils étaient dans l'impossibilité de défendre leurs droits, mais ils pensent que cette époque est révolue.

Il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas tort et que la forme d'assistance que l'on pourrait qualifier de bienfaisance, seule applicable pendant leur vie hospitalière et les premiers mois de leur réadaptation à la vie sociale, doit faire place à une tout autre formule. Actuellement encore, les mutilés ne repousseut pas le concours des œuvres qui approprient et personnalisent leur action suivant tous les besoius, mais c'est à des dispositions légales qu'ils demandent l'amélioration de leurs moyens d'existence et la solution de tous les problèmes qui les intéressent. C'est sur la force de leurs groupements qu'ils comptent pour obtenir satisfaction. Ils font appel, non plus'à la charité, mais à la justice. Ils prétendent garder en main la gestion de leurs propres affaires. Leurs chefs, au contact direct de camarades dont ils apprécient mieux que nous les besoins et l'état d'âme, sont plus désignés que des fonctionnaires, fussent-ils les plus conseiencieux et les plus dévonés, pour traiter avec les pouvoirs publics, étudier les lois protectrices ou proposer tels règlements administratifs appropriés.

En particulier, ils exigent que le Comité permanent interallié, organisé à la suite du Congrès de Lisbonne, par entente entre les différents gouvernements et composé de hautes personnalités charitables ou scientifiques, soit désormais constitué par moitié de délégués mutilés, et que ce Comité compte parmi les organismes de la Société des nations. Ils rappellent qu'actuellement au Comité interallié, la classe la plus nombreuse, celle des invalides par maladie et qui constitue les deux tiers des victimes, n'est représentée ni par des techniciens, ui par aucun mandataire des intéressés.

Les mutilés souhaitent que les rapports entre les Offices Nationaux des différents pays et le Comité Interallié soient constants et de nature définie et que les Offices Nationaux rénovés compreunent également dans leur sein des délégués élus par les mutilés en dehors de l'action gouvernementale, de façon à échapper à toute emprise politique (Martin, de Bruxelles). Ces Offices deviendraient de la sorte des institutions d'études et de concentration des efforts, à l'abri des courants d'opinion. Les mutilés demandent encore que toutes les associations d'invalides des pays alliés soient invitées officiellement à se faire représenter au IVe Congrès Interallié; que des maintenant le Comité Interallié (vœu Leclerc) organise un burean qui puisse servir de trait d'union entre toutes les associations d'invalides des pays alliés : que partout les invalides soient représentés par leurs délégnés dans les tribunaux de pensions et dans toutes les institutions officielles créées en faveur des invalides; que toutes ces institutions, officielles on privées, aient un caractère purement eivil; que les pensions soient calculées en tenant compte des charges de famille : octroi d'un supplément, non senlement pour chaque enfant, mais pour l'épouse (système cauadien).

De plus (proposition du professeur Gennaro Laghezza). la somme que l'ennen i commun doit payer en répa-

rations pour les dommages cansés à l'Entente devrait être versée, avant tout autre, an fonds des pensions des invalidos

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les principales revendications d'ensemble des mutilés, qui ont fait les frais des trois séances plénières. Pour justes qu'elles paraissent, il faut recounaître qu'elles ne furent pas aecueillies par tous du même geste favorable.

Quand le vœu d'être, à l'avenir, représentés au sein du Comité Interallié fut émis par les délégués de quatre nations alliées, on cut pensé d'un attentat à la constitution on d'un déplorable sacrilège. Le président refusa même de le mettre aux voix, comme contraire au statut constitutif de ce Comité, arrêté par une entente diplomatique. On comprend parfois l'aigreur qui s'épanouit dans la pensée de certaines vietimes de la guerre, et qui ajoute, hélas, à la mutilation des corps, chez quelques-uns, une mutilation des âmes, plus pitovable encore.

A-t-on tout fait pour l'éviter ?

Cet épisode médiocre prend figure représentative. On imagine de trop fréquents débats pointilleux et stériles entre mutilés et officiels. D'un côté, des houmes à l'irritation facile, énervés de ne pas tronver toujours la réalisation immédiate des promesses dont les comble un pouvoir lointain, irresponsable, uniquement soucieux de popularité. D'autre part, nautis de mandats sans portée définie et toujours résiliables, des philauthropes placides et de pacifiques fonctionnaires, mis en défiance par certaines turbulences de langage et se débattant parmi des difficultés pratiques et des improvisations continuelles. Entre eux, un amoncellement de préjugés, de malentendus et de conventions.

Une ère nouvelle qu'appellent tous les amis des mntilés doit s'ouvrir.

A l'assistance en tutelle doit succéder l'assistance en collaboration.

Reprenons, par exemple, la question des prothèses. Les mutilés se plaiguent qu'elles soient mal compriser, mal adaptées, pas tenues au courant du progrès : « Ce n'est pas, disait un délégué mutilé, celui qui fait les appareils qui les porte. » Argument parfaitement spécieux. Ce n'est pas non plus le tailleur qui use tous les vêtements qu'il fait. Mais il y a entre le taillenr et son client un sentiment qui manque parfois dans les rapports entre le mutilé et l'orthopédie officielle, et qui s'appelle la confiance. Le client se rend compte que le tailleur connaît mieux que lui les étoffes et la coupe, il le tient pour compétent et s'abandonne à son ingement. Le mutilé, lui aussi, doit ponvoir exprimer ses désirs, donner ses impressious personnelles, mais l'orthopédiste, qui réplique par la longue somme des expériences qu'il a su faire, n'a pas de raison d'être moins écouté. Même, son officialité est une garantie d'indépendance pour le mutilé, que celui-ci perdrait si, libremeut et sans contrôle. il pouvait, comme certains extrémistes le réclament. s'en aller muni d'un bon, faire sa commande au hasard des appels de la publicité. Ce n'est pas, en somme, en ee chapitre, d'un excès de

science que l'on a souffert, ni d'une extrême technicité, ainsi que le reprochait un autre délégué, mais an eontraire d'une science trop réduite et non diffusée, Si le

# AFLEGMATOL LO MONACO

#### Spécifique des sécrétions pathologiques

Agit indirectement sur le processus tuberculeux, en diminuant l'hémoptysle, la sécrétion bronchitique (toux), les sueurs nocturnes et par conséquence les autres symptômes.

#### BRONCHITES, PLEURÉSIES, PNEUMONIES. CONGESTIONS PULMONAIRES GRIPPE, ENTÉRITES, ETC.

Ampoules de 2 cc. 5, solution d'hydrates de carbone (sérum saccharosé) préparées sous le contrôle du Professeur D. LO MONACO, de la Faculté de Médecine de Rome, et seules autorisées à porter la bande de garantie et l'étiquette avec la signature du Professeur Dr D. Lo Monaco.

Exigez sur chaque ampoule la marque AFLEGMATOL LO MONACO.

La boite de 20 ampoules d'Aflegmatol Lo Monaco (avec Stovaine 0.01). 15 fr.

DEMANDEZ LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

AU Laboratoire de l'AFLEGMATOL LO MONACO. 32. rue du Mont-Thabor. PARIS ([er)

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépai tique et Bilioire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Colliques hépatiques, + Ictèrer ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME DIABÈTE ISME & ARTHRITISME ÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES - HYPERCHLORHYDRIE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES

DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES
INTOXICATIONS et INFECTIONS
INTOXICATIONS et INFECTIONS
TOXEMIE GRAVIDLEUE
FIEVRE TYPHOIDE ## HEPATIES et CIRRHOSES

Prix de FLACON en France : 7 fr. 60

Prix de le boite de PILULES : 5 fr. 50 dans toutes les Pharmacies MÉD, D'OR GAND

1913 . . PALMA 1914

Cette medication escentiellement clinique, institute par les Primitire est in societal, against par les primitires est in societal, against parties est in societal, against parties est p

Le traitement, qui combine le substance de plusieure apécialités excelleutes, coustitue une déprose de 0 fr. 25 pro die à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement on de 2 PILULES équiv

Littérature et Échantilion : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

### CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIOUE

à base de 1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secrétions glandu-

2º EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui régularise la secré. tion de la bile.



1 à 6 Comprimés avant chaque repar LABORATOIRE DE-BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Banville, PARY. J. LEGRAND . Pharmaclen



3: AGAR AGAR qui rehydrate le contenu intestinal.

4º FERMENTS LACTI-QUES SÉLECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique.

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

mutilé avait été amené à donner ses eouseils et ses avis, peut-être cette science, si complètement rénovée déjà, aurait-elle porté d'autres fruits.

En vérité, il faut maintenant des responsabilités partagées, des recherches en commun, une entente cordiale de tous les instants. Cette obligation est à la base de la refonte des Centres d'Apparellage. Elle est auxordia la condition sine qua non qui permettra l'établissement du libre choix de l'appareil démandé par un récent lougrée. Elle limitera le champ de développement dans lequel ce libre cho ix peut être profitable à l'un et à l'autre narti.

En matière de législation, d'économie, de finances, il doit en être de même, c'est une collaboration daus la confiance qui doit rapprocher mutilés et spécialistes. Or les mutilés ont dans leurs raugs de nombreux

techniciens. Ils ont leurs élites dirigeantes, élites dont l'action, quoi qu'on en ait pensé, a été pacifiante et conciliatrice et qui, à des heures grosses de meuaces, ont joué un rôle de prudence et de modération.

C'est vers ces éfites que doivent se tourner les pouvoirs publics et les envres. Les hommes qui les composent ne penvent faire fi de l'expérience acquise par les officiels qui se sont spécialisés en toutes branches dans les questions qui les touchent. Ils appaurbriaent let ne action en se privant de leur concours. Les conducteurs d'hier et les chefs ardents et jennes que les mutilés es sont donnés doivent unir leurs efforts comme les a unis une commune affection pour les victiunes de l'horrible calastrophe.

Ce sont ces résolutions qu'un soir, an Palatin, tandis que mourait le soleil dels les coupoles de Saint-Fierre, la sagesse éternelle qui veille aux destins des cités conseillait à queiques jeunes hommes soucieux du bien public, ain qu'ils les répétent, les répandent et concourent pour une part à fouder eette paix tant attendine qui doit être doues à ceux dont la volonté est boune.

#### NOUVELLES

Néerologie. — Le D' Saeré, médecin en chef de l'arméè beige d'occupation en Allentagne. — Le D' Claes (de Bruxelles). — Le D' Bragne Carlier (d'Uceles). — Le D' Dumont (de Doure). — MM. Joseph et Maurice Louge, interne et exterue des hôpitaux de Marseille, fils de M. le D' Louge, chirurgien des hôpitaux de Marseille, niedecins auxiliaires, morts tous deux pour la Prauce. — Le D' Vouillemin (de Bourmont), décèté dans sa quatre-vingt-septième année. — Le D' Jean Cremer, médecin de l'.A. M. I. en Afrique Occidentale, décédé

à Oniha-Gouhia. — Le Dr Ant. Ritti, médeein en chef honoraire de la maison nationale de Charenton, médeein inspecteur honoraire des asiles d'aliénés de la Scine, chevalier de la Légion d'honneur.

Mariages. — M. le D' Adolphe Bréchot, chirurgien des hôpitaux de Paris, fils de M. le D' A. Bréchot, chevalier de la Légion d'honneur, et M<sup>10</sup>e Marthe Henry-Gréard. — M. le D' Bdonard Duron, fils de M. le D' Duron, chevalier de la Légion d'Honneur, et M<sup>10</sup>e Suzanne Moncoq.



Tolérance parfaite en toutes saisons.

đe

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5 tr.

prétuberculeux

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

Hôpitaux de Paris. -- CONCOURS DE MÉDECIN DES FORTAUX. - Consultation écrite. - Séance du 16 janvier. -- MM. Lévy (Fernand), 17; Weil (M.-P.) et Giroux, 18. Séance du 19 janvier. - MM, Voisin (R.), 17 : Phili-

bert, 16 : Troisier, 17. Seance du 21 janvier. - MM. Tinel, 16 ; Vallery-Radot,

18; Renaud, 19. Séance du 23 janvier. - MM. Bénard, 16; Gougerot, 16.

CONCOURS DE L'INTERNAT. - Lecture des copies. -ANATOMIE. - Séance du 19 janvier. - MM. Reinhold, 13 : Chavang, 10 : Tisné, 13 : Pollet, 11 : Debray, 10 ; Derville, 11.

Séance du 25 janvier. - MM. Dufestel. 10 : Le Rasle, 12; Mérot, 11; Ortodoxu, 10; Huet (Pierre), 14; Demerliac, 9; Parat, 8; Marchand, 13; Audral, 11; Boyau, 12.

Absents : MM. Chabrut et Michel.

PATEOLOGIE. - Séance du 21 janvier. - MM. Miuvielle (Martin), 13; Raiga, 10; Bartel et Marie, 11; Caillet, 6; Marty, 9; Chatellier, 8; Deschamps, III et M<sup>11c</sup> Labeaume, 12

Séance du 24 janvier. - MM. Cornet, 14; Niel, 10; Cocault-Duverger, 10; Verger, 10; Ducrohet, 11; Gambillard, 12; Lestoquoy, 11; Jousseaume, 11; Bourdier, 13; Lautman, 11.

Absent : M. Démelin,

CONCOURS DE L'EXTERNAT. -- PATHO O ME. - Séance du 19 janvier. - Ponction lombaire.

MM. Lehmann (Henri), 16; Lévy (Jean), 14; Lévy (Amédée), 11 : Lifschitz et Leblane, 13 : Tonesco, 16 : Jeudon, 14; Laeassie, 13; Kohn (Victor), 12; Lefèvre (Georges), 11; Jarrige-Lemas, 14; Landrieu, 12; Lévy (Maurice), 18 r Leyrat, 10 ; Leplat (Gabriel), 16 ; Loniumeau, 18 : Marot, 11.

Séance du 21 janvier. - Symptômes de la grossesse au sixième mois.

MM. Laplanche, 14; Job, 10; Le Goff, 14; Lamare, 13; Lotte, 18; Louvel, 17; Longchampt, 16; Lerond, 17; Lacomme, 9; Lamy, 13; Lefèvre (Jean) et Lendormy, 14; Lechaux, 11; Laffitte, 14; Jardin, 10; Lemoine (Tean), 8 : Lamache, 11 : Lévy (Max), 14,

Séance du 23 janvier. - Hémoptysies. - MM. Mabit. 11; Jivanovitch, 13; Lentantin, 15; Machavoine, 17; de Lorgeril, 14 ; Lavieille, 12 ; Le Voyer, 16 ; Lumière, 16 1/2; Levassor, 15; Penther, 11; Leplat (Georges), 16; Lemoine (Robert), 15; Leyrat, 12; Maduro, 18; Lacombe, 15; Lemonnier, 18; Laurain, 11; Lejard, 13; Marchand, 16; Lehmann (Jacques), 15.

Absent : M. Malevièle.

Séance du 25 janvier. - Symptômes et diagnostic de la colique hépatique. --- MM, Kollisch, 13 ; Jean dit Aman, 13; Kalt, 18 1/2; Lescure, 13; Jossand, 13; Jamet, 11; Longnon, 12; Lamaze, 13; Loubeyre, 15; Jacquinet, 14; Lindegger, 17; Marcovici, 17; Lefraumin, 16; Le Grand, 15; Lorion, 15; Mahieu, 16 1/2; Lemière, 15; Laquière, 17; Le Clerc, 14. Absents : MM. Le Cerf et Lédanté,

ANATOME. - Séance du 19 janvier. - Diaphragme sans la physiologic.

MM. Corby. 14: Durand (Paul), 15: Chabrol. 9:

ARTHRITIQUES Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE & des

## Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Cétersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Honitaux de Paris

#### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL

de Thérapeutlque clinique et de Pharmacologie Par O. MARTIN

Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de médecine de Lyon 7º édition. 1 volume in-1º de 1 030 pages.

DE LA CIRCULATION DU

RÈGLES Cifficiles, Excessives, Insufficantes
VARICES — HÉMORRHOIDES — POLEBITES — VARICOCÈLES

#### MOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour. ENFANTSI: 2 à 3 cuillerées à dessert par jou DOCTEUR : Voulez-cous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HÉMOPAUSINE Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère): - ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

#### NOUVELLES (Suite)

Dupont (Michel), 10; Chenilleau, 9; Corbasson, 8; Chauveau, 13; Denis (Mauriee), 10; Degisors et Dufay, 13; Djourovick, 15; Devonge, 13; Davoigneau, 8; Clanycux, 11; Dupont (E.), 10; Collot, 11; Dupont (Maximilien),

11; Dupont (E.), 10; Collot, 11; Dupont (Maximilio 15; Delacloche, 12; Epagneul, 15; Descharmes, 17.

Séance du 20 janvier. — Articulation scapulo-lumérale (sana la physiologie). — Ont obtem 1: MD. Duchiek, 11; Carvaillo, 12; Chèce, 17; D'hour, 13; Daviol, 8; Deschouches, 16; Chabael, 16; Chabael (Jean), 14; Croey, 11; Drujon, 11; Dunnas, 18; Depouilly, 15; 1/2; Ducuon, 11; Dunnas, 18; Depouilly, 15; 1/2; Ducuon, 15; David, 12; Boconbert, 17; Christophe, 16; Decominck, 15; David, 12; Bocquet, 11; Boultier, 15; Beaussier, 12; Blu

Sélance du 22 jauvier. — Parois osseussede l'orbite.

M. Boltanski, 9; Bordas, 15; Allaire, 14; Burgeat,
16; Blum (Amédée), 15; Béclère, 16; 1/2; Bonnecaze,
18; Camino, 11; Bannet, 16; 1/2; Barbellion, 11; Bonemusison, 9; Callégari et Bonch, 14; Baranger (André),
17; Bitterlin (Jean) et Bremier, 8; Arbeltier, 10;
Brosio, 9.

Séance du 24 janvier. — Configuratiou extérieure et rapports de la vessie chez l'homme. — MM. Calileux, 7; Berson, 14; Canouet, 10; Bouessée, 15; Calbet, 12; Breton, 11; Azalbett, 11; Bazouge, 17; Busser, 16; Axalair, 12; Cardot, 10; Boutroux, 13; Caclera, 13; Buisson, 16; Azam, 9; Brunet, 0; Beynes, 13; Blum (Gaston), 16; 12; Béguin, 14.

Médecins de la Santé. — Des emplois de médecius de la Santé sont vacants aux ports ci-après: Cherbourg (Manche), Le Havre (Seine-Inférieure), Pauillac (Gironde), Marseille (Bouches-du-Rhône).

Les candidats sont invités à produire, au ministère de

l'Intérieur (service sanitaire maritime), leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes les justifications utiles avant le 14 février.

Concours de l'assistance médicale à domicile. — Epreuve clinique. — Séance du 15 janvier. - MM. Lépagnole, 15 + 8 - 23; Trocmé, 18 + 10 - 28.

Séance du 16 janvier. — MM. Hébert, 17 + 7 = 24; Savatier, 16 + 7 = 23.

Ce concours s'est terminé par les présentatious suivantes: MM. les D'ochtet, 70 1/4; 'Sasportis, 69 1/2 papillon, Renault, 60 1/4; 'Netter, 65; Lussance, 63 1/2; 'Papillon, 60 1/4; 'Hébert, 59 3/4; 'Routhier, 59 1/4; 'Bilbault, 58; Guyonnaud et Pasquet, 57 3/4; 'Pillot, 57; 'Nicaud, 56 1/4; 'Troemé, 55; Lévy, 54 3/4; 'Salmont, 54 1/2; Lépagnole et Souday, 54 3/4; 'Millo Kossler, 53 et et M. Fourgous, 52 1/2.

Concours de médecin adjoint des asiles d'allénés. — Le jury du concours des médecins adjoints des asiles d'aliénés est constitué comme suit :

Président: M. le Dr Monod, inspecteur général des services administratifs du ministère de l'Intérieur.

Membres titulaires: M. le D' Lépine (Jean), profeseur de clinique des maladies mentales et nerveuses à la Faculté de médecine de Lyon; M. le D' l'fersdordd, professeur de psychiatric à la Faculté de médecine de Strasburg; M. le D' Demaye, médecin directeur de l'asile d'aliénés de la Roche-sur-Yon (Vendée); M. le D' Tissot, médecin-ched de l'asile d'aliénés d'Auch (Gers); M. le D' Chocreaux, médecin-ched de l'asile d'aliénés de Lommelet (Nord); M. le D' Colin, médecin-ched de l'asile d'aliénés de d'aliénés de Lommelet (Nord); M. le D' Colin, médecin-ched de l'asile d'aliénés de Vallejuit (Seine).

Membres suppléants : M. le Dr Cuiard, médecin direc-



FERMENTS LACTIQUES

GO fois plus actif EXTRAITS BILIAIRES

que les ferments lactiques seuls.

DÉSINFECTION INTESTINALE

Unterstan et Éthanillong LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Rennequin, PARIS



Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. conire Myxœdème, 2 à 8 contre Obesité, Goître, etc. FL. 3 fr. — PARIS, 3, Bont St-Martin.

## RÉGIMES Par le D: Marcel LABBÉ

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hòpitaux.

2. édit. 1917, 1 vol. in-8 de 584 p. avec 41 fig., broché 16 fr., cart. 20 fr.

SIROP BRAHMA CONTRE IS TOUX

THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA. ACONIT. MODE D'EMPLOI: Enfants, au dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1th classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loir) Dépôt : PIOTET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

MONTCOURT DF.

49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bile Extrait rénai MONCOUR MONCOUR

Coliques hépatiques insuffisance rénale Lithiase Albuminurie Néphrites, Urémie ictère par rétention

En sphérulines dosées à 10 clar.

De 2 h 6 sphérulines per jour

TRICALCINE

BACHITISME

MONCOUR Myxædème, Obésité

Arrêt de Croissance Fibromes dosés à 5 ejgr.

En sphérulines sphérulines dosées à 35 ctor. dosées à 15 ctor De 4 à 16 sphérulines De i à 4 bonbons par jour. De i à 6 aphérulines par jour.

Poudre ovarienne MONCOUR MONCOUR Aménorrhée Extrait Dysménorrhée

Ménopause

En sphérulines

Muscle lisse Extrait Neurasthénie féminine de Muscle strié Moelle osseuse dosées à 20 c/gr. Myocardine

TÉLÉPHONE 114

Poudre surrénale De 1 & 3 sphérulines Thymus, etc., etc. par jour. Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale,

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

# RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA

PULMONAIRE - OSSEUSE TUBERCULOSE PÉRITONITE TURFROULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

TRICALCINE PURE PRINTS. GRANULTS. ET CACHET TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

CONVALESCENCES - FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABETE

#### NOUVELLES (Suite)

teur de l'asile d'aliénés de Limoges (Haute-Vienne) M. le D<sup>r</sup> Mignot, médeein-chef de(l'asile d'aliénés de Charenton (Seine).

Les fonctions de secrétaire du jury seront remplies par M. Horpin, commis au ministère de l'Intérieur.

Concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux de Bordeaux. — Deux places sont mises au concours ; les épreuves commenceront le 16 mars à huit heures du matin. Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat des hospices avant le 2 mars.

Agrégation en médecine de l'Ecole du Val-de-Grâne.

M. le Dr Vezeaux de Lavergne a été nommé agrégé;
MM. les Dr Hirtzmann et Rouquier sont désignés comme
faisant fonction d'agrégé.

Mission confiée à M. le D' Tuffler. — M. le D' Tuffler chirurgien des höpitaux de Paris, membre de l'Académie de médecine, est chargé de l'organisation technique de tous les établissements hospitaliers appelés à coopérer l'application de l'article 0<sub>4</sub> de la loi du 31 mars 1919. Il est investi en cette qualité d'une mission permanente d'inspection technique en vue d'établir la coordination entre les divers services.

Pour les médecins des régions libérées. — Le maxinum des avances consenties aux médecins et pharmaciens pour la reconstitution de leur mobilier est porté de 10 000 francs à 15 000 francs.

Société française d'urologie. -- I.a prochaine séance aura lieu le 9 février à 17 heures à l'hôpital Necker.

Ecole d'application de la marine de Touton. — Liste des élives du service de santé de la marine de Touton. — All excurs de l'école d'application de Touton. — AM. Brugeau (J.-C.) Hars (P.-J.-G.) Mallein (A.-H.); Carpentier (L.-J.-R.); Charlei (M.-J.-R.); Manohau (J.-V.)) Gaugnet (R.-G.-L.); Chatrieux (G.-A.-H.) Manoh (M.-P.-A.); Firere (R.-R.-A.) Maudet (G.-A.-H.); Manoh (A.-J.-A.-R.-M.); Kervella (P.-L.-M.); Olive (G.-A.-P.); Gaugnet (C.-J.); Tramini (P.-P.-M.); Testot-Perry (R.-H.-A.); Tirand (J.-M.-J.); Pomrilli (A.-J.-J.); Minimi (M.-L.); Sches (A.-M.-H.S.); Bourdili (A.-J.-J.); Minimi (A.-L.)

Hôpitaux d'Anvers. :-- Trois places de chirurgien adjoint sont vacantes dans les hôpitaux d'Anvers.

Hôpital de 1x Pitlé. — Conférences de cilinique chirurgicale. — M. le Dr Mauclaire, agrégé, fera le premier et le troisième jeudi de chaque mois à partir du 5 février, à dix heures, une leçon de chirurgie orthopédique chez l'adulte. Cousultations orthopédiques les lundis et vendredis à neuf heures, salle Lisfranc.

#### MEMENTO DU MÉGECIN

31 JANY.ER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Service de M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45. Sur un ces de chorée de Sydenham.

Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD: Leçon clinique à 10 heures.

Paris, Cours d'hydrologie, M. le D<sup>\*</sup> Layoss er. Projections par M. Gandy (Bagnères-de-Bigorre), M. Joly (Bagnoles-de-l'Orne). Grand amphithéâtre, 5 heures

Paris. Ecole de psychologie (49, rue Saint-André-des-Arts), à 14 heures. M. Guillermerr: Le milieu criminel

1°F PÉVAIER. — Paris, Conférence de M. PAUL AM-MANN: Le grenier colonial. Grand amphithéâtre de la Faculté de médecine, à 16 h, 30°.

Paris. Hôpital Saint-Louis, à 10 heures. M. ('O"GE-EO.': Les grandes médications dermatologiques.

Paris, Deruier délai de dépôt des mémoires pour le prix Civiale. Administration de l'Assistance publique (bureau du personnel).

Paris. Asile clinique, 10 h. 30. M. LAIGNEL-LAYAS-TINE: Démence précoce et tuberculose, hérédo-syphilis. 2 Févaier. — Paris. Ouverture du concours de den-

tiste des hôpitaux.

Lyon. Concours pour deux places de médecins des hôpitaux de Saiut-Etienne.

Paris. A la clinique Baudelocque, ouverture du cours de diagnostic et de thérapeutique obstétricale, par M. Lévy-Solal.

4 Pévauer. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique, à 10 heures (hôpital Lariboisière): leçon clinique par le professeur Sebilhau.

Paris. Expiration du délai pour les demandes d'inscription pour la place de directeur du bureau municipal d'hygiène d'Epinal (ministère de l'Intérieur).

4 Pf.v.ier. — Cliuique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gi,bert. Polyclinique. Présentation de malades. Notions de thérapeutique pratique

5 Féysier. — Paris. Cours d'hydrologie. M. Barder Climatothérapie générale. Grand amphithéâtre de la Faculté, à 17 heures.

Paris. Ouverture des conférences de clinique chirurgicale de M. le 18 MAUCLAIRE, hôpital de la Pitié, 10 h.

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

#### NOUVELLES (Suite)

Historique général de l'orthopédie. Traitement des aukyloses du genou

6 Physier. -- Paris. Hôpital Beaujon, 18 heures, ouverture du cours de chirurgie d'urgence de MM, MI-CLON et SAVARIAUD.

7 PÉVRIER, - Paris, Cours d'hydrologie, M. G. BAU-LO 'IN: Climats marins et thalassothérapie. Grand amphithéâtre de la Faculté, 17 heures.

9 FÉVRIER. - Paris. Hôpital Necker, à 17 heures, séauce de la Société frauçaise d'urologie.

Paris. Clinique Tarnier, à 17 heures. Ouverture du cours de puériculture de MM. Metzger et Ecalle. II FÉVRIER. -- Paris. Concours de médecius de Saint-

Lazare.

12 FÉVRIER. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin adjoint des asiles d'aliénés (ministère de l'Intérieur, 1er bureau de l'Assistauce publique, 7, rue Cambacérès).

Rouen. Ouverture du concours pour la place de chirurgien en chef de l'hôvital d'Elbeuf.

14 Fivater. - Paris. Clôture de la liste d'inscription aux postes vacants de médecins de la santé (ministère de l'Intérieur, service sanitaire maritime).

22 PÉVAIER. -- Paris. Ouverture des conférences de M. BÉCLÈRE sur la radiothérapie des glandes à sécrétions internes et du cancer, à l'hôpital Saint-Autoine.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Rectoscopie, sigmoïdoscopie (Traité d'endoscopie recto-colique), par le Dr RAOUL BENSAUDE, médeciu de l'hôpital Saint-Autoine. 1919, 1 vol. gr. iu-8, avec 33 fig. dans le texte, 55 figures hors texte en noir et eu couleurs 28 fr. (Masson et Cie, édit. à Paris).

Nous vivons à une époque où la cliuique doit appeler à sou aide les procédés d'examen les plus perfectionnés, et l'on doit admettre actuellement eu principe qu'aucun examen du segment inférieur du gros intestin n'est complet si l'on n'a pas pratiqué la recto-sigmoidoscopie. C'est un chirurgien français, Désormeaux, qui, au milieu du xixe siècle, inventa le premier rectoscope, mais cet instrument était imparfait, il fut abaudonué et la rectoscopie nous est revenue d'Amérique après perfectionnement à la fin du XIXº siècle sculement. Bensaude est un de ceux qui, avec Quénu et Duval, Hartmann et Okinczyc, se sont le plus attachés aux progrès de la rectoscopie et uous devons le remercier d'avoir condensé, dans un traité luxueusement édité par la librairie Masson, les résultats de sa très graude expérience.

Ce qui donne uue valeur toute particulière au livre de Bensaude, c'est qu'il est écrit par un médecia possédant non seulement une grande habileté technique dans la rectoscopie, mais eucore les qualités si précieuses d'une érudition puissante et d'un sens elinique très averti. Un traité, comme le sien, avec son texte sobre et précis, avec ses figures des types anatomiques les plus caractéristiques, si joliment exécutées en couleurs par Frantz,fait honneur à la science française et il rendra les plus grands services à tous ceux, médecins et chirurgiens, qui voudront le consulter.

ALBERT MOUCHET.

Tableaux synoptiques de Bactériologie, par L. Ser-GENT. 1 vol. in-16, de 102 pages, cartonné, 2 fr. 50 (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris).

Résumer sous forme de tableaux synoptiques les principales opérations de la bactériologie, cultures, colorations, inoculations, etc., et les caractères des principaux microbes pathogènes, tel est le but de ce petit livre, qu'i rendra service à tous ceux que les progrès de la microbiologie forceut aujourd'hui à mettre en œuvre ses techniques, médecins, praticiens, pharmaciens, etc. Le traitement des maladies de l'estomac en clien-

tèle, par I. Pron, 2º édition, 1 vol. in-8 de 300 pages (A. Maloine et fils, à Paris).

Sous ce titre, l'auteur expose sa pratique personnelle des maladies de l'estomac, aussi bien au point de vue diagnostic, qu'au point de vue thérapeutique. La première édition de cet ouvrage, parue en 1918, a été rapidement épuisée. La seconde apparaît avec un certain nombre d'additior s et de modifications. Elle trouvera sans doute auprès des praticiens un succès comparable à celui de la première. G. L.

## odéine montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg. =0,04) SIROP (0.04) PILULES (0,01)

40, 49th and de Port-Royal, PARIS

# **FOMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

AMPOULES (0.00) rd de Port-Royal, PARIS

et ne fatique pas l'eston GHADES 18, RUE DE L'ISLY

#### LIBRES PROPOS

#### POUR NOS PETITS

Je m'excuse de revenir sur une question qui un tient à cœur; mais, en protestant contre la stuit dité de certains livres mis entre les mains de nor enfants, je n'ai signalé que le moinde inconventant narmonieux, et non de créer ici une hypertrophie, là d'incroyable incompréhension de la mentalité enfair tine que manifestent nos éducateurs officiels (1).

Vous vous rappelez en quels termes certain Auvergnat célèbre, ayant trouvé une galoche dans la soupière, se plaignait à son hôtelier :

« Ce n'est pas que ça soit sale, s'exclamait-il, mais ca tient de la place ! »

Eh bien I toutes les inutilités - pour ne pas dire plus - dont on surcharge la ménuoire de nos petits, « ça tient de la place ». Le temps qu'ils perdent à apprendre, pour l'oublier bien vite, que le plancton est composé de diatomées et de globigérines, ils pourraient l'occuper utilement.

 Ne vous plaignez pas qu'ils l'oublient, sourit mon ami Raillet, le savant professeur d'histoire naturelle de l'École d'Alfort. Les passages que vous avez cités sont un tissu d'erreurs grossières. Dans les huit premières lignes seulement, il n'y a pas moins de trois bourdes. Les auteurs parlent de la famille des thallophytes, rangent le zostère parmi les algues, et les globigérines dans les mollusques : or les thallophytes constituent un embranchement, les zostères sont des monocotylédones, et les globigérines des foraminifères !

 A merveille! Je ne m'étonne plus que les extraordinaires géographes, que j'ai pris à parti, trouvent naturel de faire apprendre à des enfants des mots incompréhensibles pour leur âge, puisqu'ils trouvent naturel de les écrire eux-mêmes sans les comprendre. Je les comparais à Sganarelle étourdissant Géronte par un flot de mots latins ou pseudo-latins sans signification et sans suite. Je ne croyais pas ma comparaison aussi juste. Ils ont cueilli, dans un traité d'histoire naturelle, quelques expressions bien rébarbatives, et ils les ont alignées à tort et à travers, dénaturant leur sens, qu'ils ne cherchaieut même pas à saisir, pour « épater » de leur fausse science des lecteurs de huit ans. Pauvres enfants! Pauvres pédagogues l

Mais mes critiques visent plus haut que ces erreurs plus ou moins grossières de deux fabricants de manuels. Elles s'adressent à la méthode d'éducation elle-même, et celle-ci est déplorable!

Elle est déplorable, - je l'ai déjà dit - parce que, au lieu de former des intelligences, elle accumule pêle-mêle dans un cerveau inapte à les assimiler et à les classer des notions scientifiques fragmentaires, que ne relie aucun ciment capable de les y fixer. Elle est déplorable, surtout parce qu'elle ne laisse aucun temps à l'éducation physique.

(1) Paris médical, 17 janvier 1920.

Notre devoirvis-à-vis de nos enfants n'est pas uniquenent d'orner leur intelligence. Leur squelette leurs muscles, leurs organes se développent en même ps que leur cerveau. Nons devons nous efforcer de rendre, dans son enscmble, ce développement une atrophie. Le christianisme naissant nous a trop, prêché le mépris du corps. Mais nous ne dirions plus avec Philaminte de Bélise :

Le corps, cette gueni'le, est-il d'une importance, D'un prix à mériter seulement qu'on y panse?

Mais nous agissons un peu conune si nous le pen-

L'antiquité nous enseignait au contraire qu'il n'y a d'intelligence saine que dans un corps sain. Il n'est pas de médecin qui ne fasse sien l'aphorisme latin.

Exercer le corps est utile au cours de l'existence entière ; c'est indispensable dans l'enfance et l'adolescence, à l'époque du développement, au moment où l'on peut encore lutter avec succès contre des tares héréditaires, trop fréquentes, hélas!

Or, actuellement, dès l'entrée au lycée, fût-ce dans les classes les plus enfantines, les cours, les devoirs à rédiger, les leçons à apprendre absorbent tout le temps disponible. Envoyer les enfants jouer en plein air, il n'y faut pas songer. Aux courses hâtives entre le lycée et la maison paternelle se réduisent ou à peu près, pour eux, tous les exercices physiques.

Et pourtant, dans quelques semaines, le solcil va briller dans le ciel bleu, un air plus doux fera, dans la eampagne, éclater les bourgeons, les prairies verdiront et se pareront de fleurs odorantes, les oiseaux chanteront dans les arbres leurs amours printanières! Et de tout cet enivrant renouveau nos enfants ne profiteront pas! Ils continueront à respirer l'air confiné des classes, à pâlir sur les globigérines et les diatomées, à accumuler des notions inappropriées à leur âge, et qui fuiront de leurs cerveaux comme l'eau du tonneau des Danaïdes.

Comme ils travailleraient plus gaiement, comme ils auraient l'esprit plus ouvert, les chers petits, après une heure passée à faire, au grand air, une bonne partie de barres ou de saute-mouton!

Si les dirigeants de notre Université avaient le souci de choisir les sujets de leurs leçons parmi ceux qui sont à leur portée, qui sont de nature à piquer leur curiosité, à susciter leur réflexions enfantines, combien il serait facile, sans aucun dommage pour leur avenir psychique, d'économiser le temps nécessaire! Et quel bénéfice de santé, de bien-être, de vigueur pour le présent et pour l'avenir !

La génération qui s'élève aura une lourde tâche! Elle devra rendre la santé à notre chère France que nous lui léguerons encore meurtrie et chancelante. Donnons-lui, pour l'y préparer, la santé à elle-même.

G. Linossiea.

#### VARIÉTÉS

#### RÉNOVATION ÉDUCATIVE

touchant la race dans les régions libérées

#### Par le D' Henri ALLIOT

En de précédentes études, nous avons indiqué ce qui, selon nous, devait être réalisé d'urgence (1) dans les régions dévastées et comment pouvait être envisagé, suivant le concept sanitaire moderne, le problème de la mise en état des villes meurtries des dites régions (2).

Tout cela ne serait que d'importance relative si les nouvelles générations ne bénéficiaient d'une réforme profonde dans les errencnts suivis jusqu'à présent : il faut forger la mentalité des cufants des l'âge le plus tendre et donner à ceux-ci les moya sa de conserver un corps sain et de le rendre plus vigourneux par une culture artionnelle.

Nous avons, il y a quelques années, exposé comment nous comprenions le problème d'une éducation sauitaire nationale (3): x ndre l'auségnement de l'hygiène dans les écoles normales plus effectif, plus réaliste, plus véen, par la réelle compétence des maîtres chargés de cette branche. Confier tout au moins le cours de troisième aunée à un médecin spécialisé. Rendre la post-école obligatoire et y réserver une large part à l'étude des choses utiles à l'existence, nous paraît une autre nécessité.

Il faudrait aussi précher d'exemple par la salubité poussée au raffincement des bâtiments scolaires à tous les degrés. C'est l'A B C de la réforme. La purification devrait s'étendre aux écoles normales, où existant cance des spécimens de malpropreté et où les ablutions totales sont parfois impossibles.

Dans les régions dévastées, l'effort devrait être plus puissant encore que partout ailleurs,

Nous avons lu avce un vif intérêt certaines communications sur le sujet, faites au Congrès interallié d'hygiène sociale (22-26 avril 1979). Dans une note sur « la reconstruction des écoles définitives », M. H. Mendy insiste sur ce que les écoles primaires d'avant-guerre étaient d'un type trop sunamé: l'éclairage et le chanffage laissent à désirer, le logenat des mattres est trop exigu et non séparé du bâtiment reclaire. Enfin on ne trouve nulle part d'installation hydrothérapique (hains et donches). Cet anteur ajonte:

l'in pénétrant en Lorraine et en Alsace reconquises, puis ensuite au delà du Rhin dans le grand-duché de Bade, on est frappé par l'importance des écoles dans les moindres villages. Leur emplacement est toujours indépendant de la mairie; elles sont spacienness, possèdent l'éclariage electrique, le chanflage central, des baintdouches et répondent aux nombreux desiderata de l'hygiène.

M. H. Mendy cite comme modèle le plan de l'école communale de Legelshurst, village de 1 500 habitants du grand-duché de Bade :

I'm sous-sol sont placées : deux machines pour le chauffage central, l'installation électrique, quatre salles de bains ripodincée avec baignoires en fonte émaillée et une salle de bains-douches avec dix-sept pommes, précédées d'une salle de déshabillars.

Au rez-de-chaussée, deux salles d'études, de 12 mètres sur 8 et hauteur 4 mètres avec radiateurs, électricité, éclairées par einq grandes baies. Il y a une vaste antichambre avec vestiaire et layabes.

A l'étage, même disposition qu'au rez-de-chaussée. Les instituteurs occupent une maison tout à fait indépendante, où ils disposent chacun d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine avec éclairage électrique.

De son côté M. le Dr Gillet, dans son rapport «Hygiène et logement des maîtres», insiste sur un point intéressant:

L'habitation du maître, construite dans un pavillon sépard des classes, avec entrée particulière, comprendra une cuisine, une salle à manger et jamais moiss de deux chambres, dont l'une, la chambre des aujants, toujours à deux fenêtres, sera disposée et prévue de façon à pouori être séparde en deux et fournir dinsi deux chambres contiguês, pouvant contenir chacune deux lits d'enfants délà grands et l'ameplalment nécessaire.

D'autre part, à propos de l'organisation de la Intte antituberculeuse, notre distingué collègue, M. le D' Parisot, de Nancy, avait, en 1913 (4), demandé l'aménagement, dans chaque ville, de terrains aérès en vue de la pratique régulière, par la population scolaire, d'exercices de gymnastique et de jeux de plein air.

La question est revenue au Congrès interallié d'hygiène sociale et M. Paul Rousseau a montré comment des stades pour culture physique et sports pourraient être aménagés économiquement:

Il suffirait de trouver un terrain de 100 mètres de long sur 50 mètres de large. Ledit terrain doit être plat : un pré, un champ, une clairière suffisent. Les dimensions les plus favorables seraient de 100 à 200 mètres sur 40 à 80 mètres. Une maison ou un abri quel-onque, loin de

(1) Organisation de la lutte contre la tuberenlo-e par les bureaux d'hygiène, Communication à la Réunion sanitaire provinciale (Société de médecine publique et de génie sanitaire, Parls, 1913).

Hygiène d'urgence dans les régions libérées (Paris midical, 21 juin 1919).

<sup>(2)</sup> Rénovation sanitaire dans les villes des régions libérées (Paris médical, 13 septembre, et Annales d'hygiène eş de médecine légale, septembre 1919).

<sup>(3)</sup> Éducation sanitaire nationale (Paris médical, 27) (juin 1911).



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE

LICHINER e traitement rationnel de l'ar-

- Ces cachets sont en forme de cœur e

4. rue du Roi-de-Sicile

Sel de Vanadium non toxique Ancrexie. Troubles digestifs. Advnamis, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 on 2 cuillerées à soup-

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, S RUE DE LABORDE

# AIX-LES-BA

Établis ement ouvert toute l'ounée.

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur laligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. GOUTTE - RHUMATISMES Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Deax-Reines.

Institut ZANDER ... | Saint-Simon .. Physiothérapie. ... Station d'altitude : | Eaux sulfureuses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marliez : de la sorre et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôlel-de-Ville



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - DÉRÉMALTINE - ORGÉDSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. UÉRÉ! "ES JAME. 3T pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

\*\*\*\* LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE of SCROFULE justiciables de l'Huile de Foie de Morus DYSPEPSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES

Névroses et Psychoses Dyshépatiques EPILEPSIE MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS TOXHEMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasma, Éphélides, Xauthomes, etc.)

DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES (Acaé, Furenculose, Pyodermites, etc. Maladies des pays chauds CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) 00000000000000 MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE



Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boîte de PILULES : 5 fr. 50 EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, insultante par le Dr Pinnier et de l'Englement considération essentiellement clinique, insultante par le Dr Pinnier et de manchaine par de metale quit quibant à la fois sur la sécrétion de relation de l'application de la commentation de titre que son échec, après un temps d'application suffisant, autorise à recourir

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-ment en une association qui exalte urs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE

EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien totêrée, légèrement amère mais sans

Se prépare aussi en PILULES.

arrière-goût.

#### POSOT OCIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède.— Demi-dose pour les Enfants.

à l'Intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméubilité des voies biliaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources

médelne. Aghuant sur le tractus digustif, avant tout par le rétablissement de la biligendes normals, la médication eserce, en outre, blen que ne renfermant aucune d'aegue à de purgative ou même instative, useaction directe aviz a motificité et la sécrétion de l'iniciain qu'elle remnée à l'état physiologique dans les expériences de pertudion intestin. Depouveuré d'étit toutique on anoit, le réminisent que des produits lèse consume ut responsant à suom mémorpa, elle commiss narmonissement la substancé puisse pédialité excellentes qu'elle complète et dont elle a c'al l'éliciculé par association spregique. Bite permet ainsi su médecin de trouver d'emblée, aux utonnement e s'écola accessifs, le mode extrême de le viel mainée, quelle quois los midiograperses. A la dose moyenne d'une culilerée à dessert de dix grammes par jour, ou de 2 PILULES équivalentes, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 envire

#### Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN .

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

> ASTHME.CŒUR.REINS HYPERTENSION ARTÉRIOSCLÉROSE

# .IXIR MARTI

O.GR. 25 PAR CUILLERÉE À CAFÉ

ÉCHANTILLONS FRANCO, LABORATOIRE MARTIN MAZADE, STVALLIER (DRÔME)

#### VARIÉTÉS (Suite)

toute auberge ou café, est souvent utile pour garer le matériel et servir de vestiaire.

Sur la question d'éducation physique et même de rééducation physique si importante pour l'enfant des régions libérées, comme il l'a été exprimé au Congrès, il y aurait beaucoup à dire. Elle doit être envisagée avec éclectisme.

«L'athlète, a écrit M. le Dr Ph. Tissié (1) (de Pau), n'est pas l'homme musculairement fort; mais l'homme qui, possédant la meilleure santé physique, intellectuelle et morale, reste jeune jusqu'à la plus lointaine vieillesse, et l'auteur de formuler le corollaire :

La force ne fait pas la sauté, mais la sauté physique, intellectuelle et morale fait la force.

De son côté, M. le Dr P. Kouindjy exprime ainsi son avis (2):

Le monvement, rationnellement appliqué, est seul en mesure de développer la force, la volonté, la beauté et le caractère d'une personne qui eu fait un usage constant et régulier.

L'excès des exercices et les mouvements mal dirigés peuvent deveuir misibles. L'application 'des exercices physiques, quelle que soit leur nature, doit avoir sa posologie et doit être dosée relativement aux indications et contre-indications justifiées par des modifications physiopathologiques de l'enfance et de l'adolescence. Le travair intensif musculaire peut occasionner (par l'intermédiaire des neris centripètes) un strunenage cérébral comme dans le sumenage intellectuel.

#### Et M. Kouindiv d'ajouter :

Pour nous, les exe cices physiques doivent avoir avant tout comme but principal le perfectionnement de la sauté de uos enfants et leur plus grande résistance à toutes les intembéries.

#### Suivant cet anteur :

sil suffit de faire faire aux enfants nue série d'exercices selt-cionnés selon l'âge, l'état physique et le tempérament de chaque enfant. On devrait les entraîner chaque jour une demi-heure par les exercices simples de la gymnastique rationnelle du pleiu air suivie d'une demi-heure de ioux les plus variés.

Nous pensons, avec ee physiothérapeute, qu'il est indispensable de confier la direction de l'éducation physique à des médecins compétents familiarisés avec les exercices physiques et leur action physiologique. A l'heure où l'inspection médicale va très vraisemblablement et doit devenir obligatoire d'uns toutes les écoles communales, nous pensons qu'il y a là sujet de préoccupation pour les médecins qui devront être les guides de la culture infantille.

Venant d'évoquer l'opportunité de la gymnastique en plein air, nous nous en voudrions de passer sous silence les écoles de plein air trop peu conntes en France.

Un aimable confrère, très ami de l'hygière, le Dr L. Chauvois, de Paris, a justement bien voulu nous donner communication d'une longue lettre à lui adressée par Mire Alice H. Wood, directrice de The Elizabeth McComnick memorial Fund-ade Chicago (3). En voici une rapide analyse:

La fondation Me Cormick, destinée au bénéfice de Immanité et au treut à clui des carfauts, remointe à trous. En 1900, elle ouvrait à Chicago, dans le quartier le plus peuplé, la première école de plein air, mainteune toute l'année; on prit le toit d'une maison philanthropique et ou y construisit uu bătiment spécial, sorte de tente avec des fentères de tous côtés, de façon à ce que, même les jours où il y a beaucoup de vent, uu ou plusieurs côtés puissent être ouvrets.

A cet endroit, maintenant, il y a deux pièces, dont une salle à mauger. Cette dernière est chauffée (par la vapeur) et l'autre tiédie seulement.

Chacuu des 5.4 enfants admis à l'école reçoit un costume de laine chaud, des bottes et des gants; de plus, il lui est affecté un petit lit, nn sac, et une couverture. L'horaîre journalier s'étend de 8 h. 45 à 15 h. 30 et compreud:

a. I, alimentation: un petit déjeuner à l'entrée et une collation avant le départ, à base de pain, lait, bouillies aux farines, confitures; un repas substantiel à midi (viaude on un équivalent, pain et un dessert).

b. Le travail : dirigé par une maîtresse des écoles communales.

c. Le repos: sieste à l'air frais (durée: une heure à une heure et demie). Une tente de canevas abrite l'enfant peudant sou sommeil, les côtés étant levés, excepté quaud il fait très manyais.

La surveillance de l'hygiène personnelle (y compris celle des dents) est assurée par une infirmière spéciale qui se rend au domicile des parents.

Un médecin visite les eufants à lenr entrée dans l'établissement et surveille leur développement.

Le recrutement d'une telle école se fait par les maîtres ou directeurs d'écoles ou bien par les dispensaires. On prend les enfauts anéuiques, amaigris, candidats à la tubereulose, ainsi que ceux qui en auraient présenté les premiers symptômes (?) et d'autres atteints d'affections susceptibles d'être guéries par la cure de l'école de plein air.

(3) Elizabeth Me, Cormick memorial Pund, Six north Micăigan avenue, Chicaço, Ou peut demander à Mrs. Wood le petiti ouvrage superb-ment illustré: Open Air Crustaders. The individuality of versus the System. Les croises du picha air. I-Individualité de Penfaut et le système qui lui couvient.

L'éducation physique et la race. Santé, travail, longévité.
 Flammarion, 1919.

<sup>(2)</sup> L'éducation physique au point de vue médical (Journal des praticiens, p. 646, 1919).

#### VARIÉTÉS (Suite)

On constate à la suite du séjour (variant de quelques mois à une année pour la majorité, voire jusqu'à quatre ou cinq ans) une augmentation régulière du poids et de la valeur plobulaire (richesse en hémorlobine).

Il existe actuellement à Chicago vingt-quatre établissements de grand air. Avec moins d'heures de travail, les fèlves de ces écoles ont donné un pourcentage plus grand de succès aux examens. En 1916, pendant l'épidémie de grippe, toutes les classes à femètre ouverte conservèrent une plus nombreuse population que celles à moindre aération.

Il y a là quelque chose de très suggestif, intéressant tout le pays en général. Il va de soi qu'en raison des broullards en certaines régions l'arphication des écoles de plein air n'y serait à envisager sculement qu'à certaines périodes de l'année. Mais ne pourrait-on erfer, au profit d'enfants des pays dévastés, des eolonies scolaires fonctionnant toute l'année en des régions de notre France favorisées par le climat!

M.Le D'Armand-Delille a, le 5 novembre dernier, atit à la Société de médecine publique et de génie sanitaire une communication (1) très importante à notre sens, sur « les infirmières visiteuses d'hygiène sociale, leurs fonctions et leur rôle dans l'éducation du public sur les questions d'hygiène », dont il put, de visu, apprécier la précieuse coilaboration auprès du médecin, pendant sa mission en Amé-

 ARMAND-DELILLE, L'infirmière visiteuse (Paris médical, nº 49, de 1919).

rique. Il en faudrait beaucoup de ces auxiliaires dévouées et éduquées (par une préparation ad hoc) dans les villes des régions dévastées, Lutte contre la tuberculose comme délégués du dispensaire d'hygiène sociale et de préservation antitubereuleuse; soins à domicile aux malades et particulièrement aux accouchées, à qui elles peuvent donner des conseils non seulement pour ellesmêmes, mais encore pour leur nourrissons. De plus, sortes de monitrices de propreté dans les écoles (cette fonction a déià été créée en de trop rares villes françaises) où elles surveillent les enfants au point de vue des soins corporels, ceux de la tête notamment, dépistage des maladies qui frappent plus particulièrement la population scolaire, elles peuvent aider ainsi le médecin inspecteur et, par des observations faites avec tact, elles feront beaucoup pour la formation de la mentalité sauitaire en frappant l'esprit en éveil des enfants et en piquant l'amour-propre des parents.

A cette catégorie d'infirmières visiteuses d'hygiène sociale pourrait être dévolue la surveillance diététique et l'éducation alimentaire des petits dans les écoles enfantines, devant être confiée à ce que M. le D' Henri Labbé a appelé une véritable adjointe technique (2), qui devrait :

(2) HENRI LABBE, L'enseignement de l'hygiène alimentaire dans les écoles (Congrès interallié d'hygiène sociale, Paris, 22-26 avril 1010).

# FER VITALISE OXYDASES DU SANG

# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

Sédatif. Analgésique. Hypnotique. Hypocrinique.



#### Association Scopolamine-Morphine

en Ampoules pour Injections hypodermiques

Sa Composition: Chaque ampoule de un centimètre cube contient: 0.006 Chlorh, de Morphine

0.0002 Bromh, de Scopolamine

Phénomènes douloureux : Ses Indications :

Coliques hépatiques, néphrétiques.

Cancers douloureux, Crises tabétiques.

Spasmes et Insomnies.

Anesthésie chirurgicale. Accouchements.

1 à 2 ampoules en injections sous-cutanées Ses Doses:

par 24 heures chez l'adulte

≫≪

LITTÉRATURE SUR DEMANDE Établissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres. -- PARIS

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE

Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature :

LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

# PARAFFINOLEOL HAM

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS :

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL "LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld — Tél. Central 72-15

# A. HELMREICH

NANCY -- Rue Saint-Jean -- NANCY

Électricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

Constipation

CHATELGUYON 8

SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

(Un Grain assure effet laxatif.)

SI CHATELGUYON EF

S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### VARIÉTÉS (Sutte)

Rficetuer la "visite des provisions apportées par l'enfant, dans les écoles non munies de cantines, la proscription des aliments frationnels ou daugereux (alcool, boissons alcooliques, excitantes), l'obligation de propreté des mains avant les repas, le réglage horaire de cenx-ci, obligation de mastiquer soignement (1).

Ceci n'empécherait pas la réalisation des vœux exprimés par la dévouée et distinguée protagoniste qu'est Mme A. Moll-Weiss (fondatrice de l'Icole des mères et qui, en juin 1917, eréa à Paris une Ecole nationale des économies et de l'épurgue), de voir le gouvernement et les particuliers s'efforcer par tous les moyens, et en particulier dans les cours d'adultes, de répandre l'enseignement ménager et que cet enseignement soit inscrit parmi les mutières du certifieat d'études, du brevet supérieur (2).

La post-école rendue obligatoire devrait, entre autres choses d'intérêt social, comprendre des notions: d'eugénétique s'adressant aux garçons, de puériculture aux jeunes filles, comme l'a demandé le D' Lévy Solal [3].

(1) La visite périodique des bouches par un dentiste scolaire devrait exister partout. A défaut, le mélociu scolaire devrait signaler aux parents les enfants ayant besoin de soins dentaires, (2) De l'échacation du peuple et plus particuliférement des femmes des régions libérées en vue d'une alimentation rationnélle (Congràs interalité d'hygiène sociale, 19370).

(3) La puériculture, par le D' Livy Solal, acconcheur des hôpitaux de Paris (Congrès interallié d'hygiène sociale). Est-ce que, pour inspirer aux adolescents des deux sexes et aux jeunes mamans l'admiration du bel enfant, on ne pourrait faire revivre et multiplier, avec belles dotations, les eoncours de bébés dans les pays libérés?

Pour édaquer les adultes, les geus absorbés par le travail d'atelier ou de bureau, rien ne doit être négligé parmi les moyens de propagande, traets, affiches, telles celles éditées par la Ligue antialecolique et aussi par la commission américaine Rockefeller qui a imaginé des moyens charmants comme son jen de l'Oie pour les petits et aussi les grands enfants que cela peut intéresser.

Dans une communication (4) à la Réunion sanitaire provinciale, nous avons insisté sur le rôle de la conférence populaire agricuentée de flins einématographiques appropriés au sujet traité, et précédée ou suivie de chants ou auditions musicales, sans tomber, bien entendu, dans l'exagération, sous peine de distraire l'attention de son but essentiél.

M. le Dr J. Comandon avait en l'idée extrêment heureuse de montrer combien démonstrative était la représentation des phénomènes biologiques par les projections cinématographiques. Les exemples d'application pratique abondent et nous disions ;

(4) Sur la meilleure propagande sanitaire auprès des masses (Société de médecine publique et de génie sanitaire, 5 nov. 1019).



#### VARIÉTÉS (Suite)

Combies suggestive l'apparition sur l'écran du bacille mobile agent causal d'une typholide ou d'une paratyphoide. Sous uos yeux s'effectuent les métamorphoses de la mouche, sa pronieuade sur les chairs en putréfaction, son escalade d'un blane morceau de suere; une coupe de son tube digestif nous montre la multitude innoubrable des microorganismes grouillant à son intrieur

Dans un autre ordre d'idées, les prescriptions hygiéniques du sanatorium, notamment l'interdiction de cracher par terre et l'obligation de collecter les expectorations dans un crachoir de poehe, le nettoyage antiseptique de celin-ci, tout cela france et reste gravé.

Par ailleurs, les choses touchant la puériculture peuvent défiler objectivement sous les yenx intéressés des fillettes et des jeunes mères : l'allatienunt unaternel, son réglage, la pesée, la mise au bain du bébé, la façon de l'emmailloter, de l'habiller, à défaut de la fréquentation d'une poupomière, quelles excellentes leçons de chose le poupomière, quelles excellentes leçons de chose le

Des conférences données par nous en une ville industrielle de 25 000 habitunts (Fougers, Ille-ct-Vilaine), eauseries placées sous les auspices de la Société d'instruction populaire qui a loué des flimades établissements Pathé frères, nous font bien augurer de cette nouvelle méthode de propagande, appliquée déja avec succès par nos amis américains, qui mériterait d'être perfectionnée par la mise au point de films édinettifs variés.

Il nous parut intéressant de rechercher, au point de vue pédagogique, quelle pouvait être la parte respective d'influence de l'image et de l'impression auditive. Sans pouvoir apporter des conclusions fermes, l'expérimentation n'ayant pas été pour suivie assez longtemps, nous croyons devoir rapporter iei les judicieuses observations de M. Thénut, inspecteur de l'enseignement primaire, qui voulut bien s'intéresser à nos recherches et faire proéder inopinément à la rédaction de comptes rendus par des élèves de quatre aunées d'une école primaire supérieure de jeunes filles ayant assisté la veille à l'une de ces conférences:

SI à ces images ne correspond pas tonjours, dans les esprits, une explication rationnelle scientifique (3), il ne s'ensuit pas qu'elles resteront inopérantes au point de vue pratique. Ce sont des fores de suggestion qui ne manqueront pas leur effet. Une pratique suffisante des règles d'hygiène peut ue pas être étayée de principes scientifiques et produire néammoins d'excellents effets. Combien rencontre-t-on de chauffeurs d'auto qui savent bien condire une machine, faire unéme des réparations parfois déliérates et qui ignorent le principe du moteur à quatre temps...

En réalité, le profit sera d'autant plus grand pour les auditeurs que ecus-ci posséderont un terrain intellectuel plus eultivé, et ecci montre une fois de plus la nécessité de graduer l'enseignement de l'hygiène depuis la prime jeunesse.

En résumé, il faut agir sur l'être humain, même à son insu, par : l'école salubre qui devra être un modèle d'habitation moderne, les maîtres imbus eux-mêmes des principes de l'hygiène individuelle et de l'hygiène sociale, et les infirmières visiteuses d'hygiène sociale.

 Inspirer à tous le désir de la vie au grand air et la pratique des exercices et sports réglés (sous la surveillance médicale).

Agir par les forces de suggestion, auditives et visuelles : conférences, affiches, projections cinématographiques.

Telles sont, à notre avis, les bases de la formation des nouvelles générations; nous les synthétiserous en trois points: plomb dans la tête, air dans les poumons, potentiel dans les muscles.

Alors peut-être, un jour, ne sera-t-on plus fondé à écrire comme l'a fait récemment dans un livre d'actualité (2) M. le D\* Ph. Tissié, de Pau: « En France on sait mourir, on ne sait pas vivre. »

(1) L'auteur fait allusiou à des fillettes du cours de 1<sup>10</sup> année.
 (2) L'éducation physique et la race. Santé, travail, longévité (en réimpression). Flammarion.

#### PROPHYLAXIE ET HYGIÈNE

#### . LE NID MARIN

Voici une œuvre d'après-guerre, née d'une pensée très belle et très émouvante. Le Comité local de l'Union des Femmes de France avait organisé à Pau, pendant la guerre, un important hôpital auxiliaire, qui a rendu des services très appréciés. Les infruières de cet hôpicla ont jugé que, la paix venue, leur œuvre rétait pas terminée. Elles ont décidé, dans un bel élan de cœur et de patiotisme, de continuer à travailler pour la France en préparant la rénovation de la race, décimée pendant cinq aus par le plus terrible des fleaux.

Sans argent, uniquement avec la volonté de réussir, elles ont créé en un mois une maison de repos de grand air dans un des sites les plus charmants du pays basque, à Hendaye-Plage.

L'œuvre a pour sujet de rendre la santé, par la cure marine, aux enfants souffreteux, malingres et stigmatisés par les tares héréditaires, de les préserver de la tuberculose, en un not de relever la vigueur physique de la race, de transformer une charge en un élément de richesse pour la Nation, des non-valeurs en une force.

Inaugre le 2 aoît, le « Nid marin » de Hendaye-Plaça e dêja rêcu se enfant, les uns originaires de la Marue, les autres confiés par les colonies de vacances. Après une cure d'air et d'eau de met d'un mois, qui a fait merveille, ils ont célé la place à o autres enfants, pumi l'esquès une quinzaine de petits Afsacleus-Lorrains, sept à onze ans, des filles de sept à treize ans. Elle est ouverte à tous les enfants non hacillaires.

Le prix de la pension est de 100 francs par mois. Pour faire vivre le «Nidi marin », pour lui permettre de recevoir toute l'aunée le plus d'enfants possible, grâce à un prix de journée peu fiéve, le Comité palois de l'U. F. F. fait appel avec confiance à la charité et au patriotisme de tous les Français et de toutes les Françaises.

Le siège social de l'œuvre, 6, rue Gachet, à Pau, fournit tous reuseignements et reçoit dons et souscriptions.

# L'ÉLIXIR

de

# VIRGINIE

# NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

#### ÉCHANTILLONS:

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS





#### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: 1.5° Correspond à 1/2 lobe postérieur d'lypophyse de bæof Sur Demande Spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

#### SURRÉNAL

ODSAGE? 155 Correspond à 0710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( LA SONTE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS





PREPARATION PHOSPHO MARTIALE HEROIQUE

# FERROPH YTINE



Sel ferrique neutre de l'acide anhydro oxymetylène diphosphorique contenant 7,5 % de fèr et 6 % de phosphore, ces deux éléments organiquement combinés sous une forme colloidale très assimilable.

La Ferrophytine est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques, accompagnés de dénutrition.

La Ferrophytine ne fatigue jamais les voies digestives, ne provoque pas la constipation et ne colore pas les dents.

Cachets de 0 gr. 50, 1 à 3 par jour.

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pharm., I, place Morand, LYON

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL EN SUISSE

#### Par le Dr TECON.

Le départ du professeur Bard, qui quitte la clinique médicale de Genève pour aller à Strasbourg occuper un poste de combat à l'Université, est une grande perte ponr la Suisse. Durant une vingtaine d'années, de 1900 à 1919, il a occupé la chaire de clinique médicale en lui donnant un brillant éclat. De tontes les parties de la Suisse, les étudiants venaient à Genève pour suivre les leçons du maître, dont la puissante personnalité s'imposait à eux par sa méthode originale, son vaste savoir, sa langue précise et d'une cristalline clarté et par son esprit syuthétique. Il a imprimé à ses élèves l'idée de la supériorité incontestable de la clinique sur les méthodes adjuvantes : laboratoire, etc. Aussi ses étudiants, deveuus médecins, conservent, malgré le recul des années, un souveuir ému et bien vivant à ce maître illustre. Dans la société médicale genevoise, le professeur Bard occupait une grande place, et les séances eliniques régulières qu'il avait organisées dans l'amphithéâtre de la cliuique médicale furent extrêmement fréquentées. Son œuvre scientifique durant son séjonr à Genève est considérable ; recherches des pressions dans les cavités sérenses (plèvres et méninges); étude du pouls veinenx; nombreux examens de laboratoire à base histologique; dilatations idiopathiques des organes cavitaires ; physiologie générale des organes des sens et de leurs centres encéphaliques, etc. Par 1907, le professeur Bard publia un Précis des examens de laboratoire dont le trait caractéristique, qui est du reste un des principanx qui se dégage de l'œnvre du maître, est la « prééminence constante de l'observation clinique sur les méthodes adjuvantes». Une denxième édition de ce livre a para en 1907, puis une troisième en 1911.

٠.

Le recni est suffisant mainteuant ponr mesurer les ravages opérés en Suisse par l'épidémie grippale de 1918. Ont été déclarés 606 000 cas, chiffre qui ne représente naturellement pas le nombre total réel, beaucoup de malades n'ayant pas en reconrs anx médecins.

L'Office sanitaire suisse estime à plus de 2 000 000, soit à 50 p. 100 au moins de la population totale suisse, le nombre de cas de grippe, avec plus de 20 000 décès annoncés an 3 décembre 1918.

La mortalită grărână s'est clevce de ce fait en Saisse do 30 p. 100 et est artivice ainai à balaucer le chiffre des naissances, fait qui n'avait pas été enregistré depuis 1885. Trois ponsaces successives, an printenps, en été et an antonne, ont été notées au cours de cette épidemie. Ces trois ponsaces successives ont en des caractères difféerats, Celle de printenps (mal) fut assez beitigne et atteiguit un petit nombre d'individus; la léthalité fut faible, les complication étant l'exception.

Parcontre, la grippe en été (juillet) revêtit un caractère d'incontestable gravité; les complications viscérales à prédominance broncho-pulmonaire furent notées cluz la motité des malades environ et les cas mortels furent nombreux. La troisième ponssée grippale, eu octobre, fut très meurtrière; les complications viscérales: septicémies, empyèmes, etc., furent fréquemment observées; par contre, les complications intéressant l'appareil bronchopulmonaire furent nofablement moins nombrenses qu'en été, maier l'influence saisonnière défavorable.

Les organismes jeunes et vigoureux semblent avoir été les plus épronvés par l'infection grippale.

Les nombreux traitements proposés pour combattre la grippe disent assex qu'ancun d'entre eux n'est pleinement efficace; il n'y a pas, à l'heure actuelle de traitement spécifique de la grippe. La médication symptomatieme reste donc au premier plan.

La quintine en raison de son action tonique, a été beancoup employée, de préférence anix autres antithermiques; les enveloppements du thorax, les grands en veloppements froids, la balnéothérapie ont été largement utilisés; il en a été de même de la révulsión, de la saignée dans les formes avec eyanose et ordème da pommon. De nombreux surcès ont para imputables aussi à l'abeés de fization de Fochier, qui parati possèder en outre une valeur pronostique considérable; pronosite fatal al l'abeés ne se forme pas après un temps suffisant.

L'adrénatine en injections intraumsculaires on veineuses, dans les cas à hypotension artérielle marquée, a donué des succès remarquables dans certains cas paraissant désesuérés.

L'Itulie campirée, les toni-cardiaques, les stimulants diffusibles et, avivant leurs indications, les modificateurs des sécrétions brouchiques ont été généralement utilisés. Si les coltoidans: c'olloidanse d'or, lantoi, électrargol, etc. ont en de chands partisans, il sont parn pourtant à bou nombre d'auteurs n'être pas dépourvrus de dangers; ces demicra les déconseilleut formellement dans les formes sévères; même remarque pour les injections velnenses antisentiques; un rotropine, solbliné, étc.

La méthode de Violle, qui consiste à injecter an malade une certaine quantité de son propre sang, a été appliquée dans le service du professeur Bard, à l'hôpital de Genève : les résultats out paru peu probants.

Le masque protecteur, qui fut au nombre des mesures de prophylaxie préconisées, n'a pas justifié les espérances unises en lui; son port est insupportable à la longue et la vue du médecin et du personnel infirmier masqués est émineument démoralisante.

Un certain nombre de travanx ont parn dans la Presse snisse, voici le titre de quelques-uns de ces mémoires :

COTTIN, GAUTIER et SALOZ, La grippe en 1918 à la clinique médicale de l'hôpital cantonal de Genève (Revue suisse de médecine, 1919, nºº 24 et 25).

DEMIÉVILLE, Traitement de la grippe (Corresp. Blatt. J. schweiz. Aerzle, 1919, p. 956).

GALLI-VALERIO, Morphologie du Bact. influenza cultivé sur l'Agar de Levinthal (Revue médicale de la Suisse romande, 1010, nº 6).

Krafft, La grippe en 1918 (Reve méd. de la Suisse romande, 1919, nº 10).

REH et SCHIFF, La grippe à la clinique infantile de Genève (1918-1919) (Rev. médicale de la Suisse romande, 1919, nº 11).

## LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

SCHLESINGER, Des délires infectioux an cours de la grippe (Rev. médicale de la Suisse romande, 1919, nº 10). Sahli, Traitement de la grippe (Corresp. Blatt f.

schweiz. Aerzte, 1919, p. 956). DE SEPIBUS. Le traitement de la grippe par le sérum

antidipthérique (Revue suisse de médecine, 1919, p. 25). Le premier rapport annuel de la Calsse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents professionnels et non professionnels, qui a paru récemment, m'amène à parler de cette institution de droit public, fondée par la Confédération helvétique et qui intéresse par plus d'un côté

le corps médical.

Cette assurauce, entrée eu vigueur le 1er avril 1918, est l'application de la loi fédérale eu cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911, du 18 juin 1915, de deux ordonnances du 25 mars 1916 et du 3 décembre 1917, et d'uue décision du département suisse de l'Ikconomie publique du 19 novembre 1917. Le principe fondamental de cette institution est la mutualité. Cette caisse est autonome; la Confédération lui rembourse la moitlé de ses frais d'administration, lui fonrnit une subvention de 5 000 000 de fonds de roulement et participe pour une somme égale au fonds de réserve. Les primes, payées entièrement par les employeurs pour les accidents professionnels, payées pour trois quarts par les assurés employés et ouvriers et pour un quart par la Confédération, constituent ses recettes. Le conscil d'administration se compose de 40 membres nommés pour six aus par le Conseil fédéral; il compreud 12 représentants des assurés obligatoires, 16 des chefs d'entreprise, 4 des assurés voloutaires et 8 de la Confédératiou

Cette assurance est obligatoire pour la majorité des entreprises. Il v a sur tont le territoire suisse neuf agences d'arrondissement à chacune desquelles est attaché un médecin. Celui-ci ue devra pas donner des soins aux assurés de la calsse, pour ne pas entrer en concurrence avec les médecins pratiquants. Les honoraires médicaux sont modérés : consultation au domicile du médecin, 2 francs; de nuit chez le médeeiu, 5 francs; visite dans un rayon de 2 kilomètres, 3 francs, etc.

La Caisse nationale, étant une institution de prévoyance, aura à résoudre des problèmes sociaux, médicaux et médico-sociaux; elle doit en outre prendre toutes les mesures propres à prévenir les accidents et les maladies professionnelles dans les entreprises soumises à la loi ; elle a aiusi un but prophylactique.

Uu côté très Intéressant de son activité sera la création d'ateliers spécianx pour les accidentés atteints d'incapacité de travail partielle, temporaire ou définitive ; elle réaliserait ainsi une véritable thérapeutique par le travail dont les admirables résultats obtenus, en France par exemple, ont démontré l'incontestable valeur. A noter encore que les accidents consécutifs à des actes de dévouement et de sanvetage sont converts par la Caisse d'assurance nationale.

Celle-cl a publié un « Gnide de l'assurance obligatoire à l'usage des chefs d'entreprise et des assurés « et un « Guide du médecin ».

La lutte contre le péril vénérien, que la guerro a certainement aggravé, s'organise en Suisse. La Suisse romaude est à la tête de cet luportant mouvement.

En 1918, en Suisse allemande, un groupe de médecins



# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE \MPOULES - PILIII FS

LIPOIDES SPLENIOUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE

GOMENOL, CAMPHRE

BORATOIRE DE THÉRAPIS BIO-CHIMIOUE

> 21. Rue Théodorede-Banville PARIS .

## ISTITVTO-TERAPEVTICO-ROMANO

# SIEROSINA

IODO TVBERCVLINE CVIVRIOVE



TVBERCVLOSE TOVTES LES FORMES CVRABLES

BOÎTE DE XII AMPOVLES Frs.12 LOSE LES RABLES NOTICE ET ECHAN TILLON SVR DEMANDE

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI

Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

## 

# SEL HUNT

ACTION SURE

La Sul du Husur feiline i Haleilin-Type spécialement adapté à la Thrispretique Gastrique, Malgré a surpressante dificacité, il ne conficient al opium, al codifine, al cocaine, al unbantec toxique su alcolidique qualcompare; dates les cristes doulourement de l'hyperchibcompare; dates les cristes doulourement de l'hyperchibcompare dates l'acconstituence i. Sul de Hunti
produit toujourn les mêmes effets sux mêmes douts,
— On le trouve dans toutes les Phist.

A MM. les

Envoi gratuit

SEL IINT

MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sei de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'll se délité dans l'est en donnant, sprès agitation suffisante, une dilutton homogène de poudres implipables, no doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (passement calmant) sur la muqueuse tomacelle. Cependant, pour des troubles muqueuses tomacelle. Cependant, pour des troubles doses, ou à défaut de liquidés sous la main, on peut sus sus prendre le Sei de Hunt à sec.

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL D

## SEL DE HU

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, Paris (16°)

9999999999999999999999999999999

# **Dialvl**

Dissolvant urique puissant. Anti-Uricémique très efficace.
(Ni Toxicité générale, ni Toxicité rénale)

SEL DÉFINI (C"H" O"APLIBO), créé par le Laboratoire Alph. Brunot et sa propriété exclusive.

## DIATHÈSE URIQUE

= ARTHRITISME = RHUMATISME — GOUTTE = GRAVELLE ==

## Dialyl

(Granulé effervescent)
"Cures d'eau dialylée"

DIATHÈSE

URIQUE

Nombreuses
Observations Médicales
favorables

favorables

Echantillons pou

Essais Cliniques : LABORATOIRE ALPH- BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, Paris

DIUIU DANS TOUTES LES PHARMACIES

## Dialyl

Dose moyenne: 2 à 3 mesures par jour

2 à 3 mesures par jour (Chaque mesure dans un serre d'eau)

DIATHÈSE

URIQUE

## LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

et de sociologues suisses crée «l'Association suisse pour la lutte contre les maladies vénériennes », qui a son séige à Zuriche et des sections à Bâle et Berne, et dont l'activité se manifeste par des conférences et par la diffusion d'une brochure intitulée : Les maladies vénériennes, l'ur nature, et commett les combattre.

Im Subse romande, un Comité pour l'étude des questions sexuelles înt fondée n19,7, puis un carde de soixaute associations forma en 1918 le Comité romand d'hygitue sotiale d'auorité dont le siège est à Lausanne; à M-ellique de en est le distingué secrétaire. Ce Comité, après une longue préparation, a entrepris, dès octobre 1919, la lutte active courte le péril vénérieu.

Une décentralisation intelligente et pratique est à la base de cette campagne autrévaérienne. La Suisse rouande est divisée en sectems cantonaux ; une directive générale et, le matériel de propaguade out été donnés à chacuu de ceux-ci, tout en leur laissant cependant une indépendance complète pour l'organisation même de la utte. Ou comprendra en effet que la méthode d'organisation soit différente pour les cautons mbains et les cambons campagnards dont est composée la Suisse romaude. Dans les cantons campagnards (Vaud et Neuchâtel), des groupements locaux composée de notabilités villageoises, médecins, corps enségienats, derge, antorités et, s'il y avait lleu, des délègués des sociétés sportives, d'hygène locale, religiensess, Armée du salut, dédécués des syudicats

ouvriers et des patrons, ont été formés. Des conférences furent données sur le schéma suivant: Affiche meutionant toujours et avec uue entière franchise le titre exact de la conférence, qui est toujours mixte et illustrée de projections. Orateurs au nombre de deux en genéral ; l'un, métécin, qui expose le côté médical de la question ; l'antre, homme politique le plus souvent, qui traite le côté social.

Dans les villes, même principe dans le thème de cesconférences, mais là alors, fidèle en principe de décentralisation qui est à la base de la latte anti vénérieme en Suisse romande, chaque ville organise des groupements par quartiers et autant que possible même par catégorie d'indivídus. Par exemple, aux syndicats onviriers, aux asociadions professionuelles, aux employés de commerce, cheminots, employés des postes et télégraphes. aux sociétés femilines, aux ecreles politiques, au mondeuniversitaire, aux sociétés de sports, aux établissements d'instruction publique.

Ce mouvement est actuellement assez généralisé pour voir entraîné les pouvoirs publics dans cette Intte antivénérieme. Le département centonal de l'Instruction publique organisa des conférences illustrées de projetions dont les clichés sont sa propriété, et les jeunes soldats astreints aux cours complémentaires furent invités à y assister. La Commission synodale douus de son côté à ses pasteurs comme instruction de précher



## PALUDISME

aigu et chronique

Tamurgyl du Stré Cameur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

durant un ou deux dimauches sur la question antivéuérienue.

Des conférences furent même faites au personnel ouvrier dans l'intérieur même de certaines usines ou fabriques. La Presse a prêté également son appui à cette campague autivénérienne en accueillant dans ses colonnes quelques articles sur ce sujet.

Outre ces conférences, tout un matériel de tracts, de brochures, notices, etc., fourni par le Comité romaud, est distribué dans toutes les assemblées d'hommes et dans les usines; ces brochures out pour titre par exemple : « Ce que chacun doit savoir sur les maladies véuérieunes ». « La première éducation sexuelle », etc.

A noter encore des séries de conférences, non mixtes cette fois, dounées par des médecins et traitant particulièrement de la morale et de l'éducation sexuelles.

Eu ce moment on peut lire à Lausaune, sur de graudes affiches jaunes : « Le danger social des maladies vénériennes. Conférence publique et gratuite avec projectious lumineuses, par le Dr X... et le conseiller d'Etat V . e

C'est la première fois qu'on a vu en Suisse romande des titres vénéricus teuir l'affiche. Ce fait ne souleva aucune récrimination, témoignant bien ainsi de la maturité de l'opinion publique pour ce mouvement antivénérien. Les salles de conférences sont d'ailleurs constamment bondées et souvent insuffisantes pour le nombreux public qui se presse à leurs portes,

De nombreuses conférences out déjà été donuées : 5 à la Chaux-de-Fouds, 12 à Genève, 20 à Neuchâtel, 20 à Lausanne, 1 à Aigle, 3 à Cossonay, 1 à Echallens, 5 à Montreux, 4 à Vevey, etc.

Tout un programme concernant la création de dispensaires antivénériens fait partie de l'armature antivénérienne. Un seul de ces dispensaires fonctionne, depuis peu de temps, à Lausanne, Sa création est encore trop récente pour qu'il soit permis de porter un jugement sur son activité et sur son action.

Les ressources du Comité romand d'hygiène sociale et morale sont assurées par des subsides des associations du cartel (usiues, fabriques, etc.), par des dons volontaires et par des subsides du gouvernement

L'activité des groupements régionaux romands est centralisée par des rapports adressés au secrétariat du Comité romaud à Lausanne. Si la liaisou n'est pas encore établie entre la lutte vénérienne en Suisse allemande et en Suisse française, des pourparlers sont en cours pourtant pour réaliser celle-ci : ceux-ci se heurteront à quelques difficultés relevant des méthodes employées de part et d'autre : centralisation en Suisse allemande et déceutralisation, poussée assez loin, en Suisse française.

Le reuchérissement général et la dureté des temps out obligé déjà les médecins de quelques régions suisses à relever le tarif de leurs honoraires. A Fribourg, par exemple, le corps médical de cette ville a décidé de fixer dès le mois de décembre l'augmentation de ses houoraires.



Ouai du Châtelier

## DANSEMENT BISMUTHE

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

#### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastralgie, Hypersécrétion permanente, Colites muco-membraneuses, Fermentations anormales

DOSES : 20 à 50 grs. par jour dans Eau, Lait ou Tisane. Chaque Flacon porte uno mesure dont le contenu correspond à 10 grs. de Carbonato de Bismuth.

Ph. LANCOSME, 74, Av. Victor-Emmanuel III, Paris et toutes Ph.

# Appareils et Sels

SOCIÉTÉ ANONYME DE TRAITEMENTS CHIMIQUES

au capital de 1.000.000 de Francs

ILE-SAINT-DENIS (Seine)

CATALOGUE SUR DEMANDE

## CONNAISSANCES PRATIQUES

NOUVELLES UNITÉS DE MESURE LÉGALES

Le 26 juillet 1920, soit un an après le décret du 26 juillet 1979, la loi du 2 avril 1979 sur les unités de mesure recevra son application. Ces unités de mesure sont distinguées en principales (unités de longueur. de masse, de temps, de résistance électrique, d'intensité de courant, d'intervalle de température et d'intensité lumineuse) et en secondaire-.

Résumons ce qui a trait, d'après la nouvelle loi, à la plupart des unes et des autres.

Unités calorifiques. — Trangrarture. — Les températures sont exprimées en degrés contésimanx. Pour les températures supérieures à 240°, le degré centésimal est représenté par la variation de température qui produit la centième partie de l'accroissement de pression subi par une masse d'hydrogène quand, le volume étant constant, la température passe de celle de la glace pure foudante (0°) à celle de la vapeur d'eau distillée en ébullition (100°) sous la pression atmosphérique normale.

QUANTITÉ DE CHALEUR. - L'unité de quantité

de chaleur est la thermie. Celle-ci est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température d'une tonne d'un corps dont la chaleur spécifique est égale à celle de l'eau à 15°, sous la pression de 1,013 hectopièze, équivalente à la pression atmosphérique normale représentée.

La dénomination de grande calorie et de petite calorie peuvent être données respectivement à la millithermie et à la microthermie.

Dans les industries frigorifiques, les quantités de chalcur enlevées peuvent être évaluées en frigories, la frigorie, en valeur absolue, étant égale à la millithermie.

Unités électriques. — Les UNITÉS PRINCI-PALES sont l'olm, unité de résistance, et l'ampère, unité d'intensité de courant. L'étalon pour les mesures de résistance est l'olm international, qui est la résistance offerte à un courant électrique invariable, par une colonne de mercure à la température de la glace fondante, d'une masse de 14,4521 grammes, d'une section constante et d'une longueur de 106,300 centimètres.

L'ampère international est le courant électrique invariable qui, en passant à travers une solution

## TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Par le

## "STANNOXYL"

\_\_\_ (DÉPOSÉ) ===

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 4 mai 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, novembre 1918. Société Médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917, 25 octobre 1918.

Société de Biologie, 29 juillet 1916. Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet, 19 et 26 janvier 1918, 14 août 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917.

Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI : 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

## CONNAISSANCES PRATIQUES (Suite)

de nitrate d'argent dans l'eau, dépose de l'argent en proportion de 0,00111800 gramme par seconde.

DIFFÉRENCE DE POTENTIEL, FORCE ÉLECTRO-MOTRICE OU TENSION. — L'unité de différence de potentiel, de force électromotrice ou de tension est le milt.

Le volt est la différence de potentiel existant entre les extrémités d'un conducteur dont la résistance est 1 ohn, traversé par un courant invariable ésale à 1 ampère.

Le volt est légalement représenté par le volt international, défini à la conférence de Londres, et dont la valeur peut être considérée comme

égale à la fraction  $\frac{1}{1.01~830}$  de la force électromotrice, prise à la température de 20°, de la pile Weston au suffate de cadmium.

QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ. — L'unité est le coulomb ou quantité d'électricité transportée pendant une seconde par un courant invariable de un ampère.

Le coulomb est légalement représenté par le coulomb international, qui correspond au dépôt électrolytique de 0,001 118,00 gramme d'argent.

On peut encore employer, comme unité de quautité d'électricité, l'ampère-heure qui vaut 3 600 coulombs et représente la quantité d'électricité transportée en une heure par un couraut de un ampère.

Intensité lumineuse. - L'unité princi-

PALE est la bougie décimale, dont la valeur est le vingtième de l'étalou Violle.

L'étalon pour les mesures d'intensité lumineuse est l'étalon Violle, source lumineuse constituée par une aire égale à celle d'un carré d'un centimètre de côté prise à la surface d'un bain de platine rayonnant normalement à la température de solidification

l'LUX LUMINEUX. — I,'unité de flux lumineux s'appelle le lumon.

Le lumen est le flux lumineux, émané d'une source uniforme de dimensions infiniment petites et d'intensité égale à 1 bougie décimale, et rayonné en une seconde, dans l'angle solide qui découpe une aire égale à 1 mètre carré sur la sphère de

I mètre de rayon, ayant pour centre la source. ÉCLAIREMENT. — L'unité d'éclairement s'appelle le lux.

Le lux est l'éclairement d'une surface de 1 mètre carré recevant un flux de 1 lumen uniformément réparti.

On peut encore employer, comme unité d'éclairement, le phot, ou éclairement d'une surface de 1 centimètre carré recevant un flux de 1 lumen, uniformément réparti. Un phot vaut 10 000 lux.

Puissance des systèmes optiques. — La puissance des systèmes optiques s'exprime en dioptries, par l'inverse de leur distance focale donnée en mètres.

Longueur et unités géométriques. -







## SEDATIF NERVEUX

Hypnotique CHOIX



ANTI SPASMODIQUE ANTI-ALGIQUE

A BASE DE

VERONAL SODIQUE

EXTRAIT de JUSQUIAME

INTRAIT de VALERIANE

|   | LIQUIDE                    | COMPRIMÉS     |   |
|---|----------------------------|---------------|---|
| ı | _                          |               |   |
|   | i à 4 cuillerées<br>à café | Deux à quatre | s |

AMPOULES

—
Injections
sous-cutanées



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée

21, Rue Théodore de Banville - PARIS

J. LEGRAND, PHARMACIEN



## AFLEGMATOL LO MONACO

## Spécifique des sécrétions pathologiques

Agit indirectement sur le processus tuberculeux, en diminuant l'hémoptysis, la sécrétion branchitique (toux), les sueurs nacturnes et per conséquence les autres symptomes.

## BRONCHITES, PLEURÉSIES, PNEUMONIES, CONGESTIONS PULMONAIRES GRIPPE, ENTÉRITES, ETC.

Ampoules de 2 cc. 5, solution d'hydrates de carbone (sérum saccharosé) préparées sous le contrôle du Professeur D' D. LO MONACO, de la Faculté de Médecine de Rome, et seules autorisées à porter la bande de garantie et l'étiquette avec la signature du Professeur D' D. Lo Monaco.

Exigez sur chaque ampoule la marque AFLEGMATOL LO MONACO,

DEMANDEZ LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

AU Laboratoire de l'AFLEGMATOL LO MONACO, 32, rue du Mont-Thabor, PARIS (ler)

## RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGÓGÈNE - ANTITOXIQUE

## "PANHÉMOL"

## RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cullicrée à soupe de "PANIEMOL" 2 gr. de sang total cencentré dans le vide et à froid-

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cullierées à seupe par jeur. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 aux: 224 cuillerées à café par jeur. | Les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. 6ss Terdes, PARIS (XVIII-), 7ss. Wagram 61-42

## CONNAISSANCES PRATIQUES (Suite)

I/UNITÉ PRINCIPALE de longueur est le mètre; de eette unité de longueur sont déduites les unités de la mécanique industrielle,

Superficir. — Unité: le mètre earré; pour le mesurage des surfaces agraires: l'are ou décamètre earré.

VOLUME. — Unité: le mètre eube ou stère pour le mesurage des bois. Pour le mesurage des liquides, céréales et matières pulvérulentes, le décimètre cube peut être appolé le litre.

Masse. — Unité principale : le kilogramme.
Densité. — La densité des corps s'exprime en nombres décimaux, celle du corps qui possède la masse de une tonne sous le volume de 1 mètre eube étant prise pour unité.

Dans les transactions commerciales, le nombre de despré alcométrique d'un métange d'alcool et d'ean pure correspond au titre volumétrique de ce mélange à la température de 15°, suivant l'échelle volumétrique centésimale de Gay-Lussac, définie par l'article 1° du décret du 27 décembre 1884 et par le tableau annexé audit décret.

Unités mécaniques. — l'orce. — L'unité de force est le sthène.

rce est le sthène. Le sthène est la force qui, en une seconde, communique à une masse égale à une tonne un aecroissement de vitesse de un mètre par seconde.

ÉNERGIE. — L'unité d'énergie est le kilojoule. Le kilojoule est le travail produit par un sthène dont le point d'application se déplace d'un mètre dans la direction de la force.

Puissance, — L'unité de puissance est le .

kilowatt,

Le kilowatt est la puissance qui produit i kilojoule par seconde.

Pression. — L'unité de pression est la pièze. La pièze est la pression uniforme qui, répartie sur une surface de 1 mètre carré, produit un effort total de 1 sthène.

Tolérance provisoire de l'emploi et la dénomination des unités géométriques et mécaniques suivantes : le mille marin dont la valeur conventionnelle est de 1 852 mètres et qui représente le chemin parcouru en une heure par un navire marchant à la vitesse de 1 necud ; le kilogrammepoids on kilogramme-fore; le kilogrammètre ; le cheval-vapeur on puissance correspondant à 75 mètres par seconde; le poncelet on puissance correspondant à 100 kilogrammètres par seconde.

DURAND.

#### REVUE DES REVUES

Les localisations hors des plis de l' « epidermophyton inguinale » (I.-M. PAUTRIER, Ann. de Derm. et de Syph., 1919, nº 7-8, 1 pl.).

L'eczéma marginatum de Hebra, dont Sabouraud a montré l'origine trichophytique, a pour siège d'élection les plis naturels et plus spécialement les plis inguinanx. Cependant, des localisations, secondaires et fusaces, hors des plis, out été signalées par Hebra, puis par Lilas Foutrein, et par Sabourand qui a insisté sur l'épidermophytic des espaces interdigitaux. Ces localisations hors des plis coexistent toujours avec la localisation inguinale. D'après Pantrier, elles semblent affecter volontiers le type eczénratoïde ; on v observe des vésicules on vésicopustules, et sonvent une desquamation très aboudante. à larges squames humides et grasses; l'épiderme sousjacent est cuflammé et un peu suintant. Ces localisations hors des plis ne sont pas toujours abortives; elles penvent être tenaces, et même récidiver sur place comme dans une des deux observations rapportées par l'anteur.

Le traitement spécifique de la méningite épidémique (KSAWERY LEWKOWICZ, Arch. de méd. des enfants, déc. 1919).

Dans la méningite cérébro-spinale, les ventrienles latéraux sont le siège principal de l'infection ; les meini-gocoques y pullulent et, de là, le courant du l'iquide céphalo-rachidlen les répand dans tont l'espace sons-arachnoldien. Il en résulte que, pour obtenir un effet Mérapentique, il fant introduire le sérum antiménime.

gococcique dans les ventrienles et les espaces contenant le liquide céphalo-rachidien. Or, les injections épimédullaires ne font pénétrer dans les ventricules qu'une quantité insuffisante, pariois même nulle, de sérum, Les injections intraventriculaires unilatérales sont beaucoup plus avantageuses; pratiquées déjà exceptionnellement par plusieurs antenrs, elles n'avaient pas encore été employées d'une façon systématique dans la thérapeutique de la méningite épidémique. Il yaut mienx faire des injections simultanées dans les deux ventricules latéranx, et ne les répéter qu'avec un intervalle de trois jours. Sur 22 malades (10 enfants déjà grands et 12 adultes), il y a eu 8 décès. I, opération peut être exécutée chez les nourrissons à travers la fontanelle ; chez les enfants plus âgés et chez les adultes, elle nécessite une petite trépanațion au sommet du crâne, ce qui peut être fait sans anesthésie. L'auteur se sert d'une aiguille à demi mousse, de 7 centimètres à 7 centimètres et demi de long, ayant comme mandrin un fil de laiton ; il tait pénétrer l'extrémité de l'aiguille dans les ventricules, au voisiuage du tron de Monro. La dose de sérmu doit être de 10 à 20 centimètres cubes ; quand on dépasse cette dose, l'excédent du sérum injecté se déverse dans le sang et n'a pas de valenr thérapeutique.

En règle générale, le sérum autiméningococcique ordinaire provenunt du cheval ne devrait plus être appliqué au delà de la deuxième semaine à partir de la première injection. Le sérum de convalescents pout être utilisé dats certains cua sevo exantage, mais seulement si sort

## REVUE DES REVUES (Suite)

titre d'anticorps est suffissumment élevé. L'emploi du vaccin est indiqué, dès le début, avec le traitement par le sérum; la vaccination, même pendant le processus infecticux, entraîue une immunisation générale notable qui pent contribuer à la gaférion, surtout dans les cas graves où le sérum antiméningococcique a peu d'action

Contribution à l'étude de la pathogénie du tabes . (O. GALLOTTI et S. AZEVEDO, Rev. neurolog., juin 1919). Spielmeyer, en 1906, par inocalations de *Trypanosoma* 

Spiclineyer, en 1906, par inoculations de Trypanosoma Brucei dans les espaces sous-arachuoïdiens, a obtenu des lésions dégénératives dans les racines postérieures, dans le uerf optique et dans la racine mutritive du trijumeau; lésions qu'il a groupées sons le nou de tabes trypanosomique, dont le processus est identique à celui du tabes humain syphilitique. Les auteurs out expérimenté sur trois chiens l'action des trypanozomes Gambiense et Cruzi ; deux chiens n'ont pas résisté à la trépauatiou. Le dernier chien, nouveau-né, a reçu sous la dure-mère, après trépanation sous le chloroforme, une petite quantité de sang de cobaye contenant le trypanosome Cruzi. Après vingt-cinq jours, le sang du chieu reuferme des trypanosomes ; pas de sigues nets de lésious nerveuses. L'animal est sacrifié au bout de trois mois. Pas de lésions appréciables des gauglions, Par la méthode de Weigert. dégénération des fibres nerveuses de chaque côté de la zone radiculaire postérieure : dans les racines, dégénération des fibres émergentes des ganglions. Ces résultats confirment en partie les expériences faites par Spielmeyer avec le trypanosome Brucci. L. B.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

HONORAIRES DES ÉLECTROLOGISTES ET RADIOLOGISTES DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le Syndicat genéral des médecins français spécialistes a modifié, pour 1620, son tardf minimum anunel. Les radiographies sont comptées pour des sommes qui varient de 40 à 300 frances suivant la partie radiographiée : une main, 40 frances; le coude, 50 france; 1 [épande, 75 frances; le crâne, 100 frances; le bassin, 120 francs; le rachis, face et profil, 200 france, etc.

Pour les examens radioscopiques: bras ou jambes, 50 francs; tête, thorax, abdomen, respectivement, 60 francs. Quant à la radiologie des viscères, les prix oscillent de 60 à 300 francs; l'examen à l'écrau des poumons, de l'aorte, de l'estomac, de l'essophiage, 60 francs; avec calque, 80 ou 90 francs; avec radiographie, de 120 à 200 francs; tube digestif complet, 200 francs; avec radiographie, 300 francs, etc.

Les radiographies stéréoscopiques cottent le double d'un eliché ordinaire. Toute exploration radiologique doit être accompagnée d'un commentaire détaillé; l'avis du médecin, le temps passé à établir le diagnostie doivent entrer en ligue de compte. Si la région à radiographier est entourée d'un appareil plâtré, il est perçu une somme de 20 riancs pour un seul cliété de la région

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques



TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.



## CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon 300 m. d'aititude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéalqueset psychasthéalques, morphinomanes, maladies du tube digestif et de la mutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLABE, médecin directeur à Éculty (fibône) Notice sur demande

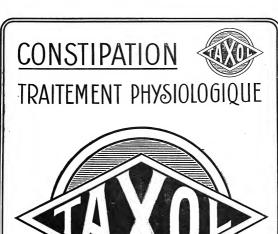

A BASE DE:

glandes de l'in-

testin qui renforce les sécrétions glandulaires de cet organe.

2° Extrait biliaire dépigmenté qui

régularise la sécrétion de la bile. 1 à 6 Comprimés avant chaque repas

3º Agar Agar qui rehydrate le contenu intestinal.

ques sélectionnés action anti-microbienne

action anti-microb. et anti-toxique.

Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée

21, Rue Théodore de Banville, 21, PARIS

J. LEGRAND, PHARMACIEN

Granules de Catillon

avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à s que 2 à 4 par jour donnent une divrèse rapide, relèvent vite la

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, EDÉMES, Affections MITRALEC, CARDIOPATHIES des ENFANTS et constriction, - on peut en fa're un sage continu

GRANULES DE CATILLON

ombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; los fointures sont infidèles, ex par la Signature CATILLE Briz de l'Scademte de Medecine pour "Etrophanius et Ctrophantine", Medeillo d'Er Axpo i. univ. 1900, DOGGOGGOGGO S, Boul's'-Martin, Paris or Print. Concess

mpoules : 0,0001 STROE

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires, en cas urgent and the state of the second se

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES DE MONTCOURT

TÉLEPHONE 114

TÉLÉPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extralt hépatique Extralt pancréatique

Extrait intestinal

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsie enhérulines

dosées à 0 gr. 125

4 à 16 sphérulines

Toutes ces préparation

par jour.

Maladies du Fole Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 cfgr. en doses de 12 gr. En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 h 16 sphérulines p. jour

MONCOUR

MONCOUR Diabète par hyperhépatle En sphérulines dosées d 20 ejgr. En suppositoires dosés à 1 ar. De 2 à 10 sphéruilnes p. jour

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques En enhérollnes dosées d 25 cjgr. De 1 à 4 sphérulinos par jour.

MONCOUR Constinution Entérite muco-membraneuse érulines dosées à 30 cipr. 2 à 6 sphéruines

par jour. ons ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale.

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE : 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.



## APIER ET

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

## ORTHOPEDIE — PROTHESE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envei du Catalegue sur demande BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

et une épreuve. Chaque épreuve en plus : 6, 8 ou 10 francs suivant le format.

Les séances de radiothérapie, au domieile du médecin, sont comptées, chacune, 30 francs.

La vadiologie à domicile est tarifée : 1º le prix ordinaire de ou des exameus ; 2º une indeumité de déplacement de 50 francs ; 3º le taux du prix de location des appareils au jour de l'examen. Au 10 décembre 1019, le prix de location est de 150 francs pour une deuti-journée. Au cas où cette application aurait lien en délons de la ville habitée par le médecin, il y aurait lieu d'établir un supplément d'indemnité basé sur la distance et la difficulté plus ou moius grande de transports.

I. electro-diagnostic sommaire, avec certificat le résumant: 25 francs. Complet, avec rapport sur cet examen senl: 50 francs.

Electrothérapic, an cabinet du spécialiste : chaque séance, 12 francs; prix doublé ou triplé pour deux ou trois régions séparées. Electrolyse : 150 francs. Lavement électrique au douicile du malade : 200 francs.

### NÉCROLOGIE

#### LE Dr TROISIER

Voici l'allocution prononcée par M. Gilbert, président de la Société médicale des hôpitaux, à propos du décès de M. Troisier.

Mes chers Collègues,

Depuis notre dernifer céunion, nous avons assisté aux obséques de M. Troisier. C'est avec une vive surprise que nous avions appris la nouvelle de sa mort par une lettre de l'Acadénle de médeche. Droit de rionate comme un chêne, notre collègne, en effet, malgré son fige, nous avait para devoir formit une longue carrière encore. A la surprise s'était jointe une forte émoltun, car, connaissant Troisier depuis plus de quarante ans, nous avions pu vite discerner quelle simplicité, quelle doucera, quelle bonté native s'abritalent sous l'enveloppe, de prime abord un peu rade, de notre compartiote des Ardeunes.

Reçu à l'Internat des hôpitaux de Paris en 1869, à la veille de la guerre frauco-allemande, nommé docteur en 1874, Troisier conquit, comp sur comp, les titres de méteciu des hôpitaux (1870), puis d'agrégé (1880). Il faisait alors partie de cette pléiade de jeunes savants où brillaient les noms de Itanot, de Landouxy, de Joffroy, de Raymond, de Combault, de Graucher, de Rendu, dont nos d'assistres de 1870 il avadent pas brisé l'euergie, et qui étaient résolus à ne pas laisser écraser par les Tentonsla sedence françales à l'instant de sa puissance militaire.

Pourvu successivement de services à Tenon, à la Pitié, à Latholsière, enfin à Beaujon, où il termina sa carrière nosocomiale, Trolsier laissa, dans les divers hopitaux où il passa, le souventr d'un chef régulier, consciencieux, et d'une grande auténité ponr les malades.

Anatomo-pathologiste et ciluicien, c'est là qu'il recueil: lit les matériatus de ses nombreuses publications. Il y traita des sujets les plus variés, à savoir: de la Méningite typhosidique, de la Contagion haspitalière de la fêtre typhoside, des Pleurèsies métapneumoniques, des Nodosités rhamatismates sous-estantées, des Atrophies museulaires progressives, de l'Austamine bahologique de la paralysie faciale des nouveau-nés conséculive à l'application si dorepts, de l'Utéres tuberculaires des livers, de la Curabilité de la cirnose alcoolique, de l'Histologie des vergetures, étc., etc.

Si les travaux de Troisier roulèrent sur les matières les

plus diverses, telles que les lui livraient les hasards de la clinique, il est un sajet, tontefols, qui lui tiut an occumumientions voites avie, sur lequel il faisait déjà des communientions à la Société anatomique durant son Internat, anquel il consacra sa thèse imagurate, sar lequel ses publications s'étagèrent pendant plus de trente aus : nous vonlous parler de la Carcinose du système lymbhalique, vaisseaux, canail thoracque et ganglions.

Les recherches de l'auteur sur la carcinose du système lymphatique comprennent, avec planches à l'appui, la description de la Lymphangite cancéreuse, celle du Cancer du conat thoracique, enfin celle des Adémopathies cancéreuses sus-claviculaires, considérées dans leurs rapports avec le cancer abdominal.

Depuis Virrhow, on savait que la tunefraction des aguațilous sus calvicitaires peut Ctre la conséquerce d'un caucer de l'estounce. Troisier en fit une étude complète; il montra que l'adeiopatitie peut occuper l'un on l'autre côté, ou les deux à la fois, mais que le côté gauche est son lien d'électiun; de plus, qu'elle peut découlier d'un caucer aldonimia quicocunjue, caucer du paurefas, da foie, des reius, de l'utérus, des ovaires, des testienles L'adépopatité sus chaviculaire u'indujue douc pas le siège de la lésion orçanique primitive causale, mais sa nature; elle est, de pluis, mo preuve de sa généralisation.

C'est à juste titre que le nom de Troisier a été attaché à cette question des adénopathics sus-claviculaires.

Disséminés dans de multiples feuilles et revues, les Notes et les Mémoires de notre collèque out été publiés, pour la plupart, dans notre Bulletin. C'est que Troisier aiumit notre société; il la fréquentait d'ailleurs assidument, et, en 1900, il en devait devenir le président.

Après cette grande satisfaction, nue antre satisfaction lui devait échoir, celle d'entrer à l'Académie de médecine, dans la section de Pathologie médicale.

Troisier ne porta pas plus loin ses aubitions: il était agrégé, il aurait pu prétendre à la robe ronge. Il n'y songea pas: philosophe, modeste jusqu'à l'effacement, il fut bien, pendant sa vie entière, le même homme qui, pour ses obsèques, ne voulut ni délégations, ni discours.

Mes chers Collègues,

En voire nom, j'adresse à la veuve de notre collègue, ainsi qu'au médecin d'avenir qu'est le D<sup>\*</sup> Jean Troisier, son fils, nos sineères et empressées condoléances.

A. GILBERT.

## REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 9 ianvier 1929.

L'épilepsie n'est pas héréditaire. - D'accord avec L'épliépais n'est pas néréditaire. — D'accord avec certains auteurs modernes et se basant sur ses statis-tiques personnelles, M. P. HARTENBERG estime que l'épliépais dilopathique n'est mullement une affection héréditaire constituant une tare familiale, fatale et ineurable. Il n'a trouvé que 3 fois sur 80 cas l'épliépais chez les ascendants. Il en conclut que l'épilepsie est une maladie occasionnelle, acquise, du système nerveux, ne possédant pas le caractère de fatalité qu'on lui attribue faussement

naussement.
D'où il s'ensuit, pour M. Hartenberg, d'importantes
conséquences pratiques :
1º Il n'y a plus lleu de cacher l'épileptique, et sa
famille ne doit pas subir une prévention injustifiée.
2º Le malade ue doit plus circ considéré comme incu-

rable, mais ou doit s'efforcer de le traiter et de le gnérir.

3º Les vieux préjugés sur l'épilepsie doivent être
abolis, et il serait à la fois ntile et juste que l'épileptique soit réhabilité.

M. Tollemer admet aussi que les ascendants de l'épileptique le sont rarement, et que l'épileptique peut avoir une valeur sociale ; mais en ce qui concerne ses descendants, souvent ils ne sont pas normans, non pas peut-être épileptiques, mais atteints de troubles nerveux divers, eliose importante à considérer an point de vue mariage et descendance.

M. Landshr-Javastine partage, avec MM. P. Marie, Babinsky, Comby, etc., l'avis de M. Hartenberg sur la rareté de l'hérédité similaire chez les éplieptques. La raison cu est que l'épliepsie, loin d'être me maladie, n'est même pas une affection, mais/seulement/yun/gyn-

drome. Elle dépend de facteurs multiples, parmi les quels prédominent les infections de la première enfance frappant de préférence des cerveaux sensibilisés, entre autres, par l'hérédo-aleodisme et l'hérédo-sphillis. M. BlaNO est du même avis que M. Jaiguel-Lavastine

M. MIND est du meme avis que M. J.auguet-Javasume et demande s'il est juste que, en Scandiduavie, le mariage soit légalement interdit aux épileptiques. M. ATBRY demande des précisious sur la toxicité urinaire des épileptiques et si l'épilepsie n'est pas une aflection à bacilles ou à bactéries.

affection à bacilies où à bactéries.

M. INEURAL peuse que la syphilis se retrouve souvent dans les ascendants des épileptiques, mais qu'il faut tous les ascendants des épileptiques, mais qu'il faut M. IDARTINISMO peus avec M. Laiguel-Lavasdine que l'épilepse n'est qu'un syndrome et que le terme d'épilepse d'objet dipolar de la qu'un evaleur conventionnelle, mais que ce terme a son utilifé, puisqu'il y a, cu debors de leurs riéss, santautive (diritation normans un dedors de leurs riéss, santautive (diritation normans un dedors de leurs riéss, santautive (diritation normans un dedors 

ie guérit que tres rarement ces accuents. & Cancer d'estomac et hypersécrétion continue. — M. I., PRON (d'Alger) apporte deux observations de catarrile acide fort de l'estomac, coîncidant avec une tumeur, nou en période de préparation (ulcéro-cancer) mais complétement évoluée et paipable à la main,

## <u>Morrhuetine</u> Jungk



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm3 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

## MENTON



"L'HERMITAGE" MAISON DE CURE CLIMATIQUE des Dr Gallot et Coulard Convalescences.

tats asthénique Maladies de la Nutrition Contagieux exclus Cures d'air et de soleil Hydrothérapie, Régimes PRODUITS DE RÉGIME

## HEUDEBER.

Pains speciaux, Pâtes Farines de légumes cuits

et de céréales Légumes décortiques

ITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nenhro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

- 92 -

## Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

CRYOGENINE LUMIÈRE Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications

Un à deux grammes par jour.

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques Amnoules, Cachets et Dragées

PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

## RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites ajques et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes con-

ALLOCAINE LUMIÈRE Novocaine de fabrication française. Aussi active que la

es emplois et dosages que la cocaïne.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immunisation et traitement de la fièvre typhoïde.

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif que les ferments lactiques seuls EXTRAITS BILIAIRES

# DÉSINFECTION INTESTINALE

Officeature et Echanillone LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Rennequin, PARIS

#### CULTURES de PLANTES MÉDICINALES SPÉCIALITÉ DE CAMOMILLE D'ANJOU SÉLECTIONNÉE

RACINE FRAICHE DE VALÉRIANE (Scule l'infusion de racine fraiche de Valériane Losséde des pa antispasmodiques. Porcour : Précis de Pharmacologie et de Multère

médiente, page 467). Plants enracinés de toute la Médecine végétale, prêts à piguer

Doctour Alexandre BARILLET \* \* La Dauphinerie de Vihlers (Maine-et-Loire) LE RÉPERTOIRE MÉDICAL (80 Année) H. FALAIZE, Fondateur, | Dr DESMARQUEST, Successeur

113, rue de Courcelles, Paris (XVIII). Tél. : Wagram o3.35

**CLIENTÈLES** I CARINETS MÉDICALES ATIONS PARAMÉDICALES

DENTAIRES REMPLACEMENTS

CURE DE SOURCE TOLES UNINAIRE

ARTÉRIO-SCLÉROSE

CEDARD P

## CALCILINE

RÉCALCIFICATION, RÉMINÉRALISATION COMPRIMÉS

A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE MODE D'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

A. ODINGT - PARIS - 25, rue Vaneau

# Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Honitaux de Paris

#### TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



GOUTTE

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA

GRAVELLE

PULMONAIRE - OSSEUSE TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPERSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABETE

TRICALCINE PURE TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

EM SEPERATS, GRANDLES, ET CACHETT

#### NOUVELLES

Mérologie. — Le D' Paul Cassin, chirurgien en chef de l'hôpital Sainte-Marthe à Avignon. — Le D' Changarnier, décédé à Marseille à l'âgede soizante-deux ans. — Mar Vermersch, feunme de M. le D' Vermersch, et bellemère de M. le D' Dintel. — Le D' Antoine Noper, médacisnaipor de 2° classe. — Le D' Dumont (de Dour). — Le D' Moty, médécni principal de 1°e dasse en trémite, agrégé du Val-de-Grâce, membre de la Société de chirurgie. — Le D' Octave Sovie.

Hôpitaux de Paris, — M. le Dr Cathala, accoucheur des hôpitaux, est nommé accoucheur chef de service à l'hôpital Saint-Louis.

CONCOURS DE MÉDECIN DES HÔPITAUX DE PARIS. — Consultation écrite. — Séance du 26 janvier. — MM. Sézary, 20; Salomon et Lévy-Valensi, 19.

Séance du 28 janvier. — MM. Debré, 19 ; Géraudel, 17 ; Brulé. 20.

Séance du 2 février. — MM. Chéray, 19; Leconte, 17, et Tournine, 18.

CONCOURS DE MÉDATILE D'OR DE CHIRURGIE ET ACCOCCIONISMINS. — L'OUVETURE de ce concours aura lien le miercredi 24 mars à 16 heures àl'Itôtel-Dien, Les candidats devront se faire insertre an service du personnel de l'administration de l'Assistance publique, de 11 heures à 15 heures, du 10 na 11 février inclus. Le mémoire devra être déposé an plus tard le samedi 14 février à 15 heures, durier dédai.

CONCOURS DE MÉDAILE D'OR DE MÉDRINE. — Ce conconts aurai lea le lundi 22 mars à 16 heures à l'Hôtel-Dieu. Les caudidats devront se faire inscrire au service du personnel de l'administration de l'Assistance publique, tous les jours de 11 heures à 15 heures, du 10 au 14 février inclus.

Le mémoire devra être déposé au plus tard le samedi 14 février à 15 heures, dernier délai.

DEUXIÈME CONCOURS DE L'EXTERNAT DES HÔPITAUX DE PARIS. — L'Ouverture de ce concours aura lieu le 15 mars 1920, à 4 heures, dans la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

Les candidats devront se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, tous les jours, de 11 heures à 15 heures, du 2 février au 28 février inclus.

DENTISTE ADJOINT DES HÔPITALX. — Le jury est définitivement composé de MM. Sauvez, Réal, Schaefer, Chevassu, Coyon.

CONCOURS DE DENTISTE ADJOINT DES HÔPITAUS. — Epreuve éaite. — Question donnée: Pathogénie, symptômes et traitement des accidents dus à l'érnption vicieuse de la dent de sagesse inférieure.

CONCOURS DE L'INTERNAY. — Lecture des copies. —
PATHOLOGIE. — Séance du 23 janvier. — MM. Blanchet, 9; Longepierre, 8; Piot et Vesselle, 10; Dubois (René), 12; Louguon, 7; Florand, 10; Auvigne, 14; Wickhum (Yves), 8; Lepelletier, 7.

Séance du 24 fancier.—MM. Cornet, 14; Niel, Cocault-Duverger et Verger, 10; Ducrohet, 11; Gambillard, 12; Lestocquoy et Jousseaume, 11; Bourdier, 13; Lautman. 11.

Séance du 27 janvier. — MM. Metzger, 8; Théodoresco, 13; Chevallier (Henri), 12; Privé, 8; Grenier, 12; Philippean, 8; Lemariée, 14; Barreau, 11; Surun, 13; Binet, 10.

Séancs du 29 janvier. — MM. Lafourcade-Cortino, 10; Veil (Prosper), 11; Génin, 9; Roullet, 8; [Terris, 13; Pareux, 8; Clément (Robert), 11; Leflaive, 11; Bruant, 8; Jacquet, 9.

Absents: MM. Chapotel et Charpin.

Séance du 31 janvier. — MM. Gally, 7 ¡Bonnet, 8; Cornudet, 10; Clément (Jean), 10; Denoyelle, 13; Berthon, 11; Renardier, 10; Weill (René), 12; Loyanté, 10; Broca, 13.

Anatomie. — Séance du 26 janvier. — MM. Bazert, 13; Blot, 10; Grellety-Bosviel, 12; Poucy et Duchamp de Lageneste, 9; Ruppe et Laurent (Pierre), 13.

Séance du 28 janvier. — M<sup>11e</sup> Thivolet, MM. Dambier et Lelong, 13; Bertrand (Yvan), 12.

Absent : M. Barry.

Séance du 30 janvier. — MM. Lange, 10; Dugué, 12; Charon, 12; Hartmaun, 12; Bocage, 13; Rémy-Néris, 10; Neveux, 9; Dujarier, 12.

Absent : M. Moreau,

CONCOURS DE L'EXTERNAT. — ANATÓMIE. — Séance du 27 janvier. — Question donnée : Artère carotide externe.

MM. Cahen et Bernard (Raymond), 15 1\*2; Brenniel, 17; Breuillé et Boullard, 15; Briault, 17; Bascourret, 16; Berthet, 11; Brocheriou, 8; Barret, 18; Bonis, 11; Boudrant, 17; Avramovitch, 11; Armingeat, 17; Adam, 15; Bitterlin (Charles), 8; Boehler, 12; Bourdon, 14; Boised, 9; Appert, 15.

Séance du 20 januier, — Configuration extérieure du cour. — Mil. Brulon. 12; Blar, 14; Audhecht, 11; de la Brunière, 14; Bardy, 10; Berthier, 13; Bonnadous, 13; Bardéty, 9; Barny de Romanet, 6; Billard, 18; Bilanquis, 9; Camus, 6; Boulanqer, 12; Beson, 4; Baranger (Jacques), 17; Barillot, 15; Cornet, 9; Ferru, 10; Abesnite; Mil. Alearon et Bodganovitch.

Séauce du 31 janvier. —Os Iliaque. — MM. Huet, 12; Hériard, 12; Fritz, 15; Fouché, 9; Hernu, 14; Isnel, 16; Parret, 16; Grardel, 16; Perraris, 9; Henriot, 9; Haunon, 13; Daudy, 12; Hansel, 7; Gartier, 17; Gueullette, 17; Isaac (Georges), 12; Isalin, 17; Giet, 13; Garciu, 16,

PATRIOLOGIE. — Schane du 28 januier. — IIydnocle vaginale. — MM, Laversin, 19, Teurnier, 11; Vilcien, 12; Tourton, 12; Triboulet, 14; Scilgmau (André), 10; Verger, 15; Vassal, 13; Talon, 17; Ripert, 17; Sauvrage, 19; Vollaut, 13; Thoumas, 10; Villey-Desmaserte, 18; Soulas, 16; Welll, 18; Tison, 13; Paillard, 10; Frementeau, 8; Valat, 16.

Absents IM, Lortsch, Juhles, Thibert et Saint-Aubert, Vánaca da 30 janviar. — Symptômes et diagnostic du pneumothorax. — MM, Sourou, 12; Vincent, 15; Wahl, 16; Spinetta, 11; Tessier, 15; Védrenne, 15; Baldy, 10; Santenoise, 14; Vérin, 17; Védluot, 12; Seemla, 16; Roux, 13; Sauvageot, 13; Séguin, 10; Yver, 15; Von der Horst, 16; Rousseau (Julien), 13; de Sonza, 17.

Absents: MM. Espenel et Gautier.

Hôpitaux de Paris. - Service des consultations (médeeine):

MM, Trémolières, à l'Hôtel-Dieu; Vincent, à l'hôpital de la Pitlé; Ramond, à Beaujon; Cauusa, à la Charité; Halbron, à Trousseau; Léri, à Cochiu; Poix, à Necker; Villaret, à Laënuec; Herscher, à Bronssais; Israëls de Jong, à Boucciaut; l'aura-Beaulieu, à Saint-Autoine: Rivet, à Lariboisière; Lacderich, à Bichat; Darré, à Bretonneau; Lian, à Penon; Tsière, à Andrei

Chirușție. — MM. Mocquot, à l'hôpital Cochin; Heitz-Boyre, à Beaujon; Mathien, à Bouccaut; Roux-Berger, à la Charité; Cauchoix, à Necker; Gernez, à la Pitié; Okinczyc, à l'Hôtel-Dieu; Bréchot, à Saint-Louis; Cadenat, à Laënue; Toupet, à Lariboistère; Basset, à Saint-Antoine; Sauvé, à Broussais; Bazy, à Bichat; Kuss, à Tenon.

Accoucheurs: Service des remplacements. — MM. les Dra Cathale (accoucheur adjoint de la Maternité); Le Lorier, Lévy-Solal, Levant et Metzger.

Assistant: M. le Dr Devraigne (Lariboisière, Dr Démelin).

Prix Fillioux. - Un conformité du legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par M. Fil-Lioux, un concours doit être couvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de même valeur, à décerner : un a l'interne, l'autre à l'extence des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille. Le montant de chacun de ces prix est fixé, chaque année, à la fin du concours. Exceptionnellement, en 1920, il sera décerné deux prix aux caudidats internes, d'eux prix aux candidats externes.

Pour l'année 1920, le concours sera ouvert le jeudi 4 novembre 1920.

Les élèves qui désirement y prendre part seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (Service de Santé), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 h. à 15 h., du 4 au 9 octobre inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du coucours devra être déposé avant le samedi 9 octobre, dernier délai.

Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Programme du concours. — 1º Un mémoire manuscrit et iuédit, sur les Maladies de l'orcille, le sujet de ce mémoire étant laissé au choix des candidats qui devrout nécessairement comprendre dans leur étude l'élément anatomo-pathologique;

2º Une épreuve clinique spéciale sur un malade atteint d'une affection de l'oreille. Il est accordé au candidat vingt minutes pour examiner le malade, et dix minutes pour faire sa leçon, après dix minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer à la suite de chacune de ces deux épreuves est de : pour le mémoire, 30 points ; pour l'épreuve clinique, 20 points.

Faculté de médecine de Paris. — Parx Dr. THÈNG (année scolaire 1918-1910). — Méduilles d'argent. — MM. Leblanc, Chome, Galland, Prançois, Renauld, Michaud, Barthélemy, Nadal, Bollack, Maurer, de Nabias, Ilufangel, Tretiakoff, Gatellier, Goldewski, Belloir, Iloulbert, Imbert, Maus Bondeville, Jacquelin, Prançon.

Médailles de bronze. — MM. Gosselin, Deffins, Wilmoth, Muller, Dunnont, Garcin, Vielle, Tribont, Bonnet, Taburet, Parturier, Thoyer, Colaneri, Ribetou, Wolfronum, Gonverneur, Desgranges. Mentions. — MM. Morange, Picard, Roussillon, Dekester, Cleisz, Delotte, Madier, Habibollah-Khan, David, Goret, Mérigot de Treigny, Vigot, Jameau, Guelfucci, Cambessedès, Liacre, Gillard, Mioche, Miegeville, Tseudié. Duroselle.

Ecole supérieure de pharmacie de Nancy. — M. Hollande, docteur és sciences, docteur en médecine, pharmacien supérieur de 1<sup>re</sup> classe chargé d'un cours d'histoire naturell: à l'Ecole supérieure de pharmacie de l'université de Nancy, est nommé profess au d'histoire naturellé à ladité école.

Hô2itaux de Bordeaux. — MM. les D<sup>rs</sup> Creyx et Desqueyroux sont nommés médecins adjoints deshôpitaux de Bordeaux.

Miles Bêşine et Proust, MM. Serre et Pichat somt noumés interness en planrancie des höpitana & Bordeaux.

Den à la Faculté de médecine de Bordea x. — M. le professeur Guillaud ent Jare Cuillaud ent offert à la Paculté une somme de 27 000 france dont les arrâreages seront mis à la disposition du laboratoire d'histoire naturelle pour y favoriser les recherches scientifiques.

École de médecine d'Angers. — Sont prorogés dans leurs fouctions, jusqu'au 30 juin 1924, MM. les professeurs suppléants Montier (histoire naturelle); Divai (pharmacie et matière médicale).

École de médecine de Limoges. — Sont prorogés dans leurs fonctious, MM, les professeurs suppléants Marcland (pathologie et clinique médicales), jusqu'au 3x octobre 1921; Filhonland (pathologie et clinique chirurgicales et clinique obstétricale), jusqu'au 3x 0xbrz 1,2x.

Hópitaux de Rouen. — Un concours pour la nomination à deux places de médecius-adjoints des hópitaux de Rouen aura lieu le 15 avril 1920 à l'hospice général de Rouen. Se faire inserire à la direction de l'hospice avant le 20 mars.

Lique nationale contre l'alcoulisme. — La Lique contre l'alcoulisme douncer une matiuée artistique de bienfaisance au palais du Trocadéro (salle chaufifée) le 8 février, à 14 h. 30. Tous ceux qui s'intéressent à cette œuvre voudront y assister pour lui apporter ainsi une aide matérielle efficace.

La direction de Service de santé au ministère de la Guerre. — A la suite de la suppression du sous-secrétariat d'Etat du Service de santé, le ministre de la Guerre vient de rétablir la direction du Service de santé au ministère de la Guerre et de nommer M. le médéchi imspecteur général Toubert, directeur du Service de santé.

Ministère de l'Hyglène. — M. J.-I. Breton, ministre de l'Hyglène, vient de composer son cabinet.

Ont été nommés : chef du cabinet : M. Raoul Mortier ; chef adjoint : M. Alexandre Bénazet ; chef du secfétariat particulier : M. Audré Breton ; attaché au cabinet du ministre : M. Maxime Doué.

Consell d'hygiène. — M. Charles Mouren, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, membre du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, est nommé vice-président pour l'aumée 1020.

Hôpital de la Pitié. — Depuis le 4 février, M. le Dr Josué fait tous les mercredis à 10 heures une conférence sur les acquisitions nouvelles en cardiologie.

Université de Bucarest. — On nous informe que des chaîtes de pharmacodynamie et de physiologie sont offertes à des maîtres français avec des traitements avantageux.

Université de Ciuj. — Le gouvernement roumain a demandé que les universités françaises fussent représeutées à l'iuauguration de la nouvelle université de Cluj.

scurces a i manguration de a movie an méres atre de Ministère de l'Intérieur. — Un arrêté ministèriel réorganise le corps de l'inspection générale des services administratifs. Notons que, parmi les hispecteurs généraux ou inspecteurs, devront figurer au moins deux docteurs en médecine d'une compétence technique en mattère d'hygidien publique et de service sanitaire.

Ministère de l'Intérieur. — M. le Dr Rascol est nommé directeur de la Ve circonscription sanitaire maritime en résideuce à Pauillac (Gironde).

M. le Dr Vigné est nommé directeur de la II<sup>o</sup> circonscription sanitaire maritime en résidence au Havre, Ministère de la Guerre. — M. le Dr Wicart est nommé

Ministère de la Guerre. — M. le Dr Wicart est nommé médecin spécialiste pour l'oto-laryngologie, au ministère de la Guerre.

Concours de médecin du service médical de nuit.

"In examen d'admissibilité à l'emploi de médecin et de médecin-supélaut du service médical de nuit, à l'aris, aura lieu à la prefecture de police, dans le courant du premier semestre de la présente namée, à une date qui sera portée quinze jours à l'avance à la connaissance des candidats.

Trente emplois de médecin et 5 emplois de médecinsuppléant pourront être attribués immédiatement.

Le registre d'inscription sera ouvert à la préfecture de police (bureau du personuel), le 2 février 1920, à 10 heures du matin, et clos le 28 du même mois, à 4 heures du soir.

Les candidats devront justifier de la qualité de Francula, être âqués de moins de trente ans on, «ils sont anciens internes des hôpitaux de Paris, de moins de trente-cinq aus (exceptionnellement pour l'excamen to 1920, ces liuties d'âge seront reculces d'autant d'années que les intéressés en auront passé sons les drapeaux pendant la guerre). Ils devront être pourvus du diplôme de docteur en médecine délivré par une l'aculté francaise. Tous liens de parenté ou d'alliauce entre les candidats et les membres de la Commission devront être signalés à l'Administration en vue de la modification de cette Commission

Tous renseignements complémentaires seront fournis aux candidats au bureau du personnel.

Les médecins du service de nuit sout appelés à remplir leur mission pour une période ne pouvant excéder trois années. Ils reçoivent une indemnité fixe et annuelle de 3 000 francs.

Les médecius-suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de maladie ou d'indisponibilité, reçoivent une indemnité de 50 fraues par unit de garde effective.

A propos de l'encéphalite léthargique. — Le Conseil d'Atygéne et de saluthrié du département de la Scine croit devoir attirer l'atteution du corps médical sur l'apparition, à partir de la fin de novembre d'un certain nombre de cas d'une maloile caractérisée essentiellement par la coexistence d'un était fébrile, d'une tendance marquée au sommell et de déterminations paralytiques du côté des muscles de l'eûl. Cette miandie s'est déjà manifesié; pendant le printemps de 1918 et est généralement dénomme encéphalite le éthareigne.

Le caractère épidémique n'en est pas donteux. La pathologie expérimentale établit qu'il s'agit d'une, maladie infectieuse, trausuissible en série aux animaux et dont le germe est véhiculé par les sécrétions du nez, de la bouche, et de la gorge. Les cas observés jusqu'icj restent pourtant isolés et leur caractère contagienx n'a pu être nis en évidence. Il y a tout lien néamnoins de penserqu'elleest transmise soit par les convalescent's, soit par les nigets sains ayant approché les malades.

Il y aurait un intérêt incontestable à ce que lesmédecins venillent bien faire connaître aux services d'hygiènec dans l'intérêt de la santé publique, les cas de cette maladie qu'ils seraient appelés à observer.

La taxo de luxe sur les plaques radiographiques. — Not e confrère, le D' Foveau de Cournelles, siguale dans les Archives d'electricité médicale et de physichérapie du mois d'octobre, l'iniquité de la taxe de 10 p. 100 appliquée aux plaques de radiographie comme objets de luxe. Les rayons X sout-lis donc réservés aux bourceois et est-ce rayons X sout-lis donc réservés aux bourceois et est-ce.



## SI VOUS VOULEZ de bonnes conserves, plats cuisinês tout prêts et d'excellents vins vieux

plats cuisinés tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.=G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

## Ch. LOREAU

## INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hs, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

un luxe de les employer à l'éclaireissement d'un diagnostie médical ou chirurgical? Espérons que nos nouveaux représentants professionnels an Parlement obtiendront la suppression de cet impôt sur la maladie.

Réorganisation du servioe médical de nuit. — Sur le raport de M. Emile Massard, conseiller municipal, au nom de la deuxième commission, le service médical de nuit dans Paris est réorganisé sur les bases indiquées dans un mêmoire dont nons donnons la substance:

Au système en vigueur jusqu'ici de l'inscription bénévole » est subtitu(e l'institution d'uneadre de trente médecins, recrutés au concours sur titres, âges de moins de trente aus et par exception de trente-deuq aus, àvagit d'aucchis internes des hópitaux de Paris. La s'durée de leur mission ne pourrait, sauf exception nécessitée par les besoins du service ou mep fémurie imprévue ou accidentelle de enadidats, excéder nue période de trois années.

Ces médecins, plus cinq médecins suppléants, relèvent de l'antorité du préfet de police. Ils assurent une garde effective et sont transportés chez eux par automobile.

Ils toucheront une indemnité fixe et aunuelle de 3 000 francs, ce qui (le nombre des gardes à prendre étaut de 60 par au) remettrait chaque garde à 50 francs. Université de Gand. — Sont nommés: M. Henri Fré-

déricq, chargé du cours de physiologie ; M. Fr. De Buyle, chargé du cours de pathologie chirur-

gicale spéciale;

M. Henseval, professeur ordinaire d'hygiène en remplacement de M. Van Ermengen, admis à l'éméritat.

M. A. Minne, chargé du cours de syphiligraphie en rem-

placement de M. Verstracten, admis à l'éméritat;
M. Danwe, charsé de la policinione médicale;

- M. De Source, charge de la poneumique medicale;
  M. De Source, chargé du cours de pathologie générale;
- M. Leboucq fils, chargé du cours d'anatomie systématique et topographique en remplacement de son père, admis à l'éméritat,
- M. G. Van Dnyse est nommé chef des travaux de bactériologie
- Enfin un cours de puériculture et un cours de propédeutique sont institués à la même université.
- « Université de L'ége. M. Putzeys est admis à l'émé-

ritat et rempincé dans son cours d'hygiène publique et privée par M. le professeur Malvoz;

M. Schoofs est chargé du cours de chimie analytique quantitative et qualitative à l'école de pharmacie;

M. Weekers, professeur extraordinaire, est chargé de la clinique et de la policlinique ophtalmologiques eu remplacement de M. Nuel, admis à l'éméritat;

M. Breyre est chargé de la cliuique et de la policiinique oto-rhino-laryugologique en remplacement de M. Schiffers, admis à l'éméritat.

Société d'hygiène. — La Société française d'hygiène, qui avait dû i nterrompre ses séances pendant la durée de la guerre, vient de reprendre le cours de ses travaux.

Dans sa première séauce qui a cui lieu sous la présidence du D' Foveau de Commelles, assisté des membres du bureau, elle a eutendu une très intéressante communication faite par M. Faulle Cacheux, président honoraire sur les Moyens employés à Chicago pour combattre la

Distinctions. — Sont nommés officiers de l'ordre de Léopold : le Dr Lebeuf, médeciu du Roi ; le Dr Malvoz, professeur à l'Université de Liége.

Chevaliers de l'ordre de Léopold : Dr Vanderdonek, Dr Vau Beneden, Lerat, Dubois, Vau de Weglie, Masquelier, Vau Royen.

Chevaliers de l'Ordre de la Couroune : D<sup>12</sup> A. Dubois, G. Dubois, Lamalle, Willems, à Liège ; D<sup>12</sup> André, Defrauce, Dorzée, à Marchieunes; Leutz, à Tournai, Pauporte, Vau Nieuwenluyse, Van Ysendick, Schoofs, à Schoerbeek; Shacken, à Auvers.

Chevalier de l'ordre de Léopold avec citation à l'ordre du jour de la Natiou; professeur Debrez, à Liège; D'Alenus, à Baclen.

Ordre de Léopold II : Dr Verdœven, à Arcudonek. Médaille du roi Albert : Dra Dardenne à Andenne ;

Dourlet, à Charleroi ; Georis, à Bruxelles ; Paternoster; à Soignies ; Polaert, Van Doren, Vermeulen, à Gand.

Prix Alvarenga. — Le collège des médecins de Philadelphie annonce que la prochaine décision pour le prix Alvarenga aura lieu le 14 juillet 1920. Ce prix est le revenu d'un au du legs de M. Alvarenga et moute

## Dragées Mecquet

au Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-ANÉMIS (4 à 6 par jour) | NERVOSISME HONTAGU, 49, Boal. de Port-Reyal, PARIS -

## Broméine MONTAGU

mure de Codéine)

GOUTTES (%g == 0 SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.02)

TOUX nerveuse

49, Beulevard de Port-Royal, PARIS.





à 250 dellars; pour obtenir le prix, il faut qu'un travail exposé au Comité soit trouvé digne du prix.

Les ouvrages faits en vue du concours peuvent porter un n'importe quel sujet de médecine, mais ne doirent pas avoir été déjà publiés; ils doivent être dactylographiés et, x'ils sont dans une autre langue que l'anglais, ils doivent être recus par le secrétaire du collège le 1° mai la doivent être requis par le secrétaire du collège le 1° mai ou avant le 1° mai 1930. Chaque ouvrage doit être envoy' saga signature, mais doit être clairement marqué par une devise et accompagné d'une euveloppe cachétée ayant la devise sur sa partie extérieure et contenant intérieurement le nom et l'anteres.

C'est une des conditions du concours que l'ouvrage ayant remporté le prix ou une copie de cet ouvrage reste en possession du collège; les autres ouvrages seront renvovés, sur demande, dans les trois mois norés la décision.

Le prix Alvarenga de 1919 n'a pas été décerné.

La Société de chirurgie et le préateur de l'auto-chir.

- On sait que c'est à M. Marcille, chirurgien des hôpitaux de Paris, que uous devons les auto-chir. qui ont rendu de si grands services pendant la guerre.

La Société de chirurgie, qui fut témoiu de la ténacité et de l'énorgie qu'il a déployées pour faire adopter son idée, vient de décider à l'unanimité de demauder pour lui au ministre la croix de la Légion d'honneur.

Cette démarche honore grandement notre confrère, elle n'honore pas moins la Société savante qui vient d'en prendre l'initiative.

Médecins inspecteurs des transports maritimes. - Sont nommés médecits seus inspecteurs :

- A Bordeaux, M. le D' Moulinier.
- A Saint-Servau, M. le Dr Henri Hervé,
- A Quimper, M. le Dr Tartariu.
- A Nantes, M. le D' Larroque.
- A Marseille, M. le Dr Pernet.
- A Alger, M. le Dr Tacheron.
- A Morlaix, M. le Dr Giannetti.

Supplément du Codex. — Par décret en date du 8 janvier 1920, le supplément au Codex pharmacentique (édition de 1908), publié en 1920, est et demeure obligatoire à partir du 1ºº avril 1920.

Bourses universitaires Theresa Seessel à l'université Yale. — Deux hourses de 1 000 dollars chacune seront accordées de préérence aux candidats ayant obtenn le grade de docteur ès sciences, et qui ont démontré leur capacité de poursuivre avec succès et originalité des travaux scientifiques d'un ordre sunérieur.

Prière de s'adresser au Dean of the Graduate School, New Haven, Conn. (Fitats-Unis d'Amérique), avant le 1º mai 1020.

Toute demande doit être accompagnée de lettres de recommandation ainsi que de brochures on de réimpressions d'articles scientifiques déjà publiés par le candida ti Le candidat devra demeurer à New Haven depuis

V° Congrès International de chirurgie; — Le Comité international a décidé que le V° Congrès de la Société internationale de chirurgie se tiendra à Paris, du 10 au 23 juillet 1920, sous la présidence du professeur Keen, de Philadelphie.

- Voici la liste des questions mises à l'ordre du jour :
- 1º Chirurgie du cœur et des gros vaisseaux;
  2º Traitement des tumeurs par les rayons X et le
- radium;
- 3º Analyse du sang et réactions biologiques dans les affections chirurgicales;
  - $4^{\rm o}$  Traitement des fractures de cuisse ;

le mois de septembre insqu'au mois de juin.

- 5º Prophylaxie et traitement du tétanos.
- La plupart des rapporteurs sont déjà désignés ; nous jublierons proclaimement le programme complet de ces importantes assises.

Faculté de Téhéran. — Le 19 Joseph Ménard, sur la demande de S. M. le shah de Perse, a été nommé professeur de bactériologie à la Faculté de Téhéran, et chargé d'installer et de diriger l'Institut Pasteur de cette ville.

## APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



on price de contrain, qui fornitume sur inset currants conmit, triphose, etc., qui a de réconque par les bler rebrirgos.

sonitents aussi qualifié que les grands appareils, non a sidireisonitents aussi qualifié que les grands appareils, non a sidireitraison des principaliques des contraisons de lande freque, activité protraison des nombreus es électrisdes de toutes foran a qui 5 y bras, cuert. Il
permet également l'entre-conduction ou D'Ars revenits ionn a redigare
it n, de maine que le tradrement des artice fous de voies recelleurs par pri
prépare. Se acconstination et de la revenit es vois price, dans une
prépare de l'acconstination et de la revenit es vois price, dans une
sentie de contret : a sil, t<sub>in</sub> . Extreme simplicié de manieument, bestre
absolute de tout dunger, même employ par de Dotterer, non spécialises.

Get appareil, oui s'adapte instantanément sur toute double.

en Electrothérapie.
Prix: 460 francs.

THE STERLING FRANCE
80 APPAREILS VERDUS EN TROIS MOIS A PARIS
68, Rue Condorcet, PARIS (9)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris,

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE MOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

#### .....

#### MEMENTO DU MÉDECIN

7 Févarer. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert: Leçon clinique à 10 h. 45.

7 Гу́умія. — Paris, Cliuique médicale de l'hôpital Beanjon. M. le professeur АСПАКD, à 10 heures. leçon clinique : Endocardite maligue avec embolie cérébrale. Paris. Hôpital Tenou. M. le D' Кирикик, à 11 heures:

I/oreillette gauche dans le rétréeissement mitral.

Paris. Hôpital Tenon, M. le D<sup>‡</sup> RATHERY, à 11 heures

Néphrite azotémique et hémorragies.

Paris. Reole de psychologie. M. GUILIERNET: Le

milieu criminel, à 2 heures. M. Paul FARIZ: Les entretiens psychothérapiques, à 5 heures.

7 l'É-RIER. -- Paris. Conrs d'hydrologie. M. G. BAU-DOUIN : Climats marins et thalassothérapie. Grand amphithéâtre de la Faculté, 17 henres.

8 l'Évrier. — Paris. Asile Sainte-Anne. M. le D' Laignel-Lavastine, à 10 h. 30: La folie à deux.

Paris. Faculté de médeciue de Paris. A 16 h. 30 au grand amphithéâtre, M. Gabriel BERTRAND: De l'importance des infiniment petits chimiques dans l'allmentation.

Paris, Matinée de la Ligue contre l'aleoolisme.

9 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Necker, à 17 heures, séance de la Société française d'urologie.

Paris. Clinique Tarnier, à 17 heures. Ouverture du cours de puérieulture de MM. Metzger et Ecalle,

TO FÉVRIER. — Paris. Hôpital Saiut-Louis (annexe Graucher). Conférence de M. le Dr MOUCHET: La coxa

Paris. Hôpital Tenou. M. le Dr Lian, à 11 heures: le pouls alternaut.

11 Iğwrira. — Paris. Clinique d'oto-rhiuo-larynlogie. M. le professeur Subilianu, à ro heures: Leçon clinique sur les abeès encéphaliques d'origine otique. Paris. Asile Sainte-Anne, ro h. 30. M. le Dr LAI-CNIL-LAVASTER: Présentatiou de malades.

Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gli.Brkr : Polyelinique. Présentation de malades. Notions de thérapeutique pratique, II l'ÉVRIER. --- Paris. Concours de médecins de Saint-

12 l'évrier. — Paris. Grand amphithéâtre de la

Faculté, à 17 heures. M. le Dr Rist: Climats terrestreseures de sanatorium.

Paris. Hôpital Tenon. M. le Dr ${\tt I}$   ${\tt GSPER}\colon {\tt Un}$  cas de maladie de Laue, à 11 heures.

12 l'Évrier. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médeein adjoint des asiles d'aliénés (ministère de l'Intérieur, 1er bureau de l'Assistance publ'que, 7, rue Cambacérés).

Rouen. Ouverture du concours pour la place de chirurgien en chef de l'hôpital d'Elbeuf.

14 l'avrier. — Paris. Clôture de la liste d'inscription aux postes vacants de médecins de la santé (ministère de l'Intérieur, service sanitaire maritime).

1.4 l'ÉVEUER. — Paris. Grand amphithéâtre de la Faculté, à 17 heures. M. le professeur CARNOT: Indications des eures hydrominéarles et climatiques.

Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gibert: Leçon clinique, à 10 h. 45.

Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD: Leçon clinique, à 10 heures.

15 l'évrier. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 10 h. 30.

M. le D\* Laignel.-Lavastine : La catalepsie.

22 FÉVERER. — Paris. Ouverture des conférences de M. PÉCIÈRE sur la radiothérapie des glandes à sécrétions internes et du cancer, à l'hôpital Saint-Antoine.

23 FÉVRIER. — Alfort. A 8 heures, ouverture à l'Ecole nationale vétérinaire des concours pour la nomination à deux emplois de surveillant des élèves aux écoles vétérinaires d'Alfort et de Lyou.

26 l'ÉVRIER. — Paris. Ouverture du concours pour l'emploi vacant de chirurgien suppléaut à l'infirmerie spéciale de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare.

20 l'ÉWRIER. — Paris. Dernier délai pour l'envoi, par les caudidats aux prix proposés par l'Académie de médecine pour l'année 1920, de leurs mémoires, travaux, exposés de titres.

2 MARS. — Bosheaux. Clôture du registre d'inscription pour le coneours de stomatologiste adjoint des hôpitanx. 8 MARS. — Paris. Ouverture, au ministère de l'Intérieur, du concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles nublies d'allèués.

16 Mars. — Bordeaux. Concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux.

# PHOSPHOGENE IN PAGE LA PAGE LA

réalise la forme la plus assimilable et la plus efficace de la Médication Phosphorée

Employé avec succès dans l'Epuisement, la Faiblesse du Système nerveux, l'Anémie, la Neurasthénie, la Chlorose, les Convalescences, le Diabète, le Rachitisme et dans toutes les Maladies accompangées de Débhosuhatisation et de Déminéralisation de l'Organisme

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Dépôt: Pharmacie L. PACHAUT, 130. Boulevard Haussmann, PARIS. - Tél. Wagram 16.72

## INTÉRETS PROFESSIONNELS

#### LES SOINS AUX MUTUALISTES : AVANTAGES DU SYSTÈME LYONNAIS

Par le professeur agrégé M. PERRIN (de Nancy).

Il est de notion banale qu'un malaise règne fréquemment dans les relations entre les dirigeants de sociétés de secours mutuels et les médecins de ces sociétés. Ce malaise est très pénible pour les médecins, car ils savent qu'il est basé sur un soupcon injuste et calonmieux : j'en ai recueilli la preuve lorsqu'au début de ma carrière j'étais médecin d'une société de secours mutuels et, de temps en temps, je rencontre encore des philanthropes qui gémissent sur la dureté des temps pour le budget des mutualités, si lourdement grevé par le nombre «excessif» des visites médicales. En un mot, si les honoraires médicaux et aussi les frais pharmaceutiques coûtent eher aux sociétés, la faute en serait imputable au médeciu. Et pourtant, Dieu sait si le eorps médical a déjà consenti de lourds sacrifices aux mutualistes et a souvent pavé, sous forme de réduction d'honoraires, les honneurs décernés à quelques dirigeants des Mutualités.

Mais au lieu d'en plaisanter, je ferais mieux, et c'est ce que vous attendez de moi, de rechercher la cause réelle du mal et de vous présenter ce que je crois être sou remède.

La vraie cause du mal? C'est celle qu'on retrouve trop souvent dans les rapports des collectivités avec les médecins auxquels est consenti le monopole des soins ; c'est le droit donné aux sociétaires d'aller consulter le médecin ou de l'appeler en visite à domicile autant de fois qu'il plaît au malade, à n'importe quelle heure, pour n'importe quoi, sans aucune limitation du uombre des appels et surtout sans aucune responsabilité. Je devrais même dire avec un avantage matériel pour le mutualiste chaque fois qu'il appelle ; en effet, si réservé et si prudent que soit le médecin, il est entraîné forcément à clore sa visite sur une prescription. Sans parler des gens peu scrupuleux qui s'enrichissent en vins médicamenteux, en sirops, voire même en médicaments susceptibles d'êtres cédés aux parents et amis, il existe des masses de malades neurasthéniques ou simplement craintifs qui exigent des visites réitérées ; et puis, il est si facile de devenir exigeant lorsqu'on « a droit » à des soins perpétuels !

Le médecin ne peut se refuser aux appels d'un client privilégié qui invoque son droit; il ne peut d'ailleurs contrôler d'avance le bieu-fondé des appels et le secret professionnel lui interdit d'en dévoiler les motifs si l'examen les lui révôle injustifiés; la seule défense du médecin coutre les abusest une certaine forced 'inertie qu'il tented of poser aux mutualistes noticement trop exigeants. En définitive, le mal réside dans le droit qu'a ce client spécial de déranger le médecin à sa fantaisie sans jamais bourse délier et sans autre peine que l'eventuelle protestation d'un visiteur-controleur toujours désarmé et dont le médecin ne peu (en vertu de l'article 378 du Code pénal) faire un auxiliaire pour enrayer les abus.

Si tel est le mal, quel est le remède? Il est simple et l'expérience, déjà ancienne, de ce qui se passe de 1,00 a fait la preuve de son efficacité. On prévient des abus en intéressant directement le sociétaire dans le prix de chaque consultation ou de chaque visite.

Ce qui se fait à Lyon depuis une dizaine d'amnées peut, je peuse, se faire partout ; le moment est opportun pour le réaliser puisque le relèvement du prix de la vie oblige maintenant à remanier tous les barèmes, tarifs, taux de cotisation, etc.

Voici l'exposé du système, exposé dont j'emprunte les éléments aux documents que m'a communiqués des 1014 M. le Di Bolliet, à l'initiative et au dévouement duquel les médecins et les mutualistes lyonnais doivent l'avantage d'être contents les uns des autres.

Le règlement du service médical est le suivant :

Les sociétés accordent les soins médicaux soit au sociétaire seul, soit au sociétaire et à sa famille. Par famille, on entend la femme et les enfants âgés de moins de dix-huit aus. Les ascendants et collatéraux ne sout pas compris daons la famille. Les sociétés paient a france la consultation à son cabinet et 2 fr. 50 la visite à domiciles de la consultation à son cabinet et 2 fr. 50 la visite à domiciles de Mohoir (tarif de 1914). Les sociétaires ne doivent, pour se servir de leurs tickets, s'adresser qu'aux médeches inscrits sur la liste du syndicat que l'exige la convention, et toute infraction d'ûnent constatée peut entraîner la runtaire da contrat ex ce la sociétaire avec la sociétaire en cutative la curvatire de leurs tickets, s'adresser qu'aux médeches inscrits sur la liste du syndicat, dinsi que l'exige la convention, et toute infraction d'ûnent constatée peut entraîner la runtaire du contratre à vec la sociétaire.

Le règlement des honoraires se fait au moyen de tickets que MM. les docteurs doivent remettre du 1<sup>er</sup> au 5 janvier et du 1<sup>er</sup> au 5 juillet.

Les tickets sont verts pour la consultation au cabinet, rouges pour la visite à domicile.

A chaque consultation ou visite, un ticket est dû au médecin.

Ce ticket doit être donné par le sociétaire à chaque consultation ou visite.

Le sociétaire ne doit pas faire attendre, pour faire comaître sa qualité de mutualiste, que la consultation soit finie et l'ordonnance rédigée. Le sociétaire deit régulièrement présenter son carnet de cotisations d'avance pour que le médecin puisse s'assurer s'il est en règle et si le sociétaire a droit à la consultation. Dans le caso di il le jugera nécessière, le médecin pourre actère de tout sociétaire la liste flu Syndicat des médecins, parue au debut de chaque amée.

Tout ticket doit porter le sceau de la société ; en aucun cas, le médecin ne doit recevoir deux ou plusieurs ticket»

## INTERETS PROFESSIONNELS (Suite)

pour une seule connultation en violte, quelle qu'elle evil. Pour les visites de nuit, de huit heures du soir à huit heures l'Au, matin, pour les visites demandées les dimanches et Joug fériés, ainsi que pour les grands pausements et petites pépartions, les sociétaires doivent remetre eux-mêmes yaur décteur, en plus du ticket, une somme en espèces de 3 Irwise payée comphaut.

Thest formellement défendu de s'adresser à plusieurs mudecins à la fois ; le sociétaire qui le fera devra remboururant ser à la société le montant des tiekets ainsi employés.

Une liste des médecins qui ont adhéré au service des sociétés de secours mutuels, organisé par le syndicat médical, est remise à tout mutualiste. Cette liste porte une division en 25 sections pour Lyon et sa banlieue. Chaque sociétaire a la liberté complète d'aller consulter à son cabinet tout médecin porté sur la liste. Pour les visites à domicile, le sociétaire doit s'adresser en principe à un médecin ayant accepté de faire le service de la section, mais il peut s'adresser à tout autre médecin adhérent, mais aprèsententeavec celui-ci. Les consultations des spécialistes donnent licu au versement direct par le sociétaire d'un supplément de 3 frances en us du ticket.

Le prix d'achat des tickets par les sociétaires est variable. Quelques sociétés cèdent les tickets aux mutualistes contre le remboursement de leur valeur intégrale (2 francs ou 2 fr. 50). Une société accorde à chaque malade quatre tickets par maladie, les autres étant à la charge de l'intéressé : une société donne gratuitement trois tickets par an et fait payer la moitié des autres. La plupart font payer les tickets une somme comprise entre ofr. 05 et I fr. 50, les chiffres les plus ordinaires étant 25 ou 50 centimes pour les tickets de consultation, 50 à 75 centimes pour les tickets de visites à domicile. Les sociétés peuvent d'ailleurs augmenter ou diminuer le prix de vente des tickets, suivant les dépenses médicales de l'année.

Tout sociétaire peut supporter cette dépense; cela ne l'empéchera pas de se faire soigner s'il est vraiment malade; mais, grâce à ce système, il gradera à deux fois avant de déranger le médechi inutilement, et il ne laissera pas celui-ci faire des visites superflues si le cas venait à se présenter.

Pour arriver à faire payer cette somme, le moyen est très simple. Au lieu de donner gratuitement le carnet de tickets au malade, la société le lui vendra. Elle pourra même ne vendre qu'un ticket à la fois

Si la vente des tickets au sociétaire offre l'avantage de prévenir de la part de celui-ci les dépenses inutiles, elle permet en outre à la société d'augmenter d'autant son avoir et de payer un tarif plus rémunérateur pour des visites qui seront plus sérieuses, étant plus rares et mieux justifiées. La cotisation du sociétaire ne se trouve généralement que peu augmentée de ce fait et cette augmentation, portant sur les personnes qui ont été le plus souvent malades, est répartie selon toute équité.

On objectera peut-être qu'un sociétaire accablé par la maladie, la misère ou des revers, risque de ne pas avoir les ressources nécessaires pour acheter un carnet de tickets. Mais c'est alors à la société à intervenir. N'est-ce pas là son véritable but et son principal rôle? Dans un cas urgent ct digne d'intérêt, la société peut toujours, soit avancer au sociétaire la somme nécessaire à l'achat de tickets, soit même, pour une fois, lui donner gratuitement ces tickets; elle aura du moins, de cette façon, la certitude que le sociétaire n'en abusera pas.

Le Syndicat des médecins du Rhône assure, par ce moyen, le service médical de 230 sociétés de secours mutuels de Lyon et de la banilieue, dont 145 adhérentes par l'intermédiaire du comité général avecle syndicat ontconclu un contrat. 55 autres sociétés adhèrent directement par contrat aussi.

Dansl'exposé du système présenté par le D'Bolliet au Congrès mutualiste de Montpellier, en 1913, je relève les conclusions suivantes:

Dans les trois quarts des sociétés qui font participer le sociétaire au coût du ticket, le chiffre moyen des frais médicaux par famille u'atteint pas 8 francs.

Les sociétés familiales dont le montant des frais médicaux dépasse 8 francs sont des sociétés dans lesquelles la participation du sociétaire au coût du ticket est nulle ou insuffisante, sans compter parfois un manque à peu prés complet de surveillauce par des visiteurs.

Le tarif à la visite, avec participation du sociétaire à la dépense suédicale, est généralement moins coûteux pour les sociétés que le tarif à l'abonuement.

Dans notre statistique, la moyenne générale est de o fr. 60 seulement par famille dans les trente sociétés famillales et de 5 fr. 10 par sociétaire dans les trois sociétés pour sociétaire seul.

La participation du sociétaire à la dépense médicale est le meilleur frein aux abus de visites.

Les visites étant plus rares, les frais pharmaceutiques sont aussi moins élevés, chaque visite étant habituellement accompagnée d'une ordonnance, La création de médecins contrôleurs, ouéreuse pour

les sociétés, est devenue inutile. A Lyon, parmi les 230 sociétés adhérentes au service du Syndient des médeches du Rhône, il n'existe aueun médeche contrôleur. Si l'adoption du système lyounais ne peut arriver à sup-

Si l'adoption du système lyounais ne peut arriver à supprimer les eonflits médico-mutualistes, elle réussira du moins à en diminuer eonsidérablement le nombre.

Les chiffres qu'on vient de lire ont été récemment relevés en raison des circonstances actuelles SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIQUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIOUES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de 1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DEL'INTESTIN

qui renforce les secrétions glandulaires de cel organe 2º EXTRAIT BILIAIRE PÉPIGMENTÉ qui régularire la récré-

gion de la bile.

WO TO THE REPORT OF THE PARTY O

1 à 6 Comprimés avant chaque repar

LABORATOIRE DE-BIO-CHIMIE APPLIQUÉE.

21, Rue Théodore de Banville, PARY.

J. LEGRAND, Pharmaclan

3: AGAR AGAR qui rehydrate le contenu intestinal.

4º FERMENTS LACTI-QUES SÉLECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique.

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES DIfficiles, Excessives, insuffisantes
BERTÉ — MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORRHOIDES — PALEBITES — VARICOCÈLES

## HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

DOCTEUR: Voule-cous lutter contre la réclame vulgaire? CORSEILEZ: l'HÉMOPAUSINE
Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrets (Isère):—ECHANTILLON SUR DEMANDE



Le Diurétique rénal par excellencε

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration

Aujuvant le plus sur des Cures de Dechloruration

SOUS SES QUATRE FORMES
PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le méditement régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchi plus hére des les des la comme de la control de la comme de cardiague cardiague.

uvant le plus sûr des cures Le chloruration, le remède le le hérosque pour le brightique les per est le digitale pour le for

CAFÉINÉE médicament de ences e rdiopathies, fait disparals codèmes et la dyspuée, re LITHINEE traitement rationnel de l'i tisme et de ses manifes is ; juguie les crises, enra diathèse urique, solubli

POSES: 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. — Prix: 5 f

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GEREMALTIME - ORGEOSE - RIZINE - ORAMENOSE - AVENOSE, ETC.
CÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
ochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Milromesani, PARIS

L. B. A.

PRODUITS CARRION

L. B. A.

## **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cio, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



SE SUCENT COMME UN BONBON

## GRAINS MIRATON \*\*Un Grain assure effet laxatif\*\* GRAINS MIRATON \*\*The control of the co

S'AVALENT COMME UNE PILULE

L'Élément douleur en général. L'insomnie liée aux sensations douloureuses, celle des traumatisés, des hépatiques, des néphritiques, des tabétiques, des cancéreux.—Les accouchements difficiles;

nepatiques, des néparitiques, des tabétiques, des cancéreux. — Les accouchements difficiles les interventions sur des sujets agités, nerveux ou alcooliques, celles sur la face notamment, l'excitation psychique, les états maniaques, etc., constituent les indications du

## · DIDIAL CIBA

## Hypnotique

## Analgésique

COMPOSITION Le DIDIAL est constitué par une combinaison chimique de diallylmalonylurée (Dial) et d'éthyl-morphine. Les comprimés de Didial sont formés de 0gr. 025 de la combinaison Dial-éthyl-morphine, plus 0 gr. 10 de Dial puris.

ACTION Le DIDIAL possède un pouvoir narcotique beaucoup plus pr ononcé que le Dial et sans on indication toutes les fois que le Dial et insuffisant par suite de la douleur.

## CHIRURGIE

La réduction des fractures, des luxations de l'épaule ou de la hanche seront beaucoup facilitées, le sommeil anesthésique étant plus calme, la résolution musculaire plus complète. Au cours des interventions abdominales, les diverses mancouvres viscérales sont moins choquantes et influencent moins la respiration et le pouls. Les anesthésies de courte durée, chez les sujets agités ou éthyliques, sont meilleures, la phase d'excitation presque toujours supprimée. Dans tous les cas le réveil est moins pénible pour le malade, qui, souffrant peu, ne s'agite pas, ne tirallle pas ses sutures.

DOSES. Hypnotique-analgésique. 1 à 3 comprimés par 24 heures. Pré-anesthésique. 1 comprimé une heure avant la narcose.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, 1, place Morand, LYON

## INTÉRETS PROFESSIONNELS (Sutte)

mais évidemment cela ne change rien à l'économie et aux autres avantages du système lyonnais.

Le Syndicat des médecins du Rhône et les sociétés de secours mutuels out adopté, à partir du 1et janvier 1919, le tarif suivant pour les soins aux mutualistes, tarif qui double les prix d'avantguerre pour les visites ou consultations simples :

| Visite à domicile                           | 5     | francs  |
|---------------------------------------------|-------|---------|
| Consultation au cabinet                     | 4     | francs. |
| Examen complet d'admission                  | 10    | francs. |
| Visite de nuit (demandée de 8 heures du s   | oir i | 8 heure |
| du matin), un ticket plus 5 francs en espèc | ces.  |         |

Visite demaudée les dimanches et jours fériés, un ticket plus 5 francs en espèces.

Pausements antiseptiques et pctitcs opérations, un ticket plus 5 francs en espèces (sauf le pausement simple). Médecius spécialistes : pour une consultation, un ticket de 4 francs plus 5 francs en espèces.

Consultation entre médecina demand ée par le sociétaire; la société garantit un honoraire de 20 frances par médecin pris dans la liste du syndicat, après l'autorisation écrite et donnée par le président au médecin traitant. Les médecins dans ce cas n'ont pas droit au tickel.

Indemnité de déplacement :

Pour les sociétés hors de Lyon et de la baulieue lyonnaise, le prix de la visite à douicile reste fixé à 5 francs; outre et non comprise une indemnité de déplacement de 2 francs au minimum, par kilomètre parcouru, à l'aller, le jour. Partant de ces données, et chargé par l'Association syndicale des médecins de Meurthe-et-Moselle d'étudier la question du relèvement des tarifs pour ceux de nos confrères qui soignent les mutualistes, j'ai exposé ce qu'on vient de lire et proposé des pourparlers avec les sociétés de secours mutuels de Meurthe-et-Moselle pour demander le relèvement de leurs tarifs et l'application du système lyonnais, avantageux pour l'organisation de leurs tournées et pour que les médecins ne deviennent pas des e profétaires , alors que les ouvriers ont maintenant les facilités que leur a données la journée de huit heures.

J'ai ajouté un vœu que j'avais déjà émis autrefois ; je crois en effet qu'on pourrait dire aux sociétés de secours mutuels : « Les demandes de visites devront être passées aux médecins des villes à telle heure. »

Les pourpariers engagés par les médecins déliqués'à cet efte n'ont pas encore about, les sociétés de Nancy se déclarant trop touchées par la guerre; mais je crois que les chiffres de 3 francs pour la consultation et 4, francs jour la visite finiront par être acceptés par elles. Les sociétés de Landville donnent déjà 3 francs soit pour la visite, soit pour la consultation. Ce qui retarde la conclusion des pourpariers, c'est l'adjonction demandée d'un tarif kilométrique et un



BRONCHITES AIGUES PREUMONIES .

COMPLICATIONS BRONCHO PULMONAIRES DE LA GRIPPE DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE DE LA ROUGEOLE

-TUBERCULOSE-

## EXOPECTINE

· MÉSOTHORIÉE ·

RADIO -ACTIVE

LABORATOIRES RHEMDA

51 & 53, Rue d'Alsace COURBEVOIE-PARIS

2.7.716

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

projet de taxation des interventions, pansements, etc. Je tiens à faire remarquer que les honoraires ont toujours été moins élevés à Nancy. et surtout à Lunéville, qu'à Lyon. Et pourtant, dans notre région qui a beaucoup souffert de la guerre, la vie est chère et difficile pour les médecins; mais, la sachant difficile à peu près pour tout le monde, eeux-ci n'ont pas cru devoir aller plus loin dans leurs majorations. La proportion (le double du prix antéricur) est d'ailleurs la même qu'à Lyon,

Quoi qu'il en soit de cette question locale, les avantages du système lyonnais sont si évidents que je m'en fais l'apôtre, d'autant plus volontiers que je n'v ai aueun intérêt personnel.

Il serait trop long de reproduire iei tous les imprimés en usage à Lyon pour la comptabilité des visites et consultations, le groupement des comptes à adresser aux sociétés, groupement qui se fait par les soins du dévoué Dr Bolliet, au nom du Syndicat médieal, etc. Je vais seulement reproduire iei deux documents essentiels: 10 la convention de 1912 entre le Syndicat médical et le comité général des sociétés de secours mutuels; 2º l'engagement individuel des médecins qui aeceptent de soigner les mutualistes dans ees conditions.

#### 1º Convention entre le Syndicat médical et le Comité général des mutualités.

Entre le Syndicat des médecins du Rhône, représenté par son président, M. le Dr Teissier, professeur à la Faculté de médecine, officier de la Légion d'honneur, d'une part ;

Et le Comité général des sociétés de secours mutuels et de retraites du Rhône, représenté par son président, M. DELORIÈRE, receveur des finances honoraire, chevalier de la Légion d'honneur, d'autre part,

Il a été convenu cc qui suit :

ARTICLE PREMIER. -- Le service médical sera exclusivement assurépar l'intermédiaire du Syndicat des médecins du Rhônc aux sociétés adhérentes au Comité général avant accepté le présent contrat. Toutefois, le Comité général pourra continuer à utiliser les cartes du dispensaire général comme il le faisait avant ce traité.

Le Comité général s'interdit d'organiser ou de patronner. un service médical quelconque pour les sociétés n'ayant pas accepté le présent contrat. De son côté, le Syndicat des médecins du Rhône s'interdit de traiter directement avec les sociétés affiliées au Comité géuéral. ART. 2. - Le Syndicat des médecins du Rhône s'engage

à fournir une liste de ses adhérents qui consentiront à dors er leurs soins aux membres des sociétés de secours mutuels adhérente: au Comité gén(r.l. aux conditions suivantes du tarif ouvrier minimum à la visite : Visite à domicilc...... 2 50

Consultation au cabinet..... Visite d'admission..... Visite d'admission avec analyse d'urines....



## SI

Les Médicaments préconisés dans toutes les affection s de la pesu e des muqueuses ont fait leurs preuves, il est bon de les prescrire.

vous sont presentes sous une forme liquide nouvelle, pratique et plus assimilable, vous rendrez service a votre clientèle en les experimentant.

## COLLOSOL SIMPLE

SYNTHÉTISE L'HYGIÈNE de l'HOMME, le PEMME, l'ENFANT

ASEPTISE, ADOUCIT, RAFRAICHIT, CALME TOUTE DÉMANGEAISON, PRÉVIENT TOUTE IRRITATION EXCIPIENT LIQUIDE

#### Collosols MÉDICAMENTEUX

#### Dermatologie

COLLOSOL au COALTAR (Affections suintentes) COLLOSOL & I HUILE de CAOE, MI GOUORON de PIN (Affections squ-meuses, Eczemas, Psoriasis, etc). COLLO-OL BU SOUFRE (Affections à sécrétions grasses (Acnés, Foillculites, Séhorrier, etc.)

COLLOSOL SULFOCACIQUE (Eczemas et Psoriasio hybrides, chronques). COLLOSOL a l'ICHTHYOL (Erzémustes Pils. Intertrigne ess COLLOSOL à l'HUILE de FOIE de MORUE (Pruigon Icarlayoses, Tuber cult lesl.

## Gynécologie

COLLOSOL au COALTAR (Leucorrhées, Métrites).

## AVANTAGES des COLLOSOLS

Médication Hquids. Application facils, propre et agrésbis. nge precis des médica agement immédist; Suppression instantanés des

sorption certains par la pesu et les muqueuses.

PHARMACIE ROCÉ CAVAILLÈS -LITTERATURE et RCHANTILLONS 9, Ruo du Quatre-Septembre, PARIS C. PÉPIN. D' en Pharmacie



.∙SÉRUM

a) par développement de propriétés hémopoïétiques particulières (Carnot). Anémies convalescences, tuberculose

À

DOUBLE SPÉCIFICITÉ b) par exaltation du pouvoir.

hémostatique de tout sérum de cheval(Weill,Garnot):Hémorragies

2°TOUS LES AUTRES EMPLOIS DU CÉRTIMOS CHEVAI Leucocytose générale: maladies

infectieuse

Léucocytose locale plaies infectées,

<u>atones</u>

## SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules · Comprimés

Echantillons, Littérature

Ampoules de 2 cc. 5 de saccharose ch. p. avec 0.01 de Stovaïne, sur demande. "AFLEGMATOL LO MONACO"

Spécifique des sécrétions pathologiques

Demandez littérature, échantillons et références

Laboratoire de l'AFLEGMATOL LO MONACO
32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (1et)

Fabriqué selon la formule et sous le contrôle du Professeur Lo Monaco.





## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Pour les visites de nuit, de huit heures du soir à huit heures du matin, pour les visites demandées les dimanches et jours fériés, ainsi que pour les pansements et petites opérations, les sociétaires devront remettre eux-mêmes au métecin, en plus du ticket de la société, une somme en espéces de 5 frances payés comptant.

Le supplément en espèces n'est pas dû pour les petites interventions suivantes :

- ro Petit pansement.
- 2º Application de ventouses séches.
- 3º Injections sous-cutanées d'urgence (morphine, ergotine, caféine, éther).
  - 4º Anesthésie locale.
- 5º Toucher vaginal.

En ce qui concerne les médecins spécialistes, il leur sera remis un ticket de deux francs, plus un supplément de trois france en espéces versé comptant par le sociétaire, pour chaque consultation, Toute intervention chirurgicale, ou visite à domicile sera traitée de gré à gré entre le sociétaire et le spécialiste.

Akr. 3.—Si une consultation entre médecins est demandée par le sociétaire, la société garantit un honoraire de dix francs par médecin, pris dans la liste du Syndicat, après autorisation écrite donnée par le président au médecin traitant. Les médecins, dans ce cas, n'ont pas droit au ticket. famille aura droit à un ticket à domicile pour une personne et à un ticket au cabinet pour chacun des autres malades qu'il soignera en même temps.

Le médecin devra exiger son tieket à chaque visite, Dans le cas où le sociétaire serait dépourvu de tickets, le médecin ne devra revoir le malade qu'après avoir reçu celui qui lui est dû, sauf les cas d'extrême urgence, et même alors il devra aviser de suite le président de la société.

ART. 4. — Pour les sociétés de secours mutuels hors d-Lyon et de la bankien lyonnaise, le pirk de la visite à domielle reste fixé à 2 fr. 30, outre et non compris une indemnité de déplacement de 1 france au minimum par kilomètre parcourn à l'aller. Les conditions dans lesquelles sera décompté le calcul kilométrique seront régles directement, d'accord entre les sociétés, les médechi intéressés et le Syndient des médechis du Rhône, au mo ment de l'engacement de chance société.

ART. 5. — Les conflits qui pourraient, surgir entre unédecient es accidetaire, ou entre métécant es accidét, seront portés devant une commission mixte, composée en parties égales de présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le comité général, et de méderien désignés par le Syndient des médereins des la Rhône. Cette commission sero présidée à tour de rêle par un médecim ou un mutualiste.

Akr. 6. — La liste des médecins chargés d'assurer le scrvice des sociétés de secours mutuels sera fournie gratuitement, le 1º janvier de chaque année, par le Syndicat au Comité général, qui devra la faire parvenir





Aliment rationnel
des Enfants
dès le premier âge

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

à ses sociétés adhérentes. Chacune de celles-ci distribuera cette liste à ses membres participants, après y avoir apposé le secau de la société.

Chaque sociétaire aura la liberté complète d'aller consulter à son cabinet tout médecin porté sur la liste; pour les visites à domicile, le sociétaire devra s'adresser à un médecin ayant accepté de faire leservice de sa section, ou à tout autre médecin, mais après entente avec ce der-

Chaque société s'interdit de s'immiscer par un mode quelconque dans le libre choix du médecin par le sociétaire.

ART. 7. — La durée du présent contrat est fisée à cinq ans, qui commenceron le 1º janvier 1913 pour finir le 31 décembre 1917. Si le 30 juin 1917 le présent traité n'est pas dénoncé, il sera d'olice prorogé au mêmes clauses et conditions pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de cinq en cinq ans, à moins de préevis six mois avants l'expiration d'une période de cinq ans.

ART. 8. — Le Syndient des métechis du Rhône s'interdit de traiter avec tont autre groupement ou Union de sociétés de secours mutuels, ainsi que de consentir à toute société isolément des conditions ou tarifs inférieurs à ceux prévus au présent contrat.

ART. 9. — Le Comité général s'engage à remettre au Syndicat un bulletin d'adhésion de chaque société au fur et à mesure de l'acceptation, par cette dernière, du présent traité.

Pait en double exemplaire, à Lyon, le 27 juiu 1912. Lu et appronvé : Pour le Syndicat des médacins du Rhône, Docteur Trissims.

Lu et approuvé :

Pour le Comité général,

A. Deloriere.

## 2º Engagement relatif aux Sociétés de secours mutuels.

Les médecins soussignés donnent leur entière approbation aux conventions intervenues entre le Syndicat des médecins du Ribûne et les diverses sociétés de secours mutuels ou groupements de sociétés; en conséquence, renouvelant et précisant, en tant que de besoin, l'eugajement qu'ils auraient déjà pris en approuvant par leur jugnature le programme du Syndicat, lis s'obligent, boserver, dans leurs rapports avec les sociétés de secours mutuels ou groupements de sociétés, les principes suivants :

- 1º Le tarif à l'abonnement est supprimé ;
- 2º Le tarif à la visite est senl admis.
- Le tarif minimum est, pour les sociétés ouvrières :

- 2 fr. 50 à donnicile, 2 francs au cabinet (1919 : 5 francs, 4 francs).
- Le tarif est variable et gradué pour les autres sociétés, après entente de celles-ci avec la Chambre syndicale.
- Les principes précédents seront appliqués à toute société nouvelle ou à tout groupement nouveau de sociétés.
- Ils le seront à chaque société actuellement pourvue d'un service médical indépendant, après démission on décès de ses médecins.
- Le Syndicat est l'intermédiaire nécessaire entre les sociétés de securs mutuels ou les groupements de sociétés de les médecins. Les soussignés, membres ou nou du Syndicat des médecins du Rhône, habitant Lyon ou la banilieue lyonnaise, ne doivent pas accepter directement le service médical d'une sociétés. Par exception, ils peuvent accepter de devenir médecins des sociétés à service médical actuellement indépendant.
- Cette facilité n'est accordée toutefois qu'aux conditions suivantes :
- 1º L'acceptation ne devra se produire qu'à l'occasion de la création d'un poste nouveau ou de la démissiou ou du décès d'un médecin titulaire actuel :
- 2º Elle nº devra jamais être l'occasion d'un avilissement, par un mode quelconque, du tarif des honoraires médicaux dans cette société ;
- 3º Elle sera précédée de l'engagement écrit que le confrère prendra vis-à-vis du Syndicat de se conformer à sa décision, lorsque la disparition des médeclus actuels de cette société permettra de la faire reutrer dans le service médical général.
- Le présent engagement aura une durée de cinq auutées, à dater du 1eº noût 1095; il se renouvellera par tacite recouduction par période de cinq années, sauf avis eontraire donné par chaque signataire au Syndicat, par écrit et six mois avant l'expiration de l'engagement.
- Le néde in qui cesse de faire partie du Syndicat n'en reste pas moins tenu d'observer le présent engagement jusqu'à la fin de la période quinquennale eu cours.
- Lyon, le Nota. — Faire précéder la signature des mots Lu et APPROUVÉ et dater.

En définitive, je le répète pour conclure, le système lyonanis préconisé et organisé par le D' Bolliet est la méllieure thérapeutique à opposer aux malentendus entre médecins et, mutualistes; il sauvegarde mieux que tont autre leurs intérêts respectifs et la bonne entente qui assure la tranquillité duprésent et permettra ainsi aux médecins devenus vieux médecins de se remémorer sans regrets et même avec plaisir leurs relations avec les mutualités.

## REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 19 janvier 1920.

Douleurs fulgurantes bilatérales chez un tabétique amputé de cuisse. Présentation de malade. — MM. A. MARIS (de Villejuif) et L.-P. PRVOST apportent l'observation d'un tabétique amputé de cuisse présentant des douleurs fulgurantes bilatérales et les localisant même au niveau de la partie amputée.

Syndrome pseudo-paralytique chez un épileptique. Présentation de maiade. - MM. A. MARIE (de Villejuir) et PRIVOST montrent un malade épileptique, affaibil intellectuel avec idées de satisfaction, troubles de la parole, inégalité et parcess pupillaire; les cas de ce genre prouvent la difficulté que présente parfois le diagnostic différentiel de l'épilepse et de la paralysis générale.

Les douteurs déterreurs de cadavres. Présentation de maiade. — MM, MARCH, BIRND C YVISE PORCINE moutrent une malade atteinte de dégénérescence mentale avec idées delfirantes polymorphes qui présente de plus un délire du doute qui paraît s'être systématisé à l'occasion de la mort de son fils tité au front qu'elle croît toujours vivant. Cette croyance l'a poussée à allet déterrer le corps de son enfant, qu'elle-même avait enseveil peu de jours auparavant, pour s'assurer de l'élientité du cadavre.

Ces douteurs déterreurs de cadavres ne doivent pas étre rares, bien qu'aucuu cas n'ait encore été publié. Il serait intéressant de les rechercher pour comparer les malades an point de vue de la sémiologie du doute. Deux cas d'amnésie. Présentation de malades.

M. le Dr II. Colin présente deux malades militaires qui lui paraissent intéressants au point de vue de l'étude des troubles de la mémoire chez les aliénés.

Le premier paraissait avoir à son entrée une anunésie complète : il ne pouvait dire son nom, sa profession, son lieu de missance, ne savuit plus écrire; quelques semaines plus tard, il domne des détails les plus précis sur sa vie passée et on constate que, quand il le veut, il parle très blen. Par contre, à certains moments, ses réponses sont ligiques, absardes et rappellent ec qui a été décrit sous le nom de syndrome de Ganser. Il qfire encore cette particularité d'écrire en miroir. On trouve chez lui quelques stigmates d'hystérie. L'auteur conclut à un état délirant détà ancien.

Le secoud malade quitte le front en avril 1917 sous l'influence d'idées mystiques. Interné plusieurs fois depuis cette époque, il entre à Villejuif en mors 1919. Il ne paraît plus présenter d'idées délirantes, mais conserve une amuésie antérograde et rétrograde qui s'est atténuée peu à peu.

Actuellement le malade, qui a des antécédents assec chargés, attribue les troubles de sa mémoire à une commotion. Le gros intérêt de ce malade réside en ce point : chez lui, l'amnésie peut-elle être rapportée à une commotion ancienne qui n'a pase u de suites immédiates caractérisées, ou est-elle due à des troubles mentaux chez un dégenéré? M. Colin se rattache à cette dernière ophion. Démence précoce ou foile maniaque dépressive. Présentation de malade. — Mil<sup>18</sup> BOUDRALIQUE présente une jeune fille de vingt-six ans atteinte d'un syndrome maniaco-dépressif atyrique rappelant la démence précoce par certains signes extérieurs. La répétition des accès, la lucidité des périodes intercalaires permettent de conclure à une foile intermittente dont le pronostic cependant doit être réservé.

Acoléents convulsifs ammétiques d'apparence comittale. Présentation de malade. « M. LOUIS LAYUR moutre un malade sujet à des accidents convulsifs que l'on qualifierait volonitiers d'épileptiques si le malade me conservait le souvenir de sa crise. Les recherches étiologiques révèlent un traumatisme crauien à l'âge de quatorze aus et une fêvre typholic à gik-nist ans. La première crise ent lieu six mois après la fièvre typholic le malade est tombé brus puement, a eu des couvulsions, voyait ce qui se passait, mais ne pouvait ni bouger, ni parler.

Consécutivement, les crises se reproduisirent six fois eucore. Après diimination de l'émotivité, du pithiatisme, le cas présent peut alors trouver sa place entre les formes bravais-jacksoniennes avec conservation de la conscience et les formes d'épilepsie essentielle véritable avec amnésie complète.

Son intérêt lui vient de ce qu'il représente les caractéristiques du mal comitial, sauf la perte de la couscience au cours du paroxysme.

Paralysie générale et accident du travall. — MM. P. JUQUELLIER et R. COURJON rapportent l'Observation d'un malade de trente-huit ans, plombier, chez qui le syndrome paralytique devint évident huit jours après un accident du travail d'ailleurs peu grave. Le malade travaillant sur uu toit, glisse, tombe sur le dos sans quitter le toit, ne perd pas connaissance, se rélève et regque son domicile en trauway. Une semaine plus tard, il présente des troubles de la mémoire, des accroes de la parole, de l'excitation, et est désermais impâte au travail. La question est posée d'une relation de cause à effet entre l'accident et la démence; mais une enquête apprésondle démontre que des symptômes discrets de paralysie générale ont précédé la chute.

Il arrive asses fréquemment, au début de la méningocucéphalite diffuse, que des accidents professionnels imputables à l'affaiblissement intellectuel commençant (éctus ou fuattention) sont considérés comme la cause de la maladic et nou comme sa conséquence; Il importe de distinguer ces cas de ceux on le traumatisme a probablement joué un pôle étiologique notable.

Myoclonie fibrillaire et petit mai épileptique. — M. JEAN SALOMON apporte l'observation d'un dégénéré intermittent atteint de myoclonie fibrillaire et sujet à des vertiges épileptiques.

Trois points méritent de retenir l'attention :

1º La forme de myoclonie fibrillaire, rare en ellemême;

2º Son associatiou avec le petit mal épileptique, qui ne semble pas encore avoir été signalée ;

3º Le fait que, dans la myoclonie, l'épilepsie causale peut être très longtemps et même, dans certains cas, toujours mécounue.

## REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE

Séance du 12 janvier 1920,

Rapports d'expertises, - M. LOUBILOVATCH demande à ce que les experts psychiâtres établissent leurs rapports en double exemplaire, l'un restant au dossier, l'autre allant à la préfecture de police avec la demande d'internement. Il serait en cfiet extrêmement intéressant ouc les rapports d'expertiscs soient communiqués au médecin dans le service de qui l'iuculpé, après le non-lieu, sera interné. Cette mesure serait une utile contribution à la défense sociale coutre les aliénés criminels. Le parquet est d'ailleurs, indique M. Balthazard, décidé à communiquer les rapports de ses experts.

Hermaphrodisme. -- M. A. Schwartz rapporte un cas d'hermaphrodisme qui a été découvert à l'occasiou d'une cure radicale de hernie. Il s'agissait d'un androgynoïde. Le testicule gauche a été enlevé et l'examen histologique qui a été pratiqué a montré qu'il s'agissait bien d'une glande testiculaire, mais saus spermatozoïdes. Quant au testicule droit, M. Schwartz, pour ne pas tarir la sécrétiou interne et pour éviter de pratiquer une castration, l'a placé dans un sac qu'il a creusé dans la grande lèvre.

A ce propos, M. MOUCHET présente les photographies

d'un androgynoïde et celles d'un gynandroïde qui out été étudiés, l'un par M. Lapointe, l'autre par M. Lc Dentu.

M. THIBIERGE signale qu'en pratiquant l'autopsie d'un jeune garçon, il a eu la surprise de constater la présence d'un petit utérus.

Syphilis accident du travail. - M. THIBIERGE fait une communication tendant à montrer que la syphilis peut être un accident du travail chez les ouvriers cordonuiers et tapissiers. Ceux-ci, eu effet, ont l'habitude de se mettre des semences dans la bouche et, s'ils ne les ont pas toutes utilisées, de les replacer dans une sébile commuuc. Il peut ainsi se produire des contaminations et M. Thibicrge a vu évoluer des chancres de la gencive. au niveau de petites blessures faites par les clous.

Intoxication oxycarbonée. - MM. DUTILLEUL, ct VALLÉE rapportent l'observation d'une intoxication oxycarbonée aiguë chez uue enfant de deux ans et demi. Une femme qui était en proje à des idées délirantes de persécution, avait mis dans la bouche de sa fillette un tuyau de gaz pendant un quart d'heure environ. L'enfant, qui était endormie, mourut au bout de ce temps sans s'être éveillée. L'autopsie révéla des lésions 'typiques d'intoxication oxycarbonée. Le coefficient d'intoxication de Balthazard et Nicloux fut recherché et fut trouvé égal à 0,73

MÉDICATION

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Aven

du Maine, PARIS, - Teleph FLEURUS 13-07

USINES CHIMIQUES DU PECO ANTITUBERCL

en ampoules de 5 cc pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux **(P)** 

USINES CHIMIQUES DU PECQ.39, Rue Cambon PARIS Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE a PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

POSITOIRE

# Appareils et Sels

SOCIÉTÉ ANONYME DE TRAITEMENTS CHIMIQUES

Ouai du Châtelier

au capital de 1.000.000 de Francs ILE-SAINT-DENIS (Seine)

CATALOGUE SUR DEMANDE

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

#### TÉLÉPHONE II4

#### MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bile MONCOUR Collages hépatlages Lithiage

ictère par rétention En sphérulines dosées à 10 e/gr.

De 2 & 6 sphérulines

Extrait rénai MONCOUR insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie

En sphérulines dosées à 15 c/gr. De 4 à 16 sphéruline par joi

MONCOUR Myxædème, Ohésité Arrêt de Croissance Fibromes

En sphérulines dosées à 35 c/gr. De i à 4 bonbens par jour. De i à 6 aphérulines —

MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopanse Neurasthénie féminine

kérulines dosées à 20 c/gr. De 1 h 3 spherulines

Autres préparations MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse

TÉLÉPHONE 114

Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

uns les Hôpitoux de Poris. Elles ne se déligrent que sur prescription médicale

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Toutes ces préparations ont été expérimentées de

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

## Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hopitaux de Paris

#### SAVONS ANTIBEPTIQUES VIGIER

HYGIENIOUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyté, S. à l'Ichthyol, S. Sulfucux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE, VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS



#### MENTON

"L'HERMITAGE" MAISON DE CURE CLIMATIQUE des Dr Gallot et Coulard Convalescences. États asthéniques, Maladies de la Nutrition

Contagicux exclus Cures d'air et de soleil, Hydrothérapie, Régime

#### REVUE DES REVUES

Manifestations nerveuses du typhus exanthématique (DEMÈTRE EM. PAULIAN, Rev. neurolog., 1919, nº 8).

Une réaction méningée est coustante dès les premiers jours de l'infection typhique ; le liquide céphalo-rachidien contient toujours une grande quantité d'albumine, et on y trouve en abondance des éléments cellulaires, sans microbes ni autres parasites. Au début, deux à quatre jours avant l'éruption, on constate de la lymphocytose; vers le einquième jour, alors qu'apparaissent les premières tiches, le liquide contient surtout de grands mononucléaires qui persistent pendant toute la période éruptive, et aussi quelques polynucléaires dont le nombre augmente avec l'aggravation de la maladie. Vers le douzième jour, les mononucléaires font place à des lymphocytes qui persisteut longtemps pendant la convalescence, et qui sout constants dans les cas où il existe une complication nerveuse. Cette lymphocytose, accompagnée de L'sious nerveuses, rend parfois suspecte l'origine syphilitique de ces lésions ; la réaction de Wassermanu uégative dans le liquide céphalo-rachidien et les antécédents du malade éclaireront le diagnostic. L'inégalité pupillaire s'observe dans 60 p. 100 des cas au cours du typhus, et surtout dans la convalescence. La névrite, ou la polynévrite, n'est pas rare pendant la période fébrile, et plus encore après cette période : Paulian en a enregistré 55 cas, dont 54 sont apparus au cours de la coavalescence La névrite atteint de préférence le uerf circonflexe et le nerf cubital, ce qu'on peut attribuer à la pression de l'épaule et du coude sur le lit; elle est uni-ou bilaétrale, et se manifeste par la douleur, l'atrophie musculaire, l'impotence fouctionnelle, et les raideurs articulaires consécutives. L'auteur a observé 3 cas de diplégie fadale névritique. Ces névriles sont d'orign t xiqu e.

L. B.

Un nouveau composé arsenical: le sulfarsénol, par Lévy-Bino, Leunnoff-Wyld et Gerbay (Ani, des mal. vénér., sept. 1919).

Lévy-Bing et ses collaborateurs ont étudié sur 33 syphilitiques à diverses périodes, un nouveau produit arseuical, le sulfarsénol. Celui-ci se compose de la base du 606 d'une part, et d'une molécule de sulfite acide de soude d'autre part, reliées entre elles par le méthane-diol dont un hydroxyle a fait place à un amidogène de la base du 606, et l'autre a été substitué par le reste sulfureux. Ce produit est moins toxique que les autres composés arsenicaux; ses solutions sont pratiquement inaltérables; son emploi est commode, car il est soluble presque iustautanément-dans une quantité minime d'eau distillée : sa tolérance est parfaite, sauf parfois un goût d'éther accusé par le malade après ou pendant l'injection ; son efficacité est au moins égale à celle du néosalvarsan. Toutefois l'expérimentation doit être poursuivie et l'efficacité contrôlée par la réactiou de Wassermann.

L. B.



#### NÉCROLOGIE

#### ÉMILE J.-B. BAILLIÊRE

Paris médical doit manifester une expression ouverte de regrets à la mémoire de ce vieillard très distingué qui vient de s'éteindre à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. Lorsque ce journal fut créé. M. Emile L.-B. Baillière en fut pendant quelque temps le coéditeur, avec M. Albert J.-B. Baillière son fils, et M. Georges J.-B. Baillière son neveu. Puis il se retira, faisant des apparitions de plus en plus discrètes, imposant toujours par son affabilité dominante, par une politesse exquise qui faisait songer aux manières aristocratiques du graud siècle. Avec cela, il était d'une volonté absolue, qu'il affirma, semble-t-il, iusqu'à ses derniers moments.

Pendant toute son existeuce, qui fut des mieux remplies et l'on peut dire des plus heurenses, M. Emile J.-B. Baillière semble avoir fait sieunc la devise: Suaviter in modo, forliter in re.

Les graudes qualités de « Monsieur Emile », ainsi qu'on le désignait communément, étaient à la hauteur de la situation considérable qu'il avait occupée dans le monde de la librairie et de l'édition scientifique. Il était le doyen des éditeurs et le doyen du Syndicat pour la protection de la propriété intellectuelle. Il avait beaucoup voyagé, beaucoup appris, beaucoup retenu, et ses qualités personnelles le servirent merveilleusement dans ses relations avec les auteurs dont il édita les œuvres, notamment avec Trousseau, Jaccoud, Duchenne (de Boulogne), Bouillaud, Ricord, Brouardel, Peter, Gosselin, Trélat, pour ne prendre que ces noms parmi les grands médecins ou chirurgiens disparus.

M. Emile I.-B. Baillière fut un homme heureux. Il vécut de la vie de famille, entouré de toute une lienée d'enfants et de petits-enfants, de neveux et de nièces, qu'il chérissait tous et qui le lui rendaient bien.

Que M. Albert, son fils, que M. Georges, son neveu, que M. P. Bonuet, son petit-gendre, tous administrateurs de Paris médical, que la famille veuillent bien trouver ici la nouvelle assurance de nos sincères condoléances.

CORNET.

aigu et chronique

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### LA PRATIQUE PSYCHIATRIQUE

A L'USAGE DES ÉTUDIANTS ET DES PRATICIENS

LAIGNEL-LAVASTINE rofesseur agrég à la Faculté de médecine de l'aris Médecin des Hôpitaux.

Par les Docteurs André BARBÉ Medecin adjoint de l'Hospice de Bicètre.

DELMAS Ancien chef de clinique des Maladies mentales de la Faculté de Paris, Médecin des Asiles

tissement INSTITUT HELIO-MARIN DE LA COTE DIAZUR DIRECTION MEDICALE

#### NOUVELLES

Légion d'honneur. — Sont promus dans la Légion d'honneur :

Au grade d'officier. — M. Ductor (Dominique-Noël-Joseph), médecin principal de réserve; 37 ans 2 mois 10 jours de services en activité, 2 ans 2 mois 17 jours dans la réserve, dont 11 aus 4 mois 21 jours à la mer eu paix et 8 ans 11 mois 0 jours à la mer en guerre. Chevalier du 20 décembre 1000.

Au grade de chevalier. — MM. LÉGER (André-Marie-Georges), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe en A. O. F.; 21 ans de services, 15 campagnes.

ESSERTEAU (Jean-Paul-Louis-Augustin), médecinmajor de 2º classe en Indo-Chine; 21 ans de services, 15 campagnes.

Lescure (Jean-Baptiste-Marie), médecin-major de 2º classe aux camps de Saint-Raphael; 23 ans de services, 12 campagnes,

Poncin (Aristide-Prauçois-Joseph), médecin-major de 2º classe en Annam, hors cadres; 12 aus de services, 14 campagnes.

I.AURENT (Jean-Bonnaventure), pharmacien-major de 1<sup>re</sup> classe à la 18º région à Bordeaux (laboratoire d'expertises chimiques); 22 ans de services, 15 campagnes.

BAUDRY (Maurice-Anatole), médecin de 1ºº classe de réserve; 15 ans 6 mois 6 jours de services en activité, 14 ans 3 mois 28 jours daus la réserve, dont 2 ans à la mer en paix et 6 ans 7 mois 22 jours en guerre.

REBIERRE (Paul-Henri-Adolphe), médecin-major de 2° classe, troupes du groupe de l'Afrique orientale; 23 ans de services. 10 campagnes.

MULOT (Pierre), médecin-major de 2° classe, armée française du Rhin; 19 aus de services, 11 campagnes. Azats (Nobert-Louis), médecin-major de 2° classe, centre spécial de réforme de Rodez; 20 ans de services, o campagnes.

LAFORGE (Abel-Georges), médecin de 2º elasse, centre spécial de réforme de Saint-Brieuc; 20 ans de services, 9 campagnes, I blessure.

Renaud (Henri-Paul), médecin-major de 2º classe, directiou du service de santé au Maroe, 20 ans de services, 9 campagnes.

Pritt (Marcel-Marie-Eruest), médecin-major de 2° classe en non-activité pour infirmités temporaires à Briancon: Lo ans de services, Lo campagnes.

Briançon; 19 ans de services, 10 campagnes. HUGEI, (Eugène-Augustiu-Raymond), médecin-major de 2º classe, laboratoire de bactériologie de Châlons-

sur-Marne; 20 ans de services, 9 eampagnes. VINCENT (Lucien-Elie-Armand), médecin-major de 2º classe, sous-secrétariat d'Etat du service de santé; 19 ans de services, 9 campagnes.

GUCLIELMI (Michel-Joseph), médecin-major de 2º classe place de Mézières; 19 ans de services, 9 campagnes. BORDERRAU (Jules-Alfred-Marie-Joseph), médecinmajor de 1º classe, hôpital sanitaire de Vannes; 23 ans

de services, 5 campagnes.

BARRET (Jean de Dieu-Georges-André), médecinmajor de 1<sup>re</sup> elasse, centre spécial de réforme de Toulouse; 22 aus de services, 5 campagnes, 1 citation.

BERCHER (Jean-Henri), médecin-major de 2º classe à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, Paris; 18 ans de services, 10 eampagnes.

EBREN (Marius-Adrien-Daniel), pharmacien-major de

2º classe, usine pharmaceutique de Montereau; 20 ans de services, 9 campagnes.

Médaille du 101 Albert. — M. le Dr Vermeulen (de Gand). Chevallers de l'ordre de Léopoid. — M. le Dr Ch. Janssen, M. le Dr Van de Meulebrock.

Souscription pour la giorification des médecius moris pour la Patrie. — Sur l'initiative de la Faculté de médedecine de Paris et avec le coneours de toutes les faeultés et écoles de médecine, de tous les groupements corporatifs de médiciens et d'étudiants, s'est ouverte une souscription ayant pour but de glorifier nos moris et de tappeler les services immenses rendus pendant la guerre par la médecine et la chirurgle françaises.

La presultre manifestation de cette souscription doit être un Livre 3 or, compresant les noms et citations de tous les médecias et étudiants en médecine morts pour la Prance. Sa publication devant commenser tout prochaimement, le doyen de la Praeutic, président du Comité d'organisation, pric instanument les familles et les conféreis en ons gibreux morts, d'adresser le plus 485 posible tous renseignements utiles au D' Caboche, 372, rue saint-Honoré, qui a bien voulu se charger de extet publication, pour contrôle des documents mis à notre disposition par les archives du milustêre de la Guerre (noms, dates et lieux de naissance, lieu et circonstances de la mort, etations, etc.).

Il serait, en particulier, indispensable de signaler les nomes et clitations des médecines et étudiants tombés dans d'autres armes que le service de santé et dont la liste est très difficile à d'resser. Déjà certains des comités régionaux organisés par les facultés et écoles de médecine ont fait parvenir des listes qui sont extrémement utiles pour éviter tout oubli et toute erreur.

Il est rappelé que le Livre d'or sera distribué à tout souscripteur d'au moins 40 francs.

Le projet du monument élevé à la gloire de nos morts et de la médecine française est en voie d'élaboration. Les souscriptions sont recues :

1º Par les trésoriers régionaux et corporatifs; 2º par le D' Bongraud, trésorier goiécufa, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, Paris (XVIIº); 3º par les divers établissements de crédit, avec virement au compte établi par le Crédit fonder, au nom du D' Bongraud, trésorier général de la Souscription pour la glorification des médecins morts pour la Patric.

Les médecins et la contribution sur les bénéfices de guerre. — Le Conseil d'Etat vieut de rendre un arrêt déclarant la profession médicale imposable à la taxe sur les bénéfices de guerre.

Ministère de l'hygiène. — M. Desmars est nommé directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques et membre de la commission du tarif des frais médicaux et pharmaceutiques eu matière d'accidents du travail, en remplacement de M. Vellette, appelé à d'autres fonctions.

Académie royale de médecine. — MM, les professeurs Henrijean, Lucien Beco et Willems ont été nommés membres titulaires de l'Académie.

Université de Liége. — Nouceau service d'urologie : Prochainement le pavillon provisoire d'urologie seta inauguré à l'hôpital universitaire de Liége. Le D' Hogge, titulaire de la chaire d'urologie, est directeur de ce nouveau service.



# Antiphlogistine

## Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de colon hydrophile; après 24 ou 48 heures se délache facilement).

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1re classe, 116, rne de la Convention, PARIS (15°). Ad. Telég. ANTIPHI.O-PARIS.

#### SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

Manne. Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF Dose purgative : : cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge. POUR SECONDE ENFANCE Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge, LABORATOIRE MOYAL. **VERNON (EURE)** 

#### SÉDAT

## HYPNOTIQUE DE CHOIX



à base de VÉRONAL SODIQUE ≡ EXTRAIT DE JUSQUIAME NTRAIT DE VALERIANI



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE DE BIO- CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Bannile, PARY: J LEGRAND, Pharmacien

# Anti-spasmodique **ANTI-ALGIQUE**

LIQUIDE COMPRIMES



. OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE

justiciable de l'Huile de FOIE de Morus
DYSPEPSIES et ENTÉRITES - HYPERCHLORHYDRI

DISPENSE & BETEATIS - HTPERCHORITORIE PLACE

( COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTITUTION - HEMORROIDES - FITUITE MURANEUSE CONSTITUTION - HEMORROIDES - FITUITE MURANEUSE CONSTITUTION - HEMORROIDES - FITUITE DERMATORIE DUTCH - HEMORROIDES - TOTAL - HEMORROIDES - TOTAL - HEMORROIDES - TOTAL - HEMORROIDES - HEMORROIDE



Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50

MÉD, D'OR GAND 1913

1014

Une à quatres culliertes à dessert par jour au début es repas ou s à 8 PILULES. Enfants : demi-dose.

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Cette medication essentiellement clinique, instituée par le D'Plantier, est la senie qui, agistituée par le D'Plantier, est la senie qui, agistituée par le D'Plantier, est la senie qui, agistitue, combine l'Opothérapie et les choiago-gues, utilisant par surcroît les propriètes hydragaques de la glyderine. Elle constitue une distripeutique compléte, en gualque sorte VOIES BILLAIRES et des syndromes qui en déflyent. En solution d'absorption facile, analtemble, non cotique, bien olories, légêtment

amère mais sans arrière-goût, ne conten sucre, ni aleoni, ou en PILULES (50 par

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE Régime des ARTHRITIQUES Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE **HÉPATIOUES** des

Composition:

Extrait hépatique Extrait de marro Extraits végétaux Excipient antise

antiseptique et calmant.

FISTULES HÉMORROÏDES

> RECTITES PROSTATITES

# Suppositoires - Pommade

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS .

# RÉGIMES

Par le D' Marcel LABBÉ Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hôpitaux. 2° édit. 1917, 1 vol. in-8 de 584 p. ave: 41 fig., broché 18 fr., cart. 20 fr.

villa de repos "Le Coteau" 300 m. & Saint-Martin-le-Vinoux, à to minute de noble ETATS ASTRÉNIQUES ET NEUR ASTRÉNIQUES TROUBLES DIGESTIFS, ANEMIE, CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, RÉGIMES, HY DROTHERAPIE. Renségements à la gérante

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble

#### Les Maladies gastro-intestinales des Nourrissons

Par le Docteur A. COMBE

1913, 1 vol., in-8 de 763 pages avec 53 fig. noires et coloriées.

#### SI VOUS VOULEZ de bonnes

conserves.

plats cuisines tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommês, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX CHRONIQUE

NON TOXIQUE

Accepté par le Service de Santé

DOSE: 3 à 4 cuillertes à café d'extrait pendant 4 à 5 jours
suivant l'intensité des symptômes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

sition de MM. les Médecins et des formations sar LABORATOIRE DE L'AMIBIASINE, 29, rue Miromesnii, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

Le Dr Plumier est chargé du cours de clinique propédeutique,

Le professeur Nolf est chargé du cours de pathologie générale.

Le professeur Malvoz est chargé du cours d'hygiène générale.

M. Hairs, pharmacien, est chargé du cours de chimie pharmaceutique.

Prix de la Société de chirurgie. — PRIX DÉCRENÉS EN 1919. — Médaille Lannelongue (médaille d'or et 5 000 fr. en espèces). — La médaille est décernée à M. le professeur Henri Gaudier (de Lille) pour l'ensemble de ses travaux sur l' « Excision et la réunion immédiate des plaies de guerre».

Prix Dubreuil (400 ft.). — 200 ft. â.V. Marchak, interne des hôpitaus, pour son mémoire sur les « Fractures de jambe; méthode de traitement du professeur Pierre Delbet; 200 ft. â.W. Massart, interne des hôpitaus, pour son mémoire sur le « Traitement chirargical de la paralysie radiale tarumatique par la transplantation tendineuse».

Prix Marpolin-Dunal (300 fr.). — Le prix est décerné à M. Gateller, aide d'anatomie à la l'arculté, pour son mémoire sur l'« l'amphysème médiastinal aigu d'origine tranunatique»; un encouragement de 200 fr. est açcordé à Georgea Jeanneurey (de Bordeaux) pour son mémoire sur « Les applications chirurgicales de l'osolimétrie»,

Prix Laborie (1 200 fr.). — Le prix n'est pas décerné. Un encouragement de 200 fr. est accordé à  $M^{me}$  le  $D^{s}$  H. Houdré pour son mémoire intitulé : « Indications et mode opératoire des amputations secondaires. Evolution des moignons ».

Prix Ricord (300 fr.). — Le prix n'est pas décerné. Un encourâgement de 200 fr. est accordé à M. le Dr Marcel Vigot, interne des hôpitaux, pour sa thèse intitulée; c Contribution à l'étude anatomo-pathologique de la gangrène gaezuse ».

Prix Aimé-Guinard (t ooo fr.). — Le prix est accordé à M. Henri Costantini, ancien interne des hôpitaux, pour son mémoire intitulé : « De la chirurgie des plaies récentes du cœur par projectiles et instruments tranchants ».

Prix Jules Hennequin (1 500 fr.). — Le prix est décerné à feu Jean Tanton, médeciu principal de l'armée, pour son «Tratité des fractures». Des encouragements da 500 fr. sont accordés à M. Rene Bloch, interne des hôpitaux, pour son mémoire sur «Les fractures du col du fémur chez l'enfant et l'adolescent et la coxa vara »; à M. Jean Madier, ancien interne des hópitaux, aide d'anatomie à la Faculté, pour son mémoire sur «Les plaies ostéoarticulaires de la hanche»; à M. Fernand Masmonteli, interne des hôpitaux, aide d'anatomie à la Faculté, pour sou travail sur «Les fractures diaphysaires de l'avant-bras».

Conseil supérieur de la natalité. — Sont nommés membres du conseil supérieur de la natalité;

MM. Chéron, séuateur, ancien ministre du Travail et de la prévoyance sociale; de Las Cases, sénateur; Marraud, sénateur ; Edouard Barthe, député ; Maurice Bokanowski, député ; Bounevay, député ; le général de Curières de Castelnau, député, président d'honneur de la Ligue des familles nombreuses de France ; Lenoir, député ; le professeur Pinard, député ; le Dr Jacques Bertillon, président de l'Alliancen ationale pour l'accroissement de la population ; Bertin, membre de l'Institut, président de la Ligue française ; G. Bigourdan, membre de l'Institut ; Boverat, secrétaire général de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population; Paul Bureau, président de la ligue « Pour la vie » ; Adolphe Caruot, membre de l'Institut ; Cognacq, directeur des grands magasins de la Samaritaine; Coquemard, rédacteur en chef de la Femme et l'Enlant ; Correard, directeur honoraire au ministère des Finances; Albert Glorieux, vice-président de la Ligue des fonctionnaires pères de familles nombreuses; Jacques Hadamard, membre de l'Institut . A. Kleine, directeur de l'Ecole des ponts et chaussées Gastou Lacoin, vice-président de «La plus grande famille s; A. Micheliu, industriel; Mirabaud, banquier; Emile Picard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences; le professeur Charles Richet, membre de l'Institut ; Georges Rossignol, inspecteur d'académie à Troyes; Louis Vilgrain, président d'honneur de la chambre de commerce de Nancy ; le marquis de Vogii. présideut de la Speiété des agriculteurs de France; Mme de Witt-Schlumberger.

Congrès des sociétés savantes. Ce Congrès aura lieu à Strasbourg le 25 mai 1920. Le ministre de l'Instruc-

#### Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine

TOUX EMPHYSEN

49, 59919 and de Port-Royal, PARIS.

# Broméine MONTAGU

(BI-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = 0,01) SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.00)

TOUX PERVEUS

43. Beulevard de Port-Royal, PARIS.





#### NOUVELLES (Suits)

tion publique présidera la séance de clôture le 29 mai.

COMMUNICATIONS FAITIS AU CONCIGÉS. — Les manuscrits entlèrement terminés, lisiblement écrits sur le rette et accompagnés des dessins, cartes, croquis, etc. nécessaires, devront être adressés avant le 25 février 1920. au 3 Burrau de la Direction de l'enseignement supérieur. Il ne pourra être tenu compte des envois parvenus après cette date.

Il est laissé aux congressistes toute latitude dans le choix des sujets traités, qu'ils aient ou nou nn lien avec le Programme. Tontefois l'inscription à l'ordre du jour ûn Congrès des communications présentées sera subordonnée à l'approbation dudit Comité.

EXTRAIT DU PROGRAMME. — SECTION DES SCIENCES. —
Applications de la photographie aux études biolo-

La tuberculose et les moyens d'en diminuer la contagion.

Les sanatoria d'altitude et les sanatoria marins.

Les méthodes de désinfection contre les maladies contagieuses et les résultats obtenus dans les villes, les campagnes, les navires et les établissements où la désinfection oss locaux habités est pratiquée.

Addrction des eaux dans les villes. — Etudes sur la pollution des nappes souterraines. — Des égouts dans les grandes villes,

Divers modes d'élevage des enfants du premier âge. Mortalité infantile suivant les divers modes d'élevage. Divers modes de stérilisation et de pastenrisation du lait. Hygiène à l'école.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONGRÉS.— Les personnes désireuses de prendre part aux travaux du Congrés recevornt, sur demande adressée, avant le 15 avril, à M. le ministre (3º Bureau de la direction de l'enseignement supérieur), nue carte de congressiste domant accès daus les salles des séances.

Ensaignement de la radologie médicale. — Le D' B is. CLÀBIE, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le dimanche 22 lévrier, à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Antoine, dans l'amphithétire de la clinique médicale de M. le professeur Chauffard, et contiunera les dimanches suivants, à la même heure, une série de six conférences sur la radolthrapie des glandes endocrines et oes tumeurs malignes.

Dimanche 22 février: Les glandes à sécrétion interne et leur pathologie.

Dimauche 29 février : La glande thyroïde, le thymus

et la radiothérapie.

Dimanche 7 mars : La glande pituitaire, les glandes

surrénales et la radiothérapie.

Dimanche 1.4 mars : La question du cancer.

Dimanche 14 mars : La question du cancer. Dimanche 21 mars : Le traitement du cancer.

Dimanche 28 mars: La radiothérapie des tumeurs matignes. Höpital Bichat. — Le jeudi, à 10 h. 30, a lien dans le service du LF Baudet une leçon sur les tractures suivie

d'appareillage des malades. Exercices par les élèves sous la direction de l'interne du

Exercices par les éleves sous la direction de l'interne d service.

#### MEMENTO DU MEDECIN 14 FÉVRIER. — Paris. Cloture de la liste d'inscription

aux postes vacants de médecins de la santé (ministère de l'Intérieur, service sanitaire maritime).

14 l'Évrier. — Paris. Grand amphithéâtre de la

Faculté, à 17 heures. M. le professeur Carnot: Indications des cures hydrominéarles et climatiques.

Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gu,bert: Leçou clinique, à 10 h. 45.

Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur Achard : Leçon cliuique, à 10 heures.

15 FÉVRIER. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 10 h. 30. M. le Dr Laignel-Lavastine : La catalepsie.

18 Février. — Paris. Clinique d'oto-rhino-larynlogie.

M. le professeur Shbileau, à 10 heures : Leçon cliuique :
Evolution et traitement des fibromes naso-pharyngiens.

Paris. Asile Sainte-Anne, 10 h. 30. M. le Dr LAI-GNEL-LAVASTINE: Présentation de malades.

Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GH.BERT : Polyclinique. Présentation de malades. Notions de thérapeutique pratique.

tation de maiades. Notions de thérapeutique pratique.
21 Février. — Paris. Clinique médicale de l'HôtelDieu. M. le professeur GILBERT: Lecon clinique à 10 h. 45.

21 l'ÉVRIER. — Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD, à 10 heures, leçon clinique.

22 FÉVRIER. — Paris. Ouverture des conféreuces de M. BÉCLÈRE sur la radiothérapie des glandes à sécrétions internes et du cancer, à l'hôpital Saiut-Antoine.

23 FÉVRIER. — Alfort. A 8 heures, ouverture à l'Ecole nationale vétérinaire des concours pour la nomination à deux emplois de surveillant des dèves aux écoles vétérinaires d'Alfort et de Livon.

23 PÉVRIER. — Paris. Salle du concours de l'Assistance publique, 49, rue des Saints-Pères, à 14 heures. Répartition des externes des concours de 1999 à 1913.

25 PÉVRIER. — Paris. Salle des concours de l'Assistance publique, 49, rue des Saints-Pères, à 14 heures. Répartitiou des externes du concours de 1920.

Paris. Dernier délai pour l'envoi au 3º Bureau de la direction de l'enseignement supérieur (ministère de l'Instruction publique) des communications destinées au Congrès des sociétés savantes (mai 1920).

20 FÉVRIER. — Paris. Onverture du concours pour l'emploi vacant de chirµrgien suppléant à l'infirmerie spéciale de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare.

28 Février. — Tunis. Clôture du registre d'inscription pour le coneours de chirurgien et de médecin de l'hôpital civil de Tunis.

Lyon. Clôture du registre d'inscription (à 11 heures) pour le conçours de pharmacien des hôpitaux de Lyon.

29 l'ÉVRIER. — Paris. Dernier délai pour l'euvoi, par les candidats aux prix proposés par l'Académie de médeeine pour l'année 1920, de leurs mémoires, travaux exposés de titres.

1<sup>er</sup> MARS. — Paris. Changement de service dans les hópitaux pour les externes.

2 Mars. — Bordeaux. Clôture da registre d'inscription pour le concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux

4 MARS. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin du service médical de unit, à 4 heures, à la préfecture de police.

MARS. -- Lyon. Concours de pharmacien des hópitaux de Lyon.

8 MARS. — Paris. Ouverture, au ministère de l'Intérieur, du concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés.

10 Mars. — Bordeaux. Concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux.

111 —

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LES MÉDECINS DOIVENT LA CONTRIBUTION SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE

Personne n'y croyait, pas même les auteurs de laloi de 1916. Personnene pouvait penser quela plus haute juridiction administrative française allait le décider. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat semblait jugé par avanee, tant l'esprit de la loi, sinon son texte, démontrait à l'évidence que le dégislateur n'avait pas entendu comprendre les médecins parmi les personnes patentées sounises à la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels on supplémentaires.

Le Conseil d'Etat a pourtant soumis les médecins à cette contribution, en appliquant à la lettre la loi du 1° juillet 1916.

18t, de suite, se pose la question du secret prolessionnel, le problème de la preuve à faire, la révolte de toutes les consciences contre l'intrusion des fonctionnaires dans les livres personnels des médecins, qui contiennent nos noms, nos aveux, nos secrets.

Pour caleuler les bénéfices de guerre, on prend pour base l'excédent du bénéfice net pendant chaque année depuis le 1º noût 1914 sur le bénéfice normal constitué par la moyenne des produits nets réalisés au cours des trois exercices antérieurs au mois d'aofit 1914.

Les termes mêmes de la loi, qui parle d'exercices », de pourcentage des capitaux engagés, de l'examen des livres de commerce, d'exploitations déficitaires et de la déduction possible pour le fonds de réserve, montrent à quel point le législateur entendait viser les commerçants et les industriels à l'exclusion des médecins, qui ne sont pas tenus de tenir des livres de commerce l

Les médecius, qui ne sont soumis à aucune des obligations des commerçants, vont donc être obligés de faire, avant le 31 mars 1920, une déclaration qui contiendra : 1º le bénéfice net réalisé pendant l'année précédente ; 2º le montant du bénéfice normal ; 3º l'excédent constituant le bénéfice supplémentaire ; 4º les sommes déduites pour les amortissements habituels.

Pour l'établissement du bénéfice normal, la loi prévoit qu'en c'as d'absence de livres, on l'évalue à une somme égale à trente fois le principal de la patente, sans quecette somme puisse être inférieure ni à 5 000 francs ni à 8 p. 100 des capitaux engagés lans l'entreprise.

Quand le bénéfice net réalisé pendant les années de guerre n'excède pas le montant du bénéfice normal, le contribuable a la faculté de faire une déclaration simplement négative.

Il résulte déjà de cette première réalisation des obligations de la loi une difficulté pour les médecins à s'y soumettre. Beaucoup de médecins ne tienment pas de comptabilité — ils n'y sont pas tenus — et il leur est impossible en 1920 de savoir ce qu'ils ont gagné en 1911, 1912 ou 1913. Le sauraient-ils, que leur situation financière ne pourrait souvent pas équitablement être jugée d'après ces données.

Il ne s'agit pas d'une usine qui fonctionne aujourd'hui comme il y a neuf ans, avec les menus machines et la méme main-d'œuvre, il ne s'scit pas de l'exploitation d'un brevet, ni de l'achtron la vente de marchandises. Si l'usinier, si le son merçant ont trouvé par le fait de la guerre dedbouchés nouveaux, s'ilsont passé des mais debouchés nouveaux s'ilson tipassé des mais des la guerre vient debouchés nouveaux s'ilson tipassé des mais de la guerre vienne produits on les impose pour cette majoration, c'est que les avantages qu'ilson titrésde la guerre viennent de circonstances extérieures influant sur une exploitation objective.

Pour le médeein, la situation est tout autre: les ressources qu'il tire de sa profession sont, si je puis dire, d'origine subjective. Le talent, la science, l'expérience s'accroissent avec les années d'exercice, et c'est par son travail personnel que le médecin améliore sa situation. Il est évident que le jeune docteur de 1911 doit en 1920 gagner beaucoup plus, et la proportion entre les recettes des deux années, proportion indépendante de la guerre, est due à son activité, à son intelligence, à son travail.

En un mot, on ne peut compargr le commerçant, l'industriel qui a augmenté ses gains en exploitant la même affaire, qui doit ses ressources extraordinaires à un état de fait qui lui est étranger, et le médecin, dont les bénéfices supplémentaires suivent la courbe normale des progresssions professionnelles, et ne sont dues qu'à un facteur subjectif.

Faut-il ajouter que le prix actuel de la vie, que les tarifs des instruments chirurgicaux, et la hausse des loyers feront pour le médecin gagaant actuellement le double de ce qu'il gagnait en 1943, un budget sensiblement égal sinon inférieur à cequi d'avant-guerre.

\* \*

A ces difficultés qui rendront souvent la déclaration du médecin à la fois inéquitable et irréalisable viennent s'ajouter toutes les impossibilités qui résultent du contrôle des commissions.

Si on s'en tenait aux déclarations des médecins, déclarations qui peuvent être simplement négatives, le mal ne serait pas encore trop redoutable, mais la loi de 1916 a organisé toute une procédure de vérification.

Il y a dans chaque département une commission du premier degré. Cette commission, composée de fonctionnaires, a pour mission d'examiner les déclarations. Elle peut entendre les intéressés et se

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

faire communiquer par eux tons les documents nécessaires pour établir les bases d'imposition.

Elle peut faire procéder à des vérifications sur place, elle a le droit de contrôler les livres du contribuable (Décision du 23 mars 1917, D. P., 1917, chron., p. 17).

C'est sur ce point principalement que l'application de la loi de 1916 aux médecins d'impossible devient scandaleuse; on veut obliger des médecins, tenus par le plus sacré des devoirs professionnels au secret absolu, à porter devant un aréopage de fonctionnaires leurs livres, leurs correspondances, leurs documents professionnels.

La loi les contraint de commettre un délit s'ils veulent échapper à une taxation arbitraire, et le Conseil d'Etat se prête à cette provocation illégale, contraire à toute tradition et à tout principe.

On ne saurait protester avec trop d'indignation contre ces atteintes constantes que les pouvoirs publics portent au secret professionuel, qui est une garautie pour tous les malades, c'est-à-dire pour tout le monde, et qu'il sera trop tard de rétablir dans son intégralité quand on se sera aperçu que la santé publique est liée à la certitude du secret pour le malade.

Il faudra donc ou que les commissions s'en remettent aux déclarations des médecins, mais alors elles ne rempliront pas les devoirs de leur charge, et que ceux-ci puissent établir une déclaration globale sans étre tenus à aucune justification, ou qu'on déclare officiellement que le secret médical est un leurre, une formule dépourvue de sens et un attrape-nigaud.

.\*.

Prévoyous une objectión; on nous répondra: Vous étes protégés par l'article 18 de la loi de 1916 qui soumet à l'obligation du secret professionnel toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou de ses attributions, à intervenir faans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt.

On dira que cette obligation est garantie par la sanction de l'article 378 du Code pénal, qui, par une suprême ironie, est justement celui qui punit les médecins qui auront révélé des secrets, d'un emprisonnement d'unmois à six moiset d'une amende de 100 francs à 500 francs.

Le secret devient chimérique!

La naissance, la mort obligent le médecin à des déclarations; le délit, le crime en font un dénonciateur officiel; la loi de 1892 le soumet à des déclarations pour les maladies épidémiques; la loi de 1898 sur les accidents de travail le relève du secret pour établir ses rapports; on connaît les menées officielles pour la tuberculose, les efforts faits pour la syphilis et les victorieuses réponses de nombreux médecins aux questions indiscrètes de certains présidents de cour d'assises.

On veut reculer le secret professionnel d'un cran» et le reporter au second degré; on veut que; pour toutes les maladies quelles qu'elles soient, quelques fonctionnaires deviennent les dépositaires légaux des secrets médicaux, et que les aveux, les confidences des malades trainent péleméle au ministère des Finances avec je ne sais quels marchés d'avions et quelles fournitures de morues.

Nous touchons à l'invraisemblable.

Sans doute la Cour de cassation a jugé, le 11 décembre 1919, qu'en assimilant les membres de la commission aux personnes visées par l'Article 378 du Code pénal et dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, le législateur a entendu assurer au contribuable la garantie que les documents soumis à l'examen de la commission ne seraient pas divulgués, mais il s'agit dans cet arrêt d'une dénonciation pour spéculation illicite faite par des agents des contributions indirectes contre le commerçant qui avait fourni ses livres à leur investigation (Gazette du Palais, 1010-2-368)

Ainsi des agents de la commission ont fourni au parquet les éléments d'une poursuite pour hausse illieite en se fondant sur les documents à eux confiés par un contribuable.

Je sais que la Cour de cassation a déclaré cette poursuite irrecevable en raison de l'obligation au secret prévue par la loi; mais il n'en semble pas moins que des agents des contributions indirectes, dessubstituts, des juges, des conseillers, des greffiers, des huissiers ont connu ces pièces... peut-on dire qu'elles soient encore secrétes ?

Et puis, cette obligation du secret, d'après le texte de l'article 18, a pour but de garantir diretement le contribuable contre les curiosités des agents du fisc; elle est faite pour rassurer le commerçant, l'industriel contre ce « droit de vue » sur sa comptabilité.

Le médecin, en tant que professionnel, peut étre rassuré! On ne le poursuivra ni pour avortement, ni pour homicide par imprudence, ni pour détention d'opium après l'examen de ses documents.

Les clients, les malades, seront-ils aussi tranquilles?

Il sera odieux aux malheureux qui sont dans l'obligation dedépouiller tout amour-prorpe devant, le médecin, de savoir que les diagnostics, les examens, les opérations vont être examinés, vérifiés, supputés, apprécés par des fonctionnaires des contributions ludirectes, de l'enregistrement. des domaines et du timbre.

Il sera dangereux pour le pays que les malades hésitent à se soigner, craignant d'avouer leurs fai-

REMINÉRALISATION RECALCIFICATION BIOLOGIQUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ



CHAUX SILICO-FLUORÉF ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration

SOUS SES QUATRE FORMES

LITHINÉE

achets sont en forme de cœur et se pré

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

# AIX-LES-BAIN

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis

Établissement ouvert toute l'année.

Suite de Blessures de guerre Sources de Marlioz : Institut ZANDER

Saint-Simon.

hysiothéranie. — Station d'altitude : Mont Revard, 1600 metres.

Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

RHUMATISME DÉFORMANT





Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÉS

9. Rue du 4-Eeptembre, PARIB





SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

Un Grain assure effet laxatif

S'AVALENT COMME UNE PILULE

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY: SUNT ADDPTÉS DANS LES HÖPITAUX DE PARIS HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: !!"Correspond à la lobe postèrieur d'Hypophyse de bæuf Sur demande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

#### SURRENAL

DOSAGE: 1ºº Correspond à 0º10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY à LEXTRAIT ("ES SONTE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS

TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

e Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

blesses, se méfiant du médecin comme on se méfie du fiscetsachant désormais que, s'ils guérissent, ils resteront pourtant syphilitiques ou tuberculeux pour les membres éminents d'une administration financière, qu'on se plaît à ne plus nous envier.

Nous voyons donc que la décision du Conseil d'Etat, qui a suivi la loi à la lettre, sans en rechercher ni l'esprit, ni l'impossibilité d'exécution, ne peut être qu'un arrêt provisoire, issu d'un pourvoi trop vite jugé et qui ne résiste pas à l'examen.

Rappelons, enfin, aux conseillers d'Etat que tout ce qu'ils feront contre le secret professionnel du médecin, porte atteinte à la santé et à la vie d'un pays qui a déjà trop souffert de l'étranger pour être encore victime, après une victoire rui-

neuse, de l'offensive administrative. ADRIEN PEYTEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

#### VARIÉTES

#### ORFILA ET L'AFFAIRE LAFARGE

Cette histoire, bien qu'ancienne, continue de passionner les experts et les avocats. Les chimistes en particulier, puisqu'il s'agit d'une affaire d'empoisonnement, maintiennent teur désaccord à l'état d'irréductibilité. La lecon inaugurale de M. le professeur Balthazard a provoqué, de la bart de M. Deniges, la réponse que nous reproduisons ci-dessons. après l'avoir soumise à M. Balthazard. Ce dernier, dans sa courte réplique, « considère cette petite polémique comme terminée ». Nous aussi.

RÉPONSE DE M. G. DENIGÈS

Dans sa leçon inaugurale du Cours de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris sur Orfila et l'affaire Lafarge (1), leçon qui pourrait aussi bien s'intituler: Essai sur la réhabilitation scientifique d'Orfila et sur la disqualification de Raspail, M. le professeur Balthazard me met en eause et, paraissant me considérer comme le champion irréductible d'une mauvaise eause, ne cédant que contraint et forcé aux arguments àccablants de l'adversaire, écrit la phrase suivante qui semble la conclusion d'une polémique n'ayant, d'ailleurs, jamais existé :

« M. Denigès prétendra-t-il encore que, sur ce point, Raspail avait raison contre Orfila?

Ce point, c'est l'évaluation du poids d'arsenie trouvé, par le fameux toxicologiste, dans le cadavre de Lafarge. Or cette évaluation est dépendante de deux facteurs : 1º le poids moyen d'une tache d'arsenic très nette, telle

(1) Paris médical, 9º année, nº 47, 23 novembre 1919,



#### VARIÉTÉS (Suite)

qu'on en obtient en écrasant sur uue surface froide (assictte, capsule de porcelaine, par exemple) la flamme arséuifère d'un appareil de Marsh en action; 2º le nombre de ces tachtes.

Sur le premier facteur et pour répondre à une question précise qui m'avait êté posée, j'ai en effet écrit, en 1913 (1), les lignes suivantes : « Si l'on introduit, dans un apparell de Marsh en activité, un denti-milligramme d'arsenie à Vêtet d'ardée arsénique (et nou, comme me le fait dire M. Balthazard, dans sa leçon, en chauffant un anneau d'arsenie d'un demi-milligramme dans un courant d'hydrogène), il est possible, au chimiste le moins expérimenté, de courvir très rapidement, de nombreuses taches bien caractéristiques, une ou deux assiettes de porcelaine. Dans cette expérience que j'ai maintes fois répétée, j'ai un obtenir jusqu'ià cent taches extrémement nettes.

• Or, en admettant que, dans cet essai, aucune perte en arsenica se soit produite— ce qui est pratiquement irrécliable, le demi-milligramme d'arsenic mis en œuvre se serait réparti entre ces ceut tackes de tells sorte qu'en admettant que ces endroits arsenicanx soient sensible—ment éganx, chacun représenderrait, au plan, un demi-mulligramme, divisé par cent, soit un demi-centième de millieramme.

L'expérience u'est pas nouvelle, dit M. Balthazard, Villain l'ayant entreprise sur les conseils de Chevalier, Que le nouveau professeur de médecine légale se

 Madame Lafarge, par ADRIEN VARLOY. Paris, II. Daragon éditeur, 1913, p. 236. rassure; je n'ai jamais eu la pensée de considérer cette expérience comme une nouveauté, je ne l'ai jamais dounée comme telle et n'ai nullement l'intention de la faire figurer dans mes titres scientifiques. Elle a tout au plus, pour mol, la valeur inventive d'une de ces nombreuses démonstrations de cours que chaque professeur de sciences expérimentales imagine, constamment, pour illustrer un fait auprès de son auditoire.

Mais, si peu nouvelle qu'elle soit, M. Balthazard la préfère ceperdant à celle de Villain — dont les conclusions (un tiers de ceutième de milligramme par tache) sont moins favorables à sa thèse — puisqu'il adopte mes chiffres après les avoir, toutefois, fait verifier par son chef des travaux de toxicologie, M. Kohn-Abrest, qui arrive « au même résultat » que moi.

Donc, si mon expérience n'est pas nouvelle, elle a au moins le mérite de l'exactitude, contrairement à celle de mon prédécesseur et, sur ce premier point, nulle contestation.

Le second (le nombre de taches présentées par Orfila) est d'un ordre tout différent : il est, simplement, invérifiable et il faut s'en tenir, à son sujet, aux documents parfois bien divergents que nous ont laissés les documents de l'époque.

Ce nombre, Raspail — au moins pour les taches pouvant être réellement constituées par de l'arsenic provenaut des organes et non suspect d'avoir été apporté par des réactifs non préalablement essayés à blanc — l'évalua à quelques uuités, soit à un centième de milligramme toutau plus. Orfila, d'après M. Balthazard, estima qu'il était

# FER VITALISÉ WITALISÉ TO CHIEN GORDANG AND COMPONDANCE OXYDASES DU SANG OXYDASES DU SANG OXYDASES OXYDASES

# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour lours malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

------

DOSES: 1 cuillerée à sonpe à chaque repas.

Dépôt Général :
Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# **SIEROSINA**

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. R. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé:

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

· par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine :

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

# INSOMNIES

#### SEDATIF NERVEUX

DE CHOIX



Anti-Spasmodique Anti-Algique

à base de

VERONAL SODIQUE

COMPRIMÉS Deux a qualre

EXTRAIT DE JUSQUIAME INTRAIT DE VALÉRIANE

AMPOULES

1 à 4 cuillerées à café

LITTERATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE.

21, Ruc Théodore de Banville MRI/

J. LEGRAND, Pharmacien



# Laboratoires pharmaceutiques DAUSSE

Fondés en 1834

#### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus Osier rouge, Salicaire, Sauge Séneçon, etc.

# SCLÉRAMINE

lode organique injectable,
Ampoules
Cachets et toutes prescriptions

#### FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique Levure de Bière, Mangano-ferreux — Soufra, Salicaire, etc. —

#### INTRAITS

Digitale, Gui, Marron, Valériane,
Strophantus, etc.

#### COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre,Térébenthine,etc.

#### PAVERON

Ampoules et toutes prescriptions
comprimées

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE, 4, rue Aubriot, PARIS (IVe)

#### VARIÉTÉS (Suite)

d'une centaine, en tout cas qu'il ne représentait même pas un demi-milligramme de toxique (1).

Où est la vérité, entre ces deux affirmations si éloignées? Ne parafitarid pas invarissemblable que Raspail — bien qu'un journaliste (cité par M. Balthazard) sit dit de lui qu'il n'était jamais de l'avis de quelqu'un — uiant l'évidence, ait réduit, ainsi qu'il l'a fait, le nombre des taches présentées, s'il n'eût en des raisons majeures de faire les plus expresses réserves sur l'origine de la plupart d'entre elles?

Čes réserves, qu'un des co-experts d'Orfila, Dubois, a plus ou moins explicitement émises dans sa déposition, persistent encore pour tout toxico-logiste qui étudic saus passion l'expertise et la déposition du professeur parisien relative à sa technique et à ses résultats.

Orfila et ses co-experts firent, eu effet, trois opératious distinetes sur les matières gastro-intestinales et viscérales; dans l'une, ils recherchèrent le poison après destruction nitrique et trouvérent speu d'arsente ; dans la seconde, oil is préparéent un produit de décection dans l'ean bouillante, ils obtinrent « une quantité d'arsenté a pen près égale à elle que leur avait donnée le premier essat ». l'infin, le résidu solide de cette décection, brûlé par le nitrate de potasse, leur fonrnit : « une quantité très notable d'arsentie qui doit être évaluée, au moins, à donze fois celle que nons avons retirée dans chacune de nos premières expériences, et encore nons n'avons pas même cru

(1) Yolel, d'allieurs, le texte de la déposition d'Orfila (quinzième andience): « Cet arsenie est en si petite proportion qu'il semit blen difficile de le peser; je ne pense pas qu'on puisse en évaluer la quantité à un deul-milligramme. » M. Orfila accompagne encor ees most d'un geste dubitatif. devoir agir sur la totalité de notre produit ; nous l'avons jugé int t'le ». (treizième audience).

Ainsi, d'après Orfila (qui estimatt à un demi-milli-gramme, au plus, la totatif de l'arsenire ctrict de sest trois essais), la décoction aqueuse prolongée d'une masse d'organes renfermant de l'arsenie n'enlève, à ces organes, que moins du treizième  $\frac{1}{x+\tau/2}$  de ce métalloïde, c'est-à-dire moins de  $\delta$  p. 100 (2)), le reste (plus des 92 centièmes) étant retenu par la gangue organique et libérable seuleurent par l'unefaricion nitratée.

Or, l'expérience d'Orfia, textuellement remouvelce à l'instigation de M. Balthazard par M. Kohu-Abrest, a conduit ce dernier à des résultats tout à fait différents. Dans la décoction aqueuse, filtrée au bout de quatre leures d'ébullion, de 100 grammes de foie d'un animal intoxiqué par injection sous-entanée d'un produit arsenical, M. Kohu-Abrest at trouvé autant d'arsenie, 1=6,8 (soit 18 milligrammes par kilogramme), que dans le résidu soltée.

La question est donc juyée, comme le ulti M. Balthazard, mais elle l'est dans le sens réel qu'on lai doit attribuer et non en faveur de la thèse d'Orfila, car, si l'eau bouillante n'eulève pas tont l'arsenie contenu dans les viscères, elle en prend cependant la motifé et onn oufous des 8 et même des 4 centièmes (voir note el contre), comme l'avait préter du ce chimiste, et la différence est fonome. D'où

(2) En réalité, si l'on admet l'affirmation de M. Balthazara, dont il est question plus loin, d'après laquelle Orilla n'aurvit traité, dans l'appareil de Marsh, que la moitié des liquides de la calcination des viscères, cette portion scrait réduite à moins de AD 100.



# PRODUITS SPÉCIALISÉS PRÉPARÉS PAR LES LABORATOIRES CIBA

#### PHYTINE CIBA

Principe phospho-organique des céréales, contenant 22°, de phosphore. Le plus assimilable des médica-ments phosphores. Tonique et reconstituant. Stimulant des echanges nutritifs. Cachets - Granvlé - Gétules - 0 g. 50 à 1 g. 50 par jour

#### FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons. — Rachitisme, scrofulose et tuberculose infantiles, retard de la denti-tion, convalescence, chorée, etc.

#### FERROPHYTINE CIBA

Sel ferrique neutre de l'acide an-oxyn. diphosphori-que à l'citt colloidal, content 7.5°, de fer et 6°; de phosphore, ces deux cléments sous forme tres "assimi-lable... Specilique des ctats chloro-anemiques et de l'hypoglobulle.

Granvité et cachets. - 1 gr. à 1 gr. 50 par jour.

#### PHYTINATE DE QUININE

Phosphate organique de quinine. — Analgésique, anti-infectieux et autigrippal. Tres bonne tolerance gastri-que. — Comprimés à 0 gr. 10.

#### DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant tous les prin-cipes cardio-actifs de la plante, mais dépouyrue de ses substances inutiles ou irritantes.— Stable— D'action constante— Touloars blen tolerve.

Comprimés à 0 gr. 10 — Auroutes de 1 cm<sup>3</sup>. Même posologie que la poudre de fenille de digitale.

#### PÉRISTALTINE CIBA

Spèclfique de la constipation habituelle et de l'atonie intestinale. resunaio.

Comprimés à 0 gr. 10. — Ampoules de 1 cm² 5.

Voie huccale : 1 à 4 comprimes.

Voie hypodermique : 1 à 2 ampoules.

#### LIPOIODINE CIBA

Ether gras iode, contenant the of d'iode organiquement combine. Egale les lodures comme efficacite thérapeu-tuque, mais beaucoup mieux toleré. Hypotenseur et action antisyphilitique certaine.

Comprimés de 0 gr. 39. — 2 à 8 par 21 heures

#### DIAL CIBA

Hypnotique anti-nerveux. Procure un sommeil calme et reparateur. — Action sedative utile dans psychoses, épilepsie, tétanos, traumatismes, etc. Comprimés de 8 pr. 10 - 1 d 1

#### **ELBON CIBA**

Antipyrétique pour bacillaires ne provoquant ni sueurs ni collapsus et agissant comme antiseptique des voies aériennes (climination d'acide benzoique) et modi-ficateur de l'expectoration. Comprimés de 1 gr. - 2 à 7 par 21 heures.

#### SALÈNE CIBA

Analgésique externe. — Succèdané inodore et non irritant du salleylate de méthyle. — Action rapide dans tontes les algies et particulièrement : rhumatisme aigu, goutte, lumbago, nevrite, etc. Se formule pur ou en tiniments.

#### SALÉNAL CIBA

Onguent au Salène. - Présenté en tubes de 30 gr. vendus I fr. 50

#### VIOFORME CIBA

Antiseptique pnivérulent à base d'iode. — Excellent épidermisant. Action rapide dans les ulcères variqueux, le chancre mou, les escarres, etc. Se formule pur ou associé, en poudre ou en pommades

#### VIOFORMOL

Traitement local des cystites chroniques et des cystites bacillaires

#### OVULES AU VIOFORME

Antiseptiques, décongestionnants et désodorisants.

#### POMMADE OPHTALMIQUE AU VIOFORME

Spécialement préparée pour l'usage oculistique. Plaies de la cornée, kératites. — Tube spécial.

#### COAGULÈNE CIBA

Hémoslatique organique. — Traitement des hémorragies diverses, de l'ulcus hémorragique, des hémoptysies, de l'hémophilie, etc.

Utilisable par roje externe, interne, sous-outanée,

#### RÉSYL

Ether glycèro-gaïcolique soluble pour le traitement de la tuberculose et autres affections broncho-pulmo-naires, du lymphatisme, de la scrofule. Extrêmement bien tolere, tonique, aperitif.

Sirop de sareur agréable, 2 à 3 cuillerées à eafé. Comprimés, 2 à 3. - Ampoules de 2 cm3.

Echantillons et Littérature: O.ROLLAND. Phen 1. Place Morand LYON



#### VARIÉTÉS (Suite)

venait donc l'excédent trouvé et ayant fourni des taches si nombreuses sur la troisième assiette? La réponse s'impose ou, du moins, se pose, troublante, vis-à-vis du nitrate de potasse réactif, apporté de Paris par Orfila et uon essayé, au moment de l'expertise de Tulle, devant les experts réunis.

Il ne faut done point faire un grief à Raspail --- dût-on lui reprocher certaines opinions discutables, sur de tout autres sujets --- d'avoir élevé, en ces tragiques circonstances, des doutes délà ressentis par la conscience peutêtre ombrageuse mais lovale de Dubois et qu'auraient partagés bien des experts appelés à apprécier les conclusions d'Orfila, et d'avoir réduit à une quantité bien plus faible la valeur indiquée par ce dernier. Mais, même en admettant le chiffre maximum d'Orfila et en tenant compte des erreurs des anciennes techniques, la dosc accusée concorde-t-elle avec celles qu'on obtient dans le cas d'un empoisonnement certain par l'arsenic?

M. Balthazard faisant valoir, d'une part, qu'Orfila n'avait traité, dans l'appareil de Marsh, que la moitié des liquides provenant de la calcination des viscères et que, d'autre part, la moitié des viseères prélevés à l'exhumation avait été utilisée dans l'expertise des pharmaciens de Limoges, admet que le médecin légiste de Paris démontrait la présence de o gr (x)2 d'arsenic (omg,5 x 2 x 2); « sans compter, ajoute-t-il, celui qui se trouvait sûrement dans les viseères non examinés, en particulierdans les centres nerveux où le poison est plus abondant que dans les autres organes (1), dans le cas d'empoisonnement subaigu».

(1) Nous ne nous attarderons pas à-discuter cette affirmation de la localisation de l'arsenie dans les centres nerveux.

Il n'est point téméraire d'admettre que les expertises susdites aient, cusemble, utilisé au moins 2 kilogrammes d'organes; mais réduisons ce chiffre à 1 kilogramme, ce qui est certainement au-dessous de la vérité puisque, dans un autre essai, les experts examinant les museles de la victime opérèrent, en une seule fois, sur deux livres, soit i kilogramme de chair.

Donc, les organes de Lafarge avaient décelé, au plus, 2 milligrammes d'arsenic par kilogramme. M. Kohn-

soutenne inoninément, en 1875, par Scolosuboff, controuvée ensuite par Ludwig et l'école nancéienne, notamment par Garnier et dont je croyais avoir démontré définitivement l'inanité par maintes publications dont la première remoute à une viugtaine d'années (affaire Favolle) et que tous les travaux, les plus récents, n'ont fait que confirmer

Je ne citerai que quelques chiffres publiés en collaboration avec M. Blarez dans les Archives d'anthropologie criminelle, nº 134, nouvelle série, t. IV, à propos du triple empoisonnement de Saint-Clar, (reconnu à l'andience par l'accusée elle-mênte, Rachel Galtié). Dans les organes des trois victimes nons avons trouvé, respectivement, en milligrammes d'arsenic par kilogramme d'organes et comme moyenne des dosages très concordants, faits séparément par chacun de nous :

| Intestins | c | t | c | si | į | 'n | a | ċ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 840 | 1900 |
|-----------|---|---|---|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|------|
| Foie      |   |   |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 | 330 | 258  |
| Reins,    |   |   |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 365 | 160  |
| Muscles . |   |   |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 8   | 8,5 | 4    |
| Cerveau . |   |   |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2   | 2   | 4    |

On voit que le cerveau est l'organe qui eumagasine le moins d'arsenic (empoisonnements aigus et subaigus).

Cf. également le rapport de MM, Blarez et Barthe sur le quadruple empoisonnement de l'affaire Gilbert (Bull. Soc. de pharmacie de Bordeaux, 1909).



# EDICALE D'ECH

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande



LIPOIDES SPLÉNIOUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons » ABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 21. Bue Théodore de-Baaville

PARIS .

#### VARIÉTÉS (Suite)

Abrest, à la deunande de M. Balthazard, ayant comparé le procédé de calcination par le nitrate de potasse aux procédès modernes, a trouvé que le premier conduisait à une perte de plus du tiers du toxique, ce qui hausse notre chiffre à un peu plus de; milligrammes. Admettons, cufia, que les traces d'oxygène (1) contenues dans l'appareil de Marsh primitif des experts, ainsi que celles (approsées) de produits nitreux dans les liquides de destruction, aient encore aumeir dune petre en arensie de 50 p. 100, ce qui est considérable, uous arrivons à environ 6 milligrammes d'arsenie par kilogramme d'organes. Méttons to milligrammes, en exagérant au delà du vraisembable toutes les causes de petres du poison.

Malgré cela, ce chiffre n'est qu'une fraction infime de cq qu'on trouve dans les cumpoisonmements avérès par l'arsenic. Comparé aux résultats tronvés dans le triple empoisonmement de Saint-Clar, cité dans une des notes ci-dessous, il ne représente qu'un peu plus du centième de ce qui a été trouvé, pour un même poisà d'organes, dans la masse gastro-intestinale et 4 centièmes, en moyenne, de ce qu'ont décèt le foie et les reixe.

En présence de ces éléments de comparaison, je maintiens donc, en les fortifiant des expériences nouvelles de M. Kohn-Abrest, les conclusions de la lettre (d'affliens non destinée origituellement à la publicité que j'ardressais en novembre 1912 à un descendant de la famille Lafarge, M. Martin Ginouviez qui, sachsant que je n'étais beaucoup occupé de la toxicologie de l'arsenie et que j'avais, à ce sujet, étéchargé d'un rapport au Congres international le Lége, en 1905, me priait de lui donner mon opinion sur l'affaire Lafarge au point de vue chimique. Je lui écrivais que si les documents (de cet orire, bien entendu) artivés jusqu'à nous relativement à cette affaire sont bien exacts, on ne trouvernia actuellement ancum toxicologiste qui oserait conclure à l'empoisonnement par l'arsenie avec des preuves chimiques si fragiles.

M. Balthazard prétend bien qu'Orfila a dit simplement qu'il existait de l'arsenie dans le corpa de Lafarge et ne s'est jamais prouoneé sur la question de l'empoisonmement qui, ajonte-t-il, ne bui fat d'ailleurs pas posée — ce qui est bien étrange, puisqu'il est constaut que, dans des circonstauces analògues, la question d'empoisonmement est tonjours posée aux experts; — lin en est pas moins vrai que Marie Cappelle, fenime Lafarge, reste, aux yeux de la postérité, l'empoisonmeus elébre d'émasquée par les expériences d'Orfila. Or le résultat de ces expériences, is vins d'en essayer la démonstration, bien loin de fortiléer, ue ferait qu'amoindrir la suspicion d'empoisonmement beaucoup plus compatible avec les symptômes présentés par Lafarge qu'avec les témoins chimiques apportés par Orfila.

Aussi, sans prendre parti, ce qui n'est pas mon affaire, pour ou contre la culpabilité de Mme Lafarge : sans faire

(r) Il ne devait certainement pas y en avoir beaucoup, ear, sans cela, l'appareil cit explosé à l'allimmage et puis son action destructive, immédiate, sur l'hydrogène ausénie est bien problématique et, en tout cas, reste à établir par des expériences précises. ctat du rôle, jamais éclairei, joué en cette ténébreuse affaire par le commis faussaire Denis Barbier, dole jugé capital par les lafargistes et uié ou rigoureusement passésous silence par leiurs adversaires; enfia, sans mémurejeter absolument l'idée d'empoisonnement, je continue plus que jamais à penser, avec Kaspail, que la escritude de cet empoisonnement était loin d'être fondée sur des preuves chimiques inattanqualiques inattanqualiques

#### RÉPLIQUE DE M. BALTHAZARD.

M. Deniges ayant publié de divers côtés (2) qu'Orfila, dans l'affaire Lafarge, n'avait pu péniblement présenter qu'une on deux taches nettes sur ses assiettes d'épreuve, j'ai dû relever dans ma leçon une erreur matérielle, si préjudiciable pour la mémoire du créateur de la toxicolesia.

Je n'ai mis en cause M. Denigés que sur ce seul point, au sujet duquel on ne trouve aucune explication dans l'article qu'insère le Paris médical.

M. Denigés déplore par contre, comme il convient, l'ignorance de la localisation de l'arsenie dont fair preuve un professeur de médecine légale, qui à cérit que dans les centres nerveux è le poison est généralement plus abondant que dans les autres organes dans les cas d'intoxication subsiqués. M. Denigés ne peut pourtant pas rayer d'un trait de plume les expériences poursulvies chez le chien par Scolosuboff et dont les résatlas sont été confirmés chez l'homune par Ogler, Je me borneral à rapporter les analyses de Gascard (3) dans deux cas d'intoxieation arsenicale, l'une suraiqué (mort en vingt-deux heures). l'autre subalegié (mort en neuf jours); les résultats sont expérieus en milligrammes d'arsenie pour la totalité de chymo organe.

|                           | Intoxication<br>suraigue | Intoxication<br>subaiguë |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Estomac et son contenu    | 35                       | 0,5                      |
| Intestin grêle et contenn | . 298                    | 7                        |
| Gros intestin             |                          | 0,1                      |
| Foie                      |                          | 10,8                     |
| Reius                     | 2,0                      | 2,6                      |
| Coeur                     |                          | 0,7                      |
| Rate                      |                          | 1,1                      |
| Masse totale du sa 1g     |                          | 20                       |
| Cervia:                   | 0,1                      | 5.4                      |
|                           |                          |                          |

Bien que la quantité totale d'arsenie soit beaucoup plus faible dans le second cas que dans le premier, l'analyse a décelé einquante fois plus d'arsenie dans le cervean, où il s'en trouvait plus que dans l'estouae, la rate, les reins, le gros intestin et le ceur.

Je regrette vivement d'avoir été obligé de mettre en cause M. Denigès, pour l'œuvre duquel je professe une sincère admiration et, pour ma part, je cousidère cette petite polémique comme terminée.

(2) Journal de médesine de Bordeaux, 23 mars 1913; lettre adressée à M. Valoy le 1<sup>er</sup> mars 1913.

(3) Journal de pharmacie et de chimie, 1et avril 1913.

#### SILHOUETTES MÉDICALES

Par BILS



#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

#### Par le

# "STANNOXYL"

\_\_\_ (DÉPOSÉ) \_\_\_\_

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

#### Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 4 mai 1917. Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, novembre 1918.

Société Médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917, 25 octobre 1918.

Société de Biologie, 29 juillet 1916.

Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet, 19 et 26 janvier 1918, 14 août 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917.

Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI: 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### REVUE DES REVUES

Étude sur l'origine et la nature de la sclérose en plaques (G. Marinesco,, Rev. neurolog., juiu 1919).

Depuis les travaux de Pierre Marie, on admet que la sclérose en plaques résulte de lésious vasculaires d'origine infectieuse. En 1917, Ph. Kuhn et Gabriel Steiner ont inoculé à des cobayes et des lapins le sang et le liquide céphalo-rachidien de sujets atteints de sclérose eu plaques récente. La plupart des animaux ont présenté, après trois à quinze jours, des tronbles demotilité, surtout des membres postérieurs, qui ont rétrocédé en quelques heures ou en quelques jours on qui se sont transformés en paralysie suivie de mort. Kuhn et Steiner ont trouvé dans le sang de ces animaux un spirochète extrêmement fin, souvent muni d'un point réfringeut à une extrémité ; le foie est le seul organe où ils aient retrouvé ce parasite, à l'intérieur des vaisseaux. Ils n'ont pu déceler de spirochètes chez l'homue, Simon a confirmé la transmissibilité du virus de la sclérose eu plaques au lapin, après injectiou sous-durale du liquide céphalo-rachidien. En fiu, Siemerling, en 1918, a retronvé le spirochète de Kuhn et Steiner dans le cerveau d'un homme atteint de sclérose en plaques.

Marinesco a reptis ces expériences, en inoculant à six colayse la liquida céphalo-rachidieu de deux malades atteints de selérose en plaques assez avancée. Les inoculations intrapéritouéales et intrarachidiennes n'ont pas donné de résultats. Mais deux cobayes, ayant reçu un centimètre cube de liquide céphalo-rachidien par vois intra-cérévale, out résenté, trois à quatre jours après l'inoculation, une parésie du traiu postérieur; leurifiquide céphalo-rachidien contenait des spirochées animés de mouvements assez vifs, ayant les caractères morphologiques de ceux de Xuhu et Stefine, et tout à fait distincts du

tréponème pélo de la syphilis. La réinoculation à d'antres animaux de ce l'unida e l'a détermité ament troble. L'oepérience renouvelée sur des cobayes et des lapins avec le liquide céphalo-rachidlen des deux mêmes malades est restée négative. Marinesco conclut que la selérose en plaques est une cutifé nosographique, uon un syndrome relevant de causes diverses; c'est toutefois avec une certaine réserve qu'il, considère le spirochète de Kuhn et Steiner comme l'agent pathogème de cette maladie,

Traitement de certaines formes du vertige de Ménière par la trépanation décompressive (H. ABOULKER, Rev. neurolog., juin 1919).

Certains malades atteiuts de vertige de Ménière présentent, en dehors des symptômes parement labyriuthiques (vertiges, bourdonnements, surdité, vomissements). des signes d'hypertension de l'étage postéro-inférieur, caractérisés par une céphalée à localisation nettement occipitale, un point douloureux à la pression sur l'occipital; en arrière de l'apophyse mastoïde, une amélioration immédiate des symptômes par la ponction lombaire. En dehors du traitement étiologique (néphrite, diabète, syphilis), ccs malades doivent être soumis pendaut longtemps à la médication hypotensive médicamenteuse et à l'emploi systématique de la saiguée et de la pouction lombaire. La craniectomie est indiquée après l'échec de ce traitement ; elle fait disparaître les vertiges, les vomissements et la douleur; les bourdonnements diminuent, mais la surdité persiste. Avec le trépau à main, sous anesthésie locale, on résèque l'écaille de l'occipital dans l'étendue d'une pièce de cinq francs. Chez deux femmes ainsi opérées, l'une depuis huit mois, l'autre depuis cinq ans, la guérison se maintient,

# CONSTIPATION

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secrétions glandulaires de cet organe

2°. Extrait Biliaire
DÉPIGMENTÉ qui régularise la sécrétion de
la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas

avant chaque repas

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE

21, Ruc Théodore de Banville PARY:

J.LEGRAND. Pharmacien

3º AGAR AGAR qui réhydrate le contenu intestinal

4º FERMENTS LACTIQUES
SÉLECTIONNÉS action
anti-nucrobienne et
anti-toxique

# PALUDISME

aigu et chronique

Toamurgyl du Dite Commeur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 per 24 heures)

Littérature et Echantillons

PARIS 13. rue des Minimes. PARIS

dans LA GOUTTE ISMES ARTICI

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### VALEROBROMINE LEGRAND

SÉDATIF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX
Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux : Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

CALME rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LIQUIE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. MPSUES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule.
BUSÉES 0,125 de bromovalérianate de gatacol par dragée

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

# A. HELMREICH

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Électricité Médicale

APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière)

du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

#### PARAFFINOLEOL HAMEL

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes

1º Aromatisè.

Indications : 2º Sans are

Colites, Entérocolites, Appendicites 3º Crême au cac:

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

# Coaltar saponiné

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hópoltaux de Parls

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 24 janvier 1920.

Epliepsie et giandes endocrines. -- Pour M. Léopold Lévi, les lésions cortico-méningées sont le substratum de l'épilepsie essentielle. Pour que la erise éclate, il faut l'intervention d'un mécanisme toxique, circulatoire, calcifiant, anaphylactique, auquel prennent part les glandes endocrines. La elinique, l'anatomo-pathologie, l'expérimentation montrent l'intervention, dans la genèse des crises épileptiques, des troubles des glandes

des classes epicipiques, des troubles des gandles surre-nales, hypophyse, ovaire, thyroide, parathyroide leurs Lés déviations fonctionnelles de ces glandes, leurs lésions anatomiques sont parfois en sens inverse, ce qui précise la nécessité de l'équilibre neuro-endoctrinen. Parfois, pinsieurs glande s'ont touchées similatamement dans l'épilepsie.

Types de prothèse allemande pour mutilés de guerre.

M. Rœderre présente différents types de prothèse allemande qu'il a pu recueillir et en fait la critique sans vouloir établir-de comparaison entre les prothèses allemande et frauçaise. Il attire l'attention sur ce fait que mande et frauçaise. Il attire l'attention sur ce fait que la prothèse inmiddiate à c'ét systémationement appliquée à tous les auputés du membre inférieur, d'où, plus rapide reprise de la vie courante. Aux membres supérieurs, les recherches d'accessoires de travail ont été extrêmement poussées. Il faut signaler également, dans la prothèse allemande du membre supérieur, la recherche fréquente de la vitalisation des moignons suivant la méthode italienne

Sur les variétés rares de bradycardie, avec projections de trates polygraphiques. — Sur ce sujet très technique, illustré de documents graphiques recueillis par l'auteur, M. MOUGEOT (de Royat) envisage en particulier les pouls lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis lents de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopuis de variétés rares : 1º la dissociation aurieulopu ventriculaire d'appareuce complète que débloque soit l'atropine, soit l'adrénaline; 2º la bradycardie sinusale totale dans sa variété rare, réfractaire aux épreuves de l'atropine, du uitrite d'amyle et de la compression oculaire; 3° la bradyeardie nodale de James Mackensie, pour laquelle il propose une théorie : l'existence d'un block sino-auriculaire total.

Radiomensuration du rachis et du thorax (avec projections). — M. Sandoz présente un nouvel appareil de mensuration de la colonne vertébrale et du thorax au moyeu de la radiographie, qui pent être également utilisé pour le repérage des lésions viseérales, earactérisé par des moyens de fixation rigoureuse du sujet et des points de repère fixes constitués par deux fils enfrecroisés

Cet appareil permet de se reudre compte exactement des déviations vertébrales et des déformations thoraeiques et de juger de la valeur réelle des méthodes de redressement

Résultats du forage de la prostate (avec projections). — Par son procédé du forage de la prostate, qu'il emploie dans les causse de rétention d'urine d'origine prostatique (au cours d'abeea chroniques de la prostate, de polypes de l'urcitre postérieur ou du verumontaum, d'inflammation chronique de la portion antérieure de la prostate), M. Luvs, évitant ainsi la prostatectomie, acte chirurgi-cal important et souvent disproportionné avec la lésion à traiter, obtient une proportion de guérisons de 85 p. 100.

Scollose. Assouplissement en position d'Abbott. --Pour M. Barbarin, la méthode d'Abbott seule donne

Pont M. BARDARIN, la methode d addoot seule counce des résultats dans les scolloses graves, invétérées. Dans les scolloses souples, réductibles, toutes les méthodes de gynnastique peuvent et doivent donner des résultats entre les mains des spécialistes qui savent modeler un thorax, lui réalier des muscles et établir un programme d'exercices rationnels. M. RODERER par-tage les vues de M. Barbarin au sujet de la division des cage aes vues de al Barbarin au sujet de la division des scolioses en réductibles et irréductibles, ces dernières seules devant être traitées par la méthode d'Abbott. Pour M. Raderer, la gymnastique respiratoire est un des Géments essentiels de la méthode d'Abbott; malleureusement, la position fiéchie est défavorable à la respiration profonde.

II Ductary



Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Malson ADRIAN et C'et depuis imité par les Allemands sous divers noms. Voir : Formulaire des Moureaux Remèdes 13 Edition, page 26.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et Cit, 9, rue de la Perie, Paris





#### APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE Modèle TRANSPORTABLE

Pour traitements chirurgicaux Par applications externes ou par endoscopie

DIATHERMIE ÉLECTRO-COAGULATION

ÉTINCELAGE NOTICE SUR DEMANDE

#### DRAPIER ET FILS

41. Rue de Rivoli, PARIS (1") - Téléphone : Gutemberg 06-45 NSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

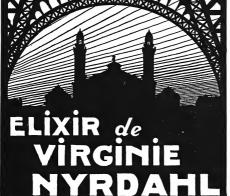

Souverain contre:

#### VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

#### HÉMORROÏDES

ACCIDENTS

de la PUBERTÉ

et de la MÉNOPAUSE

(Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL 20, rue de Lo Rochefoucauld

PARIS

EN VENTE DANS TOUTES " " LES PHARMACIES " "

# TUBERCULOSE

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE .

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

# LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

ARIE DENTAIRE . DIABÈTE

CONVALESCENCES-FRACTURES

EPRINES, GRANULES, ST CAN TRICALCINE CHOCOLATEE

TRICALCINE PURE

TRICALCIN



# MÉDICATION NOUVELLE



# DÉSINFECTION INTESTINALE

**ENTÉRITE** 

AUTO-INTOXICATIONS

ET DE BILE PURIFIÉE ET DEPIGMENTÉE

BASE DE Comprimes Glutinises

OXYDANT == BACTÉRICIDES DÉSODORISANT

LABORATOIRE OF BIO- CHIMIE APPLIOUÉES 21, Rue Theodore de Banville. PARIS J. LEGRAND. Pharmacien

DOSE: 2 Comprime avant chaque repas



#### FOURNITURES GÉNÉRALES pour la MÉDECINE et la CHIRURGIE CL LOREAU

VENTE-ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATION

34 Rue Abel.

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

#### NOUVELLES

Légion d'honneur, — M. Alvernhe (J.-I.-M.), médecin inspecteur de l'armée, est uomusé commandeur de la Légion d'honneur.

L'éducation physique au ministère de l'Hygiène. — Le Journal officiel du ; février a publié un arrêté aux termes duquel il est institué au ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales une commission chargée de rechercher les meilleurs moyens de développer le goût et la pratique des sports.

La commission ainsi créée compte une cinquautaine de membres, parmi lesquels figurent des délégués des ministères de la Guerre, de la Marine et de l'Instruction publique et les principales personnalités sportives.

Réorganisation de l'école du Service de santé. — L'Officiel du 15 février a publié un décret relatif à la réorganisation de l'école d'application du service de santé militaire.

Le stage dans cette école des médecins et pharmaciens aides-majors de 2º classe, au lieu d'être accompli comme par le passé dès la sortie de l'Ecole de Lyon, ne commencera désormais qu'un au après, lorsque les élèves auront effectué une année de service dans les hôpitaux utilitaires.

En outre, il a para nécessaire d'envisager le rattachement éventuel de l'hôpital militaire Percy à l'Ecole d'application du service de santé pour le cas où les services de l'hôpital du Val-de-Grâce viendraient à être insuffisants pour l'enseigiement cliuique.

Incorporation de la classe 1920. — La classe 1920 sera incorporée en mars. L'incorporation sera toutefois retardée jusqu'au 14° octobre pour les étudiants, qu'ils appartiennent à l'enseignement supérieur, secondaire ou primaire, daus le but de leur permettre de passer leurs exameus de fin d'année socialire.

Association professionnelle des journalistes médicaux tranşais. — L'Assemblée générale annuelle aura lieu le 25 février 1920 à 17 heures à la Faculté de médecine de Paris

Ordre du jour: Compte rendu du secrétaire géuéral. Compte rendu financier. Modifications aux statuts. Articles d: déontologie souuis à l'approbatiou de l'Assemblée générale. Aduissions. Election du bureau.

Bourse d'études. — L'Association des femmes médecins de New-York va attribuer une bourse d'études à une femme docteur pour l'année 1920-1921.

Adresser les candidatures à M<sup>me</sup> Thuillier-Landry, 68, rue d'Assas, à Paris.

La lutte contre le typhus. — La Commission médicale interalliée, envoyée en Pologue par la lique de la Croix-Rouge, nous apprend une dépêche datée de Londres, vient de rédiger un mémoire où elle rend compte de a deruière tournée aur les fronts polonais et à l'intérieur de la Pologue. Elle insiste sur la gravité de l'épidémie qui seivit sur les confins de la Pologue et attire l'ettention de l'Hurope sur le besoin d'organiser sans délai un grand service de ravitaillement et de secours.

On a signalé ces derniers jonrs quelques cas de typhus à Paris. L'Assistance publique a donné des instructions pour que l'épouillage soit pratiqué avec soin dans les hônitaux.

L'encombrement des maternités. — La cinquième commission du conseil municipal, présidée par M. Henri Rousselle, a adopté hier les mesures préconisées par M. Autrand, préfet de la Seine, pour reunédier à l'eucombrement des maternités : secours exceptionnels à toute femme accouchant chez elle ; relèvement de l'indemnité des sages-femmes des bureaux de bierfaisance ; indemnité moyenne de 20 francs par visite médicale. De plus, M. Messureur a fait connaître qu'il avait pu créer dans les services de l'Assistance publique 300 lits nouveaux pour les accouchements.

Bureau d'hygiène de Vichy. — La vacauce de directeur du bureau municipal d'hygiène de la ville de Vichy (Allier) est déclarée ouverte.

Le traitement alloué est fixé-à 3 too francs par au. Les candidats ont un délai de vingt jours expirant le 26 février 1920 pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes, accompaguées de tous titres ou références permettant d'apprécér leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des fouctions autricheures.

A la demande doit être jointe uue copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés.

A propos de la grippe. — La Préfecture de la Seiue nous adresse l'avis suivant dont elle nons demande l'iusertion.

Des cas de grippe assez nombreux sont actuellement constatés dans le département de la Seine.

En vue de permettre aux Services d'hygiène de prendre les uvesures sanitaires que nécessièrait une réapparition de cette épidemie, M. le préfet de police croît devoir rappeler l'attentiou des médecins de département de la Seine sur l'intréct qu'il y arant à ce qu'ils veuilleut bien faire connaître au Bureau d'hygiène de son adminietration tous les cas de grippe, mème légers, qu'ils seront aumenés à observer, bien que la déclaration eu soit seulement facultative et n'ait pas été rendue obligatoire par le décret du to février 1001.

Ils sont invités à faire ces signalements à l'aide de cartes-lettres détachées de leur carnet à souche, sous la lettre C, et à consiguer daus chaque déclaration :

1º Le nom, l'âge et le domicile du malade ;

2º Tous les renseiguements qu'ils auront pu recueillir sur la gravité du cas signalé et sur les cas surveuus dans le voisinage et toutes les mesures prophyactiques qu'ils jugeront utiles en dehors de celles qu'ils auraient pu faire appliquer eux-mêmes (désinfection, isolement des malades, transport à l'hôpital, etc.).

Enseignement d'entérologie pendant les vacances de Fâques. — Un enseignement pratique d'entérologie sera fait du lundi 29 mars au samedi 10 avril 1920 dans le service du professeur Carnot. à l'hôpital Benațion, avec la collaboration de MM. Lardennois, Roux-Berger, Mathieu, Harvier, Mauban, R. Glénard, Bandou, Priedel, Gérard et Gardiu. Ce comis est destiné aux médecins qui peuvent disposer de deux seuaiues de liberté peudant les vacances de l'âques. Il Comprendra 22 séances: celles du matin seront réservées aux exercices techniques individuels d'exameu et de traitement; celles de l'aprésnidi aux leçons, qui auront lieu à 16 heures, sur les questions médicales et chiruptigales relatives aux maladies de l'ântestin. Cet enseignement est gratuit. Sinscrire à la consultation de gastro-enférologie de

#### NOUVELLES (Suite)

l'hôpital Beaujon (service du professeur Carnot, le matin on par correspondance).

PROGRAMME. — EXERCICES PRATIOUES. — Lundi 20 mars. — Matin. M. MAUBAN: Technique du tubage duodénal; Analyse du sue bilio-pancréatique.

Soir. M. CARNOT: Ulcère du duodénum; Ulcère peptique du duodénum; Ulcérations intestinales.

Mardi 30 mars. Matin. M. GÉRARD: Coprologie pratique: recherche du sang, de l'albumine, des résidns; Eprenves de fermentation: exameu microscopique des sellos.

Soir. M. HARVIER: Entérites aiguës et chroniques; Entéroptose.

Mercredi 31 mars. - Matin. M. Gardin: Examen bactériologique et parasitologique des selles: bacilles dysentériques, amibes, kystes, œufs de parasites.

Soir. M. CARNOT: Dysenteries et leur traitement.

Jendi 1er avril. -- Matin. M. BAUDON: Radiologie

intestinale.

Soir, M. MATHIEU: Occlusion et perforation intesti-

nales.

Vendredi 2 avril. — Matin. M. PRIEDEL; Rectoscopie.

Soir, M. CARNOT: Les parasitoses intestinales.

Samedi 3 avril. — Matin. MM. GÉRARD et GARDIN:

Exercices de coprologie.

Soir. M. HARVIER: Les gastro-entérites de l'enfance.

Mardi 6 avril. -- Matin. M. BAUDON: Exercices de radioscopie.

Soir. M. ROUX-BERGER : Appendicite aiguë et chronique.

Mercredi 7 avril. — Matin. M. PRIEDEL: Exercices de rectoscopie.

Soir. M. Lardennois: Stase intestinale chronique, condures, brides.

Jeudi 8 avril. ... Matin. M. Mauban : Techniques de diététique intestinale.

Soir. M. HARVIER: Tuberculose et syphilis de l'intestin; caucer du grêle.

Vendredi 9 arril. — Matin. M. R. GLENARD: Gymnastique abdominale: Sangles.

Soir. M. FRIEDEL: Hémorroïdes; l'istules et fissures

anales ; Abces de la marge de l'anus; Reelo-colites.

Samedi 10 avril. — Matin. M. FRIEDEL: Traitements

physiothérapiques, massage et électricité.

Soir, M. Lardennois: Cancers du côlon et du rectum.

Un nouveau confrère. — Nous saluons la maissance

Un nouveau contrêre. — Nous saluons la maissance d'un nouveau contrêre, le journal de addeix de Lyou. Fondé par un groupe de professeurs et de médecins des hópitanx de 1790n, ce journal compte grouper et publier les travaux de médecine de la région lyonnaise. Sur deux numéros, un sera consacré à des mémoires portant aur un sujet spécial, l'autre renfermera des articles sur des sujets divers. Nous avons en main le prenier munéro consacré à la pathologie rénale. Tour ne pas paraftre donneu une importantes exclusive aux travaux locuux, les rédacteurs out inséré, après les mémoires



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

Ampoules de 2 cc. 5 de saccharose ch. p. avec 0.01 de Stovaine, sur demande.

#### AFLEGMATOL LO MONACO"

Spécifique des sécrétions pathologiques

Demandez littérature, échantillons et références

Laboratoire de l'AFLEGMATOL LO MONACO 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (1er)

Fabriqué selon la formule et sous le contrôle du Professeur Lo Monaco.

TÉLÉPHONE 114

En sphérulines

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES DE MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLEPHONE 114

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsie

De 4 à 16 sphérulines

par jour

Maiadies du Foie Diabète par anhépatie En sphérulines dosées d 30 c/gr. en doses de 12 gr. dosées à 0 gr. 125 En suppositoires dosés à 3 gr. De 4 h 16 sphérulines p. jour

De 1 à 4 suppositoires

Extrait hépatique Extrait pancréatique MONCOUR MONCOUR Dishète par hyperhépatie En sphérulines En supposito

Affections intestinaies Troubles dyspeptiques dosées d 20 c/gr. En sphérulines ires dosées à 25 ciar. dosés d 1 gr. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 4 sphérulines De 1 à 2 suppositoires par jour Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

MONCOUR

Extrait intestinal MONCOUR Constipation

Entérite muco-membraneuse En soherulines dosées à 30 cror. De 2 h 6 sphérulines par jour.

RRHUETINE JUNGK



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cmº 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS 

# APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet appareil, qui s'adapte instantanément sur toute douille de lampe ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alter natif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus iminents aussi qualifié que les grands appareils, permet une utilisation des plus pratiques des courants de haute fréquence en : Dermatologie, Oto-Rhino Laryngologie. Urologie, Gynecologie et Ophtalmologie, en raison des nombreuses électrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet également l'Auto-conduction ou D'Arsonvalisation, la Fulguration, de même que le traitement des affections des voies respiratoires par FOçone. — Sa consommation est de 22 watts et son poids, dans une élégante boite gainée de 27×20×10 ¼ avec 2 électrodes (comme représenté ci contre) : 2 kil. 1/2. - Extrême simplicité de maniement, absence absolue de tout danger, même employé par des Docteurs non spécialisés en Electrothérapie.

Prix: 460 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE 68. Rue Condorcet, PARIS (9)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL







Hystogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

PAR LE

# ULMOSÉRUM BAILLY

Combinaison Organo-Minérale Phospho-Gaïacolée MÉDICATION DES AFFECTIONS

# O-PULMONA

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites, Suites de Coqu duche et Rougeole) MODE D'EMPLOI: Une cuillerée matin et soir.

ECHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRE A. BAILLY - 15. Rue de Rome - PARIS

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

BILIAIRE LITHIASE liques hépatiques, ↔ ictères

able de l'Hulle de FOIE de Morue PSUS et ENTERITES -- HYPERCHLORHYDRIE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTRATION SHEMORROIDES SPITUITE
MIGRAINE SYNALGIES ENTEROPTOSE
NÉVROSES ET PSYTHOSES DYSHÉPATIQUES
BRINATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES

TOXICATIONS of INFECTIONS
TOXING GRAPIDIQUE
TOXING GRAPIDIQUE
TYPHOIDE of HEPATITES of CIRCH Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche

#### NOUVELLES (Suite)

originaux, une revue bibliographique de tous les articles français publiés depuis cinq ans sur les néphrites et les albuminuries.

A l'heure où l'on parle de réagir contre une centralisation excessive, et de faire revivre le régionalisme, l'initiative lyonnaise est particulièrement heuveus. Lyon a toujours été un foyer de décentralisation, et, en ce qui concerne en particulier les aclences médicales, nuille ville cu province ne possède en elle-même autant de ressources pour créer un centre autosome. Dans la région oà sont nés Claude Bernard et Bichat, où out travaillé Améde Bonnet, Ollier, Chauveau, Arloing, où vlement de s'éténdre Jules Courmont, Renaut et Léphue, — nous ne clonsa de part pris que les disparus, nous pouvous être sârs qu'un journal, résumant les câtorts locaux, ne manquera pas d'intérêt.

Nous souhaitons au Journal de médecine de Lyon tout le succès qu'il mérite. G. I.

Réorganisation de l'Inspection médicale des écoles de banilieus. — Dans la séance du 31 décembre 1919, sur la proposition de M. Léopold Bellau, le Conseil général de la Seine a adopté à nouveau le projet de réorganisation de l'inspection médicale des écoles de banilieuc défà voté en 1914 sur le rapport de M. Dormoy.

Le concours pour un nombre important de places

s'ouvrira le mois prochaiu afin que la réorganisation puisse être effectuée à la rentrée d'octobre.

Nos diplômes et l'Uruquay. — Saivant ma loi du pla otobre 13 octobre 130, lea Uruquaynes qui auront obtenu les diplômes officiels d'Universités étrangères n'auront plusace diplômes officiels d'Universités étrangères n'auront plusace de subtre dans eur pays natad d'examen de revalidation. Les Pacultés de médechie françaises us peuvent qu'être autorit de l'entréessées par exte meure, quilleur permettra sans doute tout d'attirer autour de leur enseignement un nombre croissant d'étudiants sand-américais.

Situations médicales. — Le gouvernement belge démande des médecins français pour exercer au Congo belge.

Le traitement de début (indemnités comprises), est de 19 400 fraues et peut s'élever jusqu'à 25 000 francs. Les voyages et le logement sont à la charge de la colonie. Pour renseignements, s'adresser au ministère des Colonies à Bruxelles, rue de Namur, 10.

Repos dominical. — Tax Hollande, le cabinet de cousuitation médicale est fermé le dimanche, sauf cas très urgents. Les visites à domicile sont supprinées sauf pour les malades en traitement. Quant aux visites demandées, la tarification est doublée. Le système se généralise aussi en Belgique.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = 0,01)

SIROP (0.63) PILULES (0.01)

AMPOULES (0.09) SCIAT NEVR

TOUX nerveuses

# DU DR. **Hecquet**au Sesqui-Bromure de Fer Chloro-Antémie

Dragées

au Sesqui-Bromure de Fer ; CHLORO-ANEMI! (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGE, 49, Boul. de Port-Royal, PARIS

# TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons) 15 soutes à chacun des 2 repas.

# CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT por le

raffine LIQUIDE

# MINEROLAXINE

du docteur LE : ANNEUN (de Paris)

IODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6 RUE DE LABORDE - PARIS

HERZEN

## GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE

10º édition, 1919, 1100 pages, cartonné......

# TUBERCULOSES Bronohites, Gatarrhos, Grippes L'EMULSION MARCHAIS Grissults Gains in You, when APPENT dans little Challen College Party aboutes.

15 fr

#### NOUVELLES (Suite)

Une grève de médecins. -- Une dépêche de Vienne, reçue ces jours derniers à Paris, annonce que les médecins des hôpitaux de cette ville, ainsi que leurs assistants, viennent de se mettre en grève.

Institut prophylactique. -- Le Conseil général de la Seine a voté, pour l'année 1920, une subvention de 50 000 francs, à l'Institut prophylactique, dont le siège est à Paris, 60, boulevard Arago.

Cours pratique de broncho-œsophagoscopie. - - Le Dr Guisi z recommencera à sa maison de santé-clinique. le jeudi 26 février à 5 heures, ses lecons sur les maladies du larynx, de l'æsophage, de la trachée et des grosses branches

Cours essentiellement pratique avec examen de malades, interventions, etc.

S'inscrire à la clinique, 15, rue de Chanaleilles (près la rue Vaneau), auprès de la directrice.

#### MEMENTO DU MÉDECIN

21 FÉVRIER. - Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M. le professeur GILBERT: Leçon cliuique à 10 h. 45. Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le

professeur ACHARD, à 10 heures. leçon clinique. 22 l'ÉVRIER. - - Paris. Ouverture des conférences de M. FÉCIÈRE sur la radiothérapie des glandes à sécrétions internes et du cancer, à l'hôpital Saint-Antoine.

23 Fivaner. - Paris. Hôtel-Dieu, 11 h. 30, service de M. le professeur Roger, M. le Dr Trémoi, è us : Diagnostic des néphrites.

23 Ffvaner. - Paris, Hôpital Saint-Michel (33, rue Olivier de Serres), 12 heures, M. le Dr Gonron : Examen microscopique des selles, parasitologie intestinale.

23 FÉVRIER. - Alfort. A 8 heures, ouverture à l'Ecole nationale vétériuaire des concours pour la nomination à deux emplois de surveillant des élèves aux écoles vétérinaires d'Alfort et de Lyon.

Paris. Salle du concours de l'Assistance publique, 49, rue des Saints-Pères, à 14 heures. Répartition des exterues des concours de 1909 à 1913.

25 F. VRIER. Paris, Clinique d'oto-rhino-lavrugologie (hôpital Lariboixière). A 10 henres, leçon clinique par le professeur P. Sebileau: Du cancer du sinus movillaire

25 Fiyrika. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gil, BERT : Polyclinique. Présentation de malades. Notions de thérapeutique pratique.

25 FLURIER. -- Paris. Salle des concours de l'Assistance publique, 49, rue des Saiuts-Pères, à 14 heures. Répartition des exterues du concours de 1920.

Paris. Dernier délai pour l'envoi an 3º Bureau de la direction de l'enseignement supérieur (ministère de l'Instruction publique) des communications destinées au Congrès des sociétés savantes (mai 1920).

25 Fi.vrier. -- Paris. Assemblée générale annuelle de l'Association des journalistes médicaux français, à 17 heures, à la Faculté de médecine de Paris.

26 FÉVRIER. - Paris. Ouverture du concours pour l'emploi vacant de chirurgien suppléant à l'infirmerie spéciale de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare.

20 Fí.vrier. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le poste de directeur du bureau d'hygiène de Vichy. S'inscrire au ministère de l'Intérieur.

26 Fivrier. - Paris. A 17 heures, cours de bronchoosophagoscopie de M. le Dr GUISI z à sa clinique de la rue de Chanaleilles.

28 Fívrier. -- Paris. Clôture du registre d'inscription pour le deuxième concours de l'externat des hôpitaux.

28 Février. - Tunis. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien et de médecin de l'hôpital civil de Tunis.

Lvon. Clôture du registre d'inscription (à 11 heures) pour le concours de pharmacieu des hôpitaux de Lyon. 28 F. Vaier. -- Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu. M. le professour Gibert : Leconcli. ique, à 10 h. 45,

Paris. Cliuique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique, à 10 heures.

29 FÉVRIER. - Paris. Dernier délai pour l'envoi, par les candidats aux prix proposés par l'Académie de médecine pour l'anuée 1920, de leurs mémoires, travaux exposés de titres

1er Mars. - Paris. Changement de service dans les hôpitaux pour les externes.

1er Mars. — Paris. Hôpital Saint-Michel, 12 heures. M. le Dr Delort : Troubles digestifs ayant leur origine à l'intestiu grêle.

2 Mars. — Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de stomatologiste adjoint des hôpitanx.

4 Mars. -- Paris. Clôture du registre d'inscriptiou pour le concours de médecin du service médical de nuit. à 4 heures, à la préfecture de police.

8 Mars. -- Lyon. Concours de pharmacien des hôpitaux de Lvon.

8 Mars. -- Paris. Ouverture, au ministère de l'Intéricur, du concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés,

15 MARS. --- Paris. A la clinique Bandelocque, ouverture du cours d'anatomie et physiologie obstétricales par M. LÉVY-SOLM, et du cours de puériculture par M. PAOUY 16 MARS. - Bordeaux. Concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux.

17 MARS. - Paris. A la Faculté de médecine de Paris, à 9 heures, concours de médecin et de chirurgien de l'hôpital civil de Tunis.

20 MARS. - Rouen. Clôture du registre d'inscription : u concours de médecin adjoint des hôpitaux de Rouen.

#### Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) METAIRIE

LAC LEMAN

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

#### LIBRES PROPOS

#### DEUX OPINIONS SUR LES CONGÉS

Ayant une recherche à faire à la bibliothèque de la l'aculté, je m'y rendis mercredi, et trouvai la porte close.

Un employé se trouvait là par hasard. Je

l'interrogeai.

— Eli quoi I me dit-il, ignorez-vous qu'aujourd'uni même M. Poinearé transmet ses pouvoirs à M. Deschanel? C'est pour la I'ranee un jour de fête, et le gouvernement a sagement décidé que toutes les administrations publiques chômeraient. — Ainsi, ne rien faire est une manière de mani-

fester sa joie?

— Incontestablement! Quand on est joyeux on s'anuise, et vous ne me ferez pas croire que vous vous divertissez follement à lire des livres de seience. M'i, je suis gai, content, et je le témoigne en allant, chez le bistro, boire une bonne bouteille à la santé de Deschanel, à qui je dois une journée de loisir.

— Je vois, mon ami, que vons êtes patriote, Mais ne eraignez-vous pas que votre joie, si elle est très flatteuse pour notre nouveau président, ne paraisse quelque pen injurieuse pour son prédécesseur? Il ne convient peut-être pas de montrer trop de gatié le jour de son départ. A votre place, je boirais certes à la santé de Deschanel, mais je réserverais mon dernier verre pour le vider à la

santé de Poinearé.

— Vous avez raison! Je n'y avais pas songé. A la réflexion, un verre me paraît même insuffisant. Je boirai une bouteille pour manifester ma satisfaction de l'arrivée de Deschanel, et une pour marquer mon chagrin du départ de Poinearé.

— Et, ce faisant, vous aurez rendu justice à tous deux. Le vin se prête à miracle à ces manifestations contradictoires. S'il a les vertus qu'on lui prête, et si chaque Français agit comme vous, nos deux présidents atteindromt, dans l'état de santé le plus prospère, la vieillesse la plus avancée. Mais, ditres-noil i Hier, vous avez déjà eu congé?

— Certes! C'était le mardi gras! Vous ne voudriez pas qu'on travaillât le mardi gras?

 Autrefois, on se déguisait en Pierrot ou en débardeur, et on promenait sa folie à travers la

ville. Je ne suppose pas...

— Certes non! On ne fête plus le mardi gras, mais on le chôme. C'est une tradition. Je suis révolutionnaire, certes! l'ai voté pour Sadou!!

Mais je respecte les traditions respectables.

— Lundi, la Faculté était aussi en vacances.

— C'est pour faire le pont. Quand un jour de

travail s'interpose entre deux congés, il a l'air bête. Alors mieux vaut le chômer aussi.

— Il est de fait que la veille était un dimanche... — Oh! le dimanche... C'est sacré! Au revoir, monsieur... Je n'ose pas vous inviter à partager ma bouteille?

- Merei..

Quelques instants plus tard, je contais ma mésaventure à un jeune étudiant de mes amis.

— Ne m'en parlez pas I s'exclama-t-il. Qu'en l'honneur de Deselanel, on mette en congé les élèves des écoles primaires, je le comprends. Des enfants sont toujours contents de remplacer la classe par une partie de billes ou de marelle, et à leur âge, la pert d'une journée n'a pas grande importance. Il n'est pas mal de faire sentir de bonne heure à ces futurs électeurs la supériorité du régime républicain, qui, changeant périodiquement le chef de l'État, fournit périodiquement prétexte à des vacances.

Mais, en ee qui me eoncerne, e'est une autre affaire. Que Deschanel ou Poinearé inaugure désormais les expositions de peinture, eela n'a pas plus d'importance pour moi que pour la France. Ce qui m'intéresse, e'est que j'ai perdu cinq années à la guerre, e'est qu'il faut que je hâte la fin de mes études, sans eependant m'exposer à me trouver, devant mes premiers elients, incapable de faire un diagnostic et de preserire un traitement. On nous a dit : Travaillez de toutes vos forees, et on vous fera rattraper un peu du temps perdu. Travailler! Je ne demande pas mieux; mais, au moindre prétexte, la Faculté nous ferme ses portes. Du 15 au 22 février, en huit jours, nous n'aurons eu que trois jours « ouvrables ». Ni eours, ni travaux pratiques! Les eours, je m'en fiehe (1), mais je ne puis cependant pas disséquer dans ma chambre à coucher !

Et qui nous impose l'oisiveté? Ces mêmes ministres qui déplorent l'actuelle «vague de paresse», dont les discours sont un hymne au travail, au travail intensif, au travail ininterrompu, seul eapable de rendre la prospérité à notre pays meurtri! C'est à eroire qu'ils ne s'écoutent pas parler!

Franchement, trouvez-vous ecla logique? En toute sineérité, je n'ai pu lui répondre oui. G. Linossier.

(i) Mon jeune ami p rie des chefs de l'État, et des cours de la l'acutté avec une désinvolture tout à fait ina reptable. Je prie mes lecteurs de l'excuser. Il a un peu perdu, dans les tranchées, le sentiment du respect.

#### **ÉTOILES FILANTES**

- C'était une roulure !

— Une pas grand'chose!

On dit qu'elle laisse une grosse fortune!
 On sait comment elle l'a gagnée!

- Et puis elle était méchante l

— Elle n'avait pas de cœur! Elle était dure avecles pauvres gens! Elle a fait jeter deliors des ouvriers qui ne lui payaient pas ses loyers!

Ainsi parlaient d'honnêtes dames du monde dans un honnête salon ! alors que Gaby venait de quitter la terre — et le monde, où elle n'était jamais entrée.

Qu'ont pu penser le lendemain, en lisant les gazettes, ces très honnétes dames, dont l'indignation jalouse s'exhalait en termes bourgeoisement inusitées : Gaby Deslys a laissé l'usufruit de sa fortune, qui s'élève à plusieurs millions, à sa famille, et à la disparition de celle-ei, en souvenir de son père, le capital entier aux pauvres de Marseille, sa ville natale. Ses bijoux seront vendus et la somme inmédiatement distribuée aux malheureux. Sa villa de la Côte d'Azur sera transformée en hôpital pour les petits tuberculeux.

« Ainsi, termine le testament de la divette,

#### LIBRES PROPOS (Suite)

i'aurai dansé toute ma vie pour les pauvres.» Ombres épaisses de millionnaires défunts, aux

testaments bornés ou orgueilleusement somptuaires comme il en fut naguère, oserez-vous rencontrer aux Champs-Élyséens l'ombre légère de Gaby et quêter son sourire?

Ne croyez-vous pas que sa vie lascive, mais charmante, a mieux valu que vos heures de labeur mais compassées, et que son cœur frivolc a su trouver des accents touchants et charitables, au vôtre intégralement étrangers!

Il y a longtemps,... très longtemps, venait me voir, envoyée par le médecin d'un music-hall, une jeune personne fluette récemment entrée dans le corps de ballet. Elle s'appelait... mettons qu'elle s'appelait Chrysis. Les vitamines de l'embonpoint, en l'espèce quelque opulent banquier, lui manquaient certainement, car les bras étaient menus et les côtes transparaissaient

sous la peau blanche, malgré un gentil minois. Malheur pire, il y avait, de-ci de-là, disséminé s, il est vrai discrètes à contaminer cc jeune corps, et au cou un collier qui n'avait rien des perles de l'Érythrée, preuves de l'indiscutable et terrible fléau d'amour.

Elle fondit en larmes... puis timide, embarrassée, sortit de sa petite robe de débutante, un portemonnaie de cuir râpé d'indéfinissable couleur, par où bâillaient quelques gros sous et une ou deux petites pièces blanches.

Je fermai la main sur le pauvre fermoir du pauvre porte-monnaie de la pauvre petite danseuse... Rougissante et confuse, elle partit. Chrysis est aujourd'hui une étoile du ciel pari-

sien, éphémère comme Gaby, étoile filante des nuits de Paris. Dans sa richesse et sa splendeur, elle n'a pas oublié sans doute ses larmes d'il y a longtemps, ni les gros sous du porte-monnaie de cuir.

Malheur et pauvreté sont un apprentissage des qualités du cœur. Chrysis les aura comme Gaby, à l'heure où clle s'éteindra. Qu'elle se souvienne alors du porte-monnaie de cuir, et qu'à côté des petits tuberculeux qui engloutissent tant d'or inutile, il y a d'autres grands malades, à qui elle serait secourable avec un peu d'argent.

G. MILIAN.

#### VARIÉTÉS

#### L'ALCOOLISME SANS L'ALCOOL

#### Par le Dr H. GROS.

« Parmi les nombreuses compensations que cette guerre affreuse laissera aux Français, une des premières aura consisté à les délivrer à tout jamais des périls de l'absinthe et des boissons similaires. » Voilà le cri de triomphe que poussait, en 1915, Paris médical (1). L'article se terminait par cette phrase pleine de promesse : « Mais qu'il soit bien entendu que ce n'est là qu'un commencement.» Le commencement, semble-t-il, ne doit pas avoir de suite. L'armistice a été la trêve de la guerre à l'alcool et la paix avec l'Allemagne a été en même temps la paix avec les producteurs, les débitants et les consommateurs de boissons alcooliques.

Je ne veux pas réhabiliter l'absinthe, mais l'absinthe prise en quantité modérée est, après tout, malgré la présence des huiles essentielles, ni plus ni moins nuisible que les autres spiritueux. Le vin, lui aussi, a contre lui son alcool, ses essences, son tanin et son acidité. Où commence, où finit la modération en toutes choses? C'est unc affaire d'appréciation personnelle, et ce qui est laissé au libre jugement de chacun est d'une élasticité sans limites. Il ne manque pas de gens qui se croient très sobres pour se contenter d'absorber journellement deux apéritifs avant chaque repas, un petit verre après, quelques bocks dans l'intervalle et du bon vin à table. Comme M. Linossier le disait dans des libres propos frappés au

coin du bon sens et de l'esprit : « A la manière des anciens juifs, nos députés ont choisi un bouc émissaire qu'ils ont exécuté sans pitié (2). » L'absinthe fut:

Ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal. Etait-ce bien le moment, du reste, d'entrcprendre une lutte efficace contre l'aleool? Ce poison ne méritait-il pas quelque indulgence dans les circonstances actuelles :

Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat?

C'est devenu un axiome que le pinard a gagné la guerre, Il a permis aux soldats de supporter les longues journées d'oisiveté et d'ennui des cantonnements. Dans la tranchéc, il leur a fait oublier les dangers des factions.

#### Quid non ebrietas designat ?... . .in prælia trudit inertem,

Les souverains lisent-ils Horace? L'infortuné Nicolas II eût-il, mieux avisć, laissé l'alcool à ses sujets, ils eussent souffert avec plus de résignation la misère et la famine, Peut-être le dernier des tsars signa son arrêt de mort le jour où, bien intentionné, il promulgua l'ukase proscrivant l'alcool en Russie, Nos ennemis, meilleurs psychologues que nous nous plaisons à le reconnaître, sc sont bien gardés de l'interdire à leurs arm écs. D'ailleurs, pendant la guerre, l'alcool en France, officiellement défendu aux militaires, continuait à être débité d'une manière clandestine. On tour-

<sup>(1)</sup> Paris midical, t. XVI, partie paramédicale, p. 428.

# ODURES SOUFFRON CHIMIQUEMENT PURS



Le Diurétique rénal par excellenc€

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchieruration

PURE
Le médicament régulateur par
uxcellence, d'une efficacité sais

PHOSPHATÉE jurant le plus sûr des cures échloruration, le reméde le héroïque pour le brightique me est la digitale pour le

médicament de cuors des lopathies, fait disparaître adèmes et la dyspnèe, rene la systole, régularise le du ses Le traitement rationnei de l'arbritisme et de ses manifestaions; jugule les criese, enraye a diathèse urique, solubilise es acides urinaires.

en boltes de 24. — Prix : 5 fr

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A. Héphone : Élysées 36-4:

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



Les COLLOSOIS

SIMPLE MÉDICAMENTEUX
GYNÉCOLOGIE DERMATOLOGIE

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÉS 9. Rue du 4-Septembre, PARIS





#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GERMALTINE - GREGOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

UÉRÉ, LES JAME ET POUR Décoctions - QAOAO GRANVILLE - Cacas a l'Orgéose, etc.

Prochure et échantillos sur demande, m' JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

#### "MANNITINE" SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF POUR SECONDE ENFANCE

Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

LABORATOIRE MOYAL. -- VERNON (EURE)

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

PUBERTÉ — MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORRHOIDES — PILÉBITES — VARICOCÈLES

HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 26 3 verres à liqueur par jour.

BEFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

BOCTEUR: Voulez-pous lutter contre la résignme vuigaire ? CONSCILLEZ ; PHÉMOPAUSINE

Laboratoire du D'BARRIER, Les Abres (Gléro).—ÉCHANTILLON SUR DEMANDE.

## **DOCTEURS**

Catalogue et Renseignements sur demande

qui voulez vous installer

## La Maison DRAPIER et Fils

7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iºr)

Fabricants d'Instruments de Chirurgie et de Mobilier chirurgical

Dans le but d'être utile au Corps Médical consent des Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME

LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES
GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

[Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

# Adrépatine

Composition:

Extrait fl. de Capsules Surrenales Extrait hepatique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant.

Suppositoires · Pommade

PRURIT ANAL FISTULES
HÉMORROÏDES

PROSTATITES

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLEANS .

#### VARIÉTÉS (Suite)

nait les ordres du commandement en le versant dans les tasses au lieu de le débiter dans les petits verres. Quant an pinard, il coulait à flots à l'avant et à l'arrière, à l'arrière surtout. A chaque arrêtpossédant une buvette, les permissionnaires consommaient, et remplissaient leurs bidons, Las titulaires des buffets édifiaient des fortunes rapides. On cite telles gares où pendant la guerre trois ou quatre tenanciers de ces établissements se succédérent après s'être enrichis. Mais dans les wagons on pouvait aussi constater la contre-partie des bienfaits du pinard : toutes les voitures présentaient les traces d'une malproprété dégoûtante et d'un vandalisme inepte, Portières arrachées, vitres brisées, banquettes éventrées, panoramas enlevés, tont cela était l'œuvre du vin, Inutile de rappeler les fautes eontre la discipline qu'il a à son actif. Elles compensent et au delà les actes d'héroïsme qu'il a suscités.

En 1915, l'Académic des sciences morales et politiques réclamait : 0 l'application rigourense des lois existantes contre l'ivresse publique; 2º la réduction du nombre des débits ; 3º l'élévation du droit de licence à payer par les débitants ; 4º la suppression du privilège des bonilleurs de cru; 5º l'angmentation notable du droit de consommation; 6º l'interdiction aux concessiornaires de bureaux de tabac de vendre de l'alcool; 7º l'interdiction d'onvrir de nouveaux débits et de rouvrir eeux dont l'exploitation aurait été momentanément suspendue.

Dans l'armée, l'ivresse manifeste relève maintenant du conseil de guerre, Est-ce là une bonne mesure? Elle mettra plus d'une fois le chef qui se trouvera en présence d'un polyrot incorrigible, mais au demeurant bon type, dans la nécessité de fermer les veux sur son intempérance et le conseil de guerre dans l'obligation d'aequitter le pauvre diable s'il est donné suite à l'affaire. On mettra en œuvre un rouage inutile et on fera perdre en enquêtes, contreenquêtes, rapports, interrogatoires, un temps qui pourrait être plus utilement employé. Mieux vant prévenir que punir. Un eertain nombre des mesures réelamées par l'Aeadémie de médecine et par l'Académie des sciences morales et politiques ont été prises. Mais, à la veille des élections, les débitants relèvent la tête et revendiquent le droit d'intoxiquer en toute liberté le peuple français, N'y a-t-il plus d'ivrognes en France paree qu'il n'y a plus d'absinthe? A la terrasse des cafés, ou ne voit que consommateurs de petits verres, en dépit des droits élevés qui frappent



BRONCHITES AIGÜES PREUMONIES

COMPLICATIONS BRONCHO PULMONAIRES DE LA GRIPPE DE LA FIÈVRE TYPHOÎDE, DE LA ROUGEOLE

-TUBERCULOSE -

## EXOPECTINE

· MÉSOTHORIÉE ·

RADIO-ACTIVE
LABORATOIRES RHEMDA

PAUL NAVELOT, Pharmacien de 1" classe 51 & 53, Rue d'Alsace COURBEVOIE PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

les liqueurs. Et alors que l'alcool industriel vaut 5 francs le litre, les nouveaux apéritifs poussent comme des champignons.

Ouant aux boissons soi-disant hygiéniques. la bière, le cidre et le vin, tandis que le retour à l'ancien régime eût été si désirable à tous les points de vue, elles ont été à peu près respectées.

Il est bien entendu que le « bon vin » de France n'est pas nuisible à la santé. Le bon vin de France. c'est aussi bien le gros bleu de l'Hérault ou du Gard, les petits vius sûrets de la presqu'île de Rhuis et de l'île d'Aix que les grands crus de la Bourgogne ou du Bordelais, que le champagne. Pour tout dire, c'est le pinard.

Le vin n'est pas nuisible. Il a rencontré des défenseurs dans le corps médical. Le professeur Sabrazès (de Bordeaux) n'a-t-il pas démontré que le vin est un antiseptique de premier ordre? Nul n'a le droit d'ignorer que les entérites, le choléra, la fièvre typhoïde, la grippe elle-même sont inconnus dans des villes comme Marseille, Toulon ou Bordeaux où l'on ne boit que du vin. En 1913, un médecin lyonnais, M. Gagey (1), ajoutait l'appendicite à la liste des maladies contre qui le vin confère l'immunité. Je ne voudrais pas soupçonner ces messieurs de partialité, mais ne seraient-ils pas orfèvres, par hasard? Qui aimerait

(1) Tean Gagey, Appendicite et buveurs d'eau (Presse médi-

cultiver le paradoxe leur répondrait que le plus sûr moyen d'éviter la fièvre typhoïde ou l'appendicite est de ne boire que de l'eau la plus sale possible; de transformer le tube digestif en septic tank. Tous les médecins d'Algérie sont d'accord pour déclarer la rareté des deux maladies chez les musulmans qui ne boivent que de l'eau (2).

Il y cut des ivrognes bien avant l'alcool, Noé est aussi célèbre pour s'être enivré que pour avoir échappé au déluge. Je ne parle pas de Bacehus, personnage mythologique. L'alcoolisme sévissait dans l'antiquité qui ne connaissait que le vin et l'hydromel. L'hydropisie est souvent signalée par les auteurs grecs et latins, Il est bien certain qu'elle a eu souvent pour cause la cirrhose alcoolique du foie.

Assurément le vin, la bière, le cidre sont d'excellentes boissons, mais sous les réserves d'avoir un bon estomac, un intestin intact, un foie et des reins suffisants, un cœur sain, des artères normales, des poumons indemnes, de jouir de l'intégrité parfaite de son système nerveux et d'être exempt de toutes prédispositions aux diathèses. Combien de personnes remplissent ces conditions?

(2) Voir dans le même journal Maurice LETULLE, L'alcool eu France (1913, p. 1193); M. LEGRAIN, Les buveurs d'eau et la viticulture (p. 1267); GROS, Appendicite et buveurs d'eau (Presse médicale, 1913, p. 1157).

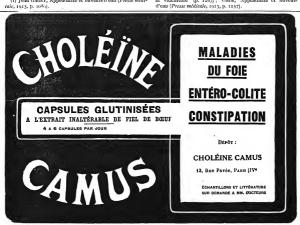

AU TANNO-PHOSPHATE DE CRÉOSOTE



DOSES HABITUELLES

5 Perles par jour en 5 prises. 1 à 4 Perles par jour suivant l'â

Littérature D & Echantillons gracieux à M. M. les Médecins PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES à PRÉMERY (NIÈVRE



ELGUYON

SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

MÉDICATION Avantages réunis de Tanines de Gélatine

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS.

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repar

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

Encore est-il nécessaire de ne pas consommer ces boissons, surtout le vin, en dehors des repas. Combien de gens observent ce précepte?

J'entends une objection d'un autre ordre : en combattant le vin, vous portez atteinte à la richesse nationale, Vrainient? Autant le débitant ou le garçon de eafé sont des improductifs, ou du moins autant leur labeur, si dur soit-il, est un travail stérile, autant la culture de la vigne est. et deviendra de plus en plus dans l'avenir, sans profit pour notre pays. Je ne suis animé d'aucun parti pris; aussi je ferai une exception pour les vins de la Champagne, du Bordelais, de la Bourgogne et du Beaujolais et quelques autres erus qui ne peuvent être concurrencés par aucun vin étranger. Je ferai aussi-une exception en faveur des terres ingrates, très rares, du reste, où réellement la vigne est la seule culture possible. Dans bien des régions, la vigne a pris la place des céréales, des plantes industrielles, fourragères, médicinales qui nous seraient si nécessaires. Ses soins réclament l'emploi du soufre, du sulfate de euivre. de l'arsénite de plomb, produits que nous sommes obligés d'acheter à l'étranger au moment où le change est si élevé. En manière de compensation, avons-nous l'espoir d'exporter nos vins? Presque tous les pays du Nord ont entrepris une lutte efficace et sans merei contre l'alcoolisme, et dans les facteurs de l'alcoolisme ils comprennent à juste titre le vin, et même la bière et le eidre. Voilà la Belgique elle-même, une de nos meilleurs elientes

autrefois pour nos vins de Bordeaux et de Bourgogne, qui leur ferme ses portes par des droits prohibitifs. Les nations du Midi ont une production viticole qui dépasse leur consommation, et c'est chez nous qu'elles seraient tentées d'écouler leurs excédents, au détriment de nos finances, Comme il arrive presque toujours, l'intérêt éco-. nomique et l'intérêt de la santé publique vont de pair, L'aleoolisme sans l'alcool, voilà, dira-t-on, une antinomie baroque. Elle a cependant été introduite dans notre législation par eeux qui ont elassé des liquides renfermant de l'aleool dans la eatégorie privilégiée des boissons hygiéniques. On veut combattre sincèrement l'alcoolisme : la première chose à faire est de rayer du nombre de ces boissons hygiéniques toutes les boissons fermentées et de frapper l'aleool partout où il se trouve, et dans la proportion où il se trouve.

Je ne veux pas, dans ce travail déjà trop long, nisster sur les avantages de la prohibition des vins étrangers, ni sur ecux de la limitation du nombre des débits de boissons fermentées. Cette limitation aurait pour conséquence la restriction immédiate de la consommation de ces boissons en dehors des repas, au moment où elles sont le plus muisibles, et elle en régulariserait la vente. Un corollaire obligé de la lutte contre l'alecolisme est de mettre les municipalités en deneurre de doter les communes d'eaux potables de bonne qualité. Que nul ne puisse exciper de leurs impuretés pour s'abstenir d'en boire.

#### HYGIÈNE

#### LA PART DE LA TUBERCULOSE DANS LA DÉPOPULATION

Le O' M. PERRIN.
Professeur agrégé à la Faculté de médeche de Naucy.

Une enquête faite sur 1 000 familles de la population ouvrière de Naney, familles comprenant 5 069 individus vivants, m'a penmis de préciser le rôle de la tuberculose comme agent de dépopulation. Les 1 000 familles observées se partagent en deux groupes (1).

1º Cinq cents familles dans lesquelles la tuberculose a été constatée chez le père ou la mère, ou parfois eliez les deux. Ce sont ces familles que j'appellerai ici « familles de tuberculeux », sans vouloir donner à ce mot un autre sens que la désignation de cette première catégorie de familles.

2º Cinq cents familles dont nous avons soigné un des parents pour une affection non tuberculeuse.

(1) Comm ni a'i n au Congrès de la natalité. Nan-y, 5-28 septembre 101),

quelle qu'elle soit, et dont l'autre conjoint n'est pas non plus tuberculeux. Nous les appellerons « familles de non-tuberculeux ».

Dans les deux groupes, les observations ont été recueillies sans autre triage préalable, dans l'ordre d'entrée à l'hôpital d'un père ou d'une mère de famille.

Tous les malades appartenaient à la population ouvrière de Naney. Tubereuleux ou non, ils vivaient dans les mêmes quartiers, soumis aux mêmes influences débilitantes des logements insalubres, de l'alcoolisme, du surmenage; l'es deux séries de familles étaient aussi exposées l'une que l'autre aux ravages de la syphilis, des miladides épidémiques, des gastro-entérites infantiles.

Comme ancienneté des unions, nous avons de part et d'autre une répartition sensiblement égale, depuis les familles fondées depuis peu d'aunées jusqu'aux familles où les enfants ont déjà atteint l'adolescence ou la maturité. En somme, les ménages des deux groupes n'ont entre somme, les ménages des deux groupes n'ont entre



Souverain contre:

#### VARICES

PHLÉBITES

### HÉMORROÏDES

ACCIDENTS

PUBERTÉ

et de la

(Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld

PARIS

:: ILES PHARMACIES :: :



### SÉDAT

### HYPNOTIQUE DE CHOIX



à base de VÉRONAL SODIQUE ≡ EXTRAIT DE JUSQUIAME



LABORATOIRE OF BIO CHIMIE APPLIQUEE 21, Rue Théodore de Banville, PARY. J. LEGRAND, Pharmacien

Anti-spasmodique **ANTI-ALGIQUE** 





#### HYGIÈNE (Suite)

eux d'autre différence que l'existence ou la non-existence de la tuberculose chez les parents (x).

Les 500 familles dont un des parents au moins est tuberculeux ont eu 1994 enfants dont 515 (300 vivants, 215 morts) ont été atteints de tuberculose sous un: forme quelconque, pulmonaire, méningée, articulaire, etc. 98 fois les enfants étaient mort-nés, ou bien la grossesse s'est terminée par une fausse couche reconnue comme telle. 95 enfants sont morts de maladies non tuberculeuses, 301 de maladies incomnues;

39 enfants sont signalés comme malingres (ce

dernier chiffre est évidenment inférieur à la

réalité, car il faut faire la part des illusions des

parents sur les qualités physiques et intellectuelles de leur progéniture, surtout lorsque eux-mêmes ont une santé et une constitution défectueuses). Danssoo fa milles non tuberculeuses, il y a eu 2 508 grossesses; 60 enfants seulement ont été atteints de tuberculose (35 vivants, 34 morts). Il y a eu 36 fausses couches ou enfants mort-nés. 238 enfants sont morts de maladies non tubercu-

leuses, 358 de maladies inconnues, 5 seulement

sont signalés comme malingres.

Il ressort done tout d'abord de cette enquête
que le nombre moyen de grossesses dans la population ouvrière de Naney est de 3,988 par famille
de tuberculeux est de 5,726 par famille de non
tuberculeux.

Une première conclusion qui s'impose est que la tuberculose est un faeteur de diminution du nombre des grossesses.

Il n'y aurait qu'un demi-mal si le déficit social occasionné par la tuberculose des parents se bornait à être ce défieit quantitatif du nombre des cufants; mais malheureusement il y a aussi un déficit qualitatif qui accentue encore le premier. Les enfants de tuberculeux, en effet, ne sont pas seulement moins nombreux, ils sont aussi plus valubrables notamment visà-vis de la contagion tuberculeuse). Si bien que le déchet total (mortalité et morbitité) est de 1118 enfants dans les familles de tuberculeux, 706 dans les autres. Par rapport au nombre des enfants dans l'une et l'autre catégorie, le déchet dépasse netzement la moitié d'un côté et dépasse à peine le quart de l'autre catégorier, le déchet Quasse metament la moitié d'un côté et dépasse à peine le quart de l'autre côté, Par conséquent, les enfants défà

(a) Pour les détails de l'enquête, voir : Comptes rendus du Congrès international de la tuberculose, Paris, octobre 1905 ; et Annales de médecine et de chirurgie infantiles, 1905, moins nombreux des familles de tuberculeux deviennent beaueoup plus souvent tuberculeux, sont plus souvent malingres, etdonneront un pourcentage de mortalité beaueoup plus élevé que les enfants nés de ménages non tuberculeux.

\*\*

Quel est en définitive l'apport social en enfants bien portants de chaque groupe de familles?

Les 500 ménages dans lesquels la tuberculose existe chez un des époux, ou quelquefois chez les deux, ont 876 enfants bien portants, tandis que les 500 ménages indemnes de tuberculose en ont r 862, c'est-à-dire plus du double. Le résultat d'un mariage, défaleation faite de tout déchet, se solde done par les chiffres respectifs de 1,752 et de 3,724. Un ménage se composant de 2 unités, le rendement moyen en enfants bien portants (1,752) est inférieur au chiffre 2 des unités constitutives dans les familles de tuberculeux, ce qui amène une diminution de la population à chaque génération; dans les autres; le rendement en enfants bien portants atteignant en movenne 3;724, il y a à chaque génération une augmentation du nombre des individus supérieur de 1,724 au chiffre 2 des éléments constitutifs du ménage. Une population uniquement composée de familles de non-tuberculeux tendrait donc à se doubler de génération en génération.

.\*.

En définitive, le rendement des deux catégories de familles en enfants bien portants est si différent qu'il contribue d'un côté à faire diminuer le chiffre de la population, de l'autre à le doubler.

Je tiens eependant à faire remarquer d'une part que les familles de non-tuberculeux sont encore actuellement les plus nombreuses; et d'autre part que cette enquête a trait à une population ouvrière, dans laquelle ce sont les facteurs sanitaires qui jouent le rôle prépondérant et qui n'est pas contaminée (sinon exceptionnellement) par des caleuls égoïstes et par la funeste propagande néo-mathusienne.

Certes il y a lieu, au point de vue de la dépopulation comme à divers autres, de combattre rationnellement la tuberculose; et cette lutte doit, à mon avis, compter principalementsur les mesures priese ou à prendre contre l'accoolisme, el logement insalubre, la débauche, l'ignorance en matière d'hygiène, la dissemination des crachats. Mais si l'on considère l'ensemble de la épopulation et surtout les classes aisées et les travailleurs qui s'intituleur conscients», il est manifeste que les régles posées

#### HYGIÈNE (Suite)

ci-dessus ne jouent blus et que les facteurs sanitaires d'accroissement ou de diminution de la population passent au second plan et sont primés de beaucoup par les facteurs moraux.

La dépopulation est surtout la conséquence de conditions psychologiques, provoquées parfois par des considérations financières, par des difficultés de situation ou de logement, etc. Et l'importance des conditions psychologiques est telle que je blace au bremier rang des remèdes, avant les progrès de l'hygiène : les progrès à réaliser en matière de moralité, progrès indispensables et qui seront obtenus bien plus sûrement si un relèvement des sentiments religieux sert de base à la morale.

Des mesures fiscales et hygiéniques judicieuses sont évidemment nécessaires, mais elles n'auront leur plein effet que si la moralité retrouve en France sa place normale, car elle est la condition sine qua non de la puissance d'un grand pays comme de sa bonne renommée.

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### LES FRAIS MÉDICAUX DANS LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

L'action accordée par la loi aux médecins et aux pharmaciens pour réclamer directement le montant le leurs frais et honoraires au patron de l'ouvrier victime d'un aecident de travail, se prescrit-elle par deux

ans ou par un an?
En d'autres termes : la règle d'après laquelle l'aetion en indemnité accordée à la victime d'un accident du travail se prescrit par un an à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire, s'applique-t-elle aussi à cenx qui, par l'article 4 de la loi de 1898, ont une action directe contre le chef de l'entreprise?

La Cour de cassation, par arrêt du 4 février 1919, a décidé que c'était la prescription d'un au qui était a décidé que c'était la prescription d'un an qui était applicable, car la loi a voulu la solution rapide de tous ces litiges, qu'ils soient du fait de l'ouvrier ou de celui du médeen (facata du Palais, 31 mars 1919). Le D' Martin réclamait à M. Disse, chef d'entreprise, une somme de 4,43 france pour les soins donnés à un ouvrier, M. Lebrun, qui avait été victime d'un accident du travail le 17 juin 1911. Sans doute, disait le D' Martin, par l'article 18 de la loide 1898, l'action en indemnifée de la victime

se prescrit par un an, mais l'action directe des médecins et des pharmaciens pour obtenir le paiement des honoraires ou des fournitures ne peut être confonduc avec cette action en indemnité, puisqu'elle n'a pas pour objet la réparation d'un domnage. Il en concluait que la prescription d'un an ne pouvait s'ap pliquer qu'au cas où e'est l'ouvrier lui-même qui poursuit le remboursement des frais médieaux déboursés par lui, ear c'est alors une action en indemnité accessoire.

Quant au point de départ de cette prescription, il ne pouvait être l'une des trois dates fixées par la ne pouvait ette l'une des trois dates inxes par li loi de 1898. Eu effet, au jour de l'accident, le méde-cin n'a pas commencé ses soins, la elôture de l'en-quête du juge de paix est ignorée de lui, et le jour de la cessation du paiement de l'indennité temporaire est fixé par le tribunal en dehors du médecin. Le tribunal de la Seinesuivit ectte argumentation

en décidant pour la prescription de deux ans établie par la loi de 1892.

M. Disse se pourvut en eassation contre ce jugement en prétendant que la prescription au-nale établie par la loi de 1898 est applicable à l'action directe des médecins, et la Cour a rendu l'arrêt suivant :

. Sur le moyen unique de cassation :

Vules articles 4 ct 18 de la loi du 9 avril 1898 ; « Attendu que l'article 18 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 22 mars 1902, dispose que l'action en indemnité accordée à la victime d'un aecident du travail se prescrit par un an à dater du jour de l'accident ou de la elôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du paiement de l'in-demnité temporaire ;

Attendu que cette règle doit recevoir son application, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la demande en justice est intentée par l'ouvrier lni-même on par ceux à qui l'artiele 4 de la loi donne une action directe contre le chef d'entreprise; qu'en effet, les frais médicaux et pharmaceutiques

sont un des éléments de l'indemnité due à raison des accidents du travail ; que l'intérêt de la victime se confond avec celui des hommes de l'art, médecins on pharmaciens, appelés à lui donner des soins ; que le législateur a voulu,dans un intérêt d'ordre public, assurer la solution rapide des litiges de eette nature, en les soumettant aux dispositions spé-ciales de la loi sur les accidents du travail ;

« Attendu que Lebrun, ouvrier au service de Disse, cordonnier, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1911 et a reçu les soins du doeteur Martin ; que par jugement du Tribunal de la Seine du 19 janvier 1912, il a obtenu une rente aunuelle et viagère de 97 fr. 43, payable à compter du 1er mai 1911; qu'à la date du 11 septembre 1912, Martin a cité Disse devant le juge de paix du 13º arrondissement de Paris, en paiement d'une 13º arrondissement de Faris, en paiement d'auc somme de 443 francs pour rémunération des soins dounés à Lebrun; que Disse a conclu à ce que l'action de Martin fût déclarée prescrite en vertu de l'article 18 sus-visé, plus d'un an s'étant écoulé entre l'introduction de la demande et la cessation du paiement de l'indemnité temporaire ; mais que le jugement attaqué a rejeté cette exception par le motif que, si l'action en remboursement des soins médicaux, lorsqu'elle est exercée par la victime, peut être considérée comme une action en indemnité aecessoire, il n'en est pas de même lorsqu'elle est exercée par le médecin ; qu'en ce eas, la pres-cription de deux ans édietée par l'art. 2272 C. civ

est seule applicable « Attenduqu'en statuant ainsi le jugement atta-

qué a violé les textes sus-visés.

Par ees motifs, la Cour de cassation a eassé le jugement du tribunal de la Seine et réduit à un au le délai pendaut lequel les médecius peuvent réclamer le paiement de leurs honoraires aux chefs d'entre-

Il nous semble résulter de cet arrêt un grave danger pour les médecins, ear les points de départ de cette courte prescription sont souvent ignorés des médecins qui ignorent la date de clôture de l'enquête du juge de paix et qui ne sont pas foreé-ment au courant de la date de consolidation. Il est donc à craindre que le délai d'un an ne soit pas assuré au médecin qui peut n'être renseigné sur le point de départ de la prescription qu'à une époque où le délai pour agir n'est plus entier et peut quelquefois être déjà périmé.

ADRIEN PEYTEL, Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

USINES CHIMIQUES DU PECO CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE

en ampoules de 5 cc

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux **(P)** USINES CHIMIOUES DU PECO.39, Rue Cambon, PARIS

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et a PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTI



Traitement iodo-hydrargyrique intensif

# LIPOIODINE-Hg

Combinaison iodo-mercurielle réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure, avec exaltation de l'activité thérapeutique propre à ces deux composants.

Une seule forme | Comprimés à 0 gr. 32 Tolérance parfaite

Echantillons : Laboratoires CIBA — O. ROLLAND, Photen, I, place Morand, LYON

#### VAL - MONT -LA COLLINE

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSES; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉSITÉ;

MONTREUX-TERRITET HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉGOISE

660 mètres d'altitude

5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Directeur

#### NOUVELLES

Concours de médecin du dispensaire de salubrité. — Un coucours pour sept places de médecin adjoint du Dispensaire de salubrité aura lieu le 26 avril 1920.

Les caudidats doivent se faire inserire à la Préfecture de police (bureau du personnel) avant le 20 mars 1920, 1 lieures du soir.

Les candidats devrout justifier de la qualité de Frauçais, étre âgés de moins de trente-cinq aus (ectte limite d'âge sera reculée d'autant d'années que les intéressés en auront passé sous les drapeaux pendant la guerre).

en auront passé sous les drapeaux pendant la guerre).

Ils devront être docteurs en médecine d'une des.
Facultés de l'Etat.

Ils devront déposer, en même temps qu'un extrait de leur acte de naissance, leur diplioue de docteur en médecine et leurs états de services militaires, une note domant l'indication précise de leurs titres scientifiques, universitaires et hospitaliers. Cette note comprendra obligatoitement l'enumération des services médicanx on climrgicaux, civils et militaires, des formations santiaires de guerre auxquels les candidats ont été attachés ou qu'ils out diricés, avec des certificats officiels à l'aport

Tous lieus de parenté ou d'alliauce entre des concurrents et un membre du jury devront être signalés à l'Administration en vue de la modification du jury.

Commission supérieure des maladies professionnelles.

Commission supérieures de cette commission : MM. Cabouat, professeur de législation industrielle à la Paculté de droit de Cacu, le D' Heim, professeur d'hygiène industrielle au Conservatoire des arts et métiers, Jonanny, président du Comité des Chambres syndicales de la Seine, Lacroix, conseiller d'Biat, Leclere de Pulliquy, ingenieur en chef des ponts et chunsaées, le D' Got, directeur de la société d'assurances « la Mutualité industrielle », Fontane, directeur de Nymlènet général de garautie des Chambres syndicales du bâtiment et des travaux publis, Chams, directeur de la compagnie d'assurances « la Pré-servatrice », Tardieu, directeur de la compagnie d'assurances » la Pré-servatrice », Tardieu, directeur de la compagnie d'assurances » la Pré-voyance ».

Bureau d'hygiène de Royat. — La vacance du bureau municipal d'hygiène de la station hydrominérale de Royat-Thermal (Pny-de-Dôme) est déclarée ouverte. Le traitement alloué est fixé à 1 200 francs par au.

Les candidats ont un délai de vingt jours expirant le ir uars 1920 pour adresser au ministre de l'Ituérieur leurs deunandes, accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste euvissacé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un excupilaire des ouvrages on articles publics. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la commission du conseil supérieur d'hygiène.

#### LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A L'HOTEL-DIEU DE PARIS

Elle fut simple et elle fint touchaute, cette visite de M. Paul Deschanel aux malades de l'Uflet-Dieu. Sams doute l'émotion provoquée par cette marque de sympathie ne fit pas tressaillir jusqu'au fin fend de l'âme comme à ce saint aux morts de la grande guerre par lequel le nouveau président de la République a commencé deux jours auparavaut, au cimetière de Bagneux, la série de ses premières tournées. Mais à l'Hôtel-Dieu de Paris, ce fut beau tout de nême.

C'était le 21 février dernier. Le soleil, extraordinairement brillant et chaud les jours précédents, était resté voilé cette matinée-là, comme pour s'adapter à la cérémonie discrète et pieuse qu'on ayait aunoneée.

M. Paul Deschauel für reçu, niusi que cela devuit être, par M. G. Mesturu, directeur de l'Assistance publique, qu'entonrait le personnel médleal : les professeurs Gilbert, Hartuann, de Lapersonne, Roger ; les médecins-chefs Caussade, Daloé, Macé, Parmentier ; les D'Herscher, Maurice Villaret, et tous les collaborateurs et collaboratirées à tous les degrés. Le cortège officiel était, par ailleurs, important et brillant et comportait notamment ;





## **Prescrivez**



## MORRHUËTINE JUNGKEN

Produit Synthétique — sans HUILE — sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de Lymphatisme
Convalescence d'Opérations
ou de Maladies infectieuses
États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5 \*\*

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

## ATOPHAN-CRUET

PRODUIT FRANÇAIS

### COUPE

l'attaque de goutte modifie la diathèse goutteuse

斑 斑

Cachets de 0,50 gr. 3 à 8 par 24 heures



Fabrication Française

AGIT

plus vite que les salicylates dans les

rhumatismes articulaires

PW PW

DAY DAY

Cachets de 0,50 gr. 3 à 8 par 24 beures.]

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS. = Littérature et Échantillons : 13, rue des Minimes, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

police, le sénateur Paul Strauss, les conseillers municipaux Aucoc, Oudin, Henri Rousselle, etc.

Le président passa par tous les services et s'y arrêta: chez les victimes des accidents du travail il se fit expliquer le fonctionmement des appareils de radiographie et de radiothèmpie; à la Maternité, il félicita les mannas; à la clinique ophtalmologique, il s'arrêta longuement devant les blessés des yeux et les aveugles. Dans le service du D'Caussade, ce fut me nouvelle scène émouvante: Mes Martin, infirmière, est dans uu lit, soiquée pour les suites graves d'une piqûre anatomique; M. Deschanel donne l'accolhad à cette victime du devoir professionnel La visite s'est terminée par le service de physiohérapie du professeur Gilbert, service qui, après une longue incubation, prit le jour pendant la guerre et permet un enseignement pratique complet.

Partout, dans chaque service et dans le hall où était assemblé le personnel de l'Hôtel-Dien, le grand et très sympathique visitent distribua des paroles de féliciations, d'encouragement et de remerciements, et il ne négligea pas la façon concrète d'aider au soulagement des pauvres malades. D.

Prix de la Société de chirurgie. — Prix A Décrenner En 1920 (séance annuelle de 1921). — Prix Dubreuil, annuel (400 fr.). — Destiné à récompenser un travail sur un sujet d'orthopédie.

Prix Marjolin-Duval, annuel (300 fr.). — A l'auteur (ancien interne des hôpitaux on ayant un grade analogue daus l'armée ou la mariue) de la meilleure thèse inaugurale de chirurgie publiée dans le courant de l'année 1920. Prix Laborie, aunuel (1 200 fr.). — A l'auteur du

meilleur travail incdit sur les « Oreffes ossenses ». Les manuscrits destinés au prix Laborie doivent être anonymes et accompagnés d'une épigraphe reproduite sur la suscription d'une enveloppe renfermant le nom, l'adresse et les titres du candidat.

Les travaux des «neurreuts devront être adressés au secrétaire général d la Société nationale de chirurgée, 12, rue de Seine, Paris (VI), avant le 1º novembre 1920.
PRIX A DÉCERNIER EN 1921. — Prix Marjolin-Duval, annuel (300 fr.). — A l'anteur (ancien interne des höpitux ou ayant un grade aualogue dans l'armée ou la tuxs ou ayant un grade aualogue dans l'armée ou la

taux ou ayant un grade aualogue dans l'armée ou la marine) de la meilleure thèse inaugurale de chirurgie publiée dans le courant de l'année 1921. Prix Laborie, auunel (1 200 fr.). — A l'auteur d'un

Prix Laborie, auuuel (1 200 fr.). — A l'anteur d'un travail inédit sur un sujet quelconque de chirugue. Prix Dubreuil, annuel (400 fr.). — Prix destiné à récompenser un travail sur un sujet d'orthopédie.

Prix Ricord, bisannuel (300 fr.). — A l'auteur d'un travail inédit sur un sujet quelconque de chirurgie, on d'un mémoire publié dans le courant de l'autée et n'ayant pas été l'objet d'une récompense dans une autre société. Les manuscrits destinés au prix Ricord peuvent étre signés.

Prix Jules Hennequin, bisanuuel (1 500 fr.). — Au meilleur mémoire sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie ou les traumatismes du squelette humain. Ce prix ne peut être partagé.

Prix Demarquay, bisannuel (700 fr.). — A l'auteur d'un travail inédit sur les « Résultats imurédiats et éloignés du traitement chirurgical des ulcères de la petite courbure de l'estomac ». Prix Gerdy, bisannuel (2 000 fr.). — A l'auteur d'un trayail inédit sur l' « Action des anesthésiques généraux sur le foie »

Les manuscrits destinés au prix Laborie, au prix Gerdy et au prix Demarquay doivent être anonymes et accompagnés d'une épigraphe reproduite sur la suscription d'une enveloppe renfermant le nom, l'alresse et les titres du candidat.

Les travaux des concurrents devront être adressés au secrétaire général de la Société nationale de chirurgie,

12, rue de Seine, Paris (VI\*), avant le 1" novembre 19,21. Médallion du professeur La Revilliod. – Un groupe d'anciens d'âves du professeur Revilliod a pris l'inticative d'une sonscription destinée à perpétuer la mémoire de leur regretté maître, en faisant reproduire ses traits sur un médallion qui sera secilé sur une plaque de marbre dans l'amphitchêtre de la clinique médicale de Genève. Les sonscripteurs d'au moins 30 francs recevront une perpoduction en brouze du médallion. — Envoyer les sonscriptions à M. le D' Maillart, 6, rue de la Synagogue, à Genève.

Association des médecins légistes de l'Université de Paris. — Le bureau est ainsi constitué pour 1920 : M. le D' Ch. Paul, président ; M. le D' Besnier, vice-président ; M. le D' Noailles, secrétaire ; M. le D' Chancel, trésorier. Centenaire de l'internat en pharmacle. — La Société des internes et naicens internes en pharmacie, des hôni-

des internes et anciens internes en pharmacie des hôpitaux de Paris va célébrer son centenaire eu publiant un livre d'or de l'internat eu pharmacie. M. Goris, pharmacien de la maison municipale de sauté, 200, faubourg Saint-Denis à Paris, recevra avec plaisir tons documents ou ou voudra bieu lui adresse.

Transport du chirurgien de garde, par volture automobile, dans les établissements hospitaliers. – Le conseil municipal de Paris a adopté une solution prise d'urgence par l'Assistance publique, le 1" mars 10%, et consistant à s'entendre avec un chandieur d'automobile qui s'engagera, moyennant la somme de 3 coo fraucs par mois, a tenir chaque jour, à l'Hôtél-Dice, une automobile prête à tous appels, de 2 heures de l'après-midi au lendenain matin à 7 heures.

Le contrat eu cours d'exécution pourra expirer le 1er mars 1922.

Anciennes infirmières du front. — Une association de camaraderie, de solidarité et d'entr'aide vient de se constituer sous la présidence de M. Maurice Bernarl. L'œuvre a son sège 21, rue Tronchet. L'association se recommande pour les emplois d'infirmières vacants,

Projet d'augmentation du nombre des établissements payants de l'Assistance publique. —Le conseil municipal, dans sa scance du 31 décembre 1919, a voté le reuvoi à l'Administration et à la cinquiême Commission d'un projet tendant à faciliter la tertaite à des petits et moyens rentiers qui se trouvent âgés, seuls et infirmes, Void ce projet:

«I/Administration est invitée à étudier d'urgence la création de nouveanx établissements payants destiués à l'hospitalisation des personnes seules, âgées on infirmes, disposant d'une retraite, d'un capital on d'une rente insuffisants pour leur permettre de vivre par leurs propres moyens. »

Laboratoire de radiologie du département de la Seine.

#### NOUVELLES (Suite)

— Les traitements et indemnités du personnel ont été fixés ainsi qu'il suit, par le Conseil général de la Seine, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1920 :

Indemnités du médecin-chef directeur, 14 000 fraucs ; Indemnités du médecin-adjoint, 6 000 francs ;

Traitement d'un manipulateur, 6 500 francs; Traitement de quatre infirmières à 4 400 francs. 17 600 francs:

Traitement d'un garçon de laboratoire, 5 000 franes. Amphith'âtre d'anatomle. — Le cours hors série d'opérations chirurgicales (chirurgic du tube digestif, du foie et des voies biliaires, en dix leçons), par M. BERGERET, prosecteur, commencera le Inndi 11º mars, à 2 lecures

et continuera les jours suivants à la même henre. Les élèves répètent individuellement les opérations. Droit d'inscription : 100 francs.

Cours de psychiatrie médico-légale à l'Institut de médecine légale (Sainte-Anne), par M. LAIGNEL-LAVASTINE, agrégé. — Ce cours commencera le 1<sup>er</sup> fhars, à 13 h. 30.

Clinique des maiadles mentales et de l'encéphale. —
M. LAIGNIH-LAVASTINI, agrégé, chargé du, cons., contmencera, avec l'aide des chefs de clinique, nue série de
quatorze conférences élémentaires de médechue mentale
aux stagiaires de 5° anuée le mercredi 3 mars 1920.

Enselgmement de clinique Infantité % l'hopital des Enfants-Maides.— Ces cours arront lieu tous les jours à partir du 1st mars 1920. Les leçons de chirurgie infantile, sons la direction de M. le professeu : 11 (C.) le Usoid et eudredi, à oh. 3o. Les leçons d'hygiène et de chinique de la première enfance, sons la direction de M. le professeur MARDAN, le martir à 10 heures et le jeusit à 10 h. 3o. Les leçons de médecine des eufants, sous la direction de M. le professeur HUTINIA, le mereredi et le samedi à 10 h. 3o.

Cours de stomatologie. — M. le D<sup>r</sup> Léton Frry, chargé de cours, connueucera le cours de stomatologie le mardi 2 mars 1920, à 14 heures (petit amphithéâtre), et le continuera les samedis et pardis snivants à la même heure.

Cours d'histologie. — M. le professeur PRENANT con: mencera le cours d'histologie de 1º année le jeudi 4 mars 1920, à 17 heures, au grand amphithéâtre et le continucra les mardis et jeudis suivants.

Cours de pharmacologie. — M. TIFFENEAU, agrégé, commencera le cours le samedi 6 mars 1920, à 14 heures (amphithéâtre, Vulpian), et le continuera les mardis, feudis et samedis suivauts à la même heure.

Legons sur ia diphtéria. — M. le D' P.-F. ARMANDI-DRILLIAS, "unicicien des holpitaux, supplient M. le D' B.-C. AYMAGNIY, médecin des hopitaux, chargé de cours de cliulque annexe, comunencera le jeudi 4 mars 1920 à 9 leures du matis (hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la diphtérie), me enseignement pratique du disgonstie et du tratuement de la diphtérie. Seront admis à suivre cet enseignement XM. Les éctualismes pourvus de rô inscriptious et MM. les docteurs en médeciae. Les inscriptions et sours, de midi à 3 heures.

#### MEMENTO DII MEDECIN

28 FÉVRIER. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour la deuxième concours de l'externat des hôpitaux; L. 28 FÉVRIER. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux de Paris (Assistance publique, avenue Victoria).

28 FÉVRIER. — Tunis. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien et de médecin de l'hôpital civil de Tunis.

Lyon. Clôture du registre d'inscription (à 11 henres) pour le concours de pharmacien des hôpitaux de Lyou. 28 FÉWRIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

Dieu, M. le professeur Gilbert: Leçon clinique, à 10 h. 45,

Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujou. M. le
professeur ACHARD: Leçon clinique, à 10 heures.

29 FÉVRIER. — Paris. Dernier délai pour l'envoi, par les candidats aux prix proposés par l'Académie de médecine pour l'année 7920, de leurs mémoires, travaux, exposés de titres.

1<sup>er</sup> Mars. — Paris. Changement de service daus les hôpitaux ponr les externes.

1 er Mars. — Paris. Dernier délai d'inscription pour la place de directeur du bureau d'hygiène de Royat (ministère de l'Iutérieur).

rer Mars. — Paris. Amphithéâtre d'auatomie des hôpitaux. Cours de chirurgie du tube digestif par M. le Dr Bergerer.

1<sup>er</sup> Mars. — Paris. Hôtel-Dien (service du professeur Roger). A 10 h. 30 conférence de M. le Dr Trémolières : Diagnostic des méningites.

Paris. Concours de pharmacien des hôpitanx de Paris, à 15 heures, dans l'amphithéâtre de la pharmacie centrale des hôpitaux.

Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30. M. LARORE-LAVAS-TINE: Introduction psychiatrique à la pathologie sociale. 17 MARS. — Paris. Höpital Saint-Michel, 12 heures. M. le DY DELORT: Troubles digestifs ayant leur origine à l'intestin grêle.

2 MARS. — Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux. 2 MARS. — Paris. Hôtel-Dieu (service du professeur Roger), à 10 h. 30. Conférence de M. GODLEWSKI: La

ponction lombaire, examen du liquide céphalo-rachidicu-2 MARS. — Paris. Ouverture du cours de stomatologie par M. Prey (Paculté de médecine de Paris).

3 MARS. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu, M. le professeur GILBERT: Préscutation de malades. Notions de thérapeutique.

3 MARS. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 13 h. 30.

M. IAIGNEI-LAVASTINE: La psychiatric, son objet, ses méthodes

4 MARS. — Paris. Ouverture du cours d'histologie, par le professeur PRENANT (Paculté de médecine de Paris).

Paris. Ouverture des leçous sur la diplitérie par le Dr Armand-Driffle (hôpital des Enfants-Malades).

Paris. Clôture des actes de candidature pour la chaire

de physique à la Faculté de médecine de Paris.

4 MARS. — Paris. Clôture du registre d'inscription
pour le coucours de médecin du service médical de muit.

à 4 heures, à la préfecture de police. 4 MARS. — Alger. Clôture des actes de candidature à la chaire de pharmacie de la Faculté de médecine d'Alger.

5 Mars. -- Paris. Asile Sainte-Anne. Professeur Georges Dumas, à 13 h. 30: Les graudes fonctions psychiques.

# VITTEL

GRANDE SOURCE

SOURCE SALÉE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

Régime des HÉPATIQUES

ACIDE THYMINIOUE

UROTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

LABORATOIRE DE THERAPIE BIO.CHIMIQUE, 50, Rus Remesquin, PARIS

CURE SOLAIRE & LIMARINE

GENERAL SET OF THE SET OF THE

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons ; VIAL, 4, Place de la Groix-Romane, LYON

SUPPOSITOIRE PÉPET.

# Adoptic dans les giopteux de gate et de la gatine. POUDRE PEPTONE CATILLON Aliment des insides digérent mai ou quo veut sustenter. WINDE DEPTONE CATILLON

Viando assimilable et Glycérophosphates.

Rétablit in Forces, Appétit, Digestions

#### 'SI VOUS VOULEZ de bonnes

plats cuisinés tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

# TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX ENTÉRITE CHRONIQUE DYSENTERIE, DIARRHÉES

## AMIBIASINE

NON TOXIQUE

College Co. St. W.

Accepté par le Service de Santé
DOSE: 3 à 4 cuillerées à café d'extrait pendant 4 à 5 jours
suivant l'intensité des symptômes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS à la disposition de MM. les Médecins et des formations sanitair LABORATOIRE DE L'AMIBIASINE, 29, rue Miromesnil, PARIS Tablettes de Catillon

### IODO-THYROÏDINE

Our. 25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myxodème, 2 à 8 contre Obésté, Goître, etc.
Fl., 3 fr. — PARIS, 8, Boul' 8t-Martin.

#### PRÉCIS

#### des Maladies des Enfants

Par le D\* E. APERT Médocin des böpitaux de Paris. INTRODUCTION

L'Exploration clinique dans la Première Enfance

Par le D' MARFAN
Professeur à la Faculté de médecine de Paris.
3º édit., 1920, 1 vol. in-8 de 568 p. avec 102 figures.

Broch . . . . 46 fr. | Cartonné . . . . 20 fr.

#### ASTHME TOUX GRIPPE (LOBULES & DIDE KORAB A L'HÉLÉNINÉ DE LES HOPITAUX DE PARIS

L'HELENINE DE KORA SAIME IS BOUX, ICE quintes même incoércibles fant l'espectoarlon d'animue la dyspane, provient le timpolysées Sterilige les bacciles de la tuberculose et ne fatique pas l'estomac GHAPES UNITED L'ISTO PARIS

TUBERCULOSE

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE

## TDICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

## TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

CONVALESCENCES - FRACTURES



SE VEND :
TRICALCINE PURE
POSSER, COMPROLÉ, SIANCULÉ, ET CACRETE
TRICALCINE CHOOOLATÉE
Préparée spécialement pour les Boleats
TRICALCINE
MÉMORPHIA

#### NOUVELLES (Suite)

6 Mars. — Paris. Ouverture du cours de pharmacelogie par M. le D' TIFFENEAU (Faculté de médecine).

6 MARS. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieus M. le professeur Gilbert: Leçon clinique à 10 h. 45. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le

professeur Achard : Leçon clinique à 10 heures. 8 Mars. — Lyon. Coucours de pharmacien des hôpi-

taux de Lyon.

8 MARS. — Paris. Ouverture, au ministère de l'Intérieur, du concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés.

9 MARS. — Paris. Ouverture des conférences de pathologie externe par M. le Dr Chevassu (Faculté de médecine).

9 Mars. — Aix-en-Provence. Concours de médecin et de chirurgien des hôpitaux d'Aix-en-Provence.

12 MARS. — Paris. Leçon inaugurale du cours d'ana-

tomie médico-chirurgicale par M. le professeur CUNÉO (Faculté de médeciue de Paris).

15 Mars. — Paris. Leçou inaugurale du cours de pathologie externe par M. le professeur Gosset (Faculté

de médecine de Paris).

15 MARS. — Paris. A la clinique Baudelocque, ouverture du cours d'auatomie et physiologie obstétricales par
M. LÉVY-SOLAL, et du cours depuériculture par M. PAQIY.

16 Mars. — Paris. Concours de chirurgien des hôpitaux de Paris.

16 Mars. — Bordeaux. Concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux.

17 Mars. — Paris. A la Faculté de médecine de Paris, à 9 heures, concours de médecin et de chirurgien de l'hôpital civil de Tunis.

20 Mars. — Rouen. Clôture du registre d'inscription au concours de médecin adjoint des hôpitaux de Rouen.

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### L'EFFICACITÉ DE L'EXOPECTINE MÉSOTHORIÉE

Plus de 1 200 cas de grippe « espagnole » (bronchites grippales, broncho-pneumonies infectieuses), dont 200 cas considérés comme désespérés, ont été traités par l'exopectine mésothoriée.

Sur ces 1 200 cas on n'a constaté qu'un seul décès (broncho-pneumonic double d'un ancien paludéen).

Ces résultats out été sanctiounés officiellement par les lettres adressées à Lorient et Cherbourg par M. le médecin général, directeur du Service de santé du Ve arrondissement maritime, que nous reproduisons ci-dessons:

Monsieur le Médecin général.

directeur du Service de santé, à Lorient et à Cherbourg.

4 Mou cher Directeur,

4 Je une fais un agréable devoir de vons adresser le 1) Magiu, en vous priant de lui réserver votre meilleur accueil.

« Une dépêche misistérielle réceute autorise l'essai dans les hôpitaux de Cherbourg et de Lorient d'vn produit dit « Exopectine », préconisé par le Dr Magin et qui, dans les hôpitaux de Toulon, au cours de la récente épidémie de grippe, a donné les résultats les plus encourageants.

 Il était d'ailleurs permis d'escompter cette action favorable, étant donué que les substances entrant dans la formule, qui nous est connue, sont employées couramment.

 Le mode d'administration assure, comme on pouvait le prévoir, une action plus prompte, avantage qui n'est pas négligeable dans les cas à évolutiou particulièrement rapide.

4 Veuillez croire, mon cher directeur, à mes senti-

Dans l'énorme dossier où sont les résultats des traitements par l'exopectine mésothoriéc du Dr Magin, nous extrayons les exemples suivauts :

#### Nº 25. Mme R..., boulangère, trente-deux ans :

20 octobre. — Broncho-pueumonie double; dypsuće inteuse. Etat grave. Température 40°,1. Une injection Exopectine.

21 octobre. — Râles crépitants fins, région des deux tiers inférieurs des deux poumons. Quelques crachats sanguinolents très adhérents. Deux injections Exopectine. 22 octobre. — Crachats plus abondants, plus rosés,

aérés. Température 38°,5.
23-24 octobre et jours suivants. — Coloration de plus en plus blanche des crachats. Chute définitive de la température. Guérison.

Nº 35. Mme N ..., trente-cinq ans.

15 novembre. — Broncho-pueumonie double. Cyanose, dypsnée. Etat grave. Température 39°,9. Deux injections Exopectine.

16 novembre. — Expectoration très abondante de crachats rosés très adhérents. Température 38°,5. Deux injections Exopectine.

17 novembre. — Amélioration des signes respiratoires.

Grande abondance de crachats. Deux injections Exopectine.

Jours suivants: amélioration progressive. Guérison, Nº 49, M<sup>me</sup> V.... quarante-huit ans.

29 octobre. — Broncho-pneumonie double. Température 39°,5. Dypsnée intensc. Exopectine.

30 octobre. — Râles humides, fins, disséminés. Respiration voilée aux bascs. Exopectiue.
31 octobre. — Expectoration abondante de crachats

rosés, visqueux et aérès. Température 37°,5. Exopectine, 1° novembre. — Mêmes crachats.

2 novembre. --- Crachats muco-purulents blaues, Température 37°,2.

Jours suivants: amélioration progressive. Guérison. Ces quelques citatious suffisent à montrer avec quelle rapidité agissent les injections hypodermiques d'Exopectine mésothoriée dans les cas les plus graves.

Le traitement pent se continuer ensuite par ingestion, pour éviter les rechutes si fréquentes dans les affections grippales.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Medicine in Eng'and dur'ng the reign of Georg: III, the Fitz atrick lectures de'ivered at the Royal Co'lege of Physicians, 1917-1918 (by Arnold Chaplin), London, published by the author.

1010, iu-80, 141 pages.

Mme Pitzpatriek, veuve d'un médecin réputé du Royal Collège of Physicians de Londres, fit don au collège de 200 livres sterlings, à charge pour lui de fonder un cours qui porterait le nom de Pitzpatrick lectures. Sur le conseil du Dr Norman Moore, elle décida que ce cours serait consecré à l'histoire de la médecime.

En 1903, le Dr J.-F. Payne inaugura cet easeignement. Ce fat ensaite le tour de Mh. Norman Moror, Locaard Guthrie, Clifford Allbutt, C. Mereier et H. Rivers. En 1917, le Collège royal désigna pour succèder à ces historiers éminents de la médècne le Dr Arnold Chaplin, auteur de travaux estimés, dont une remarquable étude sur la demitier maladie et la mort de Nanolón 1º.

M. Chaplin fut bien inspiré daus le choix de son sujet : La médecine en Angleterre sous le règne de George III.

George III a régné de 1760 à 1820, et ces soixante amées sout des plus attachantes pour l'historien. Epoque de transition, où, tout en sachant faire l'économie d'une révolution, le Royaure-Uni devieut une grande nation moderne; é poque fertile en grands hommes, illustrée par Burke, par Pitt et Pox, par Nelson et Wellington, par Goldsmith et par Hume, par Adam Smith et par Samuel Joinson.

On retrouve dans le domaine médical ces deux traits caractéristiques de l'ere georgienne. La peasée médicale s'affranchit des systèmes et des spéculations téméraires pour s'attaches à l'observation des phénomènes et l'eur interprétation, et le flambeau qui s'était presque éteint dans les mains des faibles auccesseurs de l'arvey et de Sydenham, recommence à briller d'un étale plu vit. Sachona gré à M. Chaplin d'avoir réuni ses leçons en un volume et de nous domer ainsi un tableau d'une des époques les plus intéressantes de l'histoire de la médecine anglaise.

On y trouve tout d'abord des renseignements précis sur le nombre des personnes qui, à des tittes divers, exerçaieut la médecine en Angleterre et au pays de Galles, sur les établissements, écoles, hôpidraix ou sociétés savuntes qui dispensaient l'enseignement et conféraient des diplômes. On est témoin des efforts du Collège royal des médecius de Londres pour maintenir dans leur intégrité ses antiques privilèges et on assiste à la résurrection ou, pour mieux dire, à l'éclosion du journalisme médical, car, avant 1757, seuls deux périodiques médicaux avalent vu le jour en Grande-Bretagne et ils n'avaient cu tous deux qu'une existence énhémère.

Le chapitre II est consacré à l'histoire des progrès des connaissances médicales. Ces progrès sont considérables. L'anatomie pathologique, la physiologie, la chimie servent désormais de base à une médecine solide comme l'architecture georgémen, franche et de bon aloi comme l'argent de cette époque et qui résistera à l'épreuve ut temps. Les Ilunter, les Ballik, les Prot. I, se Willan ouvrent à deux battants la porte à travers laquelle passera la sécuce moderne.

Dans les chapitres III et IV, l'auteur étudie la médicine dans ser rapports avec les pouvoirs et les services publies. Il s'étend longuement sur l'organisation du service de samté dans l'armée et dans la marine. Le quatrême et dernier chapitre renferme aussi les détails les plus curieux sur l'histoire pathologique de trois des personnages les plus en vue du règue de George III, du rol lui-nième, de Samuel Johnson et de Charles Fox.

En appendice, le lecteur trouvera des tableaux statistiques de la profession médicale en Angleterre et au pays de Galles, de la composition du Collège royal des médicins et des promotions de ses membres et de ses inenciés, de l'enseignement médical indonieur en 1783, enfin une liste des périodiques médicaux publiés eu Grande-Bretague sons George III.

ERNEST WICKERSHEIMER.

Hygiène de la peau et du cuir chevelu, par Josefu Nicolas, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, et Jambos. 2º éditiou, 1920, r vol. în-16 de 96 pages 3 fr. (Actualités médicales) (J.-B. Baillière et fils. déll. Paris).

Petit livre commole, pratique et bien fait, qui, à l'hygiène générale de la peau et du cuir chevelu, joint une étude spéciale de l'hygiène de la peau dans les sports chapitre utile, «en présence du mouvement actuel qui pousse la jeunesse française à imiter nos contemporains d'outre-Manche dans la pratique des sports ».

rains d'outre-Manche dans la pratique des sports.

Conformément à l'espoir des auteurs, ce petit livre
est une œuvre intéressante et utile qui mérite du public
l'accueil le plus favorable.

G. MILIAN.

### **Iodéine** MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg. ==0,01) TOUX .
SIROP (0.04) EMPHYSEM
PILULES (0.04) ASTHME

49, BOMPA de Port-Royal, PARIS.

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.00) PILULES (0.01)

AMPOULES (0.08)

TOUX nerveuses INSOMNIES SCIATIOUE NEVELTES

# TUBERCULOSES Bronchites, Catarrhos, Grippes L'EMULSION MARCHAIS Chieblide Galacquillerica à cata Caimo la TOUX, nalve VAPPATT CATARLES (CATARLES les MARCHAIT)

MPUISSANCE NEURASTHÉNIE VISTAILINE SPERMATORRHEE VISTAILINE

Litterature et Echantillons : Leboratoire d'Endocrinologie,

Pisco du Théâtre-Français, Paris.

Pisco du Théâtre-Français, Paris.

#### VARIÉTÉS

#### LES " PILULES DE DUPUYTREN "

#### Par René-A, GUTMANN.

Ancien interne des hôpitaux de Paris-

Nous reproduisons ici une ordonnauce autographe de Dupuytren (1), qui nous paraît intéressante à plus d'un titre. Elle l'est d'abord par ses prescriptions singulières. La recommandation de se tenir « vêtue de laine ou de flauelle de la tête aux pieds » s'explique comme un souvenir encore du temps où la sudation était un remède héroïque de la vérole et où l'on disait gaillardement : « Cului



DUPUYTREN (Collect de M. le Pt Gilbert).

n'est pas réputé vaillant champion qui n'a fait deux ou trois voyages en Sucrie ». Laine et flanelle devaient renforcer l'effet de la décoction indiquée dès la première ligne : la squine, la salsepareille et le gaïac formaient avec le sasscfras les « quatre espèces sudorifiques ». Mais nous ue comprenons plus bien pourquoi la malade dut «se nourrir principalement de côtellettes de mouton grillées ».

Le principal intérêt de cette ordonnance est qu'on y voit, écrite de la main même du vieux maître, une formule inédite des pilules qui portent son nom. Les « pilules de chlorure mercurique opiacées

(pilules de Dupuytren) » figurent à notre dernier Codex (1908) sous la forme suivante :

| Chlorure mercurique                 | 0,01   |
|-------------------------------------|--------|
| Extrait d'opium                     | 0,02   |
| Extrait de chiendent                |        |
| Poudre de réglisse Q. S. pour une p | ilule. |

Mais c'est là un état bien modifié ; celui de la précédente édition de 1884 comporte encore le gaïac traditionnel, remède plusieurs fois centenaire de la syphilis et que Pracastor appelait déjà «Sancta Arbos ».

| Chlorure mercurique |            | 0,01   |
|---------------------|------------|--------|
| Extrait d'opium     |            | 0,02   |
| Extrait de gayac    |            | 0,04   |
|                     | Pour une v | ilule. |

 (1) Nous joignous à notre autographe un portrait de Dupuytren d'après une médaille empruntée à la collection de M. le professeur Gilbert,

C'est le premier Codex qui mentionne les pilules de Dupuytren : ou ne les trouve ni dans l'édition latine de 1837 ni dans l'édition franco-latine de 1866.

Mais, en 1876, Belhounne et Martin, dans leur Traité de la syphilis, donnaient la formule suivante des pilules de Dupaytren, véritables pilules de gaïac mercurisées :

There was a second

| Assertate gominions of optimi | 0.25  |
|-------------------------------|-------|
| Extrait de gayac              | 3 gr. |
| Pour vingt                    |       |
|                               |       |
| pit pour une pilule :         |       |
| ) -JE                         |       |
| Bichlorure de mercure.        | 0,010 |
| Extrait gonmenx d'opium       | 0,012 |
| Extrait de payac              | 0.15  |

En 1859 déjà, Trousseau et Réveil indiquaient dans leur Art de formuler :

| Bichlorure de mercure   | 0,02 (sic).  |
|-------------------------|--------------|
| Extrait gommeux d'opium | 0,40         |
| Extrait de gayae        | 0,80         |
| Excipient O. S. pour s  | eize pilules |

Il faut lire évidenment 0,20 au lieu de 0,02, ce qui donne par pilule :

| *****                 |       |
|-----------------------|-------|
| Bichlorure de mercure | 0,012 |
| Extrait d'opium       | 0,024 |
| Extrait de gayae      | 0.048 |

Fournier, dans son Traité de la syphilis, critiquait les formules contemporaines où la dose d'opium était « excessive et inutile. A ce point de vue je crois, dit-il, la vicille formule de Dupuytren très préférable à la forme modifiée qui, malheurensement, se trouve aujourd'hui consacrée par l'usage.»

Cette « vicille formule », nous la trouvons dans un ottvrage, la Pratique des maladies vénériennes de Diday élève de Dupuytren, qui nous rapporte que son maître prescrivait dans son service en 1832, 33 et 34 des pilules contenant chacune :

| Bichlorure de mercure  | 0,01   |
|------------------------|--------|
| Extrait squeux d'opium | 0,0033 |
| Extrait de gayae       | 0,10   |

La fortuule que nous reproduisons ici indique :

| Extrait de gayac        | ′ | ãIV grains (o∉r21)  |  |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| Extrait d'opium muquerx |   | 1/2 grain (0gr,025) |  |
| Sublimé corrosif        |   | The grain lost or a |  |

Comme Dupuytren est mort en 1835, comme

#### VARIÉTÉS (Suite)

Diday nous indique uniquement la formule que qu'elle représente, sous forme de bols, un aspect nous avons citée, il y a tout lieu de croire que l'or-domnance reproduite cit est autrémer à 1832 et tra.

hundre, Town for jour, to Direction I me ones. De Japrine, I me our In follspurcille it autant de gayor, Jam un just I sum d'an , qu'ou for on Soffere it on Rovale mater it be pie an lit. Outre printe for to Motion he mation he for revellant or to per around of fundamen one post dilule compression auf qu'il fint Int de Gayar For grov Dayrum Thompson gr 1/2 Inblime con. apring charges public on Trudes quelque constarrer D'un potage quellanque. Continuer Sacutarius Vindant Jusp mois à mous d'autortupt son forier pendant but to lengt go'd Jurere In times vilue de Lannous de famelle I hatte wy puros Erriter automos que Soffethe la frais of Threewood for nowing francisco de collection de anoutou guller Dupuytung



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE

plus hérolque pour le brightic comme est la digitale pour cardiaque.

CAFÉINÉE

PHOSPHATEE
L'Adjuvan le pius str des curet de déchioruration, le rendée : Le médicament de comme de l'entre de déchioruration, le rendée : le médicament de l'entre de déchioruration, le rendée : le cardiopathies, fait disparaire traitment entre de sea manifestate comme et la digitale pour le corre de sage, cours du sage, course de s LITHINÉE

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se pre

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -



Les Médicaments préconisés dans toutes les affections de la pesu e des muqueuses ont fait leurs preuves, il est bon de les prescrire.

#### SILS

vous sont presentes sous une forme liquide nouvelle, pratique et plus assimilable, vous rendrez service à votre clientèle en les expérimentant.

### COLLOSOL SIMPLE

SYNTHÉTISE L'HYGIÈNE

ASEPTISE, ADOUCIT, RAFRAICHIT, CALME TOUTE DÉMANGEAISON, PRÉVIENT TOUTE IRRITATION EXCIPIENT LIQUIDE

#### COLLOSOLS MÉDICAMENTEUX

#### Dermatologie

COLLOSOL eu COALTAR (Affections suintantes). COLLOSOL à l'HUILE de CADE, au GOUDRON de Pin (Affections squameuses, Eczémae, Proriesis, etc). COLLOSOL au SOUFRE (Affectione à sécrétions gresses (Acnés, Folliculites, Séborrhee, etc.) COLLOSOL SULFOCADIQUE (Eczémes et Psoriasis hybrides, chroniques)

COLLOSOL a l'ICHTHYOL (Eczemases Plis, Intertrigos, se COLLOSOL a l'HUILE de FOIE de MORUE (Prusigos, Ichthyoses, Tuberculaies).

Gynécologie

COLLOSOL au COALTAR (Leucorrhées, Métrites). COLLOSOL à l'ICHTHYOL (Etats congestifs).

AVANTAGES des COLLOSOLS

Médication liquide.
Application facile, propre et agréable.
Dossge précis des médicaments.
Soulagement innuédist; Suppre-sion instantanée des

démangeaisons.
Absorbtion certaine per la pesu et les muques

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS

PHARMACIE ROCK CAVAILLÈS

G. PÉPIN, D' en Pharmacie 9, Rue du Quatre-Septembre, PARIS



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

### FARINES MALTEES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - ORAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉ! "ES JAME ET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



## APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

Get apparell, qui s'adapte instantament sur toute douille de lampe ou prise de cournet, qui fonctionne au tous cournes continua, alter opposite per la cournet, qui fonctionne au tous cournes continua, alter entirente sausi qualiful que tes grands supervils, permet une attitue fon de pitu pratique sies cournes to taute frequence in Dermatologie. Ouchtinn-Laryngologie. Urologie, Gynecologie et Ophatimologie, en operate de patement l'Aute-conduction ou D'Annovalisation, la Fulgarrian, de même que le traitement des affections des voies respiratoires par elégante boile gaine de 27 x x x x x 10 x x x x 2 discretación (comme représent el contro ; 2 kli. 1 js. – Extrême simplicité de manièment, absence saboue de tout delanger, même repoly par de la foctour non spécialités.

Prix: 460 francs.

THE STERLING FRANCE

68, Rue Condorcet, PARIS (9")

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.
TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

#### HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE

#### MALADIE CUTANÉE

Provoquée par un pédiculoïdes trouvé dans un chargement d'orge arrivant au Havre Par MM. LOIR et LEGANGNEUX

Le 24 mai 1919, le ministère du Ravitaillement de faire une enquête sur des ouvriers travaillant à bord d'un bateau, en déchargement d'orge, en provenance de Bizerte et qui étaient atteints d'une affection cutanée. Soixante-trois hommes avaient cessé le travail. Tout le tronc des ouvriers ayant manipulé l'orge était envalui par des éruptions



Lésions cutanées (fig. 1)

souvent confluentes qui semblaient produites par une matière vésicante,

Les lésions n'offraient pas de caractéristique bien déterminée; il y avait cependant quelques vésicules avec un peu de sérosité dans quelques rares cas, L'irritation était extrême et le prurit intense. Pas d'état général chez ces malades; de l'insomnie amenée par le prurit.

Dans l'examen des malades, ce qui frappe d'abord, c'est que lesouvriers portant une ceinture n'ont pas d'éruption sur les cuisses, alors qu'on en trouve chez ceux qui ont des bretelles. La ceinture a donc limité la cause de contagion.

Les avant-bras et la tête sont épargnés; seules les parties recouvertes se trouvent atteintes, comme si la chemise avait maintehu en place les causes de la maladie.

L'enquête faite à bord du navire japonais Shiufuka Maru nous fait connaître que la partie supérieure des cales était garnie de sacs de



Lésions cutanées (fig. 2).



Lésions cutanées (fig. 3).

blé dont la manipulation n'a amené aucun incident. Ce n'est que deux ou trois heures après le début

#### HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE (Sutte)

du déchargement de l'orge que les hommes ont été pris d'une démargeaison intense. Il y avait 1 700 tonnes d'orge en sacs. La manipulation de ces sacs fournit une poussière assez considérable.

ces sacs tournit une poussière assez consideratole. Quelques aacs tachés nous font supposer qu'ils ont pu être employés comme sacs à sable sur le front et renferment dans leurs tissus des gaz irritants. Mais ces sacs sont beaucoup plus grands oue ceux employés dans les tranchées et, du reste,

Les sacs ne renferment pas dans leurs tissus de

produits chimiques vésicants.

Les hommes de l'équipage qui n'ont pas pénétré
dans les cales ne sont pas malades et les phénomènes d'irritation sont localisés chez les travailleurs ayant manipulé l'orge ou qui ont été simplement en contact avec les poussières.

l'examen fait au laboratoire ne laisse aucun doute.

C'est donc bien l'orge qui doit être incriminée. Raaminée au laboratoire, l'orge est de belle qualité; peu de grains sont attaqués par les charançons. On trouve des petits coquillages, des larves noires mortes convertes de petites efflorescences plus claires, des débris de paille, des barbes d'orge.

L'examen de la poussière au microscope nous fait voir des petits acariens ayant environ 60 à 80 microns de longueur.

Le corps allongé est brunâtre.

Ces acariens ont quatre paires de pattes; deux ser ent à la marche. La première paire antérieure constitue les organes de tact que l'animal déplace avec rapid té; ce sont également des organes de défense, par stite des crochets ofti les terminent.

La deuxième et la troisième paire servent à la marche. La quatrième paire sert plutôt à fixer l'animal lorsou'il est arrêté.

Ces petits animauxse déplacent très rapidement. Ils sont assez nombreux dans la poussière, mais on ne trouve que cette forme. L'examen des débris de paille et des barbes de l'orge ne nous donne aucuu renseionement.

Il n'en est pas de même de l'examen des larves d'insectes, qui sont toutes en trop mauvais état pour permettre de déterminer l'animal.

Si l'on détache les petites taches plus claires qui nous avaient frappés à l'examen direct, on netrouve au microscope les mêmes acariers que ceux trouvés dans la poussière, mais de tailles différentes, variant de 40 à 110 microns. Quelques uns, au liten d'avoir le corps effilé, ont le corps beaucoup plus gros; la tête semble fixée sur une grosse sphère supportée par les quatre paires de pattes. Ce sont des femelles arrivées à l'état adulte,

Nous trouvons à côté le mâle dont le corps est plus trapu que la femelle jeune ; il mesure environ 70 microns.

## Encéphalite léthargique

Médication à essayer :

## SEPTACROL CIBA

Agent anti-infectieux, Dérivé argentique soluble

Ampoules de 1 cm.<sup>3</sup> 2 à 6 cm.<sup>3</sup> par jour

INTRA-VEINEUX

INTRA-MUSCULAIRE

Echantillons pour essais
LABORATOIRES CIBA
O. ROLLAND, I, place Morand, Lyon

#### BIBLIOGRAPHIE

Bulletin Médical, 29 Mars 1919. Journal des Praticiens, 17 Mai 1919. Bulletin Général de Thér., 12 Octobre 1919. Paris Médical, 22 Novembre 1919. Progrès Médical, 14 Février 1920.

Contribution au traitement des maladies infectieuses par un dérivé argentique soluble, le nitrate de diméthyl-diamino-méthyl acridine. Thèse Bord:aux 1919.

## PRODUITS CHIMIQUEMENT PURS

Maximum d'Action et de Tolérance

Conservation absolue

# **IDDURES SOUFFRON**

(KI ou NaI)

Leurs Indications: Artério-sclérose, Angine de poitrine, Aortites

Hypertension, Syphilis
Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques
Scléroses pulmonaires et viscérales
Cirrhose du foie, Maladies de la Nutrition
Goitre, Cataracte, Actinomycose, Sporotrichose, etc.

Leurs Formes:

- 1º Solution = 1 gr. d'iodure par cuiller à potage.
- 2º Sirop = 1 gr. d'iodure par cuiller à notage.
- 3º Gouttes = 1 centigr. d'iodure par goutte.
- 4º Dragées = 0,25 centigr. d'iodure par dragée.

Leurs Doses:

Très variables suivant les cas.

Sous la même Marque Souffron, *Garantie de Produits chimiquement purs*, Nous délivrons également:

- 1° Les Préparations bi-iodurées Souffron: Solution et Dragées pour le treitement mixture de la langue de la fraitement met de la langue de la langue
- 2º Les Bromures Souffron (KBr ou NaBr) en Solution, Sirop ou Granulé.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE

Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature :

LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS





SE SUCENT COMME UN BONBON



S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE (Suite)

Ces acariens appartiennent à la famille des Tarsonémides et au groupe des Pédiculoïdes.

Avant déterminé la cause de contagion, nous avons conseillé aux malades de suivre le traitement habituel de la gale : frictions légères au savon noir et à la pommade d'Helmerich.

D'autres se sont lavés au crésyl avec bains sulfureux.

Les vêtements ont été désinfectés à l'étuve.

Chez tous, l'amélioration a été très rapide; en effet, la partie abdominale de la femclle est très fragile, la friction fait éclater la fine paroi chitincuse de l'abdomen et on tue par suite rapidement l'acarien.

Il n'y a pas de sillons chez les malades comme dans la gale.

Du pus pris dans une vésicule n'a montré que quelques streptocoques.

Sur notre conseil, la sulfuration des cales a été faite, mais déjà 500 tonnes d'orge avaient été débarquées sur chalands.

Trentc-quatre grammes de soufre ont été

Les ouvriers ont déchargé les 1 200 tonnes restant et seulement quelques ouvriers ont en de légères lésions. La sulfuration paraît donc avoir été efficace.

Malheurcusement trois péniches, l'Avenir, la Réclame. l'Arabie, contenant l'orge non sulfurée, étaient parties pour Rouen.

Ce port ayant été avisé par nos soins de la contamination de la cargaison, refuse de recevoir les chalands qui sont renvoyés au Hayre.

Les propriétaires des chalands mettent en demeure les expéditeurs d'avoir à décharger immédiatement les péniches et de les faire sulfurer ensuite.

Pour répondre à cette injonction, nous déli vrons le 18 juin le certificat suivant :

Je certifie que la cargaison (sacs d'orge) qui se trouve à bord des péniches l'Avenir et la Réclame est infectée par des Pediculoides qui donnent des éruptions cutanées aux ouvriers qui les manipulent.

Dans ces conditions, la seule chose à faire est de sulfurer ces péuiches en plein chargement et de n'opérer le





#### HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE (Suite)

Le 19, un certificat analogue est délivré pour la troisième péniche.

Le 20 juin, le tribunal de commerce désignetrois experts, dont le D° Loir, pour « ordonner toutes mesures qui paraîtront utiles pour que la désinfection des péniches soit radicale et complète; s'assurer de l'effencité de la désinfection des péniches et évaluer le montant des pertes, avaries, dépenses et préjudices de toutes sortes qui ont résulté pour les défendeurs tant de l'envahissement de leurs bateaux par la vermine que de la désinfection ».

Nous trouvons à bord de ees chalands un second foyer d'épidémie. Les familles logeant sur les chalands commencent à être atteintes de lésions.



Pediculoides semelle, 80 a (fig. 4).

En effet, les femelles de pédiculoïdes, à la recherche de nourriture, ont pénétré dans les logements du bord par les interstices des cloisons de la eale et sont arrivées à toucher le personnel du bord.

La désinfection et le traitement ont eu lieu comme précédemment pour le grand navire, et les résultats ont été les mêmes.

Les cas d'affections analognes sont-ils nombreux au Hayre?

En mai 1947, le tribunal du Havre avait commis les Dro Simon Daniel et Loir pour examiner cinq ouvriers qui, travaïllant dans les cales d'un navire apportant des l'éveroles de Smyzne, avaient eu pendant guelques jours une femplies cutanée. N'ayant pas en d'échantillons de la marchandise à la disposition de la commission, celle-ci conclut à une maladie professionnelle amenée par les féveroles.

Depuis 1911, on trouve dans notre port six épidémies analogues amenées par le blé, les féveroles on l'orge provenant du Levant et toujours à la même époque de l'année.

Ces épidémies sont donc assez fréquentes.

Cette année, depuis l'arrivée de ce premier bateau le 26 mars 1910, deux autres navires, la Ville d'Oran et l'Anglott, chargés d'orge de la même provenance, étaient également contaminés par les pédiculoides. Les mêmes unsures de désinfection ont été prises et nous ont donné de bons résultats. Apprès sulfuration des cales, les ouvriers peuvent sans danger manipuler les sacs contaminés.

On trouve dans la littérature scientifique la relation de plusieurs épidémies qui se sont développées dans des conditions analogues.

La description donnée par M. Brucker dans sa « Monographie du Pediculoïdes ventricosus Newport » (1) correspond bien à l'acarien trouvé dans l'orge qui nous occupe.

Du reste, d'après le même auteur, l'invasion de ces acariens n'est pas très rare.

En 1848, Newport, à Gravesend en Angleterre, en fit la première étude sur les larves de Monodonlomerus.

En 1850, en France, étude faite par M. Lagrèze-Possot et Montané sur du blé récolté l'année précédente dans la vallée de la Garonne à Espalais et expédié à Bordeaux et à Moissac.

Cet acarien fut dénommé Acarus tritici (mite du blé).

Le blé lavé et séché au soleil fut entièrement débarrassé des mites (2).

En 1867, nouvelle étude par Robin sur les blés de Saint-Benoist-du-Sault (Indre).

En 1868, nouvelle apparition des acariens sur du blé de la Gironde. L'étude en est faite par M. J. Lichtenstein à Montpellier. Il lui donne le nom de *Physogaster larvarium*,

En 1870, on signale le parasite en Algérie, à Guelma.

En 1872; nouvelle invasion dans la Gironde, provenant de blé venant de Bordeaux et transporté à Creon.

L'émoi causé dans la ville (on croyait à un empoisonnement) ne fut calmé que par le rapport du Dr Lafargue qui conclut à la présence des acares.

En 1877, Ceber décrit des acariens trouvés sur de l'orge provenant de la Basse-Hongrie.

(1) Navuel, Traité de 1 availtologie.

(2) Recueil agranomique de la Saciété des sciences agricoles du Tarn-et-Garonne, 18:1.

## L'ÉLIXIR

de

# porte toulours la signature de garantie

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES. HÉMORROÏDES Accidents congestifs de la Puberté

et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

#### **ÉCHANTILLONS:**

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS



### OPOTHÉRAPIE INJECTABLES CHA SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

SAGE: I.ºº Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de bænf sur gemande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

DOSAGE ? 1st Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT (PERSONER

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS

## ALGOL Granule DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutle \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



NÉOPLASMES, ÉRYTHÈMES POLYMORPHES Tous Accidents Blennorragioues.

Ampoules de Bromure

ésothorium

3 Sortes Solutions Laboratoires RHEMDA PAUL NAVELOT, Pharmacien de 1<sup>18</sup> classe

51.53. Rue d'Alsace

COURBEVOIE. PARIS

#### HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE (Suite)

En 1881, le D' Collaré, médecin de colonisation à Gouraya (Algérie), retrouve des acares dans de l'orge. Ces acares ont été identifiés en 1896 par M. Moniez (1) et correspondent au *Pediculoïdes*.

En 1882, nouvelle observation à Budapest sur de l'orge provenaut de Kalafat en Roumanie. Des accidents analogues s'étaient produits sur le bord de la Theiss et l'on avait dû submerger

le bateau avec son chargement.

En 1882, on en trouve également en Amérique sur du blé provenant de l'Illinois.

13n 1884, Flemming signale les mêmes acariens sur du blé exporté de Russie et déchargé à Klausenbourg.

En 1885, à Steenbruch près de Budapest,



Pediculoides femelle, 80 µ fig. 6)

Karpelle trouve à nouveau un acarien qu'il désigne sous le nom de Tarsonomus uncinalus.

En 1898, M. Seurat en rencoutre sur des larves d'insectes vivant dans des bûches destinées au chauffage des laboratoires du Museum d'histoire naturelle de Paris.

Hu 1910 MM. Courcelle et Molle d'Oran publient dans le Bulletin Médical de l'Algérie (25 novembre) la relation d'une épidémie urbaine, de dermatose prurigineuse causée par un acarien parasite accidentel de l'homme véhiculé par des orges avariées. Ils le désignent sous le nom de Spharogyna ventricosa.

Ces acariens ont été étudiés par M. Brucker. Des études faites par cet auteur on comprend très bien le mode de transmission de la (t) Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, tome 35, pace 355. maladie chez nos ouvriers du port du Havre. La femelle à l'état adulte vit sur la larve d'in-

secte et se déplace peu. Il en est de même du mâle.

Mais comme l'espèce est très prolifique, car
vingt-quatre heures après la naissance la femelle
est fécondée, le sixième jour les jeunes naissent.
Chaque femelle donne en quinze jours naissance
à quarante-cinq femelles et à sept ou luit mâles.

Les mâles restent sur l'abdomen de la mère et attendent les jeunes femelles pour les féconder.

Celles-ci deviennent alors très actives; elles vont à la recherche de la nourriture et par suite de la prolificité la nourriture, c'est-à-dire les larves non parasitées, deviennent plus rares.

C'est ce qui nous explique la rapidité avec laquelle ces femelles se jettent sur l'homme.

On comprend pourquoi leur nombre est beaucoup plus élevé dans la poussière que dans l'orge même et que l'on trouve sculement des femelles plus petites en général que celles trouvées dans l'orge.

En 1895, M. Moniez, dans une note publice dans la Revue de biologie du nord de la France; se basant sur un mémoire d'Amerling, suppose que l'acarien n'attaque pas régulièrement les canemis ordinaires des céréales, qu'il se développe dans les chaumes et ne devient carnassier que par défaut de nourriture. Dans les débris de paille qui se trouvaient dans l'orge examinée au Havre, nous n'avons pas trouvé de Policulois.

Conclusions. — Nous laisserons de côté l'étude des perturbations amenées dans le travail de déchargement des navires par ces épidémies occasionnées par les acariens, épidémies qui, comme nous l'avons vu, sont assez fréquentes. Les tribunaux jugeront si les affections produites par ces animaux doivent être considérées comme nualadie professionnelle ou accident de travail et, par suite, si le salaire doit être payé en entier ou par moitté aux ouvriers atteints.

Nos conclusions ne visent que la question hygiène.

La rapidité des lésions qui se produisent chez les ouvriers manipulant des céréales renfermant des Pediculoides nous a permis de déterminer rapidement la cause de la maladie et de conseiller les mesures nécessaires pour limiter et arrêter la contagion. La sulfuration des cales contenant des céréales en provenance des Échelles du Levant est à préconiser principalement dans la saison chaude (époque où les observations semblent les plus nombreuses), une température élevée paraissant accroître la fécondité des Pediculoides.

La 'fine paroi chitineuse abdominale de la femelle se déchire au plus léger frottement, c'est ce qui explique l'absence de lésions sur la figure et les bras des travailleurs et la rapidité avec laquelle agit le traitement par le frottage.

#### HYGIÈNE ET: PROPHYLAXIE: (Suite)

A ccs précautions devraient s'en ajouter une autre excessivement importante, car la rapidité avce laquelle on a vu se développer cette petite . épidémie de gale nous fait songer à ce qui pourrait\_ se produire si l'on se trouvait en présence de puces contaminées.

Sur les quais, les ouvriers du port devraient a voir

à leur disposition des bains-douches dans lesquels ils:échangeraient après la douche leurs vêtements de travail contre les vêtements de ville, de façonà éviter la dissémination dans leur famille de toute maladie même peu grave.

La propreté dans: le travail doit faire partie de l'éducation populaire. .

#### CURIOSITÉS MÉDICALES

COMMENT LES INDIGÈNES MAROCAINS SUIVENT LE:TRAITEMENT DU LECHBA

Par le D' POUPONNEAU. Médecin-major au corps, d'occupation du Maroc.

Bien..qu'un grand nombre d'indigènes aient recours, pour soigner les manifestations syphilitiques dont ils sont atteints, aux médicaments que nous mettons gratuitement à leur disposition, beaucoun restent néanmoins partisans convaincus des vieux traitements par les dépuratifs que leur fournit le régime végétal et qu'ils englobent sous le terme générique de «leghbâ». Les différents « lechbâ » restent donc très en honneur, aussi bien. en tribu que chez les citadins, ainsi qu'en témoignent les très nombreuses boutiques où l'on débite ces drogues sur les souks (1) du bled, comme dans

les kaisserias (2) des villes. Nous pensons qu'il est intéressant. d'exposer en quelques lignes les règles qui président aux différentes phases de cette cure de leclibà, règles auxquelles sc. soumettent, commeaux rites d'une religion, les adeptes du médicament. Elles contribuent certainement à entretenir la faveur dont il jouit, en raison deileur caractère compliqué et quelque peu mysté-. rieux.

Les indications du traitement par le « lechbâ » sont nombreuses et assez mal définies. Ce sont tous les accidents que l'on peut rattacher de près ou de loin à la syphilis, et bien des affections qui lui sont tout à fait étrangères : otites, conjonctivites. rhumatismes articulaires, sont fréquemment confondus avec les manifestations spécifigues, et soumis à l'éjéreuve du «lechbâ ». (2) Bazars.

(1) Marchés





LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE SSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL: CAMPHRE MPOULES - PILULES

e Wagram

ISTITYTO-TERAPEYTICO-ROMANO

IODO TVBERCVLINE CVIVRIOVE



TOVTES LES

BOÎTE DE XII. AMPOVLES Fis.12 NOTICE ET ECHANI

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On, Prof. G. SANARELLI

Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)



# SEDATIF NERVEUX

CHOIX (HAbhoúlóne



ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ALGIQUE

A BASE DE

VERONAL SODIQUE

EXTRAIT de JUSQUIANE

INTRAIT de VALERIANE

LIQUIDE — 1 à 4 cuillerées COMPRIMÉS , — Deux à quatre AMPOULES ---

Injections sous-cutanées



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée
21, Rue Théodore de Banville - PARIS

Rue Théodore de Banville - PARIS

J. LEGRAND, PHARMACIEN



#### CURIOSITÉS MÉDICALES (Suite)

En pharmacopée indigène, il y a plusieurs sortes de « lechbà », dont les plus eonnus sont :

1º Le Lechbâ el Aoûd, qui est le plus actif ct est utilisé surtout dans le traitement des accidents graves de la syphilis secondaire. Ce n'est autre chose que la racine de salsepareille (Smilax officinalis), que l'on récolte dans les régions boisées du Moghreb.

2º Le Lechbâ el Iazir, qui a une action moins efficace, mais aussi moins brutale. On l'emploie dans le traitement des eéphalées, douleurs articulaires, etc., qui sont des manifestations si fréquentes de la syphilis chez les indigènes, Ce sont tout simplement les fcuilles du romarin (Ros marinus officinalis) qui fournissent ce médicament.

On se procure facilement ces plantes chez les toubibs ou les droguistes des marchés du bled et dans tous les souks el attarine (I) des villes. On les achète au rethal ou au demi-rethal (2). Le prix moven du rethal est d'un rial (5 francs). Un rethal suffit habituellement pour une cure.

Quand un malade a décidéde prendre le « lechbâ», il se rend au bain maure la veille du jour où il

COMPOSITION : Chaque cuillorée à scupe de "PANHÉMOL"

(1) Marché de droguerie,

(2) Livre ou demi-livre

doit commencer son traitement : il s'y lave minutieusement et revêt en sortant des vêtements neufs ou tout au moins soigneusement lessivés. Il ehoisit dans sa demeure une pièce diserète. vaste et silencieuse, reblanchie récomment à la chaux, dans laquelle il fait disposer deux couchettes: l'une pour lui et l'autre pour la personne qui devra l'assister pendant la duréc du traitement, veiller sur lui et le servir. Il s'v rctire le soir, après avoir absorbé un repas très

On fait deux parts égales de la plante que l'on vient d'acheter. La première est écrasée dans un mortier, puis moulue au moulin à bras et passée au tamis. On recueille soigneusement la poudre ainsi obtenue et on la renferme dans une tasse: neuve de préférence et munie d'un couvercle.

On fait bouillir l'autre moitié pendant deux ou trois heures dans une marmite neuve; puis on laisse refroidir la maeération.

L'absorption du médicament se fait vers trois heures du matin. Le malade prélève, dans la tasse où elle a été enfermée, une cuillerée à café de la poudre et l'introduit dans sa bouche; en même temps il avale un plein verre à thé de la macération qui sert ainsi de véhicule à la drogue.

## RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

ADULTES: Doux cuillorées à soupe par jour.

ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillorées à café par jour.

les cas graces LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (XVIII-). Tél. Wagram 61-42

20 gr. do sang total cencentré dans le vide et à froid. 2 gr. 60 d'Hémoglobino. 0 gr. 01 de Fer directement assimilable.

#### CURIOSITÉS MÉDICALES (Suite)

Il s'endort ensuite, recouvert de couvertures chaudes, qui favorisent la sudation. Vers onze au heures, on lui prépare un repas-léger composé sel. de pain sans sel, de miel, de beurre de vache fondu et d'eau bouillie. Ce repas est renouvelé dans la soirée.

Les effets dutraitement ne tardent pas à se taire sentir i îls se traduisent par un état d'asthénie, qui s'accentule de jour en jour et qui s'accenquagne habituellement d'une certaine irritabilité du caractère. Le malade doit éviter alors tout effort, presque tout mouvement ; il reste étendu sur sa couchette, servi, par un parent ou un serviteur, loin des importuus et des enfants, à l'abri du bruit, de tout souci et de toute préoccupation. Et cela pendant vingt jours ou sept-jours, suivant qu'il prend le lechbà el aoûd ou les autres lechbà.

La durée du traitement par le lechbâ el Aoûd est en effet de vingt jours, durant lesquels l'absorption de la drogue se fait chaque muit dans des conditions analogues et durant-lesquels le malade conserve la même alimentation.

Le vingtième jour, on rompt le traitement (kusser el lechba) en faisant un repas composé de couscous et d'une tête de mouton qu'on a au préalable lavée à l'eau bouillante, puis fait bouillir dans une marmite neuve.

Pendant la période de repos qui suit le traitement et qui est pour le lechbâ el Aoûd de dix à quinze jours. l'alimentation du malade se compose de tadgines (n) à la viande de mouton et aux navets-assaisonnés l'un peu d'oignon et de sel, de couseous, de beurre, de pain et d'eau bouillie.

La cure se termine comme elle a commencé, par le bain maure.

La durée du traitement par le leehbâ el Iazir et le leehbâ el Djehidia est de sept jours, suivis d'une période de sept, jours de zepos. Les mêmes règles président à ce traitement dont les effets sont beaucoup moins déprimants que ceux du précédent. Le leciblà el Aoûd n'est pas, en effet, sans présenter des dangers sérieux qui le font assez redouter des indigènes. On lui attribue des décès qui surviendraient pendaut la cure, au milieu d'une dépression physique et intellectuelle complète et qui pournient être dus plutôt à des myocardites ou à des néobrites spécifiques.

On utilise en outre le lechbà el Aoûd dans le traitement externe de certaines lésions syphilitiques rebèlles, concurrenment avec le traitement interne. On fait macérer pour cela daus l'eau chaude les résidus des racines, qui restent dans le tamis ; on en fait une sorte d'emplâtre que l'on applique sur la plaie et que l'on recouvre d'un morceau de molleton. On le renouvelle tous les jours et on obtient ainsi, paraît-il, la cicatrisation rapide de lésions anciennes sur lesquelles n'avaient pas en prise les autres traitements.

(r) Pagofits



## PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

SPÉCIFIQUE DE LIHYPERCHLORHYDRIE

d'Ulcus, Constraigle, Hypersécrétion permanente, Colites muco-membraneuses, Fermentations...anormales

DOSES 1 20 à 59.grs. pur jour, dans Eau, Lait ou Tianne. Chaque Flacon porte une mesure i.dant le cantieux correspond de 19.grad de Carbanuts, de Minutth.

Ph. EANCOSME, 71, Art Victor Emmanuel III, Paris et toutes Phies

L. B. A.
Téléphone : Élysées: 36-64

PRODUITS CARRION

L.) B. A. Telóphone : Élysées 36-4

606 - ARSÉNOBENZOL "SANAR" - 606 914 - NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR" - 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et Cio. 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### FAITS DIVERS

#### LA FEMME PICARD

Au centre de vénériens de la n° armée, entrait, un matin de novembre 1915, un grand beau gars de la cumpagne. Il était atteint, comme il n'est pas rare, d'un superbe chancre-syphilitique de la vence.

- Où as-tu attrapé cela? · En · permission, comme toujours?
- Oh! non, m'sieu le major! V'là ben six mois qu'j'y ai pas été.
  - Alors?
  - Alors... c'est pas en permission.
  - Alors, où?
- -- Mais pourquoi qu'm'sieu le major me d'mande ça?
- C'est dans l'intérêt des camarades; dans l'intérêt de la femme elle-même, car si tu me dis qui elle est cie la ferai soigner.
  - Ben sûr? Alors c'est pas pour la faire coffrer?
- Non, te dis-je.
- Alors... ben, voilà! C'est la femme Picard...
   Qui est-ce la femme Picard? ( û est-elle?
- Ben, voilà, J'étious au repos à S..., pas loin d'ici, avec le régiment. J'i ai porté mon linge à laver.

- Comment, ton:linge-à laver?
- Oui, c'est une blanchisseuse. Alors on a dîné ensemble et j'i ai payé un litre.
- Il faudra m'indiquer où elle demeure. J'irai la trouver.
  - Oui, m'sieu le major!

Deux jours:après; à deux dits de distance, était couché un «entrant», un gavroche de Belleville atteiut, lui aussi, de la même plaie affligeante sur de même organe déshonaré.

- Où as-tu attrapé cela? Bongre de bongre. Retour de pormission : à la gare de l'Est, comme les camarades.
- Ahl non, m'sieu le major. Rien d'Panam. C'est près d'ici ; une belle garce, si vous pouvicz la faire coffrer. Paraît qu'elle en a déjà attigé des mèqs... J'y portais ma lansquine à laver... A m'a enjôlé; j'i ai payé un litre et ca y était.
- « Ah! la sale garce! Tenez, elle demeure à S..., dans la grande rue à gauche, près du bureau de tabac. Vous verrez : y a une plaque du Touring au-dessus de la porte. Vous demanderez la femure Picard...

Quelques lits plus loin, un troisième poilu me disait :

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Par le

## "STANNOXYL

(D'ÉPOSÉ) ===

Comprimes à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. 4 mai: 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 movembre 1917, novembre 1918.

Société Médicale des Hopitaux, 25 mai 1917, 25 octobre 1918.

Société de Biologie, 29, juillet 1966.

Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet, 19 et 26 janvier 1928, 14 août 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Razis 19917.

Thèse André BRIENS, Paris: 1919.

MOBE D'EMPLOI : 8 à 10 comprimés par jour.

(Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### FAITS DIVERS (Suite)

 Moi aussi, m'sieu le médecin-chef, c'est la femme Picard.

\* \*

Du coup j'enfourchai Carmen, une superbe jument de pur sang qu'« un de la légère» en traitement à l'hôpital me laissait monter.

En prudent officier de complément, j'évitai les routes pleines d'autos d'état-major passant comme des boildes, de camions écraseurs, de moto-cyclettes claquetantes, tous animaux monstrueux et soutmois qui vous arrosent de leur soulle, vous lappent dans leur sillage et de leurs halètements pulsatiles épouvantent les chevaux, prompts aux écarts et ête à queue.

A travers les champs rasés et les bois jaunissants sous un tiède soleil d'automne, nous musardions paisiblement, Carmen et moi, le long des haies ou des mares, grimpant les coteaux, dévalant les pentes.

Carmen arrachait aux noisetiers des brindilles feuillues qu'elle mâchait à grand bruit de mors en bavant vert, et juché sur ma complice, je maraudais des pommes aux pommiers à bout de main, ou même des noix, sans gaule, aux noyers élevés.

Nous allions vers la femme Picard aux trois

Ce devait être quelque brune Lorraine de la Meuse, gaillarde accorte et pleine de sang, quelque façon d'hétaire aguichante aux hommes... On n'en voyait guère dans ces parages, car la gendamnerie impitoyable veillait. En dehors de toute prophylaxie, ça valait peut-être le voyage.

Mais voici qu'apparnissait le clocher. Des artilleurs menaint leurs chevaux maigres à l'abreuvoir; les 155 étaient rangés le long de la routecachés sous les arbres encore en feuilles. Des fantassins grouillaient dans les rues du village. La Grande-Rue avbe ses ruines. Le bureau de tabac. La plaque du Touring. Voici la maison: blanche, un seul étage, une grande fenêtre sale au milieu du mur; une porte ouverte sur le côté.

Je confiai Carmen à un poilu et j'entrai : c'était un grand couloir sombre, plein de poussière et de toiles d'araignées; on y trébuchait dans de vagues fermilles, fers à cheval, arrosoirs rouillés... Une porte mal jointe à gauche dans ce couloir apparaissait vaguement.

- Te frappai.
- Entrez, dit une voix.
- Je poussai la porte de la blanchisseuse.

C'était une grande pièce toute en longueur, toute en boyau, avec sur le mur en face, une haute cheminice campagnarde noire de fumée, et, près de la fenêtre, une table ronde avec un litre vide et trois verres encore rouges de vin. Dans le fond, on entrevoyait un lit de bois, aux draps obscurs, Deux ou trois chaises cagneuses à la paille éventrée.

Par terre, des vieux souliers, des morceaux de jouets, quelque ustensile usagé. Et là-bas, tout au bout, dans le noir, quatre gosses de deux à sept ans répandus sur le parquet, qui criaient, les cheveux en broussaille, le museau sale et le nez morveux.





# **CONSTIPATION** TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



glandes de l'intestin qui renforce les sécrétions glandulaires de cet organe.

2º Extrait biliaire dépigmenté qui

de la bile.

1 à 6 Comprimés avant chaque repas rebydrate le contenu intestinal.

4º Ferments lactiques sélectionnés action anti-microbienne et anti-toxique.

Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée

21, Rue Théodore de Banville, 21, PARIS

J. LEGRAND, PHARMACIEN

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE . TUBERCULOSI

# TRICALCINE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



TRICALCINE PURE

TRICALCINE CHOCOLATEE?

TRICALCINE :

# LA RÉCALCIFICATION

ne peut être. ASSURÉE d'une façon CERTAINE.
PRATIQUE

QUEL PAR LAS TRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIDILABLES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME -- SCROFULOSE

ALL'AITEMENT: - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPERSIÉS ACIDES - ANÉMIE

CONVALESCENCES FRACTURES

CARIS DENTAIRE . DIABETE .

ASTAME-TOUX GRIPPE (IDBUES) Doe KORAB

LIMITER DOE KORAB

LIMITER DOE COMMENT DE PART

CHARLES DOE COMMENT DE PART

CHARLES DE CAMERICA DE PART

CHARLES DE CAMER

PRODUITS DEFRÉGIME

### .. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de dégumes cuits et de céréales Lögumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



# CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon Etablissement, moderne, dans les monts du Léonnais

Étais acuras théulques et psychasthéulques, morphinomanes, maladiés du tube digestif et de la nutrition

CURES DE REPOS DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande



# MENTON "L'HERMITAGE"

Maison de cure climatique des D<sup>m</sup> Gallot et Coulard Convalescences, Etats asthéniques, Maladies de la Nutrition

Convalescences,
Etats asthéniques,
Maladies de la Nutritior
Contagieux exclus
Cures d'air et de soleil,
Hydrothérapie, Régimes

# TUBERCULOSES Bronohites, Catarrhes, Grippes l'EMULSION MARCHAIS?

de 3 à 6 cuillerées à café el Cioarrisse les lésions.

### FAITS DIVERS (Suite)

On ne voyait pas beaucoup de linge chez la blanchisseuse.

- Madame Picard?... fis-je en entrant...
- C'est moi, monsieur!

Fè li s'avança une sorte de malheureuse femme, jeune encore, mais vieille de désordre et de malpropreté, à la tignasse blonde indéfinissable, petite, maigre, hàve, vêtue d'une robe qui n'avait pas de couleur, chaussée de chaussures à lacets qui n'avaient plus de l'acets et bâillaient devant pour montrer des bas, percés...

C'était la femme aux trois amants!

Je restai un instant stupides plein de pitié pour les trois-amants. Enfallait-illane fringale! Pauwrespoilus!

— Je viens, dis-je enfin à la femme-Picard, pour une àffaire qui vous concerne. Mais, avant. toutes choses; songez que je viens iei en :ani:.. en ani qui vient vous rendre un service, un grand service-

Malgré ee début:rassurant, le visage de la femme Pieard ne reflétait pas la sécurité absolue, une certaine erainte y apparaissait:

Un des marmots, poussé par un plus grand, tombe sur le front et se mit à crier. La femme se précipita, distribua quelques taloches à droite, à gauche; et tout rentra. dans l'ordre. Elle les emmena dans une petite pièce du fond. Quand elle revint; j'insistatà nouveau sur le caractère amical de ma mission. Puis :

« Voilà de quoi il s'agit : j'ai, dans.mon hôpital, un soldat qui est malade et il prétend que e'est de vous qu'il tient eette maladie...

— Oh! monsieur, interrompit-elle. C'est faux, Ça n'est pos possiblec.

— Eéautæ, ma. brave dame, vrai ou faux, ilfaut tirur la chose-au clair. Illêst possible que vous soyez malade et que vous l'ignoriez. Il y a intérêt: à ce que vous le sacilièz. Pour cela, rien de plus simple. Je vais vous examiner-rapidepant-et jevous donnerai les moyens de vous soigner, s'il y a lien.

— Je ne veux pas que vous me regardiez... C'est des histoires. Je sais lequel qui a pu dire ça... C'est un grand frisé que j'ai remisé, parce que... C'est des mensonges.

— Il n'y a justement aucun grand-frisé dans l'listoire, je crains fort au contraire que ce nesoit la vérité. Et je vais vous d'îre confidentiellement une chose e si-vous a révoutez pas amicalement mes conseils, il pourra vous en cuiro. Il y aura plainte.contre vous, enquête de la gendarmericaet vous savez que, dans la zonedes armées, on ne plaisante pas. Vous serez expulsée de chez vous et dit pays:

La femme se mit à pleurer. Et; entre deux sanglots : « Alors, - je veux bleu vous écoutur i » Je n'eus pas de peine, sans procéder à des investigations très considérables, à me convaincre de la maladie de cette demme, et je lui fis promettre de venir chaque semaine à l'hôpital recevoir son truitement.

Il.y avait: six kilomètres à faire (douze, aller et retour); mais elle accepta ce compromis, plutôt que d'en passer par les gendarmes.

\*:

A quelques jours de là, un fantassin d'un régiment, territorial entrait à l'hôpital dans la salle des trois amants, touché lui aussi dans ses œuvres vives:

C'était un pauvre diable aux joues creuses, à. la barbe broussilleuse, aux yeux-gris, et que la vie dans les tranchées n'engraissait guère. Il avait sur le visage un tonnement douloureux de se treuver dans ce lit-châlit à la couvertne de laine marron, dans ce baraquement-sans blessés, d'invalides de l'amour.

- 18t vous? Où avez-vous attrapé cela? lui dis-je.
  - J'me 1'demande!
- Comment, vous vous le demandez? Vous devez bien avoir quelque idée là-dessus.
- Ma foi non. Je vous dis que j'me l'demande.
   Allons, je vais vous aider. En permission, à Paris, à la gare de l'Est, comme les camarades.
- J'suis ben allé en permission, m'sieu le major, mais pas à Paris. J'suis d'ees pays-ei, mon régiment est aux tranehées pas loin d'là. J'suis avenu.tout droit, il ya six semaines, à pied, à S.:.., mon patelin, où 'j'suis resté sept jours. J'ai rovu les gosses, et ma f'melle, j'ai travaillé à femdi-dui-bbis, j'ai varangé-des fañots, j'ai bri-colé et pis me v'làt. En fait d'hoee, vons savez, m'sieu lé-major, j'en ai pas fait lourd. J'ai p't-être bu un litre en arrivant et en repartant avec notre voisin qu'est pas mobilisé par la maladie.
- Vous êtes de S..., lui dis-je, pris soudain de euriosité et de pitié.
- Oui, e'est là que j'habite. Ma femme est blanchisseuse.
- Comment vous. appelez-vous?
- Je m'appelle Picard, m'sieu le major, matricule 4128. Vous pouvez l'voir sur mon livret.
- Ah! mince alors! étouffa dans ses drups et en.s'esclaffant uu colonial à la peau chargée detatouages.

Des têtes se levèrent au dessus des polochons, braquant sur Picard des yeax moqueurs et sans pitié pour cette double difortune, pour eux d'une lunière crue, embrumée de mystère pour le cerveau du territorial.

### FAITS DIVERS (Suite)

 Allons, mon vieux, tu en as vu bien d'autres à la Fille-Morte. N't'en fais pas. On guérira ça l lui dis-ie en matière de conclusion.

Chaque semaine la divine solution coula dans les veines des poilus, effaçant les blessures physiques et norales. La femme Picard, affrontant les neiges de l'hiver précoce et le froid des grand' routes, chaque semaine aussi venait recevoir l'absolution de ses fautes. Un jour, elle me demanda l'autorisation d'aller voir son mari dans la salle des poilus. Je lui fis remarquer qu'il n'était pas seul dans la salle, qu'elle y avait ses autres amis, peu satisfaits de ses travaux de blanchisserie; elle ne voulut rien entendre. Il fallait qu'elle vit son mari, qu'elle lui parlât. Etait-ee le repentir, sous la forme d'un litre de rouge, on quelque autre affaire?

— Après tont, voyez-le. Advienne que pourra! Or, cela fur très simple. La femme Picard alla embrasser son mari ; je n'ai jamais entendu dire, ò accommodation! que quelque scandale se fût produit. Je dus même plus tard interdire l'entrée du baraquement à la femme Pieard : les poitus l'accueillaient avec une bienveillance dangereuse pour la bonne tenue des loeaux hospitaliers.

a a

Epilogue. — Une auto s'arrête sur la route devant ma fenêtre. Il en descend un eapitaine de gendarmerie, le capitaine de gendarmerie de la division dont le quartier général est à S..., un

homme bien portant, la figure ronde, avec de bons yeux de ehien de garde et une physionomie placide, qui laissait peu de place aux éclairs de l'esprit.

 Bonjour, monsieur le médeein-ehef, dit-il, d'une voix sonore.

— Bonjour, eapitaine! Qu'est-ee qui me vaut l'honneur de votre visite?

— Plusieurs choses... D'abord, le général accorde l'autorisation aux officiers de votre formation de chasser le sanglier. Les plaintes des labitants sont justifiées. Ces animaux retourment les champs; il y en a beaucoup dans les forêts d'alentour. Tous ceux des Ardennes et de l'Argonne sont descendus par ici...

— La nouvelle est agréable, Ca nous distraira

un peu denotre solitude, et, si nous tuons quelque bête, ça ehangera notre ordinaire, terriblement monotone. Mais eneore?...

Ah! Voilà, c'est une affaire assez délicate!

— Tant que ça?

Oh! oui. Vous allez voir!
 Dites!

721. I. ...

Ith bien, nous avons à S... une femme...
 Ah! Diable! Vous en avez de la chance!...

I.a femme Pieard, sans doute.
 Précisément. Je vois que vous la connaissez.

C'est justement à propos d'elle que je viens iei!

- Que se passe-t-il done?

— Il se passe que cette femme est de mœurs légères, que nous la surveillons, car des hommes ont porté plainte contre elle; elle est peut-être

# PALUDISME

aigu et chronique

Camurgyl du Dite Canneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

# LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DAUSSE

FONDÉS EN 1834

### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus - Osier rouge, Sauge, Salicaire, -Sénecon, etc.

### INTRAITS

--- de Colchique, -Digitale, Gui, Marron, Valériane, ----- Strophantus, etc.

### COLLOBIASES

de Camphre, Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre, Térébenthine, etc.

### FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique, Levure de Bière, Mangano- Ampoules, comprimés et toutes ferreux, Soufre, Salicaire, etc. -

### PAVÉRON

---- Opium injectable --- prescriptions. ---

### NÉVROSTHÉNIQUES

Alministration de la Strychnine à doses progressivement croissantes. a) Par voie Hypodermique

Séries Progressives.

16 dosages différents de Strychnine de 1 à 10 milligr. par 24 ampoules. - Gouttes Phosphosthéniques. -

- b) Par voie Gastrique. Solutions composées titrées de Strychnine.
  - Gouttes Arsénosthéniques -

### SCLÉRAMINE

Iode organique injectable, Ampoules, Cachets à toutes prescriptions.

ECHANTILLONS & LITTERATURE, 4, rue AUBRIOT, PARIS (IV.)

Granules de Catillon

avec ces granules qu'ont été faites le que 2 à 4 par jour donnent une dim

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, COÈMES, Affections MITRALES, CARDIGFATHIES des PREAK & et at on faire on : sage

GRANULES DE CATILLON

iombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, et et la Signature CATILLE Briz de l'écademie de Medeeine pour "Etrophentus et Etrophentine", Mideille d'er Expo . univ. 1900, SOCOCOCOCOCO S, Boul's'-Martin, Paris pi

Ampoules # 0,0001

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait pancréatique

MONCOUR

Maiadics du Pole Hypopepsie Diabète par anhépatie En sphérulines dosées d 30 clgr. En sphérulines en doses de 12 gr. dosées à 0 gr. 125 En suppositoires

De 4 à 16 sphérulines par jour.

MONCOUR MONCOUR

dosés à 3 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 6 à 8 suppositoires —

Distric par hyperhépatie dosées d 20 cjgr. En suppositoires dosés d 1 or De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires

ns ent été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se délierent que s

Affections intestinales Troubles dyspeptiques En sphérulines dosées à 25 ofgr. De i à 4 sphérulines

MONCOUR

Constinution Entérite co-membraneuse hérulines dosées à 30 cigr. De 2 & 6 sphérulines

Extrait intestinal

MONCOUR

tion médicals

TÉLEPHONE 114

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses

inconvenients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun dez 2 repas

LIOUIDE CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI | Liquide 1 1 ou 2 cuillerées à soupe,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6 RUE DE LABORDE - PARIS



# PIER & Firs

41. Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol. 7

APPAREILS A AIR CHAUD APPAREILS DE MASSAGE

WIBRATOIRE Se montant sur toutes les prises de courant et fonctionnant

indistinctement sur alternatif et continu de 119 volts. BOITES A AIR CHAUD pour traitement

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE



### FAITS DIVERS (Suite)

malade... Nous voulons l'expulser, car elle est extrémement suspecte. Elle nous demande toutes les semaines un kisscz-passer pour venir ici. Elle nous a dit qu'elle venait voir chaque semaine le médecin-chef de l'hôpital, sans plus d'explication. C'est très suspect, vous comprenez. C'est très suspect...

- Mais non, je ne comprends pas. Suspect de quoi?
- Ah! c'est très délicat. C'est sue ect. J'aime mieux vous prévenir. On va l'expulser du village et hors de la zone des armées.
- En un mot, c'est un service que vous venez me rendre!
- Non pas, fit-il, en hésitant. Mais enfin... que vient-elle faire ici? Le général tient absolument à éclaireir la chosc.
  - Est-ce que vous la connaissez?
  - Oui, je l'ai vuc souvent dans le village!
  - Et comment la trouvez-vous?
- Vous savez, c'est unc femme.... Et puis, dans ce pays, il y a tant de Boches, tant d'espions!...
- Allons, capitaine, je vais vous tirer d'em-

barras et d'inquiétude. Pour une fois je violerai le secret professionnel. Les hommes qui ont dénoncé la femme Picard ne se sont pas trompés. La femme Picard vient ici se faire soigner. Dites an général qu'i fant qu'ellecontinuc et que, au lieu de l'expulser, elle et ses enfants (car vous savez qu'elle a des enfants), dans un autre pays où elle contaminera des bommes nouveaux, donnez-lui tous les laissez-passer du monde pour lui permettre de guérir.

Et si dans l'avenir quelque poilu, voire même quelque gendarme demande à la femme Picard un instant d'entretien et une minute d'oubli, ça coût'era moins cherà sa santé. Au revoir, capitaine.

 Au revoir, docteur.... J'ai compris, oui, j'ai compris.... Le général comprendra sans doute aussi.

Combien y a-t-il eu de femmes Picard « dans la zone »! Combien furent expulsées manu militari au lieu d'être dirigées, humainement et socialement, vers la main secourable du médecin!

G. MILIAN.

### SCÈNES MÉDICALES

### A L'HOPITAL BROCA

Cet illustre et récent patronage devrait évoquer un beau service moderne. Loin de là, il n'a pas rième aidé parfaire les actiens bătiments qui font tache à côté de la clinique gynécologique, seule « à la hauteur ». Leur aspect sordide donne un avant-goût des misères sociales qu'on y rencontre dans certains services sofeiaux.

Là, dans des salles basses, mal éclairées par de petites fenêtres, dans des soupentes mansardées prenant jour par des espèces de hublots, on pourrait se croire dans les soubassements d'un paquebot : ce sont les salles des malades. Les lits en fer, peints de vert pâle, s'alignent sur le parquet ciré : quand le chef passe, presque tontes les femmes sont debout au pied des conchettes comme pour une revue. Elles portent un costume uniforme : robes de toile bleue et fichu blanc. Quelques rares malades sont-alitées. Presque toutes les autres se pressent à la porte de la salle d'examen. Massées comme un troupeau, elles attendent l'arrivée du médecin. Parmi elles règnent relatifs le calme et le silence. On sent une discipline qui s'impose, mais supportée difficilement. S'il n'y a pas révolte, souvent, sous des debors sournois dans leur docilité, on sent, surtout chez les vraies professionnelles, un air de fronde et de blague. Dans le groupe, les types sont divers. A côté de couples qui semblent se dire des confidences, il y a l'habituée inconsciente ou vicieuse, la petite bonne dépaysée, ou la débutante plus ou moins novice, etc. Et l'on est pris de pitié pour toutes ces épaves depuis la pauvre vieille précoce qui traine une existence misérable, jusqu'à la petite fille qui commence à peine sa triste vie amoureuse!

Le chef est entré dans la salle et va « faine le speculum I lest judes sur me haute claise cles élèves serangent derrière lui pour suivre l'examen. Le défilé commence. Les malades arrivent à demi unes, puis quittent leurs derniers vêtements, les unes avec la désinvolture de l'habitude, les autres après une légère hésitation. Elles moutent plus ou moins vévement les gradins du ilt et s'étendent. Les premières fois, elles attendent anxieuses, puis curte. Les premières fois, elles attendent anxieuses, puis curte coupent l'examen de controsions et de plaintes étonffées. Plus tard, elles s'abandomient passivement ou, coquettes malgré tout, font des mines et, sur les bas grossiers de l'hôpital, exhibent des jarrettères enrubaunées ou d'élégantes bottines.

La séance terminée, le cluef et les dèves se retirent.

Quand lis traversent la sulle, les malades, silencleuses au
pied de leurs lits, les anivent d'un cell narquots ou d'un
sourire qu'on dirait ingénu. Et lorsque la porte se referme,
éest un grand éclat de rine, cri réflexe de révolte ou
d'insouclance. Parmi ces créatures on trouve « toute la
lyre », depuis la pauvre âme simple de la victime inconsciente jusqu'au vicieux cyniame de l'irrégulière éhoutée.
Pour la plupart, quelle pitté maigré tout !

Dr PIERRE MAUREL (de la Bourboule).

### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

### LE PROFESSEUR MARCEL LABBÉ

C'est avec le plus vif plaisir que la rédaction de Paris Médical a appris la nomination de M. Marcel Labbé à la chaire de pathologie et de thérapeutique générale de la Faculté de médecine de Paris.

M. Marcel Labbé a été en effet, depuis la fondation de notre journal, un de nos collaborateurs les plus fidèles et les plus appréciés. Le numéro consacré annuellement aux maladies de la nutrition a, sauf de bien rares exceptions, toujours contenu un article du uouveau professeur. Dans



Le Professeur MARGEL LABBÉ.

celui qui paraîtra le 1er mai, nos lecteurs trouveront encore un iutéressant travail signé de son nom sur l'épilepsie et le diabète.

Nous avons d'ailleurs d'autres raisons que notre sympathie personnelle pour nous réjouir de la nomination de M. Marcel Labbé.

Sa carrière a été, en effet, desplus brillantes et ses titres universitaires, ses qualités professorales, ses travaux, le désignaient tout naturellement au choix de la Faculté.

Élève des hôpitanx de Nantes, il vint termincr ses études à Paris : tour à tour interne des hôpitaux, médaille

d'or (1897), chef de clinique du professeur Landouzy, qui eut sur sa carrière l'iufluence prédominante, il devenait en 1903 médecin deshôpitaux et, en 1904, agrégé. En cette qualité il prit une part active à l'euseignement, ne se contentant pas de faire les cours qui lui étaient confiés, mais organisant demultiples conférences sur les sujets qui étaient l'objet de ses recherches : examen du sang. digestion, nutrition; multipliant dans son service de la Charité les cours cliniques. Il y a un mois encore, il dirigeait, avec notre collaborateur le professeur Carnot. un cours complémentaire de diététique qui ent le plus grand succès.

Son activité ne se borna pas à l'enseignement, ses publications furent nombreuses. Il serait impossible, dans cette courte notice, de les énumérer. Rappelons seulement qu'il y a eu deux phases dans sa carrière scientifique. Dans la première, nous le voyons s'attacher à l'étude du sang et des organes hématopoiétiques.

Seul, ou en collaboration avec Bezancon, il nous a apporté des notions précieuses sur l'anatomie et le rôle du ganglion lymphatique, et sur les différentes affections du sang. Ses travaux se trouvent exposés et ses idées groupées dans l'importaut Traité d'hématologie, qu'il publia avec Bezançon en 1904.

Depuis quinze ans, Marcel Labbé s'est appliqué plusparticulièrement à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes. Ses publications sur le diabète sout actuellement très nombreuses, et trop présentes à toutes les mémoires pour que nous tentious de les résuurer. Sa classification des diabètes en diabètes saus dénutrition et avec déuntrition a été généralement acceptée, Il a résumé ses idées sur l'alimentation dans un volume de la Bibliothèque de thérapeutique de Gilbert et Carnot, qui en est déjà à sa seconde édition.

Il ne pouvait être mieux placé que dans la chaire où Bouchard fit ses lecons retentissantes sur les maladies de la nutrition, pour continuer ses recherches, Puisset-il arriver à jeter un peu de jour sur un des domaines les plus obscurs de la pathologie I

Il aura, pour l'encourager dans sa tâche, la sympathie de ses collègues qui l'ont accueilli à l'unanimité, de ses confrères, et des étudiants qui apprécient sa parole claire et facile G. LINOSSIER.

### NOUVELLES

XIVe Congrès français de médecine à Bruxelles (19 au 22 mai 1920). — Le Congrès se tiendra à Bruxelles sous le haut patronage de L.L. MM. le roi et la reine des-Belges, sous la présidence de M. le professeur Henrijean. Vice-présidents : le professeur Bordet et le professeur Vandervelde : secrétaire géuéral : le professeur René Verhoogen ; secrétaire général adjoint : le Dr René Sand, agrégé ; trésorier : le Dr Godart-Danhieux, agrégé ; trésorier adjoint : le Dr Van Damme.

Les séances du Congrès auront lieu au palais des Académies, place des Palais.

19 mai, à 4 heures : Séance d'ouverture.

A o heures : Réception offerte aux membres du Congrès par le président et Mme Henrijean.

20 mai, à 9 h. 30 : Séance générale. La syphilis de

l'appareil cardio-vasculaire,

Rapportcurs: MM. Bayet, Etienne et Spillmann, Vaquez et Laubry, L. Rendu, Milian, Mougeot, Duc. A 2 h, 30 : Séance générale. Vaccinothérapie en général ; vaccinothérapie spéciale du cancer et de la fièvre typhoide.

Rapporteurs: MM. Chaumier, Vincent, Senez et Ranque, Cantiueone, Rodet, Gengou, Doyen, Buschettini.

A 7 heures : Banquet par souscription.

21 mai, à 9 h. 30 : Séance générale. Valeur thérapeutique du pneumothorax artificiel.

Rapporteurs: MM. Burnand, Derscheidt, Geeraerd, Dumarest, Kuss, Renon, Hauchamps, Herrié, Duc, Aubert, Jacquerod, Leuret, Holmgreu.

A 2 h. 30 : Séance de sections, Communications

A 9 heures : Réception à l'hôtel de ville.

### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

# HÉMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques

Ampoules, Cachets et Dragées

### PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

# RHEANTINE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

# OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes trais.

ALLOCAINE LUMIÈRE Mêmes emplois et dosages que la cocaïne.

Novocaïne de fabrication française. Aussi active que la cocaine. Sept fois moins toxique.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immu-

ASTHME COFUR REINS ARTERIOSCIEROSE ANGINE DE POITRI ELIXIR EUPNEIOU

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remede vraiment heroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents a lodisme. - 2 à 4 cuillerées à cate par jour. TTERATURE & ECHANTILLONS; LABORATOIRE MARTIN MAZADE STVALLIER (DROMI

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose. Goutte Saturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** 

### VAL MONT LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et MÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Foie, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉSITÉ; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ELECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Directe

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

### ENTÉRITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adutte

VALS PRÉCIFIISE l'Eau des Hépatlaues

# PARAFFINOLÉOL HAN

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINERAL

INDICATIONS:

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET

64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

# HELMREICH

NANCY -- Rue Saint-Jean -- NANCY

Électricité Médicale

### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

SI VOUS VOULEZ de bonnes

plats cuisinés tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommês, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.



# CALCILINE"

RÉCALCIFICATION, RÉMINÉRALISATION

COMPRIMÉS A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE MODE D'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'esu

avant chaque repas. Enfants 1/2 dose. A. ODINOT & PARIS & 25, rue Vanes

# Diabète



FOURNITURES GENERALES pour la MÉBECINE et la CHIRURGIE C. LUREAU



3" Rue Abel. (Gare de Lyon) Paris XII





# Intiphlogistine MARQUE DEPOSEE

à chaleur durable Glycéroplasme minéral

> (S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillous et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1º classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Telég. ANTIPHI.O-PARIS.

22 mai, à 9 h. 20 : Séance générale. Les lipoides en pathologie.

Rapporteurs: MM. Zung, Chauffard, Guy Laroche et Grigaut, Liuossier, Bordet, Watermann, Jovesco,, Lemoine, Gérard, Lourdan, Crespin, Mesnard.

Commission extraparlementaire de l'enseignement supérieur. — Sont nommés membres de la commission extraparlementaire chargée d'étudler les projets relatifs au développement de l'enseignement supérieur instituée au uninistère de l'Instruction publique.

MM. Victor Bérard, sénateur ; Léon Bérard, député ; Gheusi, député ; Lorin, député ; Charles Dumont, rapporteur général du budget à la Chambre des députés ; Regard, directeur général de la comptabilité publique au ministère des Finances ; Appell, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des sciences de l'université de Paris, membre du conseil supérieur de l'instruction publique ; Capitant, professeur à la Faculté de droit de l'université de Paris, membre du conseil supérieur de l'instruction publique; Duboscq, professeur à la Faculté des sciences de l'université de Montpellier, membre du conseil supérieur de l'instruction publique; Legouis, professeur à la Faculté des lettres de l'université de Paris, président de l'Association des professeurs des Facultés des lettres; Arnozan, professeur à la Paculté de médecine de l'université de Bordeaux, président de l'Association des professeurs des Facultés de médecine; Truchy, professeur à la Faculté de droit de l'université de Paris, président de l'Association des professeurs des Recultés de droit

Marine. --- M. le médecin en chef Valence est nommé au

grade de médecin général de 2° classe.

Ministère de l'Hygiène sociale. — M. le professeur

Quénu est nommé président de la Commission supérieure des maladies professionnelles.

Sont nomués membres de ladite commission: MM. les 19th Heim, professeur d'hygiène industrielle au Conservatoire des arts et métiers, et Got, directeur de la Société mutuelle d'assurances « La Mutualité industrielle ».

Sont nommés membres du Comité supérieur de la protection du premier âge : MM. Desmars, directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, et Méry, agrégé, médecin des hôpitaux.

Le nombre des blassés encore en traitement dans les hôpitaux militaires. — A une question posée par M. Galii, le uninistre de la Courer vient de répondre que le nombre des nillitaires blessés et malades appartenant à des classes démobilisées, en traitement dans les hôpitaux millitaires, était à la date du 15 janvier 1200 et 7 133.

La réorganisation des hépitaux. — Le D\* Grinda, député des Alpes-Maritimes, vient de saisir la commission de prévoyance sociale d'un projet de loi ayant pour but la réorganisation complète des hépitaux de Prance. Ce projet est signé par MM. le professeur Pinard, les D\* Mouprofit, Prançois, etc.

Il serait créé de nombreux dispensaires à rayon d'action réduit, possédant un personnel instruit et dotés de laboratoires pour le diagnostie précoce. Ces dispensaires, organes de prophylaxie, seraient la liaison entre le domicile du malade et l'hôpital.

Les hôpitaux seraient multipliés et modernisés.

L'Etat n'interviendrait que pour la création des hôpitaux, leur entretien incomberait aux caisses de l'assurance maladie et invalidité, dont l'organisation est prévue par le même projet de loi.

# Traitement des Dyscrasies nerveuses

# Sérum Névrosthénique FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Clycérophosphate de soude par centim. cabe.

Envol gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.
Téléphone 682-16.

2º En Gouttes (pour la voir gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

CURE SOLAIRE EL MARINE DE CAMBRILLE DE CAMBRILLE DE CONTROL DE CON

A propos du serest médical, — M. X..., plaidante en divorce contre sa femme, avair produit à l'appai de sa demande un certificat médical dont son avocat s'était efforcé de tirre gros argument. Après le tribunal, la 8º chambre de la Cour vient de décider qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ce certificat, le secret professionnel médical étant d'ordre public et un médech n'ayant pas le droit de déliver, à l'insu de sa malade, un certificat médical à un tiers, fitt-ce au mari. Cependant, la production de ce certificat a joné comme injure grave et le divorce a été prononcé au profit de la femme.

La Société française d'hygiène, dans sa dernière séance, a entendu une communication de son président, le D' Foveau de Courmelles, sur l'hygiène et la sécurité des radiologues. M. Vassivière a traité de «1a vraie journée anglaise», côté économique et hygiénique, où il prouve toute l'économie que ferait faire ce nouveau système qui réaliserait le maximum de rendement par le minimum d'éfort et dans le minimum de temps,

Ecole de puériculture de la Facuité de médecine de Paris (64, rue Desnouettes. Fondation franco-américaine). — L'enseignement élémentaire de la puériculture, destiné aux infirmières, a commencé le lundi 1<sup>est</sup> mars à 5 heures.

Sa durée est de trois mois environ.

L'enseignement comprend : des conférences, des stages dans les dispensaires de l'Ecole de puériculture, dans les maternités, les hópitaux d'enfants, les crèches, les dispensaires antituberculeux ; des visites aux différentes couvres d'assistance : des exercices de service sodal, accomblis sous la direction de l'Office public d'hygiène sociale du département de la Seine.

Le nombre de places mises à la disposition des élèves stagiaires pour ce premier cours limité à 30.

Les demandes doivent être adressées au directeur de l'Ecole par l'internicélaire des associations de sagesfemmes, des écoles professionnelles d'infirmières et les sociétés de Croix-Rouge.

Les élèves admises sont immatriculées à la Faculté de médecine de Paris et inscrites ensuite à l'École de puériculture où elles ont à verser un droit trimestriel de 50 francs.

Auditrices. — Un certain nombre de places sont misse à la disposition d'auditrices libres, autorisées à assaister aux conférences.

Des cartes sont délivrées à ces auditrices contre paiement d'un droit de 10 francs.

L'absence non motivée des auditrices à trois conférences consécutives entraîne le retrait de la carte et son attribution à une autre postulante.

Nota. — Un certain nombre de boursessont attribuées par le Comité directeur de l'Ecole aux élèves méritantes et peu fortunées.

Pour tout renseignement, s'adresser au secrétaire général de l'Ecole de puériculture, 64, rue Desnouettes, le matin de 9 heures à 10 heures.

Au salon de l'Aéronautique. — Les médecins qui s'intéressent à l'aéronautique au point de vue physiologique ont pu, à l'exposition qui s'est tenue au Grand Palais en décembre-jauvier dermiers, distinguer deux parties : l'une, plus spécialement aéronautique et rétro-



### WICKHAM

BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES. ORTHOPÉDIES, SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



# FERMENTS LACTIQUES GO fois plus actif EXTRAITS BILIAIRES Que les ferments lactiques seuls DÉSINFECTION INTESTINALE Chirche si Estacillus; LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIOCHIMIQUE, 189, Areaux de Wagner, PABIS

spective : l'autre, consacrée à l'aviation militaire et à ses progrès, et plus întéressante que la première, physiologiquement.

On y comptait six stands ayant trait respectivement : à l'examen des aptitudes physiques du candidat aviateur, à l'étude physiologique du système nerveux et des organes des sens (marche, coordination des mouvements, équilibre, vision, ouïe, etc.), aux divers appareils pour les recherches physiologiques (mesure des temps de réaction, etc.), aux épreuves des fonctions respiratoire et circulatoire, aux laboratoires et radioscopie nécessaires à l'examen des candidats, enfin aux expériences de Garsaux dans le caisson à dépression atmosphérique de Saint-Cyr, avee l'inhalateur automatique d'oxygène ainsi que le masque respiratoire de l'aviateur, sans oublier la hoîte de secours pour parer d'urgence aux accidents qui peuvent survenir au cours d'un raid. De nombreux dessius, des graphiques, précisant les modifications subies par l'organisme en haute altitude, étaient exposés.

En somme, les médecius qui ont visité ce Salon ont admiré le nombre et l'importance des progrès scienti fiques et pratiques réalisés en matière d'aviation. Nous devons ce progrès à nos physiologistes et aux médecins qui se sont particulièrement intéressés à la conquête de l'air.

Conférences de propagande. — Le Dr André Vahram. ancien médecin-assistant de l'hôpital Boncicaut, bien connu du monde sciențifique par ses nombreux travaux, quitte Paris pour se rendre à Constantinople où il orgaulsera des conférences pour faire ressortir le rôle de la science française dans le domaine de la médecine.

Projet de réorganisation du laboratoire municipal de chimie. - Dans sa dernière session de décembre, le conseil municipal s'est occupé du Laboratoire de chimie de la Ville de Paris. Louis Dausset, rapporteur général, a formulé eertaines remarques dont volci un extrait :

\* Nous avons lei un organisme excellent dont nous ne savons pas tirer tout le parti désirable. C'est le Laboratoire municipal de chimie. Ce laboratoire est dirigé par un homme éminent qui a falt ses preuves, mais il faut reconnaître qu'il a toujours été plus au service de l'Etat qu'au service de la Ville de Paris.

« Depuls 1912, une section du Laboratoire travaille pour la répression des fraudes, se conformant strictement aux méthodes d'analyse et d'essai fixées par les décrets. Aucune Initiative, aucune liberté d'action n'est possible en cette matière. Le Laboratoire absorbe là le quart de son activité, au profit d'un service d'Etat, attaché à un rôle strictement défini, qu'il exerce selon des règles invariables.

« Mais II a été chargé, à eôté de ces attributions essentielles, d'une foule d'autres travaux disparates. Il jone le rôle de conseiller technique de la Préfecture de police, du Conseil d'hygiène et des services de la Ville de Paris et du département de la Seine. A maintes reprises, le eonsell municipal exprima son désir d'en faire un véritable organe d'études scientifiques, et, ce qui marque une orientation très nette vers un rôle tont différent du rôle primitif, Invita M. le Préfet de la Seine, par délibération du 31 décembre 1907, à confier an Laboratoire municipal toutes les analyses chimiques ponvant Intéresser les différents services de son administration, en vue de con-



# ORRHUETINE JUNGK



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm3 5 francs. ABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

trôler la composition et la qualité des marchandises ou des deurées et matériaux fournis à la Ville ou au Département. »

« Il reste que le Laboratoire, s'il ne fut plus exclusivement consacré à l'examen d'échantillons pour le compte de l'Etat ou pour le publie, s'employa à une foule d'opérations sans liens les unes avec les autres, donnant son avis au Préfet de police à propos des prescriptions à introduire dans ses ordonnances, effectuant des études expérimentales pour le Conseil d'hygiène, intervenant d'urgence à l'occasion d'accidents, se chargeant de 'enlèvement et de l'analyse des engins explosifs, de l'examen des denrées fournies par le ravitaillement. contrôlant les fosses septiques, etc., etc., œuvre considérable, complexe, dont chaque partie est venue s'ajouter aux précédentes, selon les hasards ou les nécessités du moment. Besogne importante, mais dont l'effet se perd dans l'éparpillement, et qu'aucune vue générale ne vient ordonner ni amplifier. Rien qui révèle, dans les rapports du Laboratoire avec les divers services, une surbordination de l'exécution à la recherche scientifique, des contrôles fragmentaires, sans doute, selon le bon vouloir des services iutéressés, des interventions sur des questions ou des matières imposées ou limitativement énoncées. Le laboratoire n'ouvre pas la marche dans la voie de l'expérimentation active.

Après intervention d'antres conseillers pour appuyer les critiques de M. Dansset, la proposition suivante a été reuvoyée, pour étude, à l'administration et aux commissions comnétentes:

« ARTICLE PREMIER. — Concurrenment au projet de transfert et de reinstallation, hors des locaux de la 17réfecture de police, du Laboratoire municipal de chimie, un projet de réorganisation des services de ce laboratoire sera mis d'urgence à l'étude, comportant :

«1º La transformation des sections centrales de cet organisme en laboratorie d'études et de recherches, sans préjudée du maintien dans leurs fonctions actuelles : a) de la section du Laboratoire municipal chargée de la répression des fraudes et des analyses gratuites on payantes d'échantillons fournis par le public, de la section du service des explosits et des services affectés au rôle de conseillers techniques de la Préfecture de police; b) des divers laboratoires de la Ville de Paris actuellement existants affectés à des services particuliers et étroitement socialisés :

« 2º Le rattachement du Laboratoire à la Préfecture de la Seine :

« 3º La revision du tarif des analyses payantes.

« ANT. 2. — Il sera constitué une Commission mixte chargée d'établir les bases suivant lesquelles pourrait fouctionner un régime de rapports réguliers entre les services d'exécution de la Ville de Paris, du département de la Seine et des communes sulurbaines, d'une part. et les services techniques du Laboratoire, aux fins de déterminer la nature et l'ordre d'urgeuee des recherches à entreprendre, »

Consell supérieur de l'Instruction publique. — Sont nommés, pour quatre aus, membres de la section pernante du Consell supérieur de l'Instruction publique : MM. Roger, doyen de la Faculté de médeeine de l'Université de Paris, délégué des Facultés de médecine et Facultés mixtes, et Guignard, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacé de Paris, délégué des Booles supérieures de pharmacé de Paris, délégué des Booles supérieures de pharmacé.

Ecoles vétérinaires. — Le mardi 23 mars prochain, il sera onvert, à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, deux concours pour la nomination à trois emplois de chef de travaux stagiaire vaceants dans les Ecoles vétérinaires.

1º Chef de travaux stagiaire attaché à la chaire de pathologie chirurgicale, médecine opératoire; ferrure et clinique médico-chirurgicale de l'Ecole vétérinaire d'Alfort;

2º Chef de travaux stagiaire attaché à la chaire de pathologie médicale, sémiologie, propédeutique, jurisprudence vétérinaire et clinique médico-chirurgicale, des Réoles vétérinaires de Lyon et de Toulouse.

Les candidats devront adresser leur demande sur timbre au ministère de l'Agrienlture (direction des services santidares et scientifiques et de la répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, l'aris) vingt jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture du concours:

Un hommage serbe à des médecins français. - Nous avons l'écho, par le journal des Débats, d'un nouvel hommage rendu par des Serbes anx quelques médecins français qui, en décembre 1918, répondant à l'appel du gouvernement serbe, s'embarquèrent à Toulon avec le premier convoi de réfugiés qui regagnaient leur pays reconquis. C'est l'administrateur du Cercle franco-serbe d'Ouzice qui fait connaître l'œuvre éminemment patriotique et humanitaire de Mme le Dr de Marsilly, de MM. les Drs Vassel, Neveux et Gnibert. Le Dr Vassel, notamment a créé à Ouzice (ville située au nord-ouest de la Serbie) un service médico-chirurgical qui rendit les plus grands services. En outre, ce chirurgien s'appliqua à la diffusion de la langue française en Serbie, en organisant une école du soir pour les auciens élèves du gymnase, école où il donna des leçous de français à plus de quatre-vingts auditeurs, pariui lesquels se rangeaient un sous-préfet et des dames. Plus récemment, ee même médecin français prit l'initiative de fonder à Ouzice un Cerele franco-serbe, des. tiué à « rendre durables les liens d'amitié contractés sur les champs de bataille de Serbie ».

Commission supérieure d'hygiène navale. — Sout nommés membres de la Commission supérieure d'hygiène navale et d'épidémiologie : MM. Calmette, sons-directeur de l'Institut Pasteur, et Dienert, chef du service de la surveillance des caux de la Ville de Paris.

# Dragées ..... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) { NERVOSISME #687A60, 49, Bool. de Pert-Reval, PARIS

### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg ==0,8t)
SIROP (0.48)
PILLIES (0.01)

AMPOULES (0.01)

43, Beulsward de Port-Royal, PARIS.

TOUX PERVEUSES INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

Exportion rétrespective de Nonaco. — Les Congrès d'hydrologie de de Inalassotifiemple ont comité à MM. Caron de la Carrière et Molinéry l'organisation d'une exposition rétrospective des villes d'eaux : doeuments, estampes, gravures, métailles, moulages se rapportant an passé de nos stations thermales, anx personnages cédères qui y out fait un séjour, aux médècus qui les out flustrées (Pidoux, La Frambolisére, Borden, Hanneau, etc) contribueront au succès de cette exposition. Tous les eurois seront aux frais du Congrès. L'exposition est gratuite. Adresser toute la correspondance et tout document à M. Dumontpallier, l'alais du Soleil, à Beausoleil (Alpes-Martituse).

Cours de pathologie externe. — M. MAUNCE CHIWASSU, gartigé, chungé de cours de clinique des maladies des voies nrimaires, commencera le conrs de pathologie externe le mardi 9 mars 1920, à 6 heures (amphilticătre Valpian), et le continuera les jeudies et samedis suivants, à la même heure. Ce cours est plus spécialement réservé aux étaidants de 3º amée d'études.

PROGRAMME: Organes génitaux de l'homme, bassin, crâne, face, con, rachis.

Cours d'anatomie médico-chirurgicale. — M. le professers Bissand Cuxbo commencera le cours d'anatomie médico-chirurgicale appliquée à la\_médecine opératoire le vendredi 12 mars 1920, à 10 heures (grand amphiblédire de la Facultio, et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure. Obstr Du COURS: Anatomic chirurgicale du cou et

du trone avec opérations correspondantes.

Cours et travaux pratiques de chimie médicale. —
M. le professor A. Dissonsiz cominencera une série de leçons de chimie appliquée à la médecine les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 76 heures application l'hédite Vulpiam), à partir du samiédi 13 mas inclusivement. Des exercices pratiques auront lieu, sous la direction de M., le D' Mooc.

Cours de pathologie chirurgicale. — M. Gosser, professeur, fera sa leçon inaugurale le lundi 15 mars 1920, à 6 henres (grand amphilitéâtre), et continuera sou cours les lundis, mercredis et veudredis suivants, à la même heure, au petit amphilitéâtre.

PROGRAMME: Affections chirurgicales de l'abdounca. Cours de pathologie Interne. — M. le professeur VAQUEZcommencera le cours de pathologie interne le mardi 16 mars 1920, à 18 heures (petit amphiltédire), et le continuera les jendis, samedis et mardis surivants à la même heure. Ce cours est plus spécialement réservé aux ctudiaris de 3° ambe d'études.

ODJET DU COURS: Maladies des vaisseaux et du saug.

— Les conférences du samedi auront lieu à la Pitié et seront destinées à des exercices pratiques d'exploration elinique: sphygmo-manométrie, radiologie, électro-enréliographie, hématologie, etc.

Conférences de pathologie Interne, par M. MAURICE VILLAREZ, agrégé, les lundi, mercredi et vendredi, de 18 henres à 19 heures, aupetit amphithéâtre de la Faculté, à partir du lundi 8 mars 1920.

OBET DU COURS : Maladies du foie et da paucréas. Clinique d'accouchements et de gynécologie (Clinique Baudelocque), professeur A. COUVELAIRE. — Enseignements complémentaires, pendant les mois de février et

mars 1920, réservés aux docteurs en médecine français et étrangers et aux étudiants ayant terminé leur ccolarité. 1º Cours de diagnostic et de thérapeutique obstétricale, par MM. les Des Lévy-Solal, Vignes, Cleisz et Sellé. Ce cours comprendra des exposés théoriques, des examens eliniques et des exercices opératoires. Il aura lieu tons les matins à 9 henres et tontes les après-midi à 15 henres. du lundi 2 au samedi 28 février, Droit d'inscription 100 francs. - 20 Cours d'anatomie et de physiologie obstétricales, normales et pathologiques, par MM. les Drs LEVY-Solal, et LELIÈVRE; il aura lieu du lundi 15 au samedi 27 mars, l'après-midi à 14 henres. Droit d'inscription ; 100 francs. - 3º Cours de puériculture sous la direction de M, le Dr Pagny. Ce cours anra lieu tous les matins à 9 heures et les après-midi à 15 heures, du lundi 15 au samedi 27 mars. Droit d'inscription : 50 francs.

Clinique Baudeloeque. — Cours d'anatomie et de physiologie obsi<sup>4</sup>tricates, normales et pathologiques. — Durce du cours : du lundi 15 au samedi 27 mars, à 14 henres. Lundi 13 mars. — Anatomie topographique de l'intérus

gravide (M. Lévy-Solal). Mardi 16 mars. — Anatomie et physiologie du placenta (M. Cleisz).

Merciedi 17 mars. — L'ntérns parturient (anatomie et physiologie) ; le bassin mou (M. Levaut).

Jeudi 18 mars. — Utérns pendant la période de délivrance, le décollement du placenta, l'inversion ntérine, l'involution utérine (M. Lévy-Solal).

Vendredi 19 et samedi 20. — Anatomie pathologique des viciations pelviennes (rachitisme, boiterie, eoxalgie, luxation congénitale de la hanche, cyphose, bassin oblique ovalaire de Naegele, spondylizème, spondylolisthésis, ostéomalaeie, achondroplasie) (M. Levant).

Lundi 22 mars. — Môle hydatiforme et néoplasmes plasmodiaux (M. Lévy-Solal).

Mardi 23 mars. — Le placeuta dans les gestations multiples (M. Adam).

Mercredi 24 mars. — Lésions pathologiques dans les syndromes toxémiques de la gestation (vomissements graves, albuminuric, convulsions éclampsiques) (M. Levant).

Jeudi 25 mars. — Tumeurs compliquant la gestation (M. Vignes).

Vendredi 26 mars. — Gestations ectopiques (M. Lévy-Solal).

Samedi 27 mars. — Glaudes à sécrétions internes et gestation (M. Adam).

Cours de vacances de la Faculté de médecine de Liége.

— La Faculté de médecine de l'université de Liége organise une série de cours de vacances, qui seront donnés du lundi 29 mars au samedi 10 avril 1920 (vacances de Páques)

Le droit global d'inscription est fixé à 200 francs.

Les inscriptions seront reçues à l'Université, an bureau de M. Couvreur, appariteur de la Faculté de médecine, tous les jours ouvrâbles, de 11 heures à midi. Elles pourront aussi être transmises par écrit, accompagnées dn montant du droit.

LISTE DES COURS. — Professeur Firkrt et Dr Kremer, assistant : Autopsies et démonstrations d'anatomie pathologique,

Professeur Fraucotte et Dr Leroy, assistant: Démonstration des principaux types de maladies mentales. Ponction lombaire, prise de sang, etc.

- Professeur Troisfontaines : Diagnostic et traitement de la syphilis et du chancre simple.
- Professeur Malvoz et Dr Léou Muller, assistant: La technique bactériologique du médeciu praticien.
- Professeur Willems et Dr Albert, assistant: Technique et résultat du traitement actuel de l'arthrite puruleute; appareillage des fractures; technique des opérations d'urgence.
- Professeur Weckers, Dr Lambrecht et M<sup>11e</sup> Rousseau; Nouvelles acquisitions dans le domaine de l'ophtalmologie pratique.
- Dr Hogge, chargé de cours : Cours pratique d'urologie.
  Dr Delrez, chargé de cours : Luxation congénitale de
- Di Delrez, chargé de cours : Luxation congenitate de la hanche ; tuberculoses ossenses et àtticulaires ; transfusion du sang.
- Dr Plumier, chargé de cours : Démonstration des méthodes de laboratoire appliquées à la clinique.
- Dr Lejeune, directeur du laboratoire de radiologie et d'électrothérapie : Ce que le médecin praticien doit savoir en radiologie.
- D' Demunter, directeur de la clinique cinésithérapique : Technique des maucuvres de massage.
- Dr P. Firket, assistant : Médecine opératoire obstétri-
- cale.

  Dr Watriu, assistant : Recherches de laboratoire appliquées à l'obstétrique et à la gynécologie.

### MEMENTO DU MEDECIN

- 6 MARS. Paris. Ouverture du cours de pharmacologie par M. le Dr TIFFENEAU (Faculté de médecine).
- 6 MARS. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD: Leçon clinique à 10 heures.
- 7 MARS. Paris. Assemblée générale de la Société centrale de l'association des médecins de France (Faculté
- de médecine, à 2 heures).

  8 Mars. Lyon. Concours de pharmacien des hôpi-
- taux de Lyon.

  8 MARS. Paris. Ouverture, au ministère de l'Intérieur, du concours pour l'admission aux emplois de
- médecin adjoint des asiles publics d'aliénés.

  8 Mars. Paris. Hôpital Laënnec, 10 heures. M. le
- Dr JOUSSET: Leçon clinique sur la tuberculose. Paris. — Asile Sainte-Aune, 13 h. 30. M. le Dr LAIGNEL-
- LAVASTINE: L'expertise médico-légale psychiatrique.
  8 MARS. Paris. Hôtel-Dieu, à 10 li. 30 (service de
- M. le professeur Roger). Conférence de M. le Dr Trámo-Lières : Diagnostie de la syphilis primaire et secondaire. 8 Mars. — Paris. Ouverture du registre d'inscription
- pour le concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris (Assistance publique, 3, avenue Victoria).
- 8 Mars. Paris. Ouverture des conférences de pathologie interne de M. le Dr Maurice VIII, Arrit, agrégé (Faculté de médecine), à 18 heures. Notions générales de pathologie hépatique.
- 9 MARS. Paris. Ouverture des conférences de pathologie externe par M. le Dr Chevassu (Paculté de médecine).
- 9 MARS. -- Paris, Hôtel-Dieu, 10 h. 30 (service de M. le professeur Roger). Conférence de M. Godlewski : Recherche du tréponème.
- 9 MARS. Paris. Hôpital Laënnec, 10 heures, M, le Dr LereBoullett: Leçon clinique avec présentation de malades.
- 9 Mars. Aix-en-Provence. Concours de médecin et de chirurgien des hôpitaux d'Aix-en-Provence.

- 10 Mars. Paris, Faculté de médecine, 18 heures. Conférence de M. le Dr VIII, aren: Technique et résultats de l'examen physique du foic.
- Paris. Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Préscutation de malades, notions de thérapeutique, à 10 h. 45. Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30. M. le Df LAIGNEL-LAVASTINE: Les excités.
- 12 Mars. 'Paris. Leçon inaugurale du cours d'anatomie médico-chirurgicale par M. le professeur Cunéo (Faculté de médecine de Paris).
- 12 Mars. Paris. Faculté de médecine, 18 heures. Conférence de M. le Dr VILLARET. Diagnostic clinique des gros foies,
- Paris. Hôpital Laënnec, 10 heures. M. le Dr Harvier: Leçon clinique avec présentation de malades.
- Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30. M. le Dr Laignel.

  Lavastine: Les déprimés.
- 13 MARS. Paris. Faculté de médecine. Ouverture
- du cours de chimie de M. le professeur Descrez.

  13 Mars. Paris. Hôtel-Dieu. Clinique médicale.
- M. le professeur Gilebrat : Leçon clinique, à 10 h. 45.

  Paris. Hôpital Beaujon. Clinique médicale. M. le
  professeur Achard : Leçon clinique, à 10 heures.
- 15 MARS. Paris. Leçon inaugurale du cours de pathologie externe par M. le professeur Gosset (Faculté de médecine de Paris).
- 15 MARS. Paris. A la clinique Baudeloeque, ouverture du cours d'anatomie et physiologie obstétricales par M. Léwy-Solal, et du cours de puériculture par M. Paquy. 16 MARS. Paris. Concours de chirurgien des hôpi-
- taux de Paris.

  16 Mars. Paris. Faculté de médecine. Ouverture du cours de pathologie interne de M. le professeur
- YAQUEZ.
  16 MARS. Bordeaux. Concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux.
- 17 MARS. Paris. A la Faculté de médecine de Paris, à 9 lieures, concours de médecin et de chirurgien de l'hôpital civil de Tunis.
- 20 MARS. Rouen. Clôture du registre d'inscription au concours de médecin adjoint des hôpitaux de Rouen.
- 20 MARS. Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de médecin du dispensaire de salubrité (Préfecture de police).
- 22 MARS. Paris. Ouverture du concours de la médaille d'or (médecine).
   23 MARS. Paris. Ouverture à l'Ecole vétérinaire
- d'Alfort du concours pour trois places de chef des travaux stagiaire.
- 23 MARS. Nancy. Concours pour trois places d'interne à l'asile de Maréville (Paculté de médecine de Nancy). 24 MARS. — Paris. Ouverture du concours de médaille d'or (chirurgie).
- 25 Mars. Paris. A 14 heures, salle des concours de l'Assistance (rue des Saints-Pères), répartition des internes dans les services.
- 27 MARS. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris (Assistance publique, 3, avenue Victoria).
- 29 MARS. Paris. Clinique Baudelocque. Ouverture du cours de vacances de Pâques. Diagnostie et thérapeutique obstétricales par MM, les Drs Lievy-Solal, et VIGNES.
- 29 MARS. Lifge Cours de vacances de la Faculté de médeciue de Liége, par les professeurs Firket, Francotte, Troisfontaines, Malvoz, Willems, Weckers, Lambrecht, Hogge, Delrez, Plumier, Lejeune, Demunter, Watrin.
- 10 AVRII. Lyon. Clóture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Lyon.

### VARIÉTÉS

### LA " MALADIE DE CALAIS "

### et les manifestations suscitées alors par la guérison du Gran 1 Roi,

Tont ce qui a trait à la santé de Sa Majesté Louis le Grand, ainsi d'ailleurs que le moindre des faits et gestes de ce « Roi du Monde », a été livré, depuis fort longtemps, à la curiosité universelle. Les révélations de nature plus particulièrement médicale émanent d'écrivains ou de commentateurs dont le plus grand nombre sont étrangers à la médecine. Il fant presque arriver jusqu'à nos jours, ponr voir les médecins consacrer leur savoir professionnel et leur plume à l'examen raisonné des maladies des empereurs et des rois. Rappelons ici, parmi les auteurs modernes, le nom de Maurice Raynaud, dont le livre sur les Médecins au temps de Molière (thèse pour le doctorat ès lettres) date de 1862; citons, parmi les auteurs plus récents, les noms des Drs Corlieu (1) et Witkowski (2) et plus spécialement celui dn Dr Cabanès (3).

Cepcudant, si l'on cède à la curiosité de remonter jusqu'aux sources des informations diverses concernant la santé du roi Louis XIV; si, par exemple, l'on furette dans les Mémoires du duc de Saint-Simon (4); si l'on feuillette le Journal quotidien du marquis de Dangeau (5); si l'on se divertit à lire les Lettres de Guy Patin; enfin, si l'on recherche, çà et là (6), quelles furent les réactions de l'émotion publique suivant les fluctuations de l'auguste santé, alors on acquiert pleinement l'assurance que, malgré de multiples moissons, il reste beaucoup à glaner.

On est renseigné directement sur les maladies du grand monarque, par ce document fondamental qu'est le Journal de la santé du roi Louis XIV (7). journal écrit, ainsi qu'on le sait, par Vallot, d'Aquin (8) et Fagon, qui occupèrent successivement

- (1) La mort des rois de France.
- (2) Comment moururent les rois de Prance.
- (3) Les maladies de Louis XIV (la maladie de Calais, les vapeurs, la fistule, les dents, la gangrène sénile), passim, in : Le Cabinet secret de l'Histoire, Lègendes et curiosités de l'His-
- toire (2º éd.), Les morts mystérieuses de l'Histoire (2º série). (4) Commentées par Laurent, professeur au Collège royal
- de Charlemagne, 1818, 6 vol. in-8,
- (5) Avec des additions inédites du due de Saint-Simon. Le Journal du marquis de Dangeau commence sculement à l'année 1680 pour finir à 1720, Voltaire prétend que ces mémoires sont des nouvelles à la main, écrites quelquefois par uu des domestiques de Dangeau, « ee qu'on reconnait souvent au style, aux inntilités et anx faussetés dont ce recneil est rempll » (in Siècle de Louis XIV).
- (6) Par exemple dans les lettres ou mémoires divers : de la princesse Palatine, de Marie-Elisabeth, de Mme de Motteville, de M<sup>110</sup> de Montpensier, de Madame, du maréchal du Plessis, etc.; sans omettre, à tous égards, le Siècle de Louis XIV.
- (7) Le manuscrit est à la Bibliothèque nationale, Il a été publié et commenté par M. Le Rol, conservateur de la Bibliothèque de Versailles (un vol. in-8, 1862)
- (8) On lit par ailleurs Daguin (notamment dans le Journa!

auprès du monarque le poste de « premier médecin ». Bien qu'entré en fonction en 1652 (Louis XIV avait alors quatorze ans), Vallot fait commencer le jonrnal à l'année 1647. Le premier médecin était alors Vaultier, qui avait succédé lui-même à Cousinot, doyen de la Faculté de médecine de Paris premier médecin de Louis XIII et devenu premier o médecin du Dauphin à la naissance de ce dernier, en 1638. Le journal est continué par d'Aquin de 1671 à 1693, c'est-à-dire jusqu'à la disgrâce oui l'éloigne définitivement de la Cour. C'est alors Fagon qui prend la plume ; mais, devenu vienx et souffrant, il ferme le journal en 1711, nous privant ainsi de renseignements de première main sur la santé du roi pendant les quatre dernières années de son règue.

D'après Vallot, « ce livre n'est fait que pour le roi, saus son commandement ». Il ajoute que le monarque lisait fréquemment le journal de sa santé. Voilà qui explique suffisamment le soin méticuleux avec lequel les premiers médecins du roi s'appliquent tour à tour à flatter l'amour-propre de leur illustre malade, ainsi qu'à mettre en valeur l'influence de leur talent personnel et de leurs médications sur les gnérisons survenues « avec l'aide de Dieu ».

Voici, en résumé, ce que nous apprend Vallot : Louis XIV, né d'un père débile et très affaibli, manifesta de bonne heure de la « délicatesse de poitrine » et de la «faiblesse d'estomac ». A l'âge de neuf ans, le roi fut pris de la petite vérole. Vaultier, alors premier médecin, prescrivit d'abord deux saignées ; puis il manda en consultation Guénault et Vallot qui se rencontrèrent avec les Séguin, oncle et neveu, premiers médecins d'Anne d'Autriche. Les cinq médecins ne s'entendent pas. Vallot propose une troisième saignée, qu'approuve Guénault, mais que rejettent les deux Séguin. Néanmoins il est procédé à une troisième saignée, puis à une quatrième. Entre temps survicument une menace de gangrène des orteils, puis une « soif extraordinaire » : ce qui motive de nonvelles consultations entre les médecins et suscite de nouveaux désaccords. Vallot se prononce pour une purgation, les autres pour une saignée. Finalement Vallot, qui était énergique et autoritaire, l'emporte. C'est le triomphe du calomel et du séné, c'est l'heureuse terminaison de la maladie au dix-huitième jour, c'est la mise en renom du premier médecin Vallot.

A quatorze aus, Louis XIV, qui devait souffrir toute sa vie de troubles gastro-intestinaux, est pris d'un « flux de ventre » pour avoir, dit-ou, mangé trop de fruits ou par suite des fatigues occasionnées par

du marquis de Dangeau, ainsi que dans la Pharmaco p'e universelle de Nicolas Lémery, D'après M. Le Roi, le grand-père, qui s'appelait Mardochée, avait quitté Carpentras, où il était rabbin, pour aller se faire baptiser à Aguino,

### VARIÉTÉS (Suite)

de nombreux déplacements. Les layements et le emplâtre de sa composition, qu'il avait inventé quinquina composent le traitement.

En 1653 - Louis XIV avait quinz: aus -

quelques années auparavant à l'usage des Religieuses de l'Ave Maria, très sujettes, écrit Vallot



Vallot constate avec appréheusion une dureté squirreuse « au bout du tétin droit ». La tumeur disparaît, écrit-il, grâce à l'application d'un

à cause de l'austérité de leur vie et de la mudité des pieds, aux « loupes des genoux ». Deux aunées plus tard, Louis XIV est atteint



SOLUTION
OU
COMPRIMÉS
Établissements
Albert BUISSON
157, rue de Sèvres



Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration 50US SES 2UATRE FORMES

PURE

PHATÉE plus str des cures Le

CAFÉINÉE édicament de encez sies pathles, fait disparaître lemes et la dyspuce, renLITHINÉE aitement rationnel de l ame et de ses manife

dropisie.

rayorange est la digitale pour le force la systole, régularise cardiaque.

la diathèse urique, solubilis les acides urinaires. m boltes de 24. — Prix : 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

# TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION

Extrait total des Glandes Intestinales - Extrait Biliaire - Agar Agar - Ferments Lactiques



LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE, 21, rue Théodore de Banville, PARIS



### WICKHAM

Ancien externe des Hôpitaux de Paris BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES. DRTHOPÉDIES, SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES,







TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. COI

JERE! LES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. hure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



SE SUCENT COMME UN BONBON

Un Grain assure effet laxati CHATELGUYON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

# ATOPHAN-CRUET

PRODUIT FRANÇAIS

# COUPE

l'attaque de goutte

modifie la diathèse goutteuse

窓 窓

Cachets de 0.50 / 3 à 8 par 24 heures

Roberte

Fabrication Française

AGIT

plus vite que les salicylates

dans les

rhumatismes articulaires

Cachets de 0.50 gr. 3 à 8 par 24 heures.

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS. = Littérature et Échantillons : 13, rue des Minimes, PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

"um mal étrange, sur la nature duquel Vallot et Guénault sont en désaccord, mais que Guy Patin attribne (1)—« le roi vivant en chasteté toute pure et saus exemple» — à la «faiblesse des cordons spermatiques » ainsi qu'aux fatigues exagérées de l'équitation. Cependant les symptômes décrits par Vallot ont une certaine transparence; et comme, d'autre part, on est édifié suffisamment (2) sur le caractère très relatif de la chasteté du jeune mo narque, il semble vraiment peruis de donner à la maladie une tout autre interprétation que l'oficielle et d'y voir les résultats d'une explation royale.

Rien de particulier dans le cours de l'année 1650, si en n'est un «poirean fort gros». Le preuier chirurgien applique, proprio motu, quelques remèdes, sous l'influence desquels » le poireau s'est tellement irrité et aceru qu'il en surviut encore un autre tout proche «. Vallot a recours à l' « huile d'or « de sa composition, et les deux poireaux survenus à la main disparaissent « sans douleur ni retour ».

L'année suivante, c'est un nouveau « flux du ventre » attribué, soit aux canx, soit à un excès de fruits. Vallot preserit ses « tablettes stoma

 Dans une de ses lettres à son ami l'alconnet.
 Par Charlotte de Bavière, par le due de Saint-Simon, par Voltaire, et par d'autres. chiques ». La guérison s'ensuit, « avec l'aide de Dieu ».

.\*.

Surviut alors la fameuse «maladie de Calais». C'était en l'été de 1658, Louis XIV avait vingt ans, et, bien que proclamé majeur à l'âge de treize ans, c'est Mazarin qui gouvernait eneore comme premier ministre. Le cardinal voulait que le jeune roi se montrât à la tête de ses troupes, et l'armée de Flandre, commandée par Turenne, fut désiguée pour ce dessein. Le roi quitta Paris, étant bien portant, et « en très bonne disposition », écrit Vallot. Il se rendit à Calais pour prendre part aux sièges de Dunkerque et de Berques. La région était marécageuse et la plus grande partie de ses habitants était « incommodée d'un rhume fort opiniâtre ». De nombreux cadavres ionchaient le sol : l'air était insalubre, les eaux infectées. Le premier médeein recommande instamment au roi de prendre eertaines précautions. Mais celui-ei ne veut rien savoir : il refuse une saignée préventive et il décide d'aller à Mardiek (3). Là, au bout de quelques jours, exactement le 20 juin, des symptômes se déclarent : lassitude, violents maux de tête, fièvre, nausées, le tout avec aggravation progressive. Vallot était à Calais

(3) Petite commune à 10 kilomètres de Dunkerque.



### VARIÉTÉS (Suite)

où il avait été envoyé d'office, malgré ses instances, pour v soigner le maréchal de Castelnault (1). Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, le cardinal décide le transfert du malade à Calais. Vallot prescrit un

lavement, puis une saignéc. Mais l'état ne s'améliore pas : le pouls est inégal, la faiblesse augmente; il y a du délire avec agitation : les extrémités se refroidissent. Le lendemain: nonveau lavement, nonvelle saignée, même état. Le surlendemain : même traitement, avec addition de médicaments cordiaux. Cependant la fièvre angmente. C'est la fièvre pourprée, d'après Vallot; c'est la fièvre continue putride, écrit Guy Patin (2): ce fut peut-être la suète (sic), selon M.de

la Martinière (3). En tont cas, la situation était grave, et la consternation générale. Il s'éleva, dans toutes les églises, des prières publiques. Les Échevins de Paris conduisirent à Calais la relique de Saint-Roch et firent le vœu solennel

d'aller en procession au Louvre, chaque année, au jour de la Saint-Louis, et d'assister à la messe chantée par les Pères

Carmes dans la chapelle des Tuileries (4). (1) Lequel mourut quinze jours après

(2) Lettre du 18 juillet 1658,

- (3) B. DE LA MARTINIÈRE, Histoire de Louis XIV.
- (4) E'o Je de Louis XIV par le Père Dufour, de Gache (5) Grénault était, comme d'Aquin, docteur de la Faculté
- de Montpellier. Il avait éponsé la nièce de Muse Vallot. (6) Vallot ne mourut cependant qu'à soixante-seize ans, au Jardin des plantes, dont il était surintendant
- (7) Notamment dans la 257° lettre de Guy-Patin à l'alconnet; dans les Mémoires de Marde Montpensier; dans l'Histoire du règne de Louis XIV par REBOULET; dans le Siècle de Louis XIV
- (8) Du Sauley (sic, d'après Guy Patin, lettre 255; on lit aussi Du Sauzai dans l'Histoire de France par Sismondi, ou

Auprès du roi, les médecins étaient inquiets et ne s'entendaient pas sur ce qu'il fallait faire. Vallot, partisan des purgations et des vésicatoires aux bras et aux jambes, finit, grâce à l'appui de Mazarin

dont il avait la confiance, par faire accepter sa médication. Cependant on fit venir de Paris Guénault d'Aquin (5), celui-ci ami de Vallot qu'il remplaçait parfois auprès du roi. lorsque Vallot était retenu par SOII asthmeet ses crachements de sang (6). Il y eut an total six r-édecins qui se réunirent en consultation et décidèrent qu'il y avait lieu de pratiquer une saignée an pied. Mais l'état du malade ne s'améliorait pas, Vallot prétend qu'alors il conseilla une purgation énergique 'qu'approuvèrent finalement les autres médecins, grâce à l'influence habile du cardinal Mazarin. Il ajoute que tous inclinèrent pour le vin émétique dont le cardinal avait parlé spontanément. après avoir connu

et partagé l'avis fa-

vorable de Vallot. Mais on lit par ailleurs (7) que, vu l'état grave du malade, on fit venir d'Abbeville, afin de départager les opinions contradictoires, un empirique nommé Du Saulcy (8). Ce bonhomme. écrit Voltaire, s'asseyait sur le lit du roi et disait : Voilà un garçon bien malade, mais il n'en mourra pas. . Du Saulcy fut d'abord d'avis, malgré Vallot, de pratiquer une sai-gnée : cc qui fut fait. Il conseilla en outre de faire prendre à l'illustre malade du vin émétique (q). Guénault acquiesca sous

encore Du Saulchoy) continua de soigner le roi avec les autres médecins. Il recut de Louis XIV une pension de 1 600 livres, ainsi que le brevet de médecin particulier du roi. (a) Du temps de Louis XIV, le vin émétique était préparé





### RESTITUTAM VALETUDINEM

ODE.

UNT votis sua præmia Nec semper Populus Numen inutili

Supplex follicitat prece,

Vivit REX; abeant præteriti merus-

Hos quanquam pietas benè Excusar: nimis ah! vel spatio brevi,



·SÉRUM

DOUBLE SPÉCIFICITÉ

a) par développement *de propriétés* hèmopoïétiques *particulières* (Garnot): <u>Anèmies convales cences</u>, <u>tuber culose</u>

b) par exaltation du pouvoir. hémostatique de tout sérum de

nemostatique *de tout sérum de cheval* (Weill,Carnot): <u>Hémorragies</u>

2°TOUS LES AUTRES EMPLOIS DU SÉRUM DE CHEVAL Leucocytose générale: <u>maladies</u> infecties

Léucocytose locale: plaies infectées, aton

<u>atones</u>

# SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules - Comprimés

Echantillong, Littérature





USINES CHIMIQUES DU PECQ CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE

# BACTIOXYNE

MANGANATE CALCICO - POTASSIQUE

NGANATE CALCICO-POTASSIQUE

en ampoules de 5 % pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux
USINES CHIMIQUES DU PECO.39, Rue Cambon. PARIS

**①** 

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes68

### VARIÉTÉS (Suite)

réserve qu'on userait d'une dose modérée. On administra donc trois onces de vin émétique avec trois prises de tisane laxative; une tierce partie du mélange fut prise sur-le-champ et produisit, quatre ou cinq heures après, vingt-deux selles « d'une matière séreuse, verdâtre et un peu jaune, sans beaucoup de violence, le roi n'ayant vomi que deux fois » (Vallot). La fièvre et les autres symptômes commencèrent alors à s'apaiser. Au vingtième jour, survint une « décharge urinaire qui me fit prédire la guérison et m'a couvert de gloire et de réputation », ajoute le modeste Vallot,

La grande nouvelle de la guérison de ce jeune roi de vingt ans, qui faisait l'espoir de la France, produisit un soulagement général. La joie fut aussi grande que l'avait été l'appréhension. Des chants d'allégresse retentirent de toutes parts. Des actions de grâces solennelles s'élevèrent de toutes les

par macération, pendant huit jours, de trois onces de safran des métaux dans deux pintes du meilleur vin blanc. Ou bien eneore, en laissant du vin blanc, pendant quelques jours, dans un gobelet ou dans une tasse de régule d'antimoine (Pharmacopée universelle de Nicolas Lemery, p. 146).

Le « vin antimonié », vin stibié, vin émétique (un gramme de tartre stible dissous dans 300 grammes de vin de Malaga) figurait encore au Codex de 1884. Il a été supprimé dans le églises. Entre autres manifestations, des médailles furent frappées, des poésies furent adressées au roi ainsi qu'à ses médecins.

La médaille reproduite ici (p. II) est de l'artiste Mauger. Elle a été frappée en deux modules : l'un de 72 et l'autre de 41 millimètres. Vers la fin du règne de Louis XIV, en 1702, on a eu la pensée de réunir en deux albums d'un grand et d'un petit format les dessins exécutés pour la plupart par « Coypel le fils », des « médailles sur les principaux événements du règne de Louis-le-Grand ». Nous reproduisons, en réduction aux 5 huitièmes, une page entière du grand format in-folio, où sont réunis les dessins des médailles du grand module. Les deux volumes ont été publiés par les soins de la Bibliothèque royale (1).

Une ode en latin (2) fut dédiée au roi par Louis Marin, professeur d'Humanités au Collège de Sorbonne du Plessis (3). Nous reproduisons la première

(1) Un exemplaire du grand format, relié aux armes de Frances se trouve à la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris. (2) Coume in lications d'imprimeur on lit : « Typis Theobusteis? En français: typographic Thibovst.

(3) \* Ludovicus Marin, Humanitatis Professor in Collegio Sorbonæ-Plessaco ». Du nom de Geoffroy du Ple: sis, fondateur du collège de Plessis (1323) qui fut agrandi par Richelicu au 170 s.

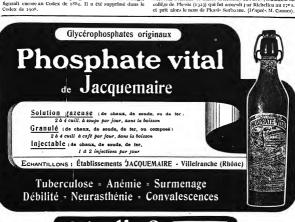



Aliment rationnel des Enfants



# **Prescrivez**



# MORRHUËTINE JUNGKEN

Produit Synthétique — sans HUILE — sans Alcooi formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de Lymphatisme
Convalescence d'Opérations
ou de Maladies infectieuses
États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5"

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS





(SERUM NEURO-TONIQUE)
chaque (Silycéroph. de soude. 0 gr. 20 injection
impoule (Cacodylate de soude. 0 gr. 20; tous les
contient (Sulf. de strychnine... 1 milleg. 2 jours
Laboratoires CHEVRETIN & LEMATTE

5, rue Ballu - PARIS



# COLLOSOLS MEDICAMENTEUX

Dermatologie Cade - Goudron

Soufre,Sulfocadique Coaltar - Ichthyol





LITTÉRATURE et El HANTILLONS : Phele Rood Cavaillès Q.R. du 4-Septembre, Park

### VARIÉTÉS (Suite)

des quatre pages, grandeur nature. Elle est ornée d'un frontispice où l'on voit, dans un paysage planté d'arbres d'essences diverses, le dieu Esculape tenant dans sa main droîte le portrait du jenne roi avec l'inscription Salus publica. De sa main ganche le dieu s'appuie sur son bâton, autour duquel est enroulé le serpent, symbole de la prudence, tandis que sur le sol, à sa droîte, se dresse le coq, symbole de la vigilance. Un autel, placé un peu plus loin, porte ces deux mots : Vota publica: plus loin encore, se profile la chapelle de la Sorbonne.

Cette ode a été traduite, pour nous, en vers français par M. J. Cannes, professeur de première, à qui nous adressons nos bien sincères félicitations à remerciements.

AU ROI, POUR SA GUÉRISON

ODE

Nos souhaits out leur récompense. Ainsi le peuple quelquefois, Du del implocant la clémence, Ne le sent pas sourd à sa voix! Le Roi vit! Baunissous les craintes Obblions toe trop justes plaintes Quand la fièrre, accablant le Roi, le rongeait dans sa videince, Et paraissait jeter, ò France, Tes espoirs dans le désarroi! Ceux que du ciel frappe la fondre, Par elle abattus sans retour, Ceux sons qui la terre s'entr'ouvre, Les abinant au noir séjour, Ne saurainet frouver des transes Aussi vives que nos sonfirances, Au bruit de ce péril nouveau! Si le sort l'edit été funeste, Il fallait, dans un même geste, Murer les tions, Prânce, au tombeau

O douleur pour tous inquête! Qui ne s'est pas alors offert A payer de son sang ta tête, A souffir pour toi dans sa chair? Dans une anxiété parelle, Chacun de nous prétait Forelle, Epinat la marche du mal! Tour à tour les visages mêmes Semblaient riants d'espoir ou blêmes De la peur du moment fatal!

Mais tu vis! La France peut vivre, Confiante dans ton salut. La honté de Dieu nous délivre! Il a brisé dés le début L'assant de la fièvre odieuse, Le choc de la mort furieuse, Dans sa grande pitié pour nous! La donleur ent été trop forte, Pour que notre âute la supporte... Gloire à lui, tous à deux genoux!...



### VARIÉTÉS (Suite)

Désormais, qu'aux temples résonne La majesté des chants sacrés ! Que la rue au plaisir se donne De sentir nos eœurs délivrés ! Les veœux qu'an jour de ta naissance Elle fit, aujourd'hui la Frauce Les renouvelle plus ardents... Que Dieu, par qui tu revis, daigne Accorder à ton jeune régne Le bonheur de durer longtemns !

Quelle moisson riche de gloire!
Que tu brises le front d'airain
D'une armée et que ta victoire
A son cours n'ait jamais de frein,
On qu'une soid de paix 'coppresse,
De cette paix, des arts maîtresse,
Qui rend peuple et roi tous heureux,
Scrait-il carrière plus belle
Où te moutrer, Bourbon fidèle,
Plus digne encor de tes aleux?

Ht sit a santé reste bonuc, Int a vertu, née au foyer, Qui tes nobles instincts couronne, Nous pouvons, certes, nous fier I fet tol, vieillard, entre tous sage, De notre aunour garde le gage, Veille jalousement sur lui... Car de sa santé souveraine. Naît notre joie ou notre peiuc... De tous il est le seul appui.

> Louis Marins, professeur d'Humauités au Collège de Sorbonne du Plessis.

On a remarqué que les derniers vers expriment un hommage à l'adresse du médecin auquel fut attribuée la guérison de Louis XIV.

Enfin, le sonnet suivant, dont l'auteur est, que nous sachions, resté anonyme, fut également dédié à l'un des médecins du roi: A MONSIEUR GUENAUT Médeein du Roy

Sur l'heureuse convalescence de Sa Majesté par ses soins

Grand et fameux Guenaut, par quels heureux secrets Remplissez-vous la Cour d'une telle allégresse? La fièvre de mon Roy la gesnoit de tristesse, Mais vostre aimable abord a fini ses recrets.

Les destins gouvernez par des Ordres discrets, Gardoient sa guérison à votre docte adresse : Par vous la Médecine ordonnant en Maîtresse, Rend le Maistre des lois soumis à ses decrets.

Le Ciel, à vos conscils fondez sur la science, Et sur une solide et longue expérience, Ne pouvoit refuscr un si bon résultat.

Par là, vostre sçavoir si richemeut éclate, Que passant à la Cour pour l'Ange de l'Estat, L'on vous nomme divin, aussi bien qu'Hippocrate.

Ajoutons, pour terminer, que la guérison du roi Louis XIV donna lieu à une manifestation d'un autre genre, eu assurant le triomphe définitif de l'antimoine, après des querelles qui avaient duré ent ans et avaient fait des Pacultés de médecine de Paris et de Montpellier, ainsi qu'on le sait, des antagonistes achamées. A Paris même, les médecines étaient divisés en deux eamps : les galéniques et les chimiques ou spagyriques. Parmi les médecins du roi, Cousinot et Fagon, qui étaient de Paris, étaient tous deux galéniques. Au contraire, Vaultier, Vallot et d'Aquin, tous trois de la Faculté de Montpellier, étaient pour la doctrine chimique vers laquelle penclait aussi Guénault.

En présence de la guérison de Louis XIV, la Faculté de médeeine de Paris ne put, décemment, maintenir son velo contre l'emploi de l'antimoine. Un arrêt du parlement du 16 avril 1666 annula celui de 1566.

A. GILBERT et P. CORNET.

### A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

# MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr BALZER

Médecin de l'Hôpitál Saint-Louis

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue 1920. 1 volume gr. in-8 de 700 pages avec 70 figures. Broché : 16 fr. — Cartonné.......

..... 20 fr.

### NÉCROLOGIE

### HENRI TRIBOULET (1864-1920)

Henri Triboulet, médecin de l'hôpital Trousseau, est mort le 14 février 1920, dans sa maison de Chalifert, à a suite d'une maladie douloureuse, qui le tenait éloigné de nous debuis de lones mois.

D'autres diront ce que fut son œuvre scientifique, qui e classa, jeune eucore, parmi les Maîtres les plus réputés de la Pédiatrie frauçaise; je ne rappellerai que ses der



Le De Henri Triboulet.

nières et importantes rocherches sur l'exploration de la docution biliarle du nourrisson par la raction un sublimé acétique, désiguée aujourd'hui communément — et à juste titre — sous le nom de réaction de Triboulet. D'autres ditont ce que fit son cuevre de prophylaxies sociale : Intte contre l'alcoolisme, préservation de la première eufance, hygiène des croches, etc. D'autres vanteront son œuvre de solidarité professionnelle : il était vice-président de la Maison du médecin.

Ce que ceux-là ne diront pas et ce que je veux exprimer ici, ce sont les impressions qu'ont ressenties ses élèves, au contact de ce Maître, vaillant, droit et loyal, aimé entre tous. J'ai en l'honneur d'être son interne, et je ne sais eucore ce que j'ai le plus admiré de ses qualités professionnelles ou de ses qualités morales.

Aucun d'entre nous ne peut oublier sa physionomic bienveillaute et douce, sa simplicité, sa bonté pour tous ceux, petits ou grands, qui l'approchaient. Il assurait son service hospitalier avec une conscience remarquable et se dépensait auprès de tous ses malades en véritable prodigue de ses forces et de sa santé. Nature ardente et géuéreuse, homme de cœur et de devoir, toute sa vie n'a été qu'un exemple magnifique de travail et de charité.

Et c'est pourquoi un même sentiment d'estime, d'affection et de respect groupait tous ses élèves autour de lui.

Attendant la mort avec une fermeté stofque, il a voulu qu'aucun de ses amis, qu'aucun de ses élèves n'assistât à ses obsèques. Qu'importe I II ne peut refuser les pleurs de ceux qui l'out aimé.

Pénétré de cessentiments, au nom des élèves du Maître disparu, j'adresse à M= Triboulet et à ses enfants, dont un fils est déjà des nôtres et auquel échoit l'héritage d'une vie médicale exemplaire, l'hommage ému de uos condoléances attristées.

P. HARVIER.

### ANTOINE RITTI

### (1844-1920)

Antoine Ritti, qui vient de mourir, était un des dermiers survivants des limatres alfeintes, sous l'impulsion desquels au milieu et à la fin du siècle dernier, la métecine mentale française a brille d'un si viri éclat. Tout jeune encore, il avait eu la bonne fortunc de les approcher de pris et même de vivre dans l'intimité de plusieurs d'entre encore, la vait eu la bonne fortunc de les approcher de vivre dans l'intimité de plusieurs d'entre en s'effaça jamais, et c'est elle qui contribua sans doute, en grande partie, à le reudre si rebelle à toutes les tentatives de rénovation psychiatrique de ces dernières années. S'il s'insurgeait contre elles, c'était dans la crainte de les voir porter attciute au patrimoine scieutique des mafters dont il se considérait comme le dépositaire et pour qui, durant tonte sa vie, il conserva un véritable culte.

\*

Né à Strasbourg en 1844, Ritti, de très bonne heure; s'orienta du côté de la médecine mentale. Après avoir dét peudant trois ans interne à l'assile d'alliende de Pains (Meuse), il vint terminer ses études à Paris où il soutint, en 1874, une thèse remarquée sur la théorie physiologique de l'hallucination. Balllarger, qui avait consacré pluseurs travaux à cette question, s'attacha dès lors Ritti et lui confia le poste de médecin adjoint de la maison de santé Esquirol qu'il dirigealt. L'aumée suivante la Société médico-psychologique lui ouvrait ses portes et le choisissait presque aussitôt pour secrétaire annuel de ses séances (1876).

A dater de cette époque, la carrière de Ritti ne fut plus qu'une suite ininterrompue de succès.

En 1878, il était nommé inspecteur adjoint des asiles d'alièndés, en 1879 médecin de la Maison nationale de Charenton, en 1882 secrétaire général de la Société nédico-psychologique à la place de Motet; et quelques années après il succédait à Bailarger commercédacteur en chef des Annales médico-psychologiques. Cette rapide accession était justifice par son ardeur au travail, par la maturité deson jugement et par l'étendue et la variété de ses connaissances : témoin ses communications aux Sociétés savantes, les nombreux articles qu'il a publié dans le Décionnaire de Deciambre et surtout son Traité divinique de la folie à deuble forme couronné par l'Académie de médecine.

En qualité de secrétaire général de la Société médico-

MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

# GÉLOTANIN

S réunis à Taning de Maine. PARIS. - Telégh FLEURUS 13-07.

Adulta: Cariata da Giotogia : Une belle Par jus : da 4 8 centala da 0 gr. 10 a prende de delat, su milleu et a la fla des rapat. Mourrisona-et Etalant - Propueta et Giotognon: Une lenie — Par pou : de 3 a 0 paquito de 0 ar. 15, deviser dons le but ou I da 10 paquito de 0 ar. 15, deviser dons le but ou I duisent labitogia. PAS D'INTOLERANCE

INSOMNIES

### SÉDATIF NERVEUX

### HYPNOTIQUE DE CHOIX



à base de VÉRONAL SODIQUE ≡ EXTRAIT DE JUSQUIAME INTRAIT DE VALÉRIANE



LITTERATURE & ÉCHANTILLONS
LABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPLIQUES
21 Rue Théodore de Bonnille, PARY.
J LEGRAND, Pharmasien

### Anti-spasmodique Anti-algique

LIQUIDE for cuillerter à café COMPRIMÉS Beux à qualre AMPOULES



### Clinique médicale de Paris

Maison de diagnostic, de régime et de traitement LABORATOIRES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

Rayons X, Électrothérapie, Hádrothérapie, Cuisine de régime 6, rue Piccini, avenue du Bois-de-Boulogne Téléphone: Passy 53-13, 47-11

### Clinique annexe de St=Cloud

CONVALESCENTS, FATIGUÉS, NERVEUX, CURE DE REPOS, CURE D'AIR, HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, rue du Chemin-de-fer, 1, 3, 5, 7, Téléphone ; Auteuil 00.52

# PHYTINE CIBA

(GRANULES

GELULES

GLEY

Professeur au Gollège de France

Ouvrage complet

### TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE

4º édition. 1919, 2 volumes in-8, 1100 pages et figures..

9E (-



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### NÉCROLOGIE (Suite)

psychologique, Ritti, respectant une pieuse tradition, prononça les éloges de Marcé, de Billod, de Parchappe et Ach. Foville, de Lasègue, de Dechambre, de Moreau (de Tours), de Baillarger, de Calmeil, Lunier, J. Falret, etc.

Ces éloges où Ritti a mis en quelque sorte le meilleur de lui-même, où éclatent à chaque page les qualités de son esprit et de son cœur, formeut aujourd'hui - avec l'Histoire des travaux de la Société médico-psychologique qu'il publia en 1902 à l'occasion du cinquantenaire de cette société -- deux volumes qui constituent le tableau le plus vivant et le plus fidèle du mouvement psychiatrique de la seconde moitié du dernier siècle.

C'est en outre, en grande partie, grâce à l'initiative de Ritti que fut décidée, eu 1889, la création d'un congrès aunnel des aliénistes des pays de langue française, auxquelş furent adjoints un peu plus tard les neurologistes. Le succès de ces réunions anuuelles ne fut interrompu que par la guerre. Ritti y trouva l'occasion de

publier comuse rapporteur, à la session de Bordeaux, un important travail sur les psychoses de la vieillesse et, à la session de Toulouse, comme président, de rendre un nouvel hommage aux deux fondateurs de la médecine mentale, Pinel et Esquirol, qui tous deux avaient com-

mencé leurs études à l'École de médecine de cette ville. Ritți fut, eufin, à diverses reprises, secrétaire de la section de psychiatrie des grands Cougrès internationaux de médecine et plus récemment président de la Société clinique de médecine mentale.

Dans l'exercice de ses multiples fonctions. Ritti sut se concilier l'estime et le respect de tous. Ni l'âge ni la maladie n'eurent raison de son activité, il travailla jusqu'à son dernier jour et sa carrière, toute de labeur et de dévouement, restera en exemple à ceux qui lui succéderant DENY.

### REVUE DES REVUES

Action de l'éther sur le virus rabique (P. REM-LINGER. Annales de l'Institut Pasteur, sente ubre 1919, p. 633).

Il semble possible de vacciner les bovidés très simplenicut en leur injectant sous la peau en deux ou trois fois, émulsionnés dans de l'eau bouillie, deux ou trois cerveaux entiers de lapins, virus fixe avant séjourné dans l'éther de soixante-quinze à soixante-dix heures et sans doute moins encore.

L'auteur attire l'attention sur les avantages que

l'atténuation du virus rabique par l'éther paraît susceptible de présenter pour la vaccination de l'homme.

Le procédé est simple, rapide, économique. Il ne nécessite aucune installation spéciale et est à la portée d'un grand nombre de médecins, de tous les directeurs de bureaux d'hygiène et établissements similaires, par exemple. Sou emploi constituerait et pour les établissements d'assistance et pour les mordus une grande économie de temps, de travail et d'argent.

G. M.

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

# MOSE

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES. LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux écié par la majorité du Corps Médical fran mente par plus de 30.000 Médicals étr

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. 15, Rue de Rome, PARIS



# LABORATOIRES

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8e) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques

SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes , Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielles

### ASSISTANCE PUBLIQUE

### TRAVAUX A EXÉCUTER DANS LES HOPITAUX DE PARIS

M. G. Mesureur, directeur de l'Assistance publique de Paris, a présenté le 2 février demier, au conseil de surveillance de son administration, un lumineux et très intéressant rapport sur les travaux à exécuter dans les hôpitaux et hospices civils de Paris.

Ces travaux peuvent se classer en trois catégories suivant qu'ils visent: 1º la réparation et l'entretien de tout ce qu'il est possible de conserver en matière de construction et d'aménagement hospitaliers; 2º la transformation, l'agrandissement ou la création de nouveaux services; 2º la construction de nouveaux hôpitaux.

I° Les séparations qu'il a fallu faire d'urgence ou qui s'imposent encore s'appliquent surtout aux vieux hospices et hôpitaux dont l'usure s'est accélérée du fait d'une vétusté spécialement éprou-

vée pendant les années de guerre. A la Salpétrière, par exemple, aux Enfants-Malades, à la Charité, des réparations se sont imposées et ont été exécutées. A Bicétre, la chapelle, « qui ne présentait aucun caractère artistique ou historique , a dit, par mesure de prudence, être livrée aux démolisseurs. A Saint-Louis, à Laënnec, à Saint-Antoine, la série des restaurations commencée demande à être reprisc. A Brévannes, le vieux château réclame des travaux de consolidation; etc.

Au sujet des travanx d'entretien, d's entretien normal qui s'impose au jour le jour », M. G. Mesureur voudrait, pour l'administration qu'il dirige, une liberté d'allure que la législation actuelle ne lui accorde pas, si bien que les dépenses arrivent toujours trop tard, du fait des formalités d'approbation, et alors que le mal s'est aggravé. Il faudrait une modification à l'arrêté préfectoral du 3 août 1881 ainsi que l'insoription au budget d'un crédit d'entretien assez élevé.

2º Il y a lieu de reconstruire la salle de consultation et les salles d'accouchées de la clinique Bau-

delocque.

Transformation des services de chirurgie. —

Le service de chirurgie de l'hôpital Broussais doit

être entièrement reconstruit. Il faut prévoir, d'une
façon géherale, des sailes d'Opérations jumelées,
ainsi que des installations électriques qui soient
à la portée de l'opérateur, ainsi que des sailes

d'isolement plus nombreuses pour les opérés, avec plus d'air et plus d'espace.

A la Salpètrière, « M. le professeur Gosset a fait établir un projet d'agrandissement de sa clinique. Cette opération se diviserait en trois parties dont le coût total s'élèverait à r 100 000 francs. La première partie comporte un amphithéâtre et des salles d'enseignement. Le professeur prend à sa charge la dépense, s'élevant à 350 000 francs. Pour la seconde partie, qui comprend les laboratoires, les ressources nécessaires seraient demandées, usequ'à concurrence de 450 000 francs, à l'Êtat, et pour la troisième partie, qui comporte l'hospitalisation des malades, une subvention serait sollicitée de la Ville de Paris.

A Necker, la guerre est venue compromettre le projet d'agrandissement de la clinique de M. le professeur Legueu dont la part contributive dans les dépenses est de 50 000 francs. Le Pari mutuel avait accordé une subvention de 125 000 francs, laquelle est devenue insuffisante. Le complément sera demandé pour atteindre une dépense totale de 680 000 francs.

A Saint-Antoine, il est question de l'agrandissement et de la transformation en clinique, du service chirurgical de M. le professeur Lejars. Les dépenses dépasseront la somme de 900 000 francs.

A Broca, M. le Dr J.-L. Faure « demande une nouvelle salle d'opérations et certaines annexes; il compte également sur le concours du Pari mutuel. Le dossier n'a pas encore été établi ».

A Lariboisière, des transformations imporantes sont prévues. La transformation type qui a cté étudiée, « et qui a été approuvée par la Société des chirurgiens des höpitaux, sera certainement demandée avec quelques variantes dans d'autres services de chirurgie de Saint-Antoine, dans les services de Penon, de Bichat, de Broussais, de Saint-Louis; nous ne parlons pas de ceux de Beaujon, de la Charité ou du vieux Ricord que nous vous proposons de faire disparaître si nous ne voulons pas assister à leur lente agonie et les voir tomber pietre à pierre ».

A Laënnec, le service de chirurgie devra être reconstruit sur place. De même à l'hôpital Saint-Louis, le service de chirurgie infantile est à refaire complètement.

Transformation d'autres services. — M. le professeur Marfan n'a, pour ainsi dire, pas de service, pas de laboratoire, pas d'amphithéâtre.

A l'hospice des Enfants-Assistés, M. le D<sup>r</sup> Variot « demande depuis longtemps le développement de son service et de son Institut de puériculture. Il fautprévoir une dépense d'environ 900 000 francs».

Il faudra sans doute songer à créer de nouvelles

# Appareils et Sels

SOCIÉTÉ ANONYME DE TRAITEMENTS CHIMIQUES au capital de 1.000.000 de Francs

Ouai du Châtelier

ILE-SAINT-DENIS (Seine)

CATALOGUE SUR DEMANDE

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

DEMI-BOUTE

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfant

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 on 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, S. RUE DE LABORDE

# Villa de repos "Le Coteau"

ONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEII DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE.

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERO Médecin des hôpitaux de Grenoble

### HERZEN

# GUIDE-FORMULAIRE

édition, 1919, 1100 pages, cartonné......

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX

suivant l'intensité des symptômes.

### ASSISTANCE PUBLIQUE (Suite)

maternités dans les hôpitaux. De même, des transformations s'imposent concernant les cuisines, les buanderies, les lingeries, les bains, etc.

Création d'un service de radiumthéraple. —
e Il y a huit mois environ, dit M. G. Mesureur
dans son rapport, M. le D' Roux, directeur de
l'Institut Pasteur, avec le concours d'un des professeurs de cet Institut, M. le D' Regaud, directeur du
laboratoire de biologie et de l'Institut du Radium,
a organisé à l'hôpital Pasteur un petit service pour
les cancéreux pauvres à traiter par le radium. A ce
service est annexée une consultation qui a lieu
deux fois par semaine.

« Les divers services des h\u00f6pitaux de l'Assistance publique envoient \u00e0 la consultation, pour y \u00e9tre trait\u00e9, montre de malades tel, que les ressources très limit\u00e9es que l'Institut du Radium pett mettre \u00e0 al disposition de ce service sont tout \u00e0 fait insuffisantes. L'encombrement des consultations croft de jour en jour et menace de rendre impossible le fonctionnement de ce service qui n'avait tout d'abord, dans la pens\u00e0e de ses cr\u00e0nstructures, qu'une valeur de d\u00e0nonstration pour amemer les grands h\u00f6pitaux \u00e0 adopter enfin ces m\u00e9tholes de traitement.

«Une telle situation exige de la part del 'Assistance publique de Paris un remède prompt et efficace, si l'on ne veut pas voir se perpétuer et s'aggraver une situation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est honorable ni pour la Ville de Paris, ni pour notre Administration. »

D'après M. G. Mesureur, un service complet de radiumthérapie devrait comprendre : 1º une salle de consultation assez vaste, des salles de repos pour les malades externes, et des salles d'hôpital pour les malades à garder pendant quelques jours; 2º la disposition d'un gramme, au minimum, de radium, dont le prix actuel s'élève à 800 000 francs; 3º un laboratoire d'émanation et de fabrication des ampoules; 4º des médecins spécialistes.

L'application des agents physiques.—L'Assistance publique a réuni, dans la clinique du Pr Gilbert à l'Hôtel-Dieu, un certain nombre d'éléments qui ont permis à ce maître d'organiser un enseignement de physiothérapie des mieux conçus.

.\*.

3º Il s'agit, en dernier lieu, de la construction de nouveaux hópitaux, c'est-à-dire de grands travaux qui s'ajoutent à ceux considérés dans la catégorie précédente

Un sanatorium pour tuberculeux est à consruire dans le domaine de la Mare-Plate, à l'lins (Seine-et-Oise), non loin des Mureaux, à 32 kilomètres de Paris: 1 000 lits réservés aux tuberculeux curables et non curables. Dépense prévue: de 15 à 18 millions.

L'hôpital Beaujon sera reconstruit à Clichy, à un kilomètre des fortifications, Le nouvel hôpital sera « moderne par excellence », avec une maternité et un quartier spécial pour les tuberculeux. Le chiffre de la dépense n'est pas encore évalué, mais on estime que la vente des terrains où est actuellement l'hôpital Beaujon rapportera 18 millions environ.



BRONCHITES AIGUES PREUMONIES

COMPLICATIONS BRONCHO PULMONAIRES DE LA GRIPPE DE LA FIÈVRE TYPHOÎDE DE LA ROUGEOLE

-TUBERCULOSE -

# EXOPECTINE

· MÉSOTHORIÉE ·

RADIO -ACTIVE

LABORATOIRES RHEMDA
PAUL NAVELOT, Pharmacion de 1" classe

51 & 53, Rue d'Alsace COURBEVOIE-PARIS

### ASSISTANCE PUBLIQUE (Suite)

L'hê pital de la Charité devra aussi être reconstruit aur un emplacement, non encore déterminé, de a zone de l'enceinte fortifiée : 800 lits comme au ncuvel hôpital Beaujon. La vente des terrains de la rue Jacob rapporterait de 8 à 10 millions.

Hospices pour vieillards. - Il faudrait construire un nouvel hospice, mais auparavant il conviendrait d'examiner l'agrandissement des établissements actuels.

Hôpitaux pour la banlieue. - Et pour terminer, M. G. Mesureur souhaiterait voir construire

par le département un hôpital général qui recueillerait les malades des grandes communes du nord et de l'est de Paris, ou, à défaut, plusieurs hôpitaux moins importants répartis sur la périphérie et pouvant ainsi desservir toutes les communes de la Seine, et le directeur général ajoute : « L'Assistance publique serait très honorée si on lui confiait la mission d'assurer le fonctionnement de ces

établissements avec son personnel médical, admi-

nistratif et hospitalier. »

Horn.

### REVUE DES THÈSES

Le traitement du prolapsus utérin et ses résultats par la méthode de Bouilly (FORCRAND DE COISELET). Taèse de Montpellier.

Dans les cas de cystocèle par déchirure vaginopériuéale, cette intervention rétrécit et remonte l'orifice vulvaire, restaure le périnée et allonge le vagiu dont les parois vienuent au coutact. Par la suite, l'utérus s'atrophie et la métrite disparaît, d'où amélioration de l'état général Les résultats peuvent être moins satisfaisants chez des femmes exercant une profession pénible.

Des fibrômes de la portion sus-vaginale du col ce l'utérus (ERNEST HAREL). Thèse de Montpellier. Par les troubles de compression qu'elles entraînent souvent et les difficultés d'ordre opératoire qui en

résultent, ces tumeurs sont d'un pronostic réservé Elles comportent soit la myomectomic, quand sessiles, soit l'hystérectomie par la voie haute. Pendant la grossesse, ce sont des myomes pravia justiciables d'hystérectomie après opération césarienne à terme.

Contribution à l'étude du myome malin de l'utérus (EUGÈNE ESTAGER). Thèse de Montpellier. Anatomiquement, ces lésions, qui tantôt sout primi-

tives, tantôt succèdent à un fibro-myôme banal, sont constituées par des cellules à novau voluminenx et très colorable d'aspect sarcomateux. L'accroissement rapide de la tumenr donne cliniquement le diagnostic et doit faire redouter une évolution maligne qui impose l'ablation rapide et totale.



# L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIQUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lvon. 

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 13 février 1920.

Note sur la centrothéraple oculaire. — Se basant sur la centrothéraple du regretté l'érre BONNER, M. Korz-Guérano a fait des recherches sur l'itidothéraple, en servant des localisations de Peccety. Il a pu améliorer, avec des rayons bleus, une névralgie diaphragmatique ; chez un épileptique, les crises deviennent quatre fois plus réquentes avec la lumière rouge. Enfin, la lumière rouge a fait monter le pouis de 70 à 3z et 8; à la minute. Chez ectte dérariére personne, la lumière rouge a provoqué du báilleument pendant près d'une demi-heure, à la région qui correspond au cardia.

Considération sur la multiplicité des traitements préconisés contre le cancer (Travail de candidature par M. RUBENS-DUVAL). - La multiplicité de ces traitements n'est pas la conséquence de l'abseuce de remède spécifique du cancer, mais bieu et surtout est en raison de la multiplicité des indications thérapeutiques que comporte le traitement d'un cancéreux. Le cancer n'a pu en effet se développer localement qu'à l'occasion d'un trouble de l'état général. Le traitement local, chirurgical ou radiumthérapique u'a de chance de donner une guérison définitive que si le trouble de l'état général qui a permis l'éclosion du cancer a été passager. Si celui-ci persiste, le cancer récidive ou mêure, si la guérison locale a été obtenue, un nouveau eancer apparaît dans un autre organe. Il faut dépister les facteurs de ce trouble de l'état général, arthritisme, goutte, diabète, syphilis, dépression uerveuse, insuffisance fonctionnelle des divers organes, etc., et lorsqu'on les a reconnus, leur opposer le traitement approprié, d'où multiplicité des indications thérapeutiques à remplir et utilité d'associer suivant ces indications les divers traitements préconisés contre le

Radiopraphie et urotogie. — MM. II. MINIT et NALIAmontrent l'importance du diagnostic radiographique en urologie. Les pyuries, les hématuries, les syndromes douloureux de l'appareil urinaire supérieur sont des indications formelles de la radiographie qui décède les calculs lateuts, les altérations du contour rénal dans certains cas, les ectopies, etc. Ils estiment que les calculs latents de la prostate doivent être recherchés fréquemuent et qu'on reconnaîtra leur siège urétral ou prostatique vrai, leur forme, leur multiplicité, leurs dimensions, et par suite la mellieure voie d'accès s'ils doivent étre enlevés. Il leur paraît désirable que le diagnostic soit établi en commun par le radiologies et l'uvologiste.

Oligurie prolongée et rébelle due à une andenne néphropexie et guérie par néphrectomie. — M. Læ FUR rapporte le cas d'une femmé qui, après une néphropexie, présenta une oligurie d'origine réflexe très prononcée et qui se maintint pendant plus d'un an : les uriues diminuèrent de plus en plus au point d'atteindre 200 et même 100 grammes par jour, avec une élimination très déroit une de l'une (5 µ°, 5 p an jour) et des chlorures (6°, 50),

La néphrectomie fit cesser lumédiatement tous ces troubles : les urines atteignirent 500 grammes le jour de l'opération, 1 130 grammes le deuxème jour, et 1 600 grammes les jours suivants. L'urée passa, après 100fention, de 37-15 à 127-42 et les chloures de 07-80 à 57-91. La néphrectomie fut cependant décidée malgréune très mauvaise constante d'Ambard (0,249), alors que le taux de l'urée sanguine était bon (0,36). M. Le Pur en conclut qu'en cas de désaccord entre les résultats fournis par les méthodes de l'urée sanguine et de la constante, c'est à la première qu'il donne la préférence comme beaucoup plus folde.

Endocardite utefereuse maligne d'origine suppurative. —
M. A. BLIND, à l'autopsie d'uu amputé pour fracture de
cuisse par baile ayant longtemps suppuré, mort asystolique, a trouvé une endocardite ulcéreuse maligne avec
perforation d'uue des valvuies sigmodés aortiques.
L'auteur n'a retrouvé qu'un seul cas ayant la même
pathocénie.

H. DUCLAUX.

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE

Séance du 9 février 1920.

I,a Société émet, sur la proposition de MM. Roubinoviteh et Vallon d'une part, de M. Chavigny d'autre part, le vœu suivant :

« La Société de médeeinc légale,

considérant que la pratique actuelle du Parquet eonsiste dans l'envoi de renseignements iusuffisants à la préfecture de police au sujet des délinquants reconnus irresponsables et devant être internés:

rresponsables et devant etre internes;

« Considérant que pour ce motif cette pratique défectueuse offre de nombreux inconvénients et peut même parfois deveuir une cause de danger pour la sécurité

« Considéraut, d'autre part, que tous les renseignements utiles au traitement des aliénés délinquauts et à la défense sociale contre eux se trouveut habituellement consignés dans les rapports des experts chargés d'examiner les aliénés eriminels,

« Emet le vœu que, lorsqu'un médecin-expert conclut à l'irresponsabilité et à l'internement d'un délinquant, le double de sou rapport soit transmis à la préfecture de police à Paris et à la préfecture dans les départements.

« St par analogie, appelle l'atteution de M. le ministre de la Guerre sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que les conclusions des rapports d'expertises ayaut motivé un non-lieu ou un acquitiement d'un prévenu devant un Conseil de guerre soient communiquées au ché de corps et au médecin-chef de l'unité à laquelle appartenait le prévenu. Cette mesure est indispensable à un pidifeiuse utilisation ultérieure de celui qui a été l'objet du rapport d'expertile.»

M. Charpentier rapporte l'observation d'une femme enceinte que l'on trouva morte quelques instants après qu'un coup de feu eut été tiré dans sa direction. L'autopsie montra qu'elle n'avait pas été atteinte par le projectile, mais qu'elle était morte d'une hémorragie ofrébrale.

MM. DUTILIEUI, et Vallés font une communication sur un cas d'empoisonnement par les graines de ricin,

### NOUVELLES

Faculté de médecine de Paris. — Composition éerite pour l'examen de thérapeutique de fin d'année (nouveau régime). — 1° Copie. — 1° Quantité de mercure contenue dans les préparations officinales suivantes : ougueut gros onguent napolitain, pilule de Sédillot, huile grise; dosse susuelles d'huile grise; 2º formuler une pommade à l'iolarre de potassium; 3º techuique d'une injection de sérum antiméningococcique chez un sujet ayant reçu, deux mois auparavant, une injectin de sérum antitétanique.

2º Copie. — 1º Formule de la teinture de jalap composée (e); 2º formuler un tonicardiaque en injection intraveineuse au cours d'une crise d'asystolie aiguê; 3º traitement d'un urémique atteint de néphrite azoténique présentant de la dyspnée, des vomissements et de l'oligurie.

3° Coj iz. — 1º Formuler un régime pour un malade atteint de diabete sans démutrition, de taille et de corpulence moyennes, n'ayant plus de glucose, avec tolérance pour hydrates de carbone = 150 grammes; 2º indications et technique d'une cure hydro-climatique au Mont-Dore 3° étapes successives d'un traitement radiothérapique pour trichophytic du cuir chevelu.

Le D' G. Gullialn a été élu membre de l'Académie de médéceine. — Le D' Georges Guillain, gendre de M. le professeur Chanffard, petit-gendre de M. le D' Bucquey, vient d'être éln membre de l'Académie de médecine, section de pathologie médicale. Vollà done une familie médicale dont trois membres de trois générations differentes siègent en même temps à l'Académie de médecine ; le fait n'a pas dû se produire encore, en tont cas il est exceptionnel.

Ancien interne médaille d'or des hôpitaux de Paris, médecin des hôpitaux de Paris et professeur agregé a la Faculté de médecine de Paris, Georges Guillain arrive jenne à l'Acadénie de médecine, avec la presque annaimité des voix. D'asprit fin et cultivé, d'abord un pen réservé quand on ne le connaît pas, Guillain est uu cherchen; un observateur. Il écrit pen, il comunique sonvent dans les sociétés savantes, en particulier à la Société de neurologie.

Pendant la guerre, il a été spécialement chargé de l'inspection médicale de l'aviation et il en a profité pour en tirer d'intéressantes observations.

Vacance de la place de directeur du bureau d'hygiène d'Allevard. — La vacance de la place de directeur du bureau d'hygiène d'Allevard est onverte.

Le traitement alloné est fixé à 500 francs par an.

Les candidats ont un delai de vingt jours expirant le 27 mars 1920 pour adresser an ministre de l'Etgéliee, de l'assistance et de la prévoyance sociales leurs demandes accompagnées de tons titres, justifications on références permettant d'apprécier leurs comaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues on des fonctions antrénures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste cuvisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômés obtenus; l'exposé des titres doit être ansai détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages on articles publiés. Les candidats penvent, en outre, demander à être entendus par la commission du conseil supérient d'hygéme. Vacance de la place de directeur du bureau d'hygiène de Saint-Brieuc. — La vacance de la place de directeur du bureau d'hygiène de Saiut-Brieuc est déclarée ouverte.

Le traitement alloué est fixée à 11 000 francs par an. Les candidats ont un délai de vingt jours expirant le 25 mars 1920 pour adresser au ministre de l'Hygène, de l'assistance et de la prévoyance sociales leurs demandes, accompagnées de tous titres, justifications on références permettant d'appréer leurs connaissances scientifiques et adunhistratives, alnai que la notoriété acquise par eux dans des services analogues on des fonctions antréruers. Cette candidature s'applique exclusivement au poste cuvisasé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la commission du conseil supérieur d'hygiène

Médecins de la santé. — Sont nommés médecins de la santé:

M. le Dr Loir, à la résidence du Havre.

M. le D' Tohrteau (Pierre), à la résidence de Panillac (Gironde)

M. le Dr Huillet (Georges), à la résidence de Marseille.
M. le Dr Villejean (Eugène-Gabriel-André), à la résidence de Cherbourg.

Association nationale des autres blessés (tuberenleux de guerre). — Cette association adunct dans son seiu tous les médecies militaires on de compléument réformés, mis en congé ou hors cadres pour tuberculose. Elle défend leurs intérêts. Slège social: 15, rue Baudin, Paris (IX°).

Directeur-délégué : M. Francis Vareddes.

Dispensaire d'hygiène sociale à Alger. — Un dispensaire d'hygiène sociale est organisé à Alger dans les conditions de la loi du 15 avril 1916.

École de pharmaele de Paris.— M. le professeur Bourquelot est nommé assesseur du directeur. MM. les professeurs agrégés Tassilly et Guérin sont chargés de cours (minéralogie et cryptogamie).

Ézole de médecine de Grenoble. — Le concours pour l'emploi de sinplicant des chaires de physique et de chimie à l'Égcole de usédecine de Grenoble, qui devait avoir lien le 31 mai 1920 n'aura pas lieu.

Don a l'Épole de médecine de Marseille. — M. Paul Paret (de Marseille) a fait don an laboratoire de physique de divers instruments de physique d'une valeur de

Dispensaire antitubercuieux à Marseille. — L'œuvre antitubercuieuse des Bouches-du-Rhône a ouvert un troisième dispensaire.

Médecin sous-inspecteur des transports maritimes. — M. le D<sup>r</sup> Pernet a été nommé médecin sons-inspecteur des transports maritimes à Marseille.

Congrès permanent des abstinents prohibitionnistes français. — La première session de 1920 se tiendra les 20 et 21 mars an Musée social, 5, rue Las Cases.

PROGRAMME DU CONGRÈS. — Samedi 20 mars, 9 henres et demi, séance d'ouverture.

Rapport général: Le problème économique de la vie chère et l'excès des dépenses familiales et nationales du fait du gaspillage des matières premières fermentescibles

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE Régime des ARTHRITIQUES Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE HÉPATIQUES des

## répat

Suppositoires · Pommade

Composition:

patique marrons d'Inde

Extraits vegetaux Excipient antiseptique et calmant.

FISTULES HÉMORROÏDES

PROSTATITES

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS

CONSTIPATION COMAND. 114, B. Barbetto, Paris.

### SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

amnées. Sérum sulfaté, GOUT DELICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'àge POUR SECONDE ENFANCE Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge,

LABORATOIRE MOYAL VERNON (EURE)

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU-SANG

RÈGLES DIfficiles, Excessives, Insuffisantes
— VARICES — HÉMORRHOIDES — PH-ESITES — VARICOCÈLES

### DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour. ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour, DOCTEUR : Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HÉMOPAUSINE ratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère): - ÉCHANTILI.ON SUR DEMANDE

### NOUVELLES (Suite)

et de l'usage, même modéré, des boissons alcooliques.

Rapporteur: M. le Dr Legrain, médecin en chef de l'asile de Villejuif.

Samedı 20 mars, après-midi, à 14 heures. — Première question: Point de vue pratique. — Economie alimentaire et avantages hygicialque à tiere de l'usage des fruits et jus naturels nou fermentés dans la vie publique et domestique. Installatious hygiciniques de cousonution: bars, restauratus, lieux de dégustation, etc.

tion: ours, restantauts, neux de deguatation, cur-Rapporteurs: MM. Daudé-Baucel, sécrétaire de l'Union coopérative de consommation, et Buis, secrétaire géuéral de l'Association antialcoolique ouvrière.

Deuxième question: Les produits et sous-produits sans alcool dérivés dess fruits usuels: raisins, poumes, etc. Le samedi soir, même local, à 20 heurés, grande conférence publique de vulgarisation.

Dimauche matiu 21 mars, à 9 heures précises. — Troisième question: Point de vue technique des procédés industriels pratiques de conservation des fruits, jus, moûts (pastorisation, stérilisation, action du frold, etc.). Résultats commus.

Dimanche aprés-unidi, 14 heures.— Quatrième question: Propagande et vulgarisation. Organisation d'une campague pour vulgariser les principes d'économic alimentaire basés sur l'usage des matières sucrées naturelles une fermentée.

Rapporteur : M. A. Monod, de la Croix-Bleue.

Un banquet fraternel, très simple, aura lieule dimanche soir. Le prix, anssi réduit que possible, sera porté à la connaissance des congressistes.

Secrétariat d'oragnisatiou: 53 bis, rue Saiut-Lazare, au siège de la Croix-Bleue, et Dr Legrain, médecin eu chef de l'Asile de Villejuif.

Amphithélire d'anatomie (M. Pierre Semiliatu, directur), Chirungie oto-rhino-largologique. • Un cours hors série d'opérations oto-rhino-largugologiques, en lo leçons par MM. les D' HALPHEN, KOGGET, DUTOUR-MINETE, MÉGEVILLE, P. TONNET, COMMENCEE LA 2 AVII À 2 heures et continuera les lundis, mercredis, vendretis à la même heure.

Droit d'inscription : 100 francs. Se faire inscrire, 17, rue du l'er-à-Mouliu.

Hôpital Tenon. — Service de M. Paul RIBIERRE. Le mardi à 9 h. 30, salle Le ënnec, consultation externe

pour les maladies du cœur et des vaisseaux.

Tous les autres jours à 9 h. 30, euseignement clinique

an lit du malade. Le vendredi, examen des entrants, salle Seymour; le lundi, examen des entrantes, salle Laëance.

Pour les couféreuces cliniques à l'amphithéâtre des cours (unaladies du cœur et des vaisseaux), à tour de rôle avec les autres chefs de service de l'hôpital, consulter l'affiche à l'entrée de la cour d'honneur de l'établissement. Faculté de médecine de Lyon. Chaire de thérapeutique (professeur; M. A. Pric). — Cours complémentaire d'hydrologie thérapeutique (professeur agrégé; M. Prikry). — M. le professeur agrégé Piéry fait une série de seize leçons avec projections tous les mercredis à 17 licures depuis le 10 mars.

### MEMENTO DU MÉDECIN

- 13 Mars. Paris. Paculté de médeciue. Ouverture
- du cours de chimie de M. le professeur Desgri z.

  13 Mars. Paris. Hôtel-Dieu. Clinique médicale.
- M. le professeur GILBERT : Leçon clinique, à 10 lt. 45.
  Paris. Hôpital Beaujon. Clinique médicale. M. le professeur Achard : Leçon clinique, à 10 heures.
- 15 Mars. Paris. Leçou inaugurale du cours de pathologie externe par M. le professenr Cosser (Faculté de médecine de Paris).
- 15 MARS. Paris. Asile Sainte-Anue, à 13 h. 30. M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE: La capacité pénale et le criminel au point de vue biologique.
- 15 Mars. Paris. Hôpital La ëmec, 10 heures. M. le Dr Jousset: Leçon clinique sur la tuberculose.
- 15 NANS. Paris. Faculté de médeciue, 18 heures. M. le Di VILLARIE, professeur agrégé: Le foie macroscopique. Les modifications pathologiques de situation de foie.

Paris. Hôtel-Dieu, à 10 h. 30 (service de M. le professeur Roger). M. le Dr TRÉMOLTÈRES: La réaction de Bordet-Wassermann eu clinique.

- 15 MARS. Paris. A la clinique Baudelocque, ouverture du cours d'anatomie et physiologie obstétricales par M. LéNYY-TOLAL, et du cours de puériculture par M. PA-OLY.
- 16 Mars. Paris. Concours de chirurgien des hôpitaux de Paris.
- 16 Mars. Paris. Hôpital Laënnee, 10 heures. M. le
  Dr Lerri Oullet: Leçou clinique avec présentation dé
  malades.
- 16 Mars. Paris. Faculté de médecine. Ouverture du cours de pathologie interne de M. le professeur V/QUIz.
- 16 Mars. Paris. Hôtel-Dieu, à 10 h. 30 (service de M. le professeur Roger). M. Codl.Rwaki Technique de la réactiou Bordet-Wassermann.
- 16 Mars. Bordeaux. Concours de stomatologiste adjoint des hôpitaux.
- 17 MARS. Paris. Hôtel-Dieu. M. le professeur GII.-BERT: Présentation de malades, notious de thérapeutique, à 10 h. 45.

Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30. M. le Dr Laignel.-Layasting: Les débiles.

17 Mars. — Paris. A la Faculté de médecine de Paris, à 9 heures, concours de médecin et de chirurgien de l'hôpital civil de Tunis.

17 MARS. — Paris. Paculté de médecine, 18 heures. **Broméine** MONTAGU

### Iodéine MONTAGU

(Bi-lodure de Codéine)

GOUTTES (Es == 0,01)

TOUX EMPHYSÈME

, Beulevard de Port-Royal, PARIS.

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg ==0,01) SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.03)

OUX PERFECTES
ISOMNIES
CIATIQUE

43, Belle and de Port-Royal, PARIS.

### NOUVELLES (Suite)

M. le Dr VILLARET, professeur agrégé : Le foie microscopique. Histologie normale et pathologique du foie.

19 Mars. - Paris. Hôpital Laënnec, 10 heures. M. le Dr HARVIER : Lecon clinique avec présentation de malades. 10 Mars. - Paris. Faculté de médecine. 18 heures. M. le Dr VILLARET, professeur agrégé: Le foie physiolo-

gique, les fonctions de la cellule hépatique, son exploration fonctionnelle.

19 MARS. - Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30. M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Les déments.

20 MARS. - Paris. Hôtel-Dieu à 10 h, 30 (service de M. le professeur Roger). M. le Dr Tréxollères : Diagnostic des hémiplégies.

20 Mars. - Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : Leçon clinique à 10 h. 45.

Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.

20 MARS. - Rosen. Clôture du registre d'inscription au concours de médecin adjoint des hôpitaux de Rouen. 20 Mars. - Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de médecin du dispensaire de salubrité (Préfecture de police).

21 Mars. - Paris. Congrès des abstinents prohibitionnistes français, 5, rue Las Cases.

22 MARS. - Paris. Ouverture du concours de la médaille d'or (médecine).

22 Mars. - Paris. Asile Sainte-Anne, à 13 h. 30. M. le Dr Laignei,-Lavastine : La capacité civile des psycho-

23 MARS. - Paris. Ouverture à l'Ecole vétérinaire d'Alfort du concours pour trois places de chef des travaux stagiaire

23 Mars. - Nancy. Concours pour trois places d'interne à l'asile de Maréville (l'aculté de médecine de

23 MARS. - Montpellier. Dernier délai de candidature à la chaire de microbiologie de la Faculté de médecine de Montpellier.

24 Mars. - Paris. Ouverture du concours de médaille d'or (chirurgie)

25 Mars. - Paris. A 14 heures, salle des concours de

l'Assistance (rue des Saints-Pères), répartition des internes dans les services.

25 Mars. — Paris. Dernier délai de candidature pour la place de directeur du bureau d'hygiène de Saint-Brieuc (ministère de l'Hygiène).

27 Mars. - Paris. Dernier délai de candidature pour la place de directeur du bureau d'hygiène d'Allevard (ministère de l'i ygiène).

27 Mars. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris (Assistance publique, 3, avenue Victoria).

29 Mars. - Paris. Clinique Baudelocque. Ouverture du cours de vacances de Pâques. Diagnostic et thérapeutique obstétricales par MM. les Drs Lévy-Solal et VIGNES.

29 MARS. - Liége. Cours de vacances de la Faculté de médecine de Liége, par les professeurs l'irket, Francotte, Troisfontaines, Malvoz, Willems, Wcekers, Lambrecht, Hogge, Delrez, Plumier, Lejeune, Demunter, Watrin.

10 AVRII,. - Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le conçours de médecin des hôpitaux de Lvon.

12 AVRIL. - Paris. Ouverture du cours d'opérations oto-rhino-larvagologiques, par MM, HALPHEN, 1 o JGET. DUPOURMENTEL, MIÉGEVILLE, I O SNET, à l'amphithéâtre d'anatomie, 17, rue du Fer-à-Moulin.

12 AVRII, - Marseille. Deruier délai d'inscription pour le concours de l'externat des hôpitaux de Marseille.

13 AVRIL. - Lyon, Concours pour la place de chef . de clinique médicale à la Faculté de Lyon.

15 AVRII,. - Rouen. Ouverture du concours pour la nomination de deux médecins adjoints des hospices

15 AVRIL. - Monaco, Congrès de Monaco,

19 AVRII, -- Lyon, Concours de médecin des hôpitaux de Lyon.

19 AVRII.. -- Paris, Concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris.

Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris.

### VAL = MONT= LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRIT DYSPEPSIE NERVEUSE: Troubles de la CIRCULATION (hy tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ;

GOUTTE, etc. HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE. MASSAGES, RAYONS X. GYMNASTIQUE SUÉGOISE

5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur





### LIBRES PROPOS

### ENQUÊTE

### SUR LE PROBLÈME DE LA NATALITÉ

1° Comment sauver de la stérilité

deux millions de femmes françaises?

On commence, enfin, à s'inquiéter de l'effrayante gravité du problème de la natalité. Ce problème déjà très ardu avant la guerre, est devenu beaucoup plus immédiatement angoissant encore depuis nos terribles sacrifices, puisque la perte de deux millions d'hommes, parmi les plus courageux et les plus forts, menace encore d'entraîner, dans les années qui viennent, la stérilité d'un nombre équivalent de femmes. En comptant trois enfants seulement pour chacune de ces femmes, c'est donc six millions d'enfants environ dont la France serait privée, d'ici quelques années, si, par une méthode à trouver, nous ne sauvions ces femmes et ces enfants. Notre inertie actuelle, par contre, quadruplerait, en quelques années, les pertes de la France en vies humaines !

Le problème, ainsi brutalement posé, exige une solution immédiate, si hardie soit-elle, dit-elle modifier bien des idées courantes sur la famille et les responsabilités sociales. Il ne faut pass e faile d'illusions : la question de la natalité, c'est la question même de la survivance de notre race. Si la natalité française n'a pas considérablement augmenté d'ici quedques aumées (et ce, malgré la disparition de tant de bons générateurs), le peuple vainqueur sombrera à jamais dans l'abhne des nations disparutes l' A quoi auraient servi et la Marne et l'Ser et Verdum, si demain continuait à décroître encore et lentement disparaissait la magnifique race qui a sauve le monde?

La question ainsi posée, aucune convention, morale ou sociale, ne nous apparaît assez rigide pour priver la France appauvrie de six millions de naissances.

Comment concevoir le sauvetage de ces enfants de France? Tel est le prenier problème, et le plus urgent, dont on doit examiner, sans parti pris, toutes les solutions. Tout médecin a déjà réfléchi, en biologiste et en clinicien, à ces graves questions: nous prions ecux de nos lecteurs qui croient entrevoir des solutions pratiques, de nous les adresser pour l'enquête que nous commenous ich

Voici, en particulier, trois points sur lesquela

Î 1º Un premier point, d'importance partielle il est vrai, nous paraît relativement facile à résoudre. Beaucoup de femmes françaises, condamnées au célibat et à la stérilité, se résolvent à épouser des étrangers. De ce fait, elles quittent leur nationalité de Françaises: elles et leurs enfants sont donc perdus pour la Patric, et qui paraît injuste en tous temps, et véritablement absurde actuellement l Peut-on concevoir un projet de loi conservant sa nationalité à la femme française mariée avec un étranger, à ses enfants, facilitant même l'octroi de cette nationalité à son mari sur simple désir exprimé?

2º Un deuxième point pourrait être suggété par la révélation curieuse de certains règlements édictés en Allemagne après les sanglantes guerres du Moyen Age, où l'on autorisa la polyganité pendant quelques amées en vue du repenplement. Y a-t-il quelque chose à attendre de pareille mesture? Dans l'état actuel de nos mœurs, un homme qui, sonvent, avec une seule femmer, redoute les charges d'une trop nombreuse famille, consentirait-il às en charger avec plusieurs, ce qui serait un yopen contestable de diminuer ses frais généraux?

30 Le vrai problème paraît se formuler ainsi : Par quelles méthodes, morales et économiques, la maternité pourrait-elle devenir une carrière féminine rémunératrice? La Société, remplaçant le chef de famille absent, peut-elle confier à un assez grand nombre de Volontaires de la Maternité la mission de procréer, de porter, d'allaiter et d'élever un contingent de petits Prançais, en prenant à sa charge les frais d'élevage, augmentés de primes importantes suivant la bonne qualité physique des produits ? On ne s'occuperait pas autrement de la nature et de la qualité du reproducteur, que la femme aurait intérêt (ne fût-ce qu'en raison des primes), à choisir le meilleur possible pour obtenir de meilleurs enfants. Pareille charge serait encore, pour l'État, une bonne affaire, ainsi que nons l'établirons par des chiffres : c'est d'ailleurs la simple application à la Société lumaine de méthodes courantes en Zootechnie.

C'est sur cette question surtout que nous demandons à nos lecteurs des avis pratiques. Après cette première question, nous en aborderons ensuite une série d'autres sur le problème, si angoissant; de la panci-natalité française.

PAUL CARNOT.

### ART ET MÉDECINE

### VISITE AU SALON DES INDÉPENDANTS FÉVRIER 1920

« La Société des Artistes indépendants, basée sur la suppression des jurys d'admission, a pour but de permettre aux artistes de présenter librement leurs œuvres au jugement du public. »

Cette exposition n'est done pas, par définition, une sélection; eette ecopératior d'efforts n'a pas pour but de s'imposer une discipline dans sa marèhe à l'étoile, vers l'idéal; elle recherehe simplement un jury, qui doit être le grand/publie



MAZZEI. - Marguerite,

ct qui n'a qu'une seule manière d'exprimer sou opinion : acheter ou ne pas acheter. L'idée ne peut venir à personne d'avoir sur cette présentation une opinion d'ensemble. On n'y va pas pour y chercher des directives artistiques, se réjouir de l'ascension de quelques grands peintres ou de la révélation de nouveaux talents.

Le catalogue n'est pas moins troublant que les œuvres mômes: le demier inscrit avec le n° 5115, Dessins spirites, médiumniques, et 5116, Buste de Jaurès, se désigne Buisson (Paul), roi des Camelots, mé à Périgueux I II va sans dire que ce titre de roi des Camelots, ne l'emportant probablement pas de beaucoup, quant à la qualité de la peinture, sur celui de membre de l'Institut qui accompagne parfois le nom de l'exposant en d'autres salons, ne nous a pas ineité à nous mettre en présence de ces dessins sirites. Nous laissons ce soin à d'autres con-

frères que ees fantasmagories ont jadis retenus. Qu'il était plaisant, en cette belle matinée de février, en ee beau dimanche ensoleillé, ee bon public promu au rang de juge suprême. Les messieurs allaient deux par deux et jamais seuls, inquiets sans doute de se trouver isolés devant ces œuvres si souvent vagues, et eherehant probablement, par le duel des conversations, à préeiser leur propre opinion, en se servant de l'impression de leur partenaire. Quant aux dames, incroyablement matinales, elles allaient pour un bon nombre totalement seules; eertes, il y en avait qui accompagnaient des exposants, ie veux dire des artistes; d'autres aussi, devant telle ou telle toile désignée d'avance, y retrouvaient l'ami impatient de les emmener déjeuner. Mais grâces leur soient rendues! elles seules apportaient en ees salles plus que de la grâce; il émanait de leur eostume et de toute leur personne une recherche d'art, qui n'était pas partout sur les murs, « Eh quoi ! me direz-vous, aller aux Indépendants pour n'y point regarder la peinture? Comment! vous avez devant les veux le Nu devant un vitrage d'Alfred Bourgeois, ee nu splendide, si plantureusement présenté de dos avec ses chairs débordantes, ee nu de plus de 100 kilos, qui ressueiterait le maître Rubens lui-même, et vous préférez vous tourner vers la petite femme qui passe. - Eh! oui, j'ai mes raisons pour eela, e'est un peu la faute à la mode, à la mode de 1020 : mais la vieille chanson de Thermidor An IX. intitulée La mode ou le Sansgéne (aneien air de la Bourbonnaise) l'explique mieux que je ne saurais faire:

Grâce à la mode,
On n'a plus d'cheveux. (bis)
Ah l que e'est commode,
On n'a plus d'cheveux,
On dit qu'e'est mieux

Grâce à la mode,
On va saus façou, (bis)
Ah l que c'est commode,
On va sans façon
Et sans jupon.

Grâce à la mode,
On n'a plus d'fichu. (bis)
Ah! que c'est commode
On n'a plus d'fichu,
Tout est déchu.

Grâce à la mode, On n'a plus d'corset. (bis) Ah! que c'est commode, On n'a plus d'corset, C'est plutôt fait. SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIOUE HYPOCRINIOUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS



Le Diurétique rénal par excellenc€

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchieruration

SOUS SES QUATRE FORMES

**FRANCAIS** 

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT® FRANCAIS

# AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

Traitement par le massage sous la douche. GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Eaux diurétiques. Saint-Simon.

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

TUBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOU

Echantillons Cortial et C" 125, Rue de Turenne METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET



SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux : Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie.

l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LANDE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. CAPSULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule. BRAGÉES 0,125 de bromovalérianate de galacol par dragée

Vente en Gros. Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Payée, PARIS Détail : toutes Pharmacles



### ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS DOSAGE : 1: Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale SURRENA DOSAGE: 1ºº Correspond à 0º 10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire ET TOUS AUTRES EXTRAITS FORMULER : AMPOULES CHOAY à L'EXTRAIT (PENISONTE LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

ALGOL Granulé D

Quino-Saliculate de Puramidon

évralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aign on chronique, etc.

DOMESTICON BALLON & BY SE, MORE AS IN COMPANY, PARIS

### ART ET MÉDECINE (Suite)

Grâce à la mode,
Un' chemise suffit. (bis)
Ah! que c'est commode,
Un' chemise suffit,
C'est tout profit.

Grâce à la mode,
On n'a qu'un vêt'ment, (bis)
Ah l que c'est commode,
On n'a qu'un vêt'ment
Qu'est transparent.

Grâce à la mode, On n'a rien d' caché, (bis) Ah! que c'est commode, Ou n'a rieu d' caché, I'en suis fâché.

Et certes I j'en suis fâché pour les Indépendants; vivent les dames visiteuses dévêtues à la mode de 1720 et de l'an IX! le meilleur spectacle, le plus sensationnel, pour employer la langue du chéma, c'est le public lui-même qui le donne et non les exposants. Que peuvent-ils après tout, en ces temps si durs? Un modèle, s'il est bien fait, coûte les yeux de la tête! Les légumes, fonds nécessaire des natures mortes, chères aux jeunes filles, sont hors de prix. Aussi, que voyons-nous? d'homêtes mères de famille qui ont dépassé l'âge canonique se dévouent au peintre, se livrent au pinceau; dans le milieu peintre, se livrent au pinceau; dans le milieu

des artistes dits Indépendants sévit pour le modèle une crise de recrutement analogue à celle qui atteignait l'armée en fin 1917; ce sont les auxiliaires qui donnent ! Quant aux éléments inspirateurs de nature morte, ils deviennent si hors de portée, qu'une de ces toiles nous montre, en tout et pour tout, une serviette et une cuvette : signe incontestable de la pénurie des temps ! Et ne vous parlerai-je pas de ce visiteur singulier, aux traits fins et fatigués, d'âge incertain, et si modestement vêtu, qui, circulant dans certaine salle, revenait avec insistance devant les mêmes toiles. Puis, brusquement, prenant sa décision, je le vis gagner la sortie. Il avait, l'ai-je dit? un filet à provision qui pendait vide à sa main. Modeste Indépendant, qui avait pris un quart d'heure de liberté, sur le temps consacré aux courses du Iménage, pour juger de la mise en place de ses œuvres.

Le Bonheur, par M. Poitin Marie, consacre dans un dessin à la plume un des incidents de la crise actuelle; il s'agit d'un ci-devant buveur d'apéritif, béat et rayonnant devant son verre; il a là ses six soucoupes, et il a tiré tout son bonheur d'un siphon, d'un simple siphon d'aqua simplex. Les temps sont donc révolus où l'abstiuence devient une source de joie.

Le peintre Le Sgouezec, en « présentant sa



### ART ET MÉDECINE (Suite)

Visite à l'hôpital au jugement du public a, a di nourrir l'espérance d'impressionner M. Mesureur. Celui-ci est parfaitement qualifié pour manifester d'une façon pratique l'admiration que cette œuvre doit lui inspirer. S'il l'achetait pour une salle de garde, ce serait, après tant d'autres titres, le plus sûr peur s'attribuer le souvenir,



\_ Socurzec - Visite à l'hôpital.

non indifférent des jeunes générations, auxquelles la vue de ce clou donnerait une haute idée de la réalisation artistico-médicale à notre époque. A part la couleur qui ne plaît guêre, à part le sans-gêne 'de ces dames, plus que nues, parce qu'incomplèment dévêtues, à part la crudité de la table d'examen bien que pudiquement reculée vers la marge du tableau, l'ensemble, par sa vulgarité et son zolisme, impressionne fort les passants : lis éprouvent le petit frisson; tout bas, les demoiselles évoquent le nom de Brieux.

Le Conseil de réjorme, d'Olivier Colin, se passe, paraît-il, à Cherbourg; l'artiste a mieux traité l'installation que les personnages; tudieu l'une paire de grands rideaux pour une salle de réforme l mais de quelle pauvre étofie sont taillés les visages des autorités l'est certainement une vague d'inintelligence qui a passépar là; l'intendant n'y échappe pas, bien qu'il soit le plus flatté; notre confrère à deux galons a la barbe triste, il fait plus qu'usculter, il entend des voix inté-

M. Touchr ues, dans «Hélas! voici qu'on /rappe encore à ma pote», a amélioré la tête de la mort; il alpoussé la condescendance jusqu'à lui laisser un peu de peau sur les os; il est vrai qu'en ces dernières amées, ses affaires ont bien marché; quant à M. Roll, il est laissé à chacun le soin de saisir pour quelle raison il a mis un crâne fort répugnant dans un ensemble de corps nus, moins répugnants.

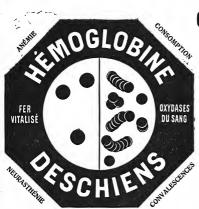

# OPOTHÉRAPIE HÉMATIOUE

Sirop de DESCHIENS

l'Hémoglobine pur

REMPLACE VIANDE CRUE

employé par 30.000 Médecins du monde entier

Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: I cuillerée à soupe à chaque repas

Dépot Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. R. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Isiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

### INSOMNIES

### SEDATIF NERVEUX

Пурнотіque DE Choix



ANTI-Spasmodique Anti-Algique

VERONAL SODIQUE

à base de

COMPRIMES
Deux a quatre

INTRAIT DE VALÉRIANE

AMPOULES
Injections Sous-Cutanees



LITTERATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUEE.

21, Ruc Théodore de Banville PARLY

J. LEGRAND, Pharmacien

# Laboratoires pharmaceutiques DAUSSE

Fondés en 1834

### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus Osier rouge, Salicaire, Sauge Sénecon, etc.

### SCLÉRAMINE

lode organique injectable, Ampoules Cachets et toutes prescriptions

### FONDANTS

de Condurango, Étain, lodotannique Levure de Bière, Mangano-ferreux — Soufre, Salicaire, etc. —

### INTRAITS

— de Colchique — Digitale, Gui, Marron, Valériane, — Strophantus, etc. — —

### COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre, Térébenthine, etc.

### PAVERON

Ampoules et toutes prescriptions

comprimées

ECHANTILLONS et LITTÉRATURE, 4, rue Aubriot, PARIS (IVe)

### ART ET MÉDECINE (Suite)

Il y a certainement des essais de macabre en d'autres toiles, mais il est fort difficile de l'affimer; les artistes poussés vers ces fantaisies les menant jusqu'au bout, il devient tout à fait impossible, avec les déformations géométriques et autres, d'y recomaître quoi que ce soit.

M<sup>mo</sup> Laura Hovland nos a montré une infirmière dont l'attitude affaissée, le facies navré, l'incertitude des traits et du coloris doivent être la signature des fatigues passées; une autre infirmière, Marguerile, par le peintre Mazzei, est une sanguine fort agréable; mais voyez la chance de ce pauvre public au jugement duquel on en appelle : cette œuvre aimable est une des ares qui possède au catalogue l'astérisque, indice qu'elle n'est pas à vendre. Donc un regard, le dernier, sur ce séduisant portrait ; qu'il illumine le souvenir d'une époque heureusement abolie et d'un salon beureusement éphémère dans ses manifestations.

Dr HENRI ROCHÉ.

### VARIÉTÉS

### L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIRURGIE AU MOYEN AGE ET A LA RENAISSANCE

Au moyen âge, la chirurgie et la médecine formaient deux corps séparés et ennemis. Cette lutte entre la médecine et la chirurgie a duré plusieurs siècles. Les médecins, se plaisant aux pures spéculations de l'esprit, plus avides de rhétorique que d'observation brutale, ne pouvaient souffrir les chirurgiens, dont les mains œuvraient. La l'acutté de médecine appartenait à l'Université; les chirurgiens en étaient exclus. Il n'y était donné aucun enseignement chirurgical; les professeurs d'anatomie cux-mêmes ne touchaient les cadavres qu'avec une longue baguette, ainsi qu'il est figuré sur les nombreux tableaux dits : « Leçon d'anatomie ».

Et cependant, le besoin d'un enseignement chirurgical régulier s'imposait. Comme maintenant, il y avait des guerres, des duels, des accidents, des rixes sanglantes. Il fallait done former des hommes spécialisés dans le traitement des s'playes et bosses s. La nécessité fit instituer à côté de l'Iècole de médecine, une ficole de chirurgie. Le mérite de cette fondation appartient à Jean Pitard, chirurgien de saint Louis. Le premier jury d'examen fut établi par Etienne Boileau, prévôt de Paris, en 1258. s. Le Prévôt de Paris,



### CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon 300 m. d'alkitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies da tubé digestil et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLABE, médacin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande



### VARIÉTÉS (Suite)

par le conseil de bonnes gens et de prud'hommes du métier, a élu six des meilleurs et des plus loyaux cyrurgiens de Paris, liquel ont juré sur Saints devant le Prévôt que eux, bien et loyaument, encercheront ceux qu'ils coriont et arideront qu'ils ne soient dignes d'œuvrcr, et n'en déporteront ne grèveront, ne por amour, ne por haine, et ceux qui n'en seront dignes nous en baudront les nons. Les noms des six cyrurgiens examinants sont teil, Mestre Henri Douperche, Mestre Vincent son fis, Mestre Robert de Couvers, Mestre Vicolas son frère, Pierre Deshalles et Mestre Pierre Ioste. »

Dans une charte de la même époque, nous trouvons : « Le roy ordonne que ledit Pitard convoque, assemble et fasse comparaître les autres Maîtres, ou la plus grande partie d'iceux, pour examiner ceux qui aspirent à exercer l'Art de Science de chiruricie. »

En 1305, sous le roi Jean, survint une contestation entre les chirurgiens du Châtelet et le prévôt des chirurgiens de Paris, que l'on voulait éliminer des examens. Le procès, plaidé devant l'official de Paris, domna raison au prévôt des chirurgiens de Paris, qui montra, à l'appui de sa cause, les lettres de saint Louis, dont j'ai plus haut domé la substance, lettres scellées « en lacs de soye et circ verte ». L'admission à l'École de chimrgie demandait la même instruction préparatoire que l'admission à la Faculté de médecine. Il fallait avoir étudie en grammaire, en philosophie et bien connaître la langue latine, les cours étant domnés en cette langue. Quand la Faculté de médecine, dans son éternelle querelle avec les chirurgiens, voulut à ceux-ci opposer les barbiers et leur reconnaître mêmes droits, les chirurgiens trouvèrent dans l'instruction préparatoire exigée de leurs cleres un puissant argument pour n'être pas confondus avec les « barbitonsores ». Les statuts disaient, en effet :

«Nullus, in dicta salubri chirurgiæ Magister, Clericum seu Scholasticum nisi Latinæ Linguæ peritum, Physicis et Humanioribus Litteris sufficienter instructum suscipial.

D'autre part, avant d'être admis à suivre les cours de chirurgie, l'élève devait avoir fait, en n'importe quelle Faculté, deux ans de médecine et produire une attestation de bonnes mœurs, droiture et fidélité. Il parvenait ainsi successivement aux grades de bachelier, licencié, maître ou docteur. Cette ascension se terminait par une thèse, soutenue devant neuf maîtres argumentateurs. Ces maîtres recevaient des « épices », conformément au décret : « Celui qui veut passer maître ou docteur est obligé de bailler à chaque docteur



### 

# SEL HUNT

ACTION SURE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique, Majgré as surprenante efficacité, il ne contient ni opium, ni codéine.

aine, ni substance toxique ou alcaloïdique quele; dans les crises douloureuses de l'hyperchloEnvoi gratuit
d'échantillons de

HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sel de Hunt est "friehle", c'est-belle qu'il se délité dan l'eve un donant, appris agritaton auffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en gierria, utiliser cet avantage qui en assure l'extion uniforme (pomenent calmon) sur la muquente stomache. Ceptedant, pour des troubles doses, ou à defaut de liquide sous la mais, an peut aussi per pronte l'é Sel de Hunt à sac.

INNOCUITÉ ABSOLUE

conque; cans set crises administrates de l'hyperchiorhydrie, il supprime la doulaur en en supprimani la cause même. Pas d'accoutumance: le Sci de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phits.

DÉPOT GÉNÉRAL D

SEL DE HU

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, Paris (16')

# -Dialvl

Dissolvant urique puissant. Anti-Uricémique très efficace.
(Ni Toxicité générale, ni Toxicité rénale)

SEI DÉFINI (C"H" O"A2 LIBO, créé par le Laboratoire Alph. Brunor el sa propriété exclusive.

### DIATHÈSE URIQUE

= ARTHRITISME = RHUMATISME - GOUTTE = GRAVELLE ==

Dialyl

(Granulé effervescent)
"Cures d'eau dialylée"

DIATHÈSE

URIQUE

Nombreuses
Observations Médicales
favorables

Echantillons pour
Essais Cliniques:

LABORATOIRE ALPH- BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, Paris

Dialyl
DANS TOUTES LES PHARMACIE

Dialyl

2 à 3 mesures par jour (Chaque mesure dans un serre d'eau)

DIATHÈSE

URIQUE

### VARIÉTÉS (Suite)

en chirurgie un bonnet double teint en écarlate, et gands doubles violets ayant bordures et housses de soye; et, à chacun des bacheliers, une paire de gands simples et tout de suite un festin presque familier à toutes les Facultés. »

Nous avons quelques titres de ces thèses. Je domerai la traduction des plus singulières. « S'il survient des variees ou des hémorroides à un fou, sera-ce la fin de la folie? » — « L'ablation du sarcoèle est-elle dangereuse? » « « L'incision de la veine du front ôtet-telle mal de tête? » — « Si le sang épanché dans le ventre sort à travers la « nature », est-il nécessaire qu'il y ait suppuration ? » — « Quel est le meilleur, artériotomie ou phlébotomie? »

Les professeurs consacraient beaucoup de temps à l'enseignement. Ils se recrutaient eux-mêmes parmi les docteurs, après une sorte de privatdocentisme, où le témoignage des élèves constituait la meilleure des recommandations.

Avant de passer la licence de chirurgie, chaque élève était teun de s'attacher à un maître particulier, pour faire près de lui son apprentissage de clinicien et d'opérateur; le maître devait, à son tour, avoir quatre ans de grade, s'il désirait s'adjoindre un élève. Un contrat intervenait uni les liait tous les deux. Je donnerai deux textes de semblables contrats; ils datent du xvii<sup>e</sup> siècle mais sont conformes aux statuts du moyen âge et de la Renaissance. Ils termineront cette étude.

«Du 23 septembre 1679, out esté présents Hellies Boyer, maistre chirurgien, et Ligier Boyer, son frère. Par l'Esquelles parties a esté dit que le dit Ligier demeurera en la maison et compagnie de sondit frère l'espace d'un an, pendant lequel il sera tenu, comme a promis, de luy enseigner son métier et art de chirurgien, en ce que ledit Ligier sera obligé de luy donner en compensation pendant ledit temps quatre-vingts livres.

«Du 21 juin 1698, ont esté présents en leurs personnes François et Jean Merlanjon père et fils ; lequel Merlanjon fils est mis en apprentissage cher Ligier Boyer, maistre chirurgien et procureur d'office de la présente jurisdiction ; et ce pendant le temps et espace de deux ans. Et pendant ledit temps, ledit Boyer sera tenu de nourrir ledit Merlanjon fils, et de lui apprendre son métier et art de chirurgien. Et pour toute sorte de récompense, lesdits sieurs Merlanjon père et fils ont remis, ceddé et transporté la jouissance d'un pré de réserve de la contenance d'un journal, et ce pendant le temps et espace de cinq années et cinq culhettes, »

Dr Mousson-Lanauze.

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

# RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cullierée à soupe do "PANHÉMOL" = { 2º gr. de sang total concentré dans le vide et à froid. 2º gr. de d'illempépoine. 0 gr. 0 d'illempépoine. 0 gr. 0 d'illempépoine.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 aus : 2 à 4 cuillerées à eafé par jour. | Les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av.des Ternes, PARIS (IVII<sup>1</sup>). Tél.Wagram 61-42

### LA MÉDECINE AU PALAIS

### SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

La loi du 30 décembre 1916 a établi dans son article 16 un impôt sur les spécialités pharmaceutiques qui sont présentées eonme jouissant de propriétés curatives ou préventives.

Ĉet impôt ne s'applique donc pas aux prépararations destinées à la toilette, telles que les eaux dentifrices qui n'ont pas pour but de constituer un traitement. Mais si le fabricant on le vendeur présente une préparation comme possédant des propriétés curatives ou préventives, il lui attribue par là même le caractère de médicaments.

Toutefois, il nesufit pas, à notreavis, pour qu'elles soient soumises à l'impôt, que ces préparations aient le caractère pharmaceutique, il fant de plus que le fabricant y attache une dénomination partieulière, qu'il réclame pour son produit, soit la priorité de l'invention, soit la propriété exclusive, soit qu'il en préconise la supériorité par voie d'annonces, de prospectus ou d'étiquettes, sans publier la formule du produit.

La Cour de cassation a jugé cette question à propos du « Dentol ». Elle a décidé qu'en cas de mise en vente de ce produit, enveloppé d'un prospectus mentionnant que le « Dentol » guérit la carie des dents et les angiens, l'impôt établi par la loi de 1916 est di (arrêt du 28 mars 1919; Gazette du Palais, 20 avril 1010).

Ce qui rendait la question délicate, c'est que, malgré le prospectus qui annonçait la phissance curative du « Dentol », mention qui semblait le faire entrer dans les spécialités pharmaceutiques, on pouvait opposer aux contributions indirectes les décharations du sous-secrétaire d'Etat des Finances à la Chambre.

Au cours de la discussion de la loi du 30 décemper 1916, celui-ci, répondant à une question posée par M. Schmidt, avait déclaré que les eaux dentifrices et les eaux de Cologne, vendues par les pharmaciens, n'étaient pas considérées comme des spécialités pharmaceutiques. Mais il ne faut pas oublier que le sous-secrétaire d'l'Atta vait ajouté cette réserve, que ces produits ne tombaient pas sous le coup de la loi parce qu'ils ne jouissaient pas de propriétés curatives ni préventives (séance du 21 décembre 1916; Journal officiel, 22 décembre, page 3784 et suivantes).

C'est sur cette dernière phrase qu'était fondé le pourvoi interjeté devant la Cour de cassation par les contributions indirectes contre l'arrêt de la cour de Riom qui avait acquitté un veudeur de Dentol poursuivi pour infraction à la loi de 1916. Voici comment l'affaire se présentait : Mªs Guiraudet, marchande de parfumerie, était prévenue d'avoir enfreint les dispositions dudit article en veudant ou mettant en vente des produits assujettis à l'impôt et non revêtus des vignettes destinées à en constater le paiement, notamment en vendant un flacon contenant un produit dénommé « Dentol », dépourvu de la vignette preserite. Il résultait du procès-verbal, on contredit par la preuve contraire, que ce flacon était enveloppé d'un prospectus mentionnant que le « Dentol » guérit la carie des dents et les angines.

La Cour d'appel avait néanmoins prononcé le relaxe par le motif que le « Dentol » est une eau dentifrice et que les produits de ce genre sont des spécialités de toilette, non des spécialités pharmaceutiques. Mais elle avait violé la loi de 1916. C'est ce que la Cour de cassation a décidé par les motifs indiqués plus haut, puisque le « Dentol » est annoncé comme ayant des propriétés curatives.

Le pourvoi soulevait une seconde question : il s'agissait de savoir si les préposés de la Régie ont le droit, en cas de soupçon de fraude, de pratiquer des visites dans les habitations des particuliers, quand il s'agit de l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques.

Sur ce point, la Cour de cassation a décidé que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1976 confère à l'administration le soin d'assurer l'application de ces dispositions; qu'atiusi, il appartient à la Régie d'exercer la surveillance nécessaire pour déjouer les fraudes et de poursuivre la répression des contraventions :

\*Attendu que l'artiele 237 de la loi du 28 avril 1816 sur les contributions indirectes autorise, dans son premier alinéa, les préposés de la Régie à pratiquer, en cas de sompon de fraude et sons certaines conditions, des visites dans les habitations des partientiers; que ce texte inscrit sons la rubrique Dispositions générales», s'étend à tous les genres de frandes en matière de contributions indirectes et d'octroi; que, dès lors, c'est par une inexacte interprétation de ces articles que la Cour d'appel a déclaré faite sans droit la visite domiciliaire effectuée dans les formes légales, par les préposés de la Régie, chez la prévenue somponnée de fraude à l'article 16 de la 10 du 30 décembre 1916.

Par ces motifs, la Cour a cassé l'arrêt de la Cour de Riom.

Adrien Peytel,

Docteur en droit, , avocat à la Cour
d'appel.

# STRYCHNA LLONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc' P. LONGUET 50, rue des Lombards

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés ae

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON



# APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Pour traitements chirurgicaux Par applications externes ou par endoscopie

ar applications externes ou par endoscopic DIATHERMIE ÉLECTRO-COAGULATION

ÉTINCELAGE

NOTICE SUR DEMANDE

### DRAPIER ET FILS

41, Rue de Riveli. PARIS (1") - Téléphone; Gutemberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

PRODUITS DE RÉGIME

## CH. HEUDEBERT

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).

### Gaïacalcine Latou

Polyphosphate Caïacolé calcifiant Modificateur des Sécrétions Présenté en cachele. Rolles pour 15 jours de traitement. Bronchite chroniq. Emphysème pulmonaire. Tuberoulos pulmonaire et osseuse. Dilatation des/bronches. Catarrhe Bronchite algué. Trachéo-bronchite. Andmie.

Echantiltons gratuits à MM. les Docteurs. Vente en gros : Laboratoires Lalour, 17, Place des Vosges, Paris

ente en gros : Laboratoires Lalour, 17, l'Iare des Vosges, Pari

Soir

Villes d'eaux.

### NOUVELLES

Congrès de Monaco. — Voici les dates des différents congrès qui auront lieu au printemps à Monaco : Ouverture générale le 15 avril.

Motin

15 avril : Séance d'ouverture. Hydrologie. 16 — Villes d'eaux. Hydrologie. 17 - Hydrologie. Villes d'eaux. 19 - Villes d'eaux. Hydrologie.

20 — Thalassothérapie. 21 - Hygiène et climatologie, Thalassothérapie. 22 - Thalassothérapie.

Hvg. et climatologie. 23 - Thalassothérapie.

Hvg. et climatologie. 24 - Hygiène et climatologie. Séauce de clôture. L'ouverture du Congrès de l'alpinisme aura lieu

quelques jours après. Une exposition sera annexée à ces congrès et sera

ouverte du 20 mars 1920 à fin décembre, Peur tous renseignements, s'adresser à l'adu inistrateur des Congrès à l'In titut d'océ nographi , 195, ru : S. int-Iscoues, à Peris.

La maison du médecin. -- Le Conseil d'administration de «la Maison du médecin » vient de renouveler son bureau qui reste ainsi constitué : président, M. Schwartz ; vice-présideut : M. Cunéo ; secrétaire général : M. Lucien Nass; secrétaires : MM. Buret et Régis ; trésorier général: M. Schmitt; trésorier adjoint: M. Favreau

Il a décidé l'organisation d'une grande vente de charité qui aura lieu les 27 et 28 mai à la faculté de médecine. Le nombre croissant des confrères demandant leur admission à la maison de retraite, la nécessité de mettre sur pied la maison des veuves, imposent à l'Association des besoins considérables nécessitant des ressources

Le Comité des demes patronnesses, comprend, outre un certain uombre de femmes et filles de confrères : Mmes Thiou de la Chaune, présidente; Maurice de Fieury et Jean-Louis Faure, vice-présidentes ; Schmitt, Claisse, Milian. Lauth. Harvier. qui chacune dirigeront un

Le conseil fait un pressant appel à tous les médecins, à leurs familles, pour leur demauder d'alimenter les comptoirs en dons de toute nature.

Prière d'adresser les envois au siège social, 9, rue d'Astorg, à Paris, aiusi que toutes les communications. Val-de-Grace. - Un concours pour l'emploi de pro-

fesseur agrégé de chimic et de biologie appliquée aux expertises de l'armée, à l'Ecole d'application du service de santé militaire, s'ouvrira au Val-de-Grâce, le 16 novembre 1020.

Les pharmaciens principaux de 2º classe, majors de 170 classe ou de 2º classe, qui désireront prendre part à ce concours devront faire parvenir leur candidature pour le 1er octobre 1920 au plus tard.

Médalles de la Reconnalssance française - La médaille en argent est conférée à M, le Dr Rodet (de Lyon), professeur honoraire à la Faculté de médecine de Montpel-

La médaille en bronze est décernée à MM, les Dra Carry (de Lyon), Paul Guillon (de Paris), Huyghe (de Dunkerque) et Julien-Laferrière (de Rochefort-sur-Mer).



### NOUVELLES (Suite)

Société des médecias et chirurgiena des hôpitaux de province. Comme suite aux réunions professionnelles qui eurent lieu en octobre à Paris, lors du Congrès de chirurgie, la Société des médecins et chirurgiens des hôpitaux de province a continui 3 se travaux ralentis par les élections et par des difficultés d'impression. De nombreux collègues ont adhéré à ce mouvement destiné à aboutir à un nouveau statut, à Paris et en province : majoration d'indemnités, accidentés du travail, pensionnaires, pensionnés de la querre.

Pour adhésions et informations, s'adresser au président, M. Reynès, 9, rue Montaux, Marseille, qui vient d'avoir un entretien à la Chambre avec M. Grinda, député et chirurgien des hôpitaux de Nice. Celui-ci a promis son concours pour toutes démarches ultérieures.

Office du travall, de l'hyglène et de la prévopance sociale. — Le Conseil municipal de Paris vient de prononcer le renvoi à la Commission mixte du travail et du chômage d'une proposition de MM. Georges Leanz-ndand, Paul Pieurot, Louis Peuch, Paure, Hénaffe, Georges Piant, Léon Riotor, Prédéric Brunet et Jean Varenne invitant l'Administration à étudier la création d'un Office municipal et départemental du travail, de l'hyglène et de la prévoyance sociale, qui réunirait tous les services ayant trait aux questions relatives au tra, auxil, à l'hyglène des travailleurs et à la prévoyance sociale actuellement épars dans diverses directions ou administrations.

Office départemental d'hygiène sociale. — Le Conseil général de la Seine a désigné, pour faire partie de la Commission de l'office départemental d'hygiène socialet MM. Ambroise Rendu, Henri Sellier, Henri Rousselle, Louis Dausset, Deslaudres, Lalou, Louis Peuch, Calmels, Hénaffe et Maurice Quentin.

Bervice de santé de la marine. — M. le médecin de re classe Nivière, en service à Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Polhuau*, dans la division des écoles de la Méditerranée.

- M. le médecin de 1° classe Nayrolles, en service à Cherbourg, est désigné pour embarquer dans la 2° escadrille de torpilleurs.
- M. le médecin de rre classe Potel, eu service à Lorient, est désigné pour remplir les fonctions de chef de la clinique médicale et de neuro-psychiatrie à l'hôpital maritime de ce port.
- M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Thibaudet, en service à Lorient, est désigné pour remplir les fonctions de chef de la cliuique spéciale à l'hôpital maritime de ce port
- M. le médeciu de re classe Busquet, eu service à Toulon, est désigné pour rempiir les fonctions de chef du service de vénéréologie et de dermatologie à l'hôpital maritime de ce port.
- M. le médecin de xro classe Adrien, du port de Toulon, est désigué pour servir comme médeciu en sousordre au 5° dépôt des équipages de la flotte.

Prix Blache. — L'attribution, suspendue pendant la guerre, du prix Blache fondé en faveur du - unédecin en activité ou en retraîte de la marine ou d'un médeclu embarqué sur les navires de comuerce depuis trois ans, ayant fait la découverte la plus utile ou le meilleur mémoire ou travail sur la thérapeutique exclusivement médicale, a ser aprise en 1920. Les candidats devront faire parvenir leurs titres au ministère de la Marine avant le 1<sup>cr</sup> mai.

Le Président de la République à l'hôpital de la Pitlé. — M. Paul Deschauel continue de visiter les hôpitaux de Paris et,le vendredi 12 mars au matin, ce fut le tour de l'hôpital de la Pitié.

Le directeur général de l'Assistance publique, M. G. Mesarcar, était veun la veille pour s'assurer par lui-mêux que les moindres dispositions avalent été bien priese pour la réception du lendemain. Cette visite au nouvel et grandi hópital fut également belle dans as simplicité. Le Président de la République sema ses marques d'admiration parmi tous les services qu'il parcourar i ceux des D<sup>u'</sup> Arreu, Babinski, Henri Bourgeois, Delherm, Buri-que, Gerne, Jossef, Léon, Mauclaire, Monthus, Maurice Roy, Paul Thierry, Thiolois, Vincent, saus omettre le service du professeur Vaquez, ni le service d'accon-chement et la maternité que dirige le professeur Brindeau. Ce furent partout, de la part du ché de l'Etat, des demandes d'explications aux chefs de service, des paroles d'encorragement et d'apérance pour les malades.

La cérémonie s'est terminée par une séance plénière à l'amphithéére des cours et conférences. Le personnel hospitalier remplissait ce milieu. agréable. Autour du président de la Nécephilique s'étaient installés à l'estrade s' M. Autrand, prédet de la Seine, et M. O. Mesureur, directeur d'Assistance publique; le sénateur Ranson; le président et le syndiét du conseil municipal; le D' Calmels, conseiller municipal ; M. Roger, directeur de l'hôbital, et de l'hôbita

Une jeune infirmière, M<sup>110</sup> Lucas, sortit du groupe de ses compagnes et vint offir une gerbe de fleurs à destination de M<sup>200</sup> Paul Deschanel. L'ambassadrice reçut avec une bien grande émotiou un double baiser présidentiel et le petit amphithéâtre retentit d'une acclamation immense. H.

Examen des étudiants des classes 1918 et 1919. — En présence des retards que tant de Jeunes geus ont éprouvés dans leurs études depuis clirq ans, les hommes des classes 1931 et 1939 et les engagés volontaires de la classe 1930, qui auront à passer des examens après leur libération, peuvent-ils être affectés à des corps de troupes stationnés dans les villes de facultés ?

Réponse. - Les étudiants des classes 1918 et 1919 qui ont demandé un sursis d'incorporation au moment de leur passage devant le conseil de revision au titre des articles 20 et 21 de la loi de recrutement pourront en bénéficler, à partir de la date légale de cessation des hostilités. Les engagés de la classe 1920 pourront, à partir de la même date, bénéficler de la loi du 10 juillet 1917, qui leur a accordé le droit d'option entre le renvoi dans leurs foyers et la continuation de leur service militaire. Les uns et les autres ont donc toute facilité pour continuer leurs études s'ils le désirent. D'autre part, des dispositions sont à l'étude en vue de permettre aux militaires des mêmes classes, candidats aux grandes écoles visées par l'article 13 de la loi du 7 août 1913, de profiter des mêmes avantages. Il ne paraît pas possible d'autoriser les étudiants qui n'appartiendraient pas aux catégories visées ci-dessus, à continuer leurs études, en les affectant à des garnisons pourvues d'une faculté. Une telle mesure devrait en effet, si elle était adoptée, s'étendre à un nombre

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Froubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

Paraffine

LIQUIDE CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI | Liquide : 1 on P cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



Héyaméthylene-Tetramine, Urotropine, étc. Is MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES, BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé dès 1891 dans les laboratoires de la Maison ADEXAN et Ci et depuis imité par les Allemands sous divers noms. Voir : Formulaire des Rouveaux Remèdes 1.3º Edition, page 26.

STÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perie, Paris

### TUBERCULOSE . LYMPHATISME . TUBERCULOSE

RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



## RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULÓSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPERSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

TRICALCINE PURE TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

CARIE DENTAIRE

### Granules de Catillon STRO

STROPHANTUS

Cost avec ces granules quont été faites les observations discutées à l'Académie en 1839, elles prouven que 2 à 1 par jourdonnent une divrèse rapide, relèvent vite le cœur affaibil, dissipent

Tolula, Utstrict, Opphiessian, Ederies, Alfoctions Militalice, Cardidfathies des Effahis et 16, ed Effet immediat, — innocuité, — ni intolérance ni vasoconatriction, — on peut en faire un sage continu. En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules pour forcer la diurèse.

DE CATILLON QUOM STROPHANTINE CRIST. TONIQUE DU CŒUR

ombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; los feintures sont infidèles, stipt la Symine Cillub Bris de fisiclimis de Médezine pou "Élipphantias et Airephantias", Médelle d'Ar App : mair. 1900, Bris de Commanda de Médezine de Medezine de Commanda de Commanda

Ampoules . 0,0004

STROPHANTINE-OUARAINE

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires, en cas

### Guide Radiologique du Praticien

POUR LA

LECTURE ET L'INTERPRÉTATION DES RADIOGRAPHIES DE L'HOMME NORMAL

AR

le Dr Th. NOGIER
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

le Dr P. JAPIOT

Chef du Service radiographique de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

Un volume in-8 de 228 pages avec 64 figures.....



SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

# POUGUES

-- SAINT-LÉGER --- ALICE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G'é de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

# CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

### NOUVELLES (Suite)

considérable de militaires autres que les étudiants des facultés et créerait ainsi, particulièrement dans les cadres inférieurs en officiers et sous-officiers, des déficits dont l'importance aurait de graves inconvénients.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. - 4/évrier. -Mu' REVON, Les mensonges de l'enfant normal et pathologique ; leurs conséquences judiciaires. - M. JORAND, Traitement des complications locales et générales de la blennorragie par les sels arsenicanx,

5 février. - M. DUNIZ, Etnde de la pression artérielle dans l'insuffisance aortique. --- M. CAPOULADE, Etude des réactions méningées au cours de l'intoxication alcoolique. - Mme PORCHER. Une année dans un centre neurologique d'armée. - M. Cas-TILLE, Etude clinique et pathologique du scorbut chez l'adulte. - M. DUCASSE, La glande thyroïde dans le rhumatisme articulaire. - M. Tournay, Le scorbut aux armées. - M. Guilmoto, La tension artérielle chez le tuberculeux. - M. RICHARD. Le rôle médical de l'ampoule Coolidge. - M. Lebreton. Le pityriasis rosé de Gibert est une tuberculide. - M. DIGEON. Traitement des fractures des os longs par la méthode Parkam et Martin. - M. MACQUART, Contribution à l'étude des rétrécissements dn vagiu.

Mercredi 11 février. — VIRENOUE (Georges), Ouelques remarques sur l'anatomie microscopique. Les vésicules biliaires, etc. - Vidal, (Jean), Contribution à l'étude de l'anesthésie générale par éthérisation intrarectale. -CRIVELLI (Louis), Des rétrodéviations partiellement irréductibles de l'utérus, - Rouv, Le phosphotrotéinite de colcium

14 février. - BARBAROUSSE (Michel), Un cas d'hémorragie par ulcération artérielle au cours de la scarlatine. - Deguillaume, Quelques insuccès de la digitaline dans les cardiopathies de l'enfant avec gêne mécanique, - Godard (Michel), Le traitement de la péritonite tuberculense à l'hôpital. - Dupuy (Lucien). De l'éprenve du repas fictif en pathologie gastrique. -LAMARQUE (Jean), Contribution à l'étude du diagnostic clinique rétrospectif du bouton d'Orient, d'après l'aspect de la cicatrice, - GIRAUD (A.), Traitement des formes graves de la grippe par le novarsénobenzol. — Mile Bri-DREL (Henriette). Contributions cliniques à l'étude des psychopathies. -- DENOVELLE (Urbain), Incontinence d'urine et constante d'Ambard.

18 février. - HYVERNAUD (Jacques), Le pseudomyxome d'origine appendiculaire. — Trousset (Paul), Curettages et adhérences anormales du placenta, --Hamon (Georges), Des fractures obstétricales du fémur et de leur traitement. - ALIBERT (I.), Les lésions de la tête humérale dans les luxations récidivantes de l'épaule.

19 février. - SERPAGGI (François). La tuberculose eu Corse. -- CHAPELAIN, Pathologie de l'Egypte ancienne d'après les momies et les manifestations réalistes de l'art égyptien. - Vallée (Emmanuel), Etat actuel des pouponnières et asile de débiles de Médan. --Mile Hochberg (M.). Sur quelques cas de dyspnée paroxystique et suffocante dans la tuberculose des ganglions. -FAIVELAY (Jean), Contribution à l'étude des cactées spuntiées. - Pichouron (Marcel), Des services rendus par l'immobilisation précoce des fractures de cuisse avec l'attelle de Thomas. - ZURETTI (Félix), Hyperesthé-



### SI

sés dans toutes les affections de la peau et ses ont fait leurs preuves, il est bon de les prescrire.

ités sous une forme liquide nouvelle, pratique et plus le en les expérimentant

SYNTHÉTISE L'HYGIÈNE

ASEPTISE, ADOUCIT, RAFRAICHIT, CALME TOUTE DÉMANGEAISON, PRÉVIENT TOUTE IRRITATION EXCIPIENT LIQUIDE

### Collosols MÉDICAMENTEUX

### Dermatologie

COLLOSOL ou COALTAR (Affections auintantes). COLLOSOL & l'HUILE de CADE, su GOUDRON de PIN (Affectious squeme uces, Eczémee, Psoriasia, etc). COLLOSOL eu SOUFRE (Affections à aécrétions gra (Acnés, Folliculites, Sélorrités, etc.) COLLOSOL SULFOCADIQUE (Eczémes et Psorie

COLLOSOL & PICHTHYOL (Eczemones Plis, Inte COLLOSOL à l'HUILE de FOIE de MORUE (Prurigos, Ichthyoses, Tuberquilien).

hybrides, chroniques).

### Gynécologie

L au COALTAR (Leucorrhées, Métrites). COLLOSOL & l'ICHTHYOL (Etats congestifs).

### AVANTAGES des COLLOSOLS

Médication ilquide. Application feoile, p pre et agréable. ure précis des n rédiat; Suppression instantanée des rption certaine par le pecu et les muqueuses.

PHARMACIE ROGÉ CAVAILLES LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS C. PÉPIN, D' en Pharmacie

9, Rue du Quatre-Septembre, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

sic trifaciale particulièrement sus-orbitaire dans la méningite tuberculeuse. — Moxon, Contribution à l'étude de l'ethérisation rectale. — Moss (Laurent), Applications thérapeutiques du benzol. — DRAMEZ (Engène), De la réaction thermique dans le traitement par l'arsé-nobenzol.

20 févier. — Eox (Jean), Contribution à l'étude des arthropathies syphilitiques au cours de la période tertiaire et de la syphilis hécéditaire. — JARRIGUY (Pierre), Contribution à l'étude des leptico-pyohèmies. — AUDOLI (Louis), La recto-colite hémorragique des urémiques. — ROUSSIGOT (Henri), Les séquelles pulmonaires chez les intolujués par les gaz de combat. — BLANCHES (Louis), Deux cas d'eucéphalite léthargique. — EZZARET, La suture primitive des plaies canào-cnéphaliques.

Cours pratique d'enderologie. — Un Cours pratique d'entérologie ser fait à l'héplial Benijon, danale service et sous la direction du professeur Paul Carnot, avec la ciscondiboration de MM. Harvier, Prided, Roger Glénard, Gérard, Gardin pour la partie médicale, et Lardennois, Mathieu, Roux-Berger pour la partie chirurgicale; 11 commencera le lundi 29 mars et durera jusqu'ut samedi to avril, pendant les deux semaines des vacances de Paques. Il comprendar le insuita, des exerches pratiques individuels (tubage duodénal, rectoscopie, examens propologiques, radioscopie, gyumastique et physiothéraple intestinales; diététique), et le soir à 5 heures, des démonstrations cliniques avec présentation de nalandes.

Ce cours est gratuit : inscriptions le plus tôt possible dans le service de gastro-entérologie de Beaujon.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (M. le professeur GILDERT; M. VILLARUT, agrégé). — Les notions récentes sur les maladies du foie et du panoréas et sur le diabète. — Ce cours de perfectionnement aura lieu du lundi 39 unara us amedi 10 avril; il sera fait par MM. Villaret, Bénard, Deval, Herscher, Chiray, Chabrol, Paul Descomps, Saint-Girons, Jomier, Okinczye, Dumont, Brin, Guilleulindt, Durcy, Dausset, Lippmann. Les cours auront lieu tous les jours à 9 heures, à 14 h. 30 et à 10 heures.

Principaus sujets Insilés : Les grands syndromes, exploration des fonctions hépatiques, le syndrome ictère, l'ictère grave, le syndrome d'hypertension portale, le syndrome d'hypertension sus-hépatique, le foie cardiaque, le foie tuberculeux, le foie syphilitique, cirrhoses graisseuses, les kystes hydatiques du foie, cirrhoses graisseuses, les kystes hydatiques du foie le foie dysaterique, le foie alcodique, le foie paludéen, la lithiase billaire, les cancers du foie et des voies billaires, du pauerfess, le syndrome diabétique, etc. Excursion d'étudé d'une journée à Vichy sous la direction de M. Gilbert et Villaret (érinserire auprès de M. le Dr Paul Descolups). Des programmes du cours scront adressés à toute personnée qui en fera la demande.

Un certificat sera délivré à l'issue du cours. Le droit d'inscription est de 150 francs.

S'inscrire au secrétariat de la Faculté (gui chet, nº 3 les mardis, jeudis, samedis, de midi à 3 heures.

### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

### PULMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MEDICATION DES AFFECTIONS

### **BRONCHO PULMONAIRES**

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médicul français

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



### LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome & PARIS (8°)

### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités Contenu stomacal

Sécrétions pathologiques Recherches des bautéries
Examens bactériologiques VIBRIONS et COCCI

SUR FROTTIS Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes Travaux spéciaux pour MM. les Docleurs , Etudes Anatomo-Pathologiques Nalyses des Produits Alimentaires , Analyses Industricle



### WICKHAM

BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES, ORTHOPÉDIES, SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES.



15, Rue de la Banque, Paris, - Téléphone : Central : 70-55

### TÉLÉPHONE 114

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLEPHONE 114

### Extrait sastrique MONCOUR

De 4 à 16 sphérulines

par jour.

MONCOUR Maladies du Poie Hypopepsie Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 e/gr. en doses de 12 gr. dosées à 0 gr. 125 En suppositoires dosés d 3 gr

De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires —

Extrait pancréatique i MONCOUR Dishète En sphérulines

par hyperhépatie osées d 20 clar. dosés à 1 gr. De 2 à 10 sphérulines p. jou De 1 à 2 suppositoires — Toutes cos préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques En sphérulines dosées d 25 alor.

De 4 à 4 sphérulines

par je

Extrait intestinal MONCOUR Constipation Entérite muco-membraneuse

En anhérulines dosées d 30 ctor. De 2 à 6 sphérulines par jour.

# MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cmº 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

## APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet appareil, qui s'adapte instantanément sur toute douille de lampe ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alternatif, triphase, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus éminents aussi qualifié que les grands appareils, permet une utilisa-tion des plus pratiques des courants de haute fréquence en: Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie. Urologie, Gynécologie et Ophtalmologie, en raison des nombreuses électrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet également l'Auto-conduction ou D'Arsonvalisation, la Fulguration, de même que le traltement des affections des voies respiratoires par l'Orone. - Sa consommation est de 22 watts et son poids, dans une élégante boîte gainée de 27 × 20 × 10 % avec 2 électrodes (comme représenté ci contre) : 2 kil. 1/2. - Extrême simplicité de maniement, absence absolue de tout danger, même employé par des Docteurs non spécialisés en Electrothérapie.

Prix: 525 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE 68. Rue Condorcet, PARIS (9°)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL





TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATIO

Chronique ou Aucidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

# du repas du soir.

ns à l'Académie des Sciences (Stance du 28 Février 1917) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917)

Litterature et Echantilions : Laboratoire d'Endocrinologie, 2. Piace du Théâtre-Français. Poris. bir\*: A CÉDARD Pharm de i\*\* cl., ancien interne des Hôn, de Pa

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

### SI VOUS VOULEZ de bonnes

plats cuisines tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommês, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.



### MENTON

"L'HEBMITAGE" MAISON DE CURE CLIMATIQUE des Dr Gallot et Coulard Convalescences,

Etats asthéniques, Maladies de la Nutrition Contagieux exclus Cures d'air et de soleil, Hydrothérapie, Régime

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique et Billaire - Glycérine - Bolda - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Collques hépatiques, ↔ Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, BYPGBEPATIE BÉPATISME / ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE OHOLÉMIE FAMILIÂLE TUBERCULOSE

OFULE et TUBERCULOSE dable de l'Huile de FOIE de Morue EPSIES et ENTÉRITES - HYPERCHLORHYDRIE

PETFERENS & DOTESTES - HYPERCHORNINGS - PHE 
COLITE MUCOMEMPRANEUSE

COLITE MUCOMEMPRANEUSE

FUTUTES

FOR THE PSYTHOSE S DYSHEFATIOUS

BENANGES AUTO ET HETROTOXIQUES

BENANGES AUTO ET HETROTOXIQUES

BENANGES AUTO ET HETROTOXIQUES

FOR FUTUTES

FOR FUTU

Pris de FLACON en France : 7 fr. 60

Prix de la bolte de PHULES : 5 fr. 50 dans toutes les Pharmacies

MÉD, D'OR GAND 1913 BT

Gette médication sessentialisment clinique, institute de la Darier control se un est la sentialiste de la Darier control se un est la sentialiste de la Darier control se un est la sentialiste de la Chapter con control reportate que son control reportate que son control reportate que se control de proprieta que se précision de matidas de POJE et de précision de matidas de POJE et de précision de matidas de POJE et de la control de la

dose habitus ou de 2 PILULES foul 1914 Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

### NOUVELLES (Suite)

### MEMENTO DU MÉDECIN

- 20 MARS. Paris. Hôtel-Dieu à 10 lt. 30 (service de M. le professeur Roger). M. le Dr Trémollères: Diaguostie des hémiplégies.
- 20 MARS. Paris. Cliuique médicale de l'Hôtel-Dicu. M. le professeur GILBERT : Leçou clinique à 10 h. 45.
- Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le professeur Achard : Leçon clinique à 10 heures.
- 20 MARS. Rouen, Clôture du registre d'inscription au concours de médecin adjoint des hôpitaux de Roueu. 20 MARS. — Pairis, Dernier délai d'inscription pour le concours de médecin du dispensaire de salubrité (Préfecture de police).
- 21 Mars. Paris. Congrès des abstinents prohibitiouuistes français, 5, rue Las Cases.
- 22 Mars. Paris. Ouverture du concours de la
- médaille d'or (médecine).

  22 Mars. Paris. Asile Sainte-Anne, à 13 h. 30. M. le
- D' LAIGNEL-LAVASTINE: La capacité civile des psychopathes.
  22 MARS. — Paris. Hôpital Laënnec, à 10 heures
- M. le Dr Jousset: Leçon clinique sur la tuberculose.
   23 MARS. Paris. Faculté de médeciue, 18 heures.
   M. le Dr VILLARET: Notions sur l'histologie du foie
- normal et pathologique.

  23 MARS. Paris. Hôpital Laënnec, 10 heures, M. le
  D' LEREBOULLET: Leçon clinique avec présentation de
- malades.

  23 Mars. Paris. Ouverture à l'Ecole vétérinaire
- d'Alfort du concours pour trois places de chef des travaux stagiaire.
  23 Mars. -- Naucy. Concours pour trois places d'in-
- terne à l'asile de Maréville (Faculté de médecine de Nancy).
- 23 MARS, Montpellier. Deruier délai de candidature à la chaire de microbiologie de la Faculté de médecine de Montpellier.
- 24 Mars. Paris. Faculté de médecine, 18 heures.
  M. le Dr Villare: Notions sur la physiologie de la cellule hépatique, sou exploration fouctionnelle.
- 24 Mars. Paris. Hôtel-Dieu, service de M. le professeur Gilbert, à 10 h. 45. Présentation de malades. Notions de thérapeutique pratique.
- 24 Mars. Paris. Asile Sainte-Anne, 1 h. 30. M. le Dr Laignel-Lavastine: Les confus.
- 24 MARS. Paris. Ouverture du concours de médaille d'or (chirurgie).
- 24 MARS. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le coucours de l'internat en pharmacie.
- 25 Mars. Paris. A 14 heures, salle des concours de l'Assistance (rue des Saints-Pères), répartition des
- internes dans les services.

  25 MARS. Paris. Dernier délai de candidature pour la place de directeur du bureau d'hygiène de Saint-
- Brieuc (ministère de l'Hygiène).

  26 Mars. Pasis. Hôpital Laënnec, à 10 heures,
  M le 1) Havytes : Lecon chimique per principal.
- M. le D. HARVIER : Leçou chimique avec présentation de malades.
   26 MARS. — Paris. Faculté de médecine, 18 heures.
- M. le Dr VILLARET: Syndromes d'hyper et d'hypohépatie.

- 26 Mars. Paris. Asile Saiute-Anne, à 1 h. 30. M. le Dr Laignel-Lavastine: Les hallucinés.
- D. LAIGNEL-LAVASTINE: Les hallucinés.
  27 MARS. Paris. Dernier délai de candidature pour la place de directeur du bureau d'hygièue d'Allevard
- 27 MARS. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'acconcheur des hôpitaux de Paris (Assistance publique, 3, avenue Victoria).

(ministère de l'Hygiène).

- 29 MARS. Paris. Clinique Baudelocque. Ouverture du cours de vacauces de Pâques. Diagnostic et thérapeutique obstétricales par MM. les Dra Lrevy-Solal et Viones.
- 20 MARS. Liége, Cours de vacauces de la Faculté de médecine de Liége, par les professeurs Firket, Francotte, Troisfontaines, Malvoz, Willems, Weckers, Lambrecht, Hogge, Delrez, Plumier, Lejeune, Demunter, Watrin.
- 29 MARS. Paris. Hôtel-Dieu (Service de M. le professeur Roger), à 10 lt. 30. M. Trémolifires : Diagnostic des paraplégies.
- 20 MARS, Paris, Hôtel-Dieu (Service de M le professeur Gilbert), à 9 heures, ouverture du cours de perfectionnement: les notions récentes sur les maladies du foie et du pancréas et sur le diabète (du 29 mars au 10 avril, tous les jours à 9rheures, 14 h. 30 et 10 heures).
- I<sup>er</sup> AVRII. Mise en vigueur du supplément du Codex. I<sup>er</sup> AVRII. — Paris. Changement de service pour les internes des hépitaux de Paris.
- 6 AVRII. Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de médaille d'or de l'internat en pharmacie.
- 8 AVRII. Paris et province. Examen d'équivalence des études pour les étudiants étrangers.
- 10 AVRII, Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médeciu des hôpitaux de Lyon.
- 12 AVRII, Paris. Ouverture du cours d'opérations oto-rhino-laryugologiques, par MM. HALPHEN, ROUGET, DUFOURMENTEL, MIECRYILLE, BONNET, à l'amphithéâtre
- d'auatomie, 17, rue du Fer-à-Moulin.

  12 AVRII. Marseille. Dernier délai d'inscription
  pour le concours de l'externat des hôpitaux de Marseille.
- 12 AVRII. -- Paris. Coucours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris.
- 13 AVRII. Lyon. Concours pour la place de chef de clinique médicale à la Paculté de Lyon.
- 15 AVRII. Paris. Dernier délai d'inscription pour le congrès des sociétés savantes à Strasbourg (inscription au ministère de l'Instructiou publique, 3º bureau de l'enseignement supérieur).
- 15 AVRII. Rouen. Ouverture du coucours pour la nomination de deux médecins adjoints des hospiees civils.
  - 15 AVRII, Monaco. Congrès de Monaco.
- 19 AVRIL. Lyon. Concours de médecin des hôpitaux de Lyou.
- 19 AVRII. Paris. Concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris.
- Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris.

### Dragées Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) { NERVOSISME HORTAGO, 40, Bool, de Port-Rojal, PLEIS

### Bromeine Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = 0,0)

49. Beulevard de Port-Royal, PARIS.

GOUTTES (% = 0,0 SIROP (0,00) PILULES (0,01) AMPOULES (0,00) TOUX nerveuses Insomnies Sciatique Nevrites

### CHRONIQUE

Introduction à l'étude de l'hommopathie, par le Dr Léon VANNIRR, I vol. in-12 de 253 p. (Librairie Larousse, à Paris).

Les discussions passionnées, que provoqua au siècle dernier la doctrine homoceopathique, sont bien éteintes aujourd'hui, mais les théorics de Hahnemann ont toufours des fidèles, qui conservent en elle une foi presque religieuse. De ce nombre est M. Léon Vannier. Son petit livre enthousiaste est intéressant comme exposé des principes homopathiques. Il ne lui acquerra pas peut-être beaucoup d'adeptes, mais il mettra les lecteurs au courant d'une méthode thérapeutique que nous ne connaissons en général que bien vaguement. L'auteur tire habilement parti, au profit des conceptions d'Hahnemann et de ses successeurs, des découvertes modernes, En faveur de la loi de similitude, il a soin de faire valoir les succès de la bactériothérapie, de la sérothérapie et de l'opothérapie. En faveur de la dosc infinitésimale, il sait invoquer les travaux de Raulin, de G. Bertrand, de Richet relatifs à l'action des infiniment petits chimiques sur la végétation. Intéressant plaidover, court

G. L.

Théorie électro-dynamique de la pensée, par Inles PRCH, médecin-major de 170 classe. Une brochure de 42 pages (chez Maloine et fils, Paris). M. Pech expose une théorie qui paraît compliquée,

et de lecture facile.

mais qui n'en est pas moins intéressante. D'après lui, l'énergie condensée dans les centres nerveux et psychiques présente une analogic étroite avec l'énergie électrique. Les organes des sens sont des récepteurs composés euxmêmes de milliers de récepteurs particuliers. Il y a un transformateur sensoricl assimilable au transformateur électrique. Quant aux vibrations sonores ou auditives, elles s'inscrivent dans le cerveau sous forme de magnétisme rémanent, à la manière de cette impression dont le ruban d'acier conserve le souvenir dans le télégraphone de l'ingénieur danois Poulsen. La pensée, le moi, peuvent être assimilés à un solénoïde où scraient reflétécs toutes les impressions premières tenues cu tension dans les neurones centraux.

### DES LIVRES

On devine le fond de la pensée de l'auteur, mais il faut évidemment lire et relire cette brochure pour saisir à la fin la trame complète de la conception ingénieuse de M. Pech.

Arcachon, ville de santé. Monographic scientifique et médicale, par le Dr LALESQUE, membre correspondant de l'Académie de médecine, 1 vol. in-8 de 798 pages, avec figures (Masson et C10, éditeurs, à Paris) Voilà un beau livre qu'à la fin d'une brillante carrière

un des plus distingués enfauts d'Arcachon a écrit en l'honneur de sa petite patrie. Certes il y a mis tout son cœur, et on scut à chaque ligne que l'auteur fait plus qu'admirer le pays qu'il décrit : il l'aime véritablement, ct c'est en amoureux qu'il en parle.

Mais cet amourcux est médecin, il est homme de science, il a beaucoup observé, étudié, et c'est armé d'une formidable documentation, qu'il fait l'éloge de la « ville de santé » qui lui doit une partie de sa prospérité.

Lalesque fut, cu effet, un des premiers qui opposèrent au sanatorium prôné par l'Allemagne, la « cure libre » de la tuberculose. Je erois même que le mot est de lui; mais, si le malade peut échapper à la rude discipline sanatoriale, c'est à la condition, dans la station climatique où il est envoyé, de s'astreindre à une hygiène, à une alimentation strictement ordounées. I'm d'autres termes, il y a peu à attendre de la station climatique, si le malade n'y suit la curc climatique. Et Lalesque, avec sa grande expérience, nous explique comment il joue à Arcachon des divers éléments de cure que fouruit la nature : soleil, air marin, air de la forêt, etc. Avec quel plaisir je le vois protester contre la vie de plaisirs, de casino, de fêtes qui est la plaie de trop de stations françaises, aussi bien hydrominérales que climatiques!

Je ne puis suivre l'auteur dans les développements qu'il donne à l'étude du climat d'Arcachon, de sou sol, de ses eaux, de sa flore, et aux indications de la cure d'Arcachon. Qu'il me suffise de dire que son livre, bien pensé et bien écrit, sera lu avec profit par tous ceux qu'intéresscut la climatothérapie et le traitement de la tubercu-

G. LINOSSIER.





PARAFFINOLEOL HAI NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes: ( Aromatică

2º Sans arome. 3º Cròme au cacao. Colites, Entérocolites, Appendicites

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

### ART ET MÉDECINE

### LE SALON D'HIVER 1920

On ne trouve pour ainsi dire pas de sujets médicaux parmi les œuvres exposées au Salon d'hiver. Et cela est logique. Les sujets de médecine sont peu aptes à orner les murs de l'amateur, ils ne conviennent que par le côté, soit dramatique, soit simplement émotionnant, propre à piquer l'attention du public mêlé des grandes expositions ; ils valent encore pour certaines commandes d'État. et dans ce cas ne vont pas sans couvrir de grandes surfaces: s'ils s'étalaient ici, ils écraseraient tous ces petits tableaux, de dimensions appropriées à l'exiguïté de nos logements. Resteut, me direzvous, les portraits de nos confrères et de nos maîtres : mais ceux-ci aiment la foule, la grande foule, la plus grande foule, et l'intimité de ces salles n'est pas leur fait.

Il est bien certain qu'entre tant d'expositions qui maintenant nous sollicitent et pour lesquelles nous liésitons, limités par la brièveté de nos loisirs, celle-ci n'a rien à priori pour provoquer particulièrement notre visite. Aller au Louvre de temps à autre, au Luxembourg lorsqu'il était ouvert, ensuite aux Artistes français, puis à la Nationale des Beaux-Arts peut sembler suffisant à la bonne moyenne de dévots de l'art que nous sommes

Quant à ceux qui, plus envieux de deviner l'avenir que de jouir du passé, préfèrent les Inde pendants au Louvre, peut-être, s'ils ont déjà une forte préparation, sauront-ils trouver au milieu de tous ces essais, de ces recherches, de ces tentatives, les précurseurs de l'art de demain.

Il paraît plus facile, certains diront plus couforme à la routine, si l'ou veut suivre les travaux de nos contemporains, de s'intéresser aux (ceuvres exposées au Salon d'hiver. La moyeune y est d'un niveau assez relevé et soutenu et tout ce qui pett inquiéter en est soigneusement étimie,

Aucune de ces toiles ne nuit particulièrement à ses voisines, comme il arrive au Salon d'automne ou aux Indépendants; c'est uu vrai Salon où chacun se tient convenablement à sa place, en bonne tenue, et en somme avec un passé qui répond de la qualité des curyes.

La plupart de ces artistes sont en effet de véritables professionnels, nou plus des élèves, ou des amateurs, ou des étrangers pressés de se montrer et d'arriver; les uns font de la peinture leur véritable carrière, certains ne s'y livrent qu'en marge d'uu métier d'art qui leur assure la matérielle, mais les uns et les autres ont du métier et beaucoup un honorable talent pour le moins.

Quelques-uns même, conscients des raisons pour lesquelles ils plaisent au public, sont devenus fort habiles dans la maîtrise de leurs dons naturels et présentent des tableaux en série, tous sous le même jour plaisant.

On sort de là, enfin, sans lassitude, sans avoir éprouvé de ces réactions pénibles, comme il est de règle en d'autres expositions, où dessins, couleurs, compositions sont impitoyablement chambardés. Certes on n'y ressent pas non plus la petite secousse qui se doit devant certains Vinje, Rubens, Franz Hals ou Rembrandt; mais l'émotion artistique qui se dégage de cet ensemble est de la meilleure qualité.

Je citerai tout d'abord Mme Everast pour ses deux toiles; dans l'une, Premier sourire, c'est encore une de ces maternités, si chères au cœur de ces dames peintres; l'inspiration était bonne, de cette mère souriant à son bébé, mais, hélas ! le goût du luxe, si fatal à notre époque, a tout submergé : le pauvre bébé s'est fait trop beau, - que de coquetterie dans son costume! — et la jeune mère songe plus à l'effet produit par ses volants de lingerie qu'à son enfant ; quant à l'autre toile, A la cave, gare de la Chapelle, il s'agit de trois infirmières mises à la cave, probablement pendant les bombardements. Elles ont placé au milieu d'elles une lanterne de service des chemins de fer, à verre rouge, précieux pour ses reflets. La plus sage tricote, la seconde rêve et la troisième dort : c'est tout le tempérament des infirmières dévoilé en trois exemplaires.

Le vrai sujet de médecine nous est présenté par Le vrai sujet de médecine nous est présenté par M. Lecomte: Dans l'exil, seène d'intérieur où la victime se montre assise, la paupière inférieure fortement abaissée par la main d'une danne, qui est peut-étre de la partie... en tout cas, cette dame est très laide, et d'aspect peu engageant: ou s'explique qu'elle opère à l'ceil. Une lampe éclaire crûment cet ceil, qui pose si bien qu'il en oublie la photophobie et le larmoiement. Enfin c'est une anecdote anusante et intelligenment mis en place.

Dans une toile de Gueldry, G. V. C. au cantonnoment, 1915, le corps médical est représenté par un infirmier couché sur le dos, et qui dort : je n'y vois pas d'inconvénient, cette toile purement anecdotique n'avant aucune portée symbolique.

M. Tapissier nous moutre un eufant qui s'exerce à colorier des images, mais qui présente comme particularité d'avoir un grand pansement de tête.

C'est tout ce que la médecine a iuspiré aux peintres du Salon d'hiver: peut-on fes en blâmer, puisque, d'autre part, ils sont si nombreux à faire preuve de talents évideuts, saus avoir besoin de puiser d'inspiration dans notre compartiment?

C'est en tout cas une expositiou que l'on parcourra avec plaisir : les portraits d'enfant de

### ART ET MÉDECINE (Suite)

M®Chaumet sont particulièrement remarquables; de M. Boiry, ses Vesdanges en Touraint rendent avec beaucoup de vérité la lumière de ce ciel; André Moriset, Deneux, Faugeron, Louchet avec son aquarelle de Nemours, Mestrallet avec la coloration si juste de ses paysages, Nozal, Ribeaucourt, Rigolot, Roullet, Seifert, Weismann, Janssaud ornent ces murs de toiles, les unes remarquables par le métier, les autres par le tempérament et la seusibilité artistiques, et dont l'ensemble donne à ce salon toute sa valeur, pleine d'intérêt.

Je m'apprêtais à sortir de la dernière salle

plongée à demi dans l'obscurité de ce soir d'hiver, quand du silence s'élève haute et vive la voix de la marchande de catalogues: elle parlait médecine, un gardien lui donnait la réplique, assurant que le mal de dent ne se guérissait que par le baume d'acier, mais que les maux d'oreille étaient pires, n'ayant de cesse ni jour ni nuit... j'allais enfin franchir la porte que j'entendis les deux sergents de ville de garde qui, eux aussi, parlaient médecine: l'un d'eux faisait à l'autre un cours sur les egranulations ».

La médecine est partout dans les expositions.

D' HENRI ROCHÉ.

### VARIÉTÉS

LE BASILIC

le D' Henri LECLERC.

A l'époque où vivaient nos grand'mères, il eût été bien superflu de décrire le Basilic, car cette labiée était une des herbes qu'elles affectionnaient le plus ; le fleuriste ambulant qui parcourait les rues en jetant son cri : « Au basilie fin vert!» était toujours assuré de trouver des amateurs: dans tout salon bourgeois qui se respectait, on entretenait soigneusement au moins un pied de basilic auquel était réservée, sur la cheminée, la place d'honneur près de la pendule dorée surmontée d'un sujet mythologique ou de la couronne de mariée sous son globe de verre. C'était l'ornement traditionnel du jardin de Jenny l'ouvrière, de l'échoppe de l'écrivain public, de l'atelier du savetier ; telle était même l'estime que lui témoignait la corporation qui a pour patron saint Crépin, qu'on appelait communément le basilic oranger de savetier. Cette mode est actuellement bien passée ; il est vrai que Jenny l'ouvrière, toute au cyclisme et aux indigentes calembredaines du cinéma, a perdu le goût de l'horticulture en chambre, que l'instruction obligatoire a tué l'écrivain public et fermé à jamais son échoppe et que le savetier, qu'il travaille dans le neuf ou dans le vieux, est bien trop absorbé par les revendications sociales pour se souvenir même du nom de la plante chère à ses ancêtres. Aussi n'est-il pas hors de propos de la décrire brièvement.

Le Basilie (Ocynum basilicium) a une tige droite, lègèrement velue, laute d'environ 30 centimètres, garnie de feuilles pétiolées, cordiformes, lisses, un peu ciliées et dentées sur les bords. Ses fleurs, blanches on purpurines, sont disposées à l'extrémité des rameaux en groupes verticillés de cinq ou six, formant par leur réunion une sorte d'épi. Chaque fleur présente un calice à lèvre supérieure arrondie et relevée, à lèvre inférieure divisée en quatre dents aiguës et une corolle labiée dont une lèvre est quadridentée et l'autre entière : le fruit consiste en quatre graines nues, ovales, brunâtres. attachées au fond du calice. Une autre variété de basilic, celle qui servait de plante d'ornement, forme une petite boule de verdure très touffue. à feuilles ovales, à minuscules fleurs blanches. L'odeur du basilic est fortement aromatique et pénétrante ; sa saveur, très agréable, rappelle celles du girofle et de l'anis. On en extrait, par la distillation, une essence liquide jaunâtre constituée par un mélange de linalol et d'estragol ; elle se solidifie en un camphre particulier étudié en 1831 par Bonastre.

Le basilic est originaire de l'Inde, où il est utilisé de temps immémorial par les Brahmes comme stomachique, sous le nom de toulochy, et par les Vytians (médecins tamouls) contre les affections néphrétiques. Appelé par les Grecs éxiuoy (de ώχὸς, prompt, à cause de la rapidité de sa végétation, ou de ¿ζω, sentir, à cause de son odeur suave), βασιλιγον (royal, parce que son parfum était jugé digne d'embaumer la demeure des rois). il figurait dans la matière médicale de Dioscoride comme sternutatoire. Pline lui attribuait de nombreuses vertus, notamment celles de remédier à l'épilepsie et de calmer les maux de tête ; mais il l'accusait de unire à la vue ct d'engendrer des scorpions, lorsqu'on l'écrasait et qu'on le recouvrait d'une pierre (1). Chez les médecins arabes. le basilic (frandjemchek) passait pour protéger le cerveau contre le froid et les humeurs, pour exercer une action salutaire sur le relâchement

(1) Cette fable a été accréditée par CAMERARIUS, par VAN HELMONT et par HOLLIER. Cédrnier affirmait que des personnes qui falsaient usage de la poudre de basilie, étalent mortes à la suite de maux de tête et de phrénésie et qu'à l'autopsie on avait trouvé dans leur cerveau un nid de scorpions vivants ! REMINÉRALISATION

RECALCIFICATION
BIOLOGIQUE GLOBALE
POUDRE, CACHETS

COMPRIMÈ, GRANULÈ

CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIQUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements
Albert Buisson
157, Rue de Sèores. — Paris



Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration

PUTEL

a médicament régulateur par
scellence, d'une efficacité sans
gale dans l'artério-sciéross, la

SPHATÉE

te plus săr des cares
ration, le remédie le

te pour le brightique
la digitale pour le

force la systole, régularise
contra du sais-

Le traitement rationnel de l'au thritisme et de ses manifesta tions : juguie les crises, enray la diathèse urique, solubilis les acides urinaires. en boltes de 24. — Prix : 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

# Adrépatine

Composition:

Extrait fl. de Capsules Surrénales Extrait de parique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux PRURIT ANAL FISTULES

RECTITES PROSTATITES 4

Suppositoires · Pommade

LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLEANS .

# MANNITINE" SIROP PURGATIF

Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX
LAXATIF ET DÉPURATIF
DOSS purgative : cuillete à dessart ou à soups, suivant 1/2ge
DOSS LAXATIVE : cuilleté à dessart ou à soups, suivant 1/2ge
DOSS LAXATIVE : cuilleté à dessart du deups, suivant 1/2ge
DOSS LAXATIVE : cuilleté à dessart du deups, suivant 1/2ge

LABORATOIRE MOYAL. - VERNON (EURE)



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

CÉRÉ! LES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillens sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cio. 54. Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

### VAL - MONT -LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mêtres d'altitude

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Vai-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estoman, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPÉPSIE RENYEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyperiension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBES HYDROTHÉRAPIE, ELECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Difecteur

### DOCTEURS

Catalogue et Renseignements sur demande

aui voulez vous installer

### La Maison DRAPIER et Fils

7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet)

Fabricants d'Instruments de Chirurgle et de Mobiller chirurgical

Dans le but d'être utile au Corps Médical consent des Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME

MÉDICATION PRÉVENTIVE " " " ET CURATIVE

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

# SERUM-COLLYRE

Des Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANÉS IMMUNISÉS A POLYVALÊNCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et octilaires. - Prix de la boite de 10 amoudes : 10 fr.

Přeparé ABMINISTRATION : 26; avenue de l'Observateire, PAR IS Établissements BYLA Usines à GENTILLY (Seine)

### VARIÉTÉS (Suite)

des nerfs, entretenir la mémoire et calmer les palpitations causées par la pituite et l'atrabile (x).

Au moven âge. Bernard de Gordon le recommandait contre la manie et la mélancolie et. au XVII<sup>e</sup> siècle, G. Hofmann lui accordait des vertus létifiantes : « Par ses parties chaudes et aromatiques, il réjouit en dissipant la pituite dans le cerveau et en expulsant du cœur les vapeurs mélancoliques (2). » Bœcler l'estimait emménagogue, diurétique, utile contre les convulsions, la dyspnée, les coliques (3). Son essence a été vantée par F. Hoffmann comme céphalique et nervine à cause de son parfum pénétrant (4) et proposée par Bodart pour remplacer le camphre. Les recherches de MM. Cadéac et Meunier ont montré qu'elle était réellement douée d'une action antispasmodique. Ingérée à faible dose (X à XX gouttes), elle détermine chez l'homme un sentiment de bien être passager, sans exaltation bien évidente de l'innervation cérébroet de somnolence sans mal de têtc. Une dose plus élevée (1 gramme à jeun) donne lieu à de l'obtusion des sens, à de la diminution de l'activité cérébrale. avec perte de la mémoire, lourdour de tête et tendance au sommeil. L'ingestion de 2 grammes met encore en évidence l'action stupéfiante de eette essence. Chcz le ehien, l'injection intraveineuse de petites doses dintinue la puissance de l'excitation cérébro-rachidienne : on constate de l'inertie, une somnolence persistant plusieurs heures, mais précédée d'une période d'excitation très courte. Avec des doses toxiques. l'animal tombe brusquement dans la résolution musculaire et meurt dans la prostration et l'advnamie, on il présente, avant de tomber dans le coma, des mouvements convulsifs : « En résumé, l'action prédominante de l'essence de basilie est de diminuer l'activité de l'innervation cérébro-spinale. Elle doit être rangée parmi les essences stupéfiantes ; mais, comme la plupart de ces dernières, elle stimule plus ou moins l'organisme avant de le déprimer (5). »

spinale, suivi d'abattement, d'engourdissement

(5) CADÉAC et MEUNIER, Contribution à l'étude physiologique de l'essence de basilie (Lyon médical, 1889).

 ABD ER-REZZAD ED-DJEZAIRY, Rachef Er-Roumouz (Révelation des énignes). Traduction du Dr I. Leclere.
 C. HOFMANN, De medicamentis officinalibus, 1648.

(3) BECLER, Cynosura maleriæ medicæ continuata, 1747. (4) F. HOFFMANN, Observationum physico-chymicarum, 1722.

Glycérophosphates originaux

Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution (Azeuse (de chaux, de soude, ou de ter)

2 d cuil. A songle par four, dans la botison

Granulé (de chaux, de soude, de ter, ou composé)

2 d cuil. A coft par four, dans la botison

Injectable (de chaux, de soude, de ter, ou composé)

I d 2 injections par jour

ECHANTILLONS 1 Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose = Anémie = Surmenage

Débilité = Neurasthènie = Convalescences



des Enfants
des ie premier åge

### VARIÉTÉS (Suite)

Ces effets font de l'infusion thélforme de basilic un breuvage très convenable pour les dyspeptiques nerveux, dont elle stimule les fonctions digestives tout en calmant leurs spasmes gastriques (1); on peut aussi leur prescrire l'essence à la dose de Và VI gouttes sur un morceau de sucre. Ajoutons que, d'après le major anglais

(r) Le basilie figurait jadis comme condiment dans les traités d'art culinaire. Brillat-Savarin indique, parmi ses éprouvettes gastronomiques de la troisième série, « des cailles truffées à la moelle, étendues sur des toasts beurrés au basiliez. Larrymore, il suffirait de placer dans un appartement deux pieds de basilic pour en éloigner les moustiques (2); j'ai essayé ce moyen, mais sans en obtenir d'effets appréciables: les fâcheuses bestioles venaient se poser sur la plante dont les effiuves ne semblaient, les gêner aucunement et ne les empéchaient pas de s'acharner sur mon épiderme en somant d'insolentes fanfares.

(2) AUBERT, Les plantes d'appartement contre les moustiques (Lvon médical, 1013).

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

. - -

### ET LES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

Nous avons déjà discuté, dans Paris médical, des décisions judiciaires relatives aux spécialités pharmaceutiques au sujet de l'impôt spécial, qui a été insitiué par la loi du 31 décembre 1916. Il suffit qu'un produit ait pour but de prévenir un mal ou de le guérir et que ce but soit annoncé dans la publicité faite par le producteur ou le vendeur, pour que la taxe soit perçue. C'est ainsi que les eaux dentifrices et les pâtes pour les dents sont soumises à cet impôt.

On peut discuter cette application élargie de la loi, on peut contester la légitimité du principe de l'impôt, on doit reconnaître qu'aujourd'hui un pareil impôt ne peut subsister.

Et tout d'abord dans quel esprit ce vote a-t-il été acquis : les députés établissaient la loi du budget et ils cherchaient des ressources nouvelles. On n'essayait pas de faire payer le pain au prix réel qu'îl coîte, et on ne songeait pas à imposer les produits nécessaires à l'alimentation de tous. De pareilles mesures, qui auraient frappé l'ouvrier comme le bourgeois, eussent été impopulaires.

On s'en prit donc à tout ce qui constitue un



BRONCHITES AIGÜES PHEUMONIES COMPLICATIONS BRONCHO PULMONAIRES DE LA GRIPPE DE LA FIÈVRE TYPHOÎDE, DE LA ROUGEOLE

- TUBERCULOSE -

## EXOPECTINE

· MÉSOTHORIÉE ·

RADIO - ACTIVE

LABORATOIRES RHEMDA

PAUL NAVELOT, Pharmacien de 1" classe

51 & 53, Rue d'Alsace COURBEVOIE-PARIS

\_\_\_\_

# MÉDICATION

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Téleph FLEURUS 13-07



AU TANNO-PHOSPHATE DE CRÉOSOTE



DOSES HABITUELLES | Adultes: 5 Perles par jour en 5 prises. Enfants: 1 à 4 Perles par jour suivant l'âge

Littérature D & Echantillons gracieux à M. M.º les Médecins PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES à PRÉMERY (NièVRE)



Constinution CHATELGUYON

SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Froubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

du dooteur LE TANNEUR (de Paris)

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

luxe réel ou apparent : c'est ainsi que le groupe socialiste proposa d'imposer les diamants et les pierres fines et qu'on instituuit une taxe nouvelle suu les spectacles et les concerts.

C'est alors que parmi les objets de luxe apparurent les spécialités pharmaceutiques.

Les arguments qui ont conduit le législateur à cette conception, peut-être singulière, ont été exposés à la Chambre par M. Barthe:

exposés à la Chambre par M. Barthe: Qu'est-ce qu'une spécialité pharmaceutique pour le député socialiste?

C'est un produit inutile, sinon dangereux, dont ou se sert plus par snobisme «que par nécessité et qui doit son succès à la mode», à une publicité bien faite, au désir du public d'avoir comme tout le moude connu les effets mirifiques d'un liquide doté d'un jolt non.

Ces spécialités sont vendues à des tarifs d'autant plus élevés qu'elles sont d'un prix de revient plus modeste, et le législateur ue pensait pas que leur suppression pût être en rieu préjadiciable à la santé publique.

Malgré la mise au point de M. Merlin, qui a démontré que les spécialités pharmaceutiques n'étaient pas des flacons d'eaux colorées ou des grains de sucre parés de noms nouveaux, mais de véritables médicaments, la Chambre, puis le Sénatont voté un impôt proportionnell basé sur le prix de vente au détaill: une vévitable taxas de luxe.

Le projet d'imposition sur les spénialités planmaceutiques, qui avait été toujours repoussé par le Parlement alors qu'illétait présenté par M. Rouvier et M. Beauregard, a donc vu le jour sous cette impression donnée à la Climible en j'il sagissait de produits inutiles, d'objets de luxe qui ne jouissaient d'une réputation usumée que pan l'effet d'une publicé seaudilaise.

La preuve en est qu'or a voté sur les spécialités pharmaceutiques entre des discussions sur les bijoux et sur les théâtres.

C'est ainsi que le Parlement a pu assimiler des remèdes aux objets qui sont classés comme étant « de luxe» et qui sont soumis à une taxe spéciale de 10 p. 100 sun le prix de vende. Pourtant les tableaux classant les objets de luxe suivant la loi du 22 muss 1928 ne comprement pas les spécialités pharmaceutiques, qui avaïent été spécialement visées par la loi de 1016.

Ce rapprochement entre la taxe de luxe et



FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif
que les ferments lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

DESINFECTION INTESTINALE

Consenue de Establibase LABORATQUE DE TILÉRAFIE DIO CHIMIQUE, 159, Ayenus de Warram, PAUS

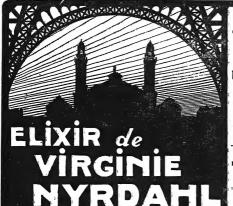

Souverain contre:

#### VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

#### HÉMORROIDES

ACCIDENTS:

PUBERTÉ

et de la

MÉNOPAUSE

(Congestions et Hémorragies)

#### PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld

PARIS

EN VENTE DANS TOUTES

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION

Extrait total des Glandes Intestinales - Extrait Biliaire - Agar Agar - Ferments Lactiques

LITTÉRATURES ECHAMITILLONS: L'ABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPLIQUÉE, Birue Théodore de Banville, PARIS



# Antiphlogistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffee au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement,

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le truitement des Angines, Abrès, Bronchites, Pheumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gymécologis TILLIER, Pies de 1º class, 116, rue de 1¢ Caprentine, PARS (15°), Al Rek, ANTIUD-PARS.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques, qui suffirait en soi à démontrer l'iniquité de la loi, démontre péremptoirement que l'impôt sur les spécialités doit être abrogé.

Il est oiseux aujourd'hui, après l'expérience déplorable de la taxe de luxe, de rappeler combien cette mesure fut critiquée dès son apparition. La taxe de luxe a vécu sans gloire, presque sans profit; elle meurt sans laisser de regrets.

Elle va être remplacée par un impôt général sur les transactions commerciales de quelque nature qu'elles soient.

Cet impôt général, établi en remplacement de la taxe de luxe, frappera les spécialités pharmaceutiques comme tous les autres produits, puisque la loi est générale et ne prévoit pas d'exception.

Il résulterait du projet que les spécialités pharmaceutiques subiraient deux impôts superposés, celui qui frappe les transactions commerciales et l'impôt spécial établi par la loi de 1916.

Cette invraisemblable conséquence vient du fait énoncé plus haut que les spécialités pharmaceutiques, visées spécialement, n'ont pas été inscrites sur les tableaux classant les objets de luxe et que, par oubli sans doute, on ne songe pas à abroger, en même temps que la taxe de luxe, la disposition législative spéciale qui a par avance fait entrer d'autorité les spécialités pharmaceutiques dans le cadre de ces tableaux. Il importe donc de signaler dès à présent cette lacune du projet, pour démontre l'urgence et l'équité de l'abrogation de la loi du 37 décembre 1916 en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques, à moins qu'il n'entre dans les projets gouvernementaux de brimer l'industrie française et d'étrangler l'exportation.

Imposées comme objet de luxe par une Chambre qui les a qualifiées de cette façon, les spécialités pharmaceutiques ont eu le privilège de subir les premières l'impôt proportionnel de To p. 100, on comprendrait mal qu'elles ne bénéficient pas de l'abrogation de cet impôt en même temps que les autres produits de luxe.

Faut-il ajouter que les arguments de M. Barthe et de M. Théveny qui ont entraîné le Parlement à frapper les spécialités pharmaceutiques, parce que produits de luxe, ont conservé depuis 2316 toute leur valeur, et que la définition fiscale de la Chambre des députés qui a prévalu quand il s'agissait de contraindre est celle qui doit être adoptée pour libérer?

S'il en était autrement, les parlementaires devraient renoncer à se moquer de ceux pour qui la sarcelle, qui est oiseau quand ou la plume, devient poisson aux jours de carême.

Adrien Peytei,

Docteur en droit, avocatid la Cour d'appel.





#### WICKHAM

Ancien externe des Hopitaux de Paris BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES. ORTHOPÉDIES, SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES.





#### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR RAUZIER

La Faculté de médecine de Montpellier vient d'être cruellement éprouvée : en moins de trois jours le professeur Raurier a été terrassé par un mai implacable. Il suit de près dans la tombe son maître, le professeur Grasset auquel il avait succédé daus la chaîre de clinique médicale à l'Hôpital suburbain.

Le 1se mars, pour la première fois, il ue vient pas à l'hôpital, à l'heure habituelle; les nombreux élèves qui attendent as visité dans les alles de unaldas apprenuent avec uue douloureuse émotion que leur maître aimé est depuis la veille alité, que son état inspire de vives inquiétudes.

Dés les premières atteintes du mal, il se sent perdu, et avec un calue et un tranquille courage, dignes de son caractère et de toute sa vie passée, il signale lui-même à l'ami accouru pour le soigner les recherches de laboratoire propres à éclairer le diagnostie clinique qu'il a porté et qu'il ne fornule pas pour ne pas alarmer son entouvers.

Pendant deux jours et deux nuits les soius les plus dévoués le disputent à la mort, mais en vain ; le 3 mars à 8 heures tout était fini.

La disparition brutale de cet excellent maître et ami qui meurt à cinquante-sept ans, en pleine maturité de son talent de professeur et de sa maîtrise de clinicien, a été péniblement resseutie à Montpellier et dans toute la région. Ses funérailles ont montré combien toutes les classes de la société partageaient le deuil de l'Université Elles ont été digues du savant et du médecin qui avait donné le meilleur de son temps aux étudiants et aux malades, de l'houme de cœur qui était le modèle des amis, de celui dont la vie privée faisait l'admiration de ses intimes.

Deux qualités caractérisaient le professeur Rauzier: son autour du travail, sa passion pour l'enseignement. Toute sa vie il a travaillé, sans trève ni repos il s'est acharué à acquérir davantage de connaissauces, uon pour la simple gloire de savoir, mais pour en faire profiter ses élèves.

Partout où il a enseigné — à la Faculté comme chargé de cours de pathologie interne puis coume professeur de pathologie et de thérapeutique générales, à l'Hôpital général, comme médecin du service des consultations externes, puis comme chargé du cours de clinique annexe des maladies des vieillards, à l'Hôpital suburbain, d'abord comme suppléant puis comme successeur du professeur Grasset — partout il a groupé autour de lui un nombreux auditoire que séduisait son enseignement clair, précis, ordonné, mervellleussement didactique. Rausler était récllement supérieur dans sa façon d'anayese un case clinique ; les nombreuses générations de médecins qui au cours de ces treute dernières années out suivi ses leçons de chef de clinique, d'agrégé, de professeur lui doivent la meilleure part de leur éducation clinique médicale.

L'assistance qui se pressait autour de Rauzier, toujours avide de s'instruire, était encore attirée par l'excessive bonté, par la hauteur morale de ce maître resté dans la tradition de l'Ecole et pour qui le serment d'Ilippocrate n'était pas une vaine formule.

D'un caractère très loyal et très droit, ne transigeant jamais avec es qu'il cousidérait comme son devoir, et escachant lui sacrifier ses intérêts, il donna l'exemple sachant lui sacrifier ses intérêts, il donna l'exemple d'une probité professionnelle scrupuleus. Près écouté dans nos réunions confraternelles, il savait, au cours de dans nos réunions confraternelles, il savait, au cours de discussions toulours courtoises, troiver l'argument qui pra rallie les suffrages et imposer les décisions conformes à l'honneur traditionnel de notre profession.

Sa réputation de clinicien, sa tenue morale, sa bonté pour les malades en avaient fait le consultant médical le plus répandu de la région.

Il n'est pas possible d'analyser l'œuvre scientifique de Rauxier dans cet article. Sa thèse sur la diminution de l'urée dans le caucer (Montpellier, 1889) est un chapitre de pathologie générale appliquée à la clinique. Sa collaboration à la quatrième édition du Traité pratque des maladies du système nerveux du professeur Grasset met en lumière sa vaste érudition et sa connaissance profonde de la neurologie.

Il marque son passage à la clinique de l'Hôpital général par la publication de son Traité des maladies des vieillards, ouvrage aujourd'hui classique. Ses Lepons de libérapeutique pratique enseignent avec quel soin le traitement doit se déduire du diagnostic clinique et des riudications.

Collaborateur du Traité de liberaptuique de M. A. Collaborateur du Traité de médecine et de libérapeutique de MM. Brouardel et Gilbert, Rauxier n'a laissé passer aucun cas intéressant, observé dans sou service, saus en afur le sujet d'une communication aux sociéés savantes, d'une leçon clinique ou d'un article original; les thèses de la Paculté inspirées et documentées par lui sont innuombrables.

Rausier meurt après avoir atteint la situation la plus brillaute, largement méritée par ses qualitées et par son labeur opinifatre, mais sans avoir jannais en le temps d'en jouir : ses collègnes, ses élèves, ses amis ne l'oublieront jamais. Ceux qui, plus près de lui, ont pu appreier la sîtreté de son l'ingement et de ses consells, son infinie honté et son dévoument garderont pieusement son souvenir et s'inspireront de son exemple. Ils sauront reporter sur sa famille si doulouressement éprouvée la respectueuse affection et l'attachement qu'ils avaient pour le maître et pour l'amit.

Dr GAUSSEL.

## PERAZINE LE PLUS SUR DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE . Antisentique Urinaire . 2 à 4 cuillerées à café par jour LABORATOIRES MIDY

Bi-borate de soude

Citrate de Lithine

Q. Avedu Comdt Rivière

potasse

92 %

40 %

20 %

Solubilités comparées de l'acide urique

USINES CHIMIQUES DU PECO CHIMIOTHERAPIE ANTITUBERCULEUSE

en ampoules de 5 cc

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

**(1)** 

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantiflons aux

USINES CHIMIQUES DU PECO. 39, Rue Cambon, PARIS



Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES DIfficiles, Excessives, Insufficantes
— VARICES — HÉMORRHOIDES — PH'LÉSITES — VARICOCÈLES

HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

DOCTEUR : Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HÉMOPAUSINE Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère): - ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

#### SCÈNES MÉDICALES

#### ORAL DINTERNAT

Les séances du comours de l'Internat ont lieu dins l'ancienne salle de l'Avadémie de médietine Res sonvenirs du glurieux passé y abondent et inconsciennment augmententi paut-être l'émoi des candidats!

En tout cas, leur augoisse est grande quaud, an Bout de la salle sombre; toute en profondeur, derrière les pillers, ils aperçoivent sous la coupole l'ancièn bureau de l'Académie. Délaissé, il domine du toute sa liantour la longue table où siègent les membres du jury alignés comme au tribunal. Sur le tapis vert se détaclient les feuilles blanches destinées à prendre des notes. On ra-Conte que certains-juges, se laissant aller à leurs penuliants artistiques, y dessinent plutôt la charge du candidat. La même légende veut que quelques-uns profitent des séauces pour mettre à jour leur correspondance professionnelle ou sentimentale. Ce sont calomnies de « regalés ». Le jury écoute attentivement cette récitation fastidieuse qui se répète sans fin dans une terne monotonie. Fatalement la pensée des juges risquerait de s'égarer un instant vers l'opération du leudemain, l'expérieuce en cours ou touts autre préoccupation, si, de temps à autre, ellen'était réveillée par l'épreuve d'un élève « du service » ou d'un candidat très pistouné. D'ailleurs c'est l'exception. En général, les juges écontent tous les candidats avec la conscience qui convient et prennent dus notes en conséquence. Tout à l'heurs; dans la salle des délibérations, forts de ces dominents, ils déjoueront manœuvres et combinaisons plus difficiles et plus rares iai que dans maints autres concours.

En face des jugas se dresse une autre petite table recouverte aussi dir glassique tapis vert et surmontée d'une petita pendule qui almonomètre les « dix minutes »; C'esti le lieu du supplice. Là vieut s'asseoir le candidat, Il'étale des notes et quand, sur le cadran, l'aiguille se met à trotter par petites sacousses, l'épreuve commence l' Souvent alors s'élèvent une voix émue, une diction monotone et hésitante qui s'entendeut mal et font pitié. La tête baissée sur ses notes, le mallieureux poursuit, anxieux et palhitant. Vers la fin, le débit se précipite pour finir dans un rush frénétique qui s'arrête brusquement quand l'horloge tinte d'un son grêle. Comme an réveil d'un cauchemun, selon la sensation d'échec ou de succès, défait ou triompliant, le candidat se dresse d'un air vif et avantag mk.o. d'un geste lent et attristé ramasse ses papiers et rentre dans l'ombre de l'amphithéâtre.

Lah, sous cette voête obscure, sur ces gradias qui avec leurs fanteuils et straportins, rappelleut une salle de spectacio di se jouent tant de petits drames fiifineschez ces tous jeunes gens — ló; sout assis, éparas, lès camarades. Ils chercheut à éntendre ou causent eu sourdine. Dans l'angoisse on attend, le cœur serré, la note qui consacrerre jilusiaurs aunées de travaill et orientera plus diune carrière.

Br PIERRE, MAYERII, (de la Bourboule).





## TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Dyspepsies gastro-intestinales par msuffisance sécrétoire.

## NDE SOURCE

GRAVELLE - DIABÈTE des ARTHRITIQUES Régime Régime

**HEPATIOUES** des

### INSOMNIES

SÉDAT RVEUX

HYPNOTIQUE DE CHOIX



Anti-spasmodique **ANTI-ALGIQUE** 



à base de RONAL SODIOUE EXTRAIT OF JUSQUIAME INTRAIT DE VALERIANE



IN F cullerter à ce COMPRIMES 21, Rue Théodore de Bannille, PAR J. LEGRAND, Pharmacien



## SUPPOSITOIRE

GONSTIPATION COHAMI. (14, B. Box)

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX ENTÉRITE CHRONIQUE

Accepté cepté par le Service de Santé
3 à 4 cuillerées à café d'extrait pendant 4 à 5 jou
suivant l'intensité des symptômes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS ABORATCIRE DE L'AMIBIASINE, 29, rue Miromesnil, PARIS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 28 février 1920.

Erythémie ou maladie de Vaquez (Présentation de malade). — M. VAÇUEz présente une malade atteinte d'érythrémie avec splénomégalie. Cette malade, âgée de quarante ans, a commencé en 1918 à présenter des douleurs vives au niveau des orteils, avec des hienorragies gingivales. Il insiste tout particulièrement sur le facles spécial de la malade, l'aspect vermillon du fond de la gorge et les lésions earactéristiques du fond de l'edi. Chez cette malade, le chiffre des globules rouges atteint 12 millions. A propos de cette présentation, M. VAQUEZ refait l'histoire de l'érythrémie qu'il a décrite le premier en montrant combien l'étiologie en est encore obseure,

Les maladies de la cinquantaine. — M. ARTIUE
LECLENC établit que le premier lot de ces maladies dites
de nutrition, goutte, affections paragoutteuses, obésité,
diabèté, constituent des réactions de défense de l'organisme. Le diabète ne résulte pas de l'abus des feulents,
mais de l'abus des aliments azotés. Chez les hypertendus
a gros foie il fait disparafrute les sucre par le régime lacté,
même par le régime féculent, mais sans viande. Le diabète
n'est pas une maladie, mais une défense de l'organisme
qui réemploie et métabolise les déchets et poisons alimentaires à l'état de suere, empéchant ou retardant ain: l'
Partérioselérose et ses complications.

Statistique de mes trois dernières années de radiothérapie des fibromes utérins. — M. E. LACAILLE a traité ainsi depuis ces trois dernières années 60 cas avec succès. Il divise ses malades en deux groupes : les femmes de vingt

à quarante ans, chez lesquelles il se contente de régler les époques (respectant la fonction ovarienne au point qu'une des unlades devient enceinte et méne sa grossesse à terme); les femmes approchant de la ménopause, chez lesquelles il pousse hardiment le traitement jusqu'à cessation des époques. Les prétendues complications ne sont pas dues à la radiothérapie, mais à des erreurs d'interprétation par les détracteurs de la méthode.

M. DE KLATIKO HART croit aux excelleuts résultats dans beaucoup de fibroines truités par la radiothérapic; mais la question de technique se pose: irradiation des seuls ovaires pour les uns, du fibroine seulement pour les autres.

M. ZIMMERN insiste sur la différence entre les traitements anciens et récents, les uns intervenant sur la tumeur, les autres sur les ovaires. En tout cas, il conteste la possibilité de l'évolution sarcomateuse sous l'influence de l'irradiation.

M. Gastou attire l'atteution sur la nécessité de bien fixer le diagnostie de fibrome avant d'établir un traitement. Certaines hypertrophies utérines sont dues à la syphilis et justiciables d'un traitement spécifique.

Réactions musculaires chez les sourciers. — M Li-PERINCE, à propos d'un travail de Barrage et d'unc expérience de Abrams, peuse que chez certains individus à réflexes exagéres, les réactions musculaires sous l'influence de l'eau se produisert facilement et se manifestent par de petits tressaillements et des plissements de la peau. C'est une sorte de radio-activité et Abrams a désigné ces réactions sous le nom de réactions électroniques.

H. DUCLAUX.



et le traitemeut peu efficace.

## **Prescrivez**



## **MORRHUETINE JUNGKEN**

Produit Synthétique — sans HUILE — sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de Lymphatisme
Convalescence d'Opérations
ou de Maladies infectieuses
États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la boutelle de 600 gr. : 5 tr.

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

#### NOUVELLES

Société internationale de chirurgie. -- Le cinquième Congrès de la Société internationale de chirurgie se tiendra à Paris, du 19 au 23 inillet 1920, à l'exclusion des chirargiens des puissances centrales.

Le Comité international a désigné jusqu'à présent les rapporteurs suivants pour les questions mises à l'ordre du jour :

Première question ; Chirurgie cardio-vasculaire.

1. Chirurgie du cœur : M. Tuffier (Paris) ;

2. Chirurgie des gros vaisseaux : M. Sencert (Stras-

3. Transfusion du sang : M. Jeanbrau (Montpellier) ; 4. Chirargie du eœur et des gros vaisseaux : M. Alessaudri (Rome).

Deuxième question: Radiologie chirurgicale.

1. Traitement des tumeurs par les rayons X et le radium : M. Régaud (Paris) ;

2. Traitement des tumeurs par les rayons X et le radium; M. Neville S. Finzi (Loudres). Troisième question : Hématologie chirurgicale.

1. Analyses du saug et réactions biologiques dans les

affections chirurgicales; MM. A. Depage et Goovaerts (Bruxelles).

Quatrième question.

1. Fractures de cuisse : M. Patel (Lyon) ;

2. Fractures de enisse : Major Manrice Sinclair (Fairport).

Cinquième question.

1. Prophylaxie et traitement du tétanos : M. Donati (Modène) :

2. Prophylaxie et traitement du tétanos : M. Commins (Londres).

Les rapporteurs américains serout désignés incessamment

Les membres qui assisteront au Congrès recevront un exemplaire des rapports en temps utile pour rendre les discussions fractuenses

A l'issue du Congrès, nu voyage de sept jours sera organisé aux champs de bataille français et belges (Prix: 815 francs par personne).

Oa est prié instamment de faire savoir dans le plus bref délai au sccrétariat, 72, rue de la Loi, Bruxelles : 1º si on compte assister au Congrès; 2º si on participera à ce voyage.

Une nonvelle Université allemande. - A Cologne, sur la rive gauche du Rhin, il vient de s'ouvrir sans bruit, saus grande cérémonie, une nouvelle nuiversité, Le 4 janvier 1919, le ministère d'État de la Prusse, de laquelle dépend le Rheinland, envoyait l'antorisation nécessaire, et les 27-29 mai suivant, l'Etat et la Ville de Cologne passaient nu contrat synallagmatique en verta duquel la nonvelle université fonctionnait comme université d'Etat.

A dire vrai, la question de gronper et de transformer les hantes Ecoles de Cologue en une université avait déjà été posée en juin 1913 et en mars 1915 par le professeur Eckert, le recteur de la nonvelle nuiversité. Mais on craignit un moment de faire à la voisine. l'Université de Bonn, une concurrence préjudiciable.

Cologne ne cessa pourtant d'agiter le souvenir de son





ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

## Spécifique de l'INSOMNIE e

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désagréable. Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autunt qu'il est possible du sommeil naturel.

ECHANTILLONS:

LABORATOIRES CIBA
O. ROLLAND, Phien, Place Morand, à LYON.

SPLÉNODOS PLACENTOL

TUBECULOSE ON LINEA I FILMEN A LINEA PLACENTAL MARMAIRA

TUBECULOSE ON LINEA I FILMEN A LINEA PLACENTAL A MARMAIRA

FALLONINA A LINEAL A MARMAIRA

FALLONINA A MARMAIRA

FALLONINA A LINEAL A MARMAI

#### **THYRODOSE**

Arthritisthe OVARO-THYROIDINE Rachitisme
INSUFFISANCES THYROIDISMNE ET OVARIENNE
ORESITÉ - Troubles de la Merodouse et de la Puberte - Mayyripese

AXCEDENE"

SOSTAICE SERVICES LICHTURE

ÉPUISEMENT DEVENTA AGUS LICHTES DES FORMAS
ASTHÉRIE - IMPUISSANCE - SERVITÉ - REURASTHÉRIE, et

## Gaïacalcine Latour

Polyphosphate Caïacolé calcifiant Modificateur des Sécrétions Présentée en vachets. Bolles pour 13 jours de traitement.

Bronchite chroniq. Emphysème pulmonaire. Tuberculose pulmonaire et ossèmus. Distation des bronchès. Catarrhe. Bronchite signé. Trashés-bronchite. Anémie. Échantillons grataits à MM. les Docteurs.

Vente en gros : Laboratolres Latour, 17, Place des Vosges, Paris

SI VOUS VOULEZ

plats cuisinés tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, failes vos achais aux Établissements Saint-Michel.

de bonnes

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

GRAINS

TRAITEMENT RATIONNEL

CONSTIPATION

Tage Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Deset 1 ou B avant ou au début

du repas du soir.

# 

Rétablit in Forces, Appétit, Digestions

Tablettes de Catillon

Our. 25 corps thyroïde
Titré, stérilisé, bien toléré, notif et agréable.
conirs Myscodème, 2 à 8 contre obbsité, Goître, etc.
Ft. 3 fr. — Paris, 3, Boul 81 Martin.

#### Clinique médicale de Paris

Maison de diagnostic, de régime et de traitement LABORATOIRES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE Rayons X. Électrothéragie, Hydrothéragie, Cuisine de régime

6, rue Piccini, avenue du Bois-de-Boulogne Téléphone: Passy 53-13, 47-11

### Clinique annexe de St-Cloud

CONVALESCENTS, FATIGUÉS, NERVEUX. CURE DE REPOS, CURE D'AIR. HYDROTHÈRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, rue du Chemin-de-fer, 1, 3, 5, 7. Téléphone : Auteuil 00,52

#### ALBUMINURIES CURABLES 2º édition

Par J. TEISSIER

Professeur à la Faculté de médecine de Luon

Un volume in-16 de 107 pages (Actualités médicales). 3 fr.

#### SIROP BRAHMA CONTRE IN TOUR THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

Adultes, 4 à 5 cui lerées par 24 heures.

MODE D'EMPLOI: Enfants, au dessus de 7 ans soulement, de 3 à 4 cuil rées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de l' classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loir) Dépôt : PIOTET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

#### DAUPHINE Villa de repos "Le Coteau"

300 m. 8 Saint-Martin-Ie-Vinoux, à to minutes de Graoble ET ATS ASTHÉNIQUES ET NEUR ASTHÉNIQUES CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, REGIMES, HUDROTHERAPIE, Renteigneunt à la géront de l'Allender de l'

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Gr



SI Les Médicaments prédans toutes les affections de la peau et des muqueuses ont fait leurs preuves, il est bon de les prescrire.

#### SILS

us sont presentés sous une forme liquide nouvelle, protique et plus assimilable, vous rendrez service à votre clientéle en les expérimentant

## COLLOSOL SIMPLE

SYNTHÉTISE L'HYGIÈNE

ASEPTISE, ADOUCIT, RAFRAICHIT, CALME TOUTE DÉMANGEAISON, PRÉVIENT TOUTE IRRITATION EXCIPIENT LIQUIDE

#### MÉDICAMENTEUX Collosols

#### Dermatologie

COLLOSOL su COALTAR (Affections auintantes). COLLOSOL à l'HUILE de CADE, au GOUDRON de PIN (Affections squameness, Eczémes, Psociasia, etc).

COLLOSOL en SOUFRE (Affections à sécrétions grasses
(Acnés, Folliculités, Séborrisé, etc.)

COLLOSOL SULFOCADIQUE (Eczémes et Prorincia nique»). COLLOSOL & l'ICHTHYOL (Eczemns 44 Pila, Intertrigos, et COLLOSOL & l'HUILE de FOIE de MORUE (Prui igos.

Ichthyoses, Tuberauli-lest.

#### Gynécologie

COLLOSOL au COALTAR (Leucorrhées, Métrites), COLLOSOL à l'ICHTHYOL (Elsts congestife).

#### AVANTAGES des COLLOSOLS

Médication liquide.

Application facile, propre et sgréable.

Dossge précis des médicaments.

Soulsgement lumédict; Suppression instantanés des

Absorption certaine par is peau at les muquauses.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS C. PÉPIN, D' en Pharmacie

PHARMACIE ROGÉ CAVAILLÈS "

9, Rue du Quatre-Septembre, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

antique université, que fréqueutèrent des élèves illustres, comme Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin.

En ce qui concerne l'Université de Bonn, on fit valoir que le voisinage de celle de Cologne ne pouvait que lui deveuir profitable, en raison même de la grande prospérité de la première dout le trop-plein pourrait trouver, par la seconde, une melleurer utilisation.

Depuis 1904, Cologue possède une «Académie de médécine pratique ». Mais les apparences sont là pour démontrer — moralement ou immoralement — que les récrosstances actuelles concennant la rive ganche du Rhin ont activé la fondation ou la résurrection de l'Université de Cologue «La Parance n'a pas cessé, écrit le professeur D' KJ. Léffier (t), de faire de sa très ancienne politique concennant les rives du Rhin, le doque central de ses conceptions politiques qu'elle cherche encore à réaliser sous le couvert d'une nederation morale. »

La nouvelle université compterait actuellemeut plus de 2 000 étudiants. Le corps enseignant comporte plus de 40 professeurs non titulaires (Nitchtordinarien). H.

Commission chargée de rechercher les meilleurs moyens de développer le goût et la pratique des sports. — Une commission ayant ce long titre et composée d'une longue liste de membres vient d'être instituée au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales (Arrêté de M. le ministre, en date du 14 février 1920).

Comment est composée cette commission? Assurément, elle comprend des nommes fort distingués et des compétences: des sénateurs, des députés, des représentants de sociétés sportives. Mais il semble blen que les médicins ne sont pas étrangers à l'éducation physique; on peut même affirmer qu'ils sont indispensables pour le mieux de cette culture. Or, sur cinquante membres, on compte tout juste deux médecins. On avoucra que c'est insaffisant. Il en fut de même pour la Commission supérieure des maladies professionnelles (Voy. Paris médical, 29 nov. 1979). Les ministres changent et s'installent tout a uerd, mais les crieurs continuent.

Aux médecins du Nord. — Les médecins exerçant avant la guerre dans le nord de la France (Nord, Pas-de-Calais, Soume, Aisne, Oise), actuellement installés à Paris ou dans la bantieue, sont priés de bien vouloir euvoyer leur adresse, le plus tôt possible, au Dr B. Beruard, ancien interne des hôptiaux, 12 bis, rue Raynouard, à Paris.

Centre de renseignements pour les remplacements et les cilentales à céder. » L'Association corporative des internes en exercice des hôpitaux de Paris a organisé à l'hôpital Saint-Louis un centre de renseignements qui s'occupe en particulier des remplacements à assurer et des clientéles à céder; dès maintenant il est en état de répondre aux offres qui lui seracient adressées dans ce

 Die Köhner Univers'tat (In Die Woche, 1920, nº 7, p. 194 et suivanies). sens et il s'efforcera d'y satisfaire dans la plus large mesure en les signalant aux salles de garde.

L'Association remercie d'avance les confrères qui auront recours à elle et les prie de bieu vouloir adresser leur demande détaillée à son secrétaire, M. Guelfucci, interne à l'hópital Saiut-Louis, rue Bichat. Paris.

Un médecin déserteur. — Le D' Teyssonnières, médecin auxiliaire à la 16° section des infirmiers, à la suite d'une rétrogradation, passa en Espagne où il resta dixluit mois. Il fit acte de soumission au consulat français de Barcelone. Traduit devant le Conseil de guerre de la 16° région, à Montpellier, il a été condamné à cinq aus de travaux publics.

de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale, a visité l'asile du Vésiuet, actuellement vacant et qui peut comprer dre 490 lits.

Il a décidé d'affecter cet asile comme succursale des maternités de Paris.

Des dispositions ont été prises pour que, dès la semaine prochaine, une quarantaine de lits au moins soient disponibles. Le reste sera prêt très rapidemeut.

Les vacances du médecla. - S'il est une profession fatigante, extéuuante, c'est bien celle du médecin. Et ces derniers mois, marqués d'épidémies grippales, l'ont rendue plus pénible eucore qu'à l'ordinaire. Visites de iour et de nuit précédant et suivant les consultations à domicile, repas irréguliers, sommeil non moins irrégulier et toujours trop court, telle est l'existence quotidienne de ceux dont c'est la tâche de soigner et guérir. Plus que jamais le médecin a besoin d'un repos annuel, et d'un repos qui soit uu vrai repos. Nous sommes heureux de signaler que la Société des Baux d'Eviau, d'accord avec la Société des hôtels d'Evian, se fera un grand plaisir de recevoir les médecins avec leur famille et de leur assurer la plus cordiale des hospitalités pendant le mois de mai, pour le temps dont ils disposeront, et à des conditions tout à fait auricales, dans le gai confort du Solendide Hôtel, établissement de tout premier ordre.

Et le mois de mai à Evian, au bord du Léman; est bien l'une des plus belles et des meilleures choses qui soient. Le nombre de places est limité. Les intéressés sout invités à écrire le plus tôt possible à l'administrateur

delégué des Eaux d'Eviau, 21, rue de Londres, à Paris. V° Congrès de l'Union fédérative de médecins de réserve et de territoriale. — Le Congrès aura lieu le 29 mars 1920, à 21 heures, au Cercle militaire.

Ordre du jour. — Allocution de M. le Dr Walther, membre de l'Académie de médecine, président de la Société;

Compte rendu moral, par le secrétaire général Dr Louis Tollemer;

Compte rendu fiuaucier, par le trésorier D<sup>r</sup> de Pradel; Proposition soumise à l'Assemblée générale : « Modi-

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de

GOUTTES (Xg.==0,0 SIROP (0.04)

Toux EMPHYSEME ASTHME

49, \$988 and de Port-Royal, PARIS

### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (%g ==0,00 SIROP, (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.00)

OUX nerveded NSOMNIES CIATIQUE

(8, Beulsward de Port-Royal, PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

fication du tanx de la ectisation », et du paragraphe « Cotisations » des statuts ;

Organisation des conférences mensuelles et des réunions de l'Ecole d'instruction annexe du Service desanté; Nomination d'un vice-président, d'un secrétaire général adjoint et de deux secrétaires des séances;

Nomination de 11 membres du conseil, en remplacement de MM. Barlerin, Bienvenot, Christen, Patay, Mouthus, Sendral et Yvon, clus en 1911 et rééligibles, de M. Payol, démissionuaire, et de MM. Pradon, Ravarit et Sapeller, morts pour la Prance.

Olinique Baudeloeque (125, boulevard de Port-Royal; professeur : A. COUVILAIRE). Cours de vapanees.— Cours complémentaire réservé aux docteurs en médecine français et étrangers et aux étudiants ayaut terminé leur scolarité, du 20 marş au 10 avril.

Diagnostic et therapeutique obstétricale par M. Lévy-Solal, accoucheur des hôpitanx, assisté de MM. Vignes, chef de clinique; Cleisz et Sellet, chefs de clinique adjoints. Ce cours comprendra des exposés théoriques des

examens de malades, et des exercices opératoires. Il aura lieu tous les matius à 9 heures et tous les après-midi à 14 heures. Il portera sur les sujets suivants :

Diagnostic de la gestation. — Présentations à la fin de la gestation et pendant le travail. — Délivrance normale et pathologique. — Mort apparente du nouveau-né. Hémorrajes pendant la gestation. — Albumiumire et convulsions éclamptiques. — Vomisseuents graves. — Spillils et gestation. — Rétrécisseuents du bassin. — Infection puerpérale. — Opérations : forceps, extraction du siège, version, basotripsie, embryotomie rachidienne, dilatation artificielle du col, périnéerraphie, opération écsarieme, pelvitomies.

Droit d'inscription ; 100 francs

Travaux pratiques de médecine opératoire apéciale sous in direction de MM. Cunho, professeur, et ôrfégoire, agrégé y cours de M. le D° Jacques Leveul, prosecteur. — CHRINGHORD D' TORIS DIGESTRE 97 DN 858 ANNEXES. Ce cours commencera le lundi 12 avril à 1 h. 30 et aura lieu tous les jouns. Les élèves répérenout eux-mémes les opérations. Le nombre des places est limité. Le droit à verser est de 50 finnes. S'inscrire au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3) les mardis, jeudis, saunedis, de midi à 1 heures.

Höpital La Rochefoucauld (15, avenue d'Orléans). — Service de M. Laudrev. Le mardi et samedi : consultation des maladies du cœur suivie d'une leçon clinique avec présentation de malades, par M. Laubry.

Le jeudi, à 10 henres, leçon de sémiologie spéciale sous la direction de M. Laubry, par M. Mougrot (de Royat), assistant du service.

#### MEMENTO DU MÉDECIN

27 MARS. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45. Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le

professeur Achard: Leçon cliuique à 10 heures. 27 Mars. — Paris. Dernier délai de candidature pour la place de directeur du bureau d'hyglèue d'Allevard

la place de directeur du bureau d'hyglèue d'Allevard (ministère de l'hyglène).

27 Mars. — Paris. Clôture du registre d'inscription

Dastonia caso vou sordonier IV во творие, пресстиед I Uroformine
Uroformine
Urutropine Française Gobey
Aulisspique interne Paright Gobey
Comprimed does à 0 gr. 50 (3 à 0 par jour).
Exhautiluse grantin: 22, Boulevard Salath Martin.

pour le concours d'acconcheur des hôpitaux de l'aris (Assistance publique, 3, avenue Victoria).

29 MARS. — Paris, Clinique Baudelocque, Ouverture du cours de vacances de Pâques, Diagnostic et thérapeutique obstétricales par MM, les D<sup>es</sup> Lévy-Solai, et Viones.

29 MARS. — Liége, Cours de vacauces de la Faculté de médeciue de Liége, par les professeurs Pirket, Francotte, Troisfontaines, Malvoz, Willeuns, Weckers, Lambrecht, Hogge, Delrez, Plumier, Lejeuue, Demunter, Watrin.

29 MARS. — Paris. Au Cercle militaire, à 21 heures, Congrès de l'Union fédérative des médecins de réserye et de territoriale.

29 MARS. — Paris. Hôpital Beaujon, à 9 heures, ouverture du cours pratique d'entérologie par MM. Caruot, Harvier, etc.

29 MARS. — Paris. Hôtel-Dieu (Service de M. le professeur ROGER), à 10 lt. 30. M. Trémolières: Diagnostic des paraplégies.

20 MARS. — Paris, Hôtel-Dieu (Service de M le professeur CIL,DERT), à 9 heures, ouverture du cours de perfectionnement: les notions récentes sur les maladies du foie et du pancréas et sur le diabète (du 29 nurs au 10 avril, tous les jours à 9, heures, 1, h. 30 et 16 heures).

1er AVRII. — Mise en vigueur du supplément du Codex. 1er AVRII. — Paris. Changement de service pour les internes des hôpitaux de Paris.

6 Avril. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le coucours de médaille d'or de l'internat en pharmacie.

8 AVRII. --- Paris et province. Examen d'équivalence des études pour les étudiants étrangers.

10 AVRII. — Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitans de Lyon.

12 AVRII. — Paris. Ouverture du cours d'opérations oto-rhino-laryngologiques, par MM. HALPHEN, ROUGEF, DUPOURMENTEL, MÉGEVILLE, PONNET, à l'amphithéâtre d'anatonie. 17, rue du Fer-à-Moulin.

12 AVRIL. — Marseille. Dernier délai d'inscription pour le concours de l'externat des hôpitaux de Marseille.

12 AVRIL. — Paris. Concours de l'internat en pharmecie des hôpitaux de Paris.

13 Avril. — Lyon. Concours pour la place de chef de clinique médicale à la Paculté de Lyon.

15 AVRII. — Paris. Dernier délai d'inscriptiou pour le congrès des sociétés savantes à Strasbourg (inscription au ministère de l'Instruction publique, 3° bureau de l'euscienement supérieur).

15 AVRII.. — Rouen. Ouverture du concours pour la nomination de deux médecins adjoints des hospices civils.

15 AVRII. — Monaco. Congrès de Monaco.
19 AVRII. — Lyon. Concours de médecin des hôpitaux

de Lyon.

19 AVRII.. — Paris. Coneours d'acconcheur des hôpitaux de Paris.

Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'ophtalmole g'ate des l'ôpiteur de Paris.



#### VARIÉTÉS

#### L'ÉLOGE DE L'IVRESSE Par le D' J. ROSHEM.

Anmien Marcellin raconte que la foule de Rome, privée de vin pendant quelques jours, s'ameuta. Blien rapporte que dans Byzance assiégée les défenseurs abandomaient leur poste pour aller boire, et en si grand nombre que leur astucieux général prétéra ordonner aux cabarctiers e de se transportersur les remparts avec toutes leurs boissons «. Ainsi il lui resta des soldats, ivres peutétre, mais l'honneur était sauf... et l'ivresse estelle ennemie d'une belle conduite au combat, pourvu qu'elle soit modérée?

Voilà donc des peuples soulevés, des armées menacées, pour du vin. Est-ce vrai? Me croira-t-on? Heureusement, je cite mes sources, D'ailleurs, si le lecteur a entendu, comme moi, certaines histoires qui se colportent, il sera mieux disposé à ajouter foi à mon récit. Il paraît que, plus près de nous beaucoup plus près, en une période troublée et tandis que de grandes nations étaient en guerre, l'approvisionnement en vin - le ravitaillement, comme l'on disait alors - fut une grande préoccupation chez l'un des belligérants, et non le moindre. Il paraît que, toutes réunions publiques étant interdites, toutes dépenses inutiles sévèrement déconseillées, le pain, la viande, le sucre strictement comptés, on n'osa point fermer les cabarets, on n'opposa au flot du vin nulle digue. Il paraît que. les chemins de fer, les canaux et les routes ne suffisant pas à transporter les objets les plus nécessaires à la vie et parfois à la défense, la consommation du vin resta libre et qu'il en fallut bien amener des foudres et des citernes. Mieux encore, il semble que l'on excita les combattants à aimer le vin, à l'adorer quasi comme un dieu (peutêtre ne fallut-il pas les pousser beaucoup). Toujours est-il que les poètes et les prosateurs appointés écrivirent à la louange du vin des pages dithyrambiques. Il eut son nom de guerre que les soldats adopterent avec plaisir, tant on sut bien leur faire croire qu'ils l'avaient eux-mêmes inventé! Il fut l'inévitable accessoire dans les descriptions idylliques de la vie aux camps. Un peu gêné au début par la concurrence du tabac, il régna bientôt seul; car, le tabac manquant, le silence se fit autour de lui, Mais le vin ne manqua pas, On raconte encore -- les nouvellistes exagèrent toujours - que des gens peu scrupuleux, établis au voisinage des grands rassemblements et des places d'armes, vendaient du mauvais vin à des prix fabuleux, en se bornant à cacheter de cire le goulot bouché ou à décorer la bouteille d'une flatteuse étiquette. Mais cela, il ne faut pas le croire; le pays dont nous parlons était, à l'époque, gouverné avec une admirable énergie, et jamais les princes et les ministres u'auraient toléré d'aussi scandaleux bénéfices. A coup sûr ces mauvais marchands cussent été chassés du temple et fusillés.

Il n'en est pas moins vrai que le viu eut à cette époque et dans cette illustre nation une importance primordiale. Telle fut notre conclusion, après que nons eûmes, en historien scrupuleux, séparé le vrai du faux à la lumière de la critique.

Sans être le moins du monde ennemi du vin ou membre des sociétés de tempérance, nous conçûmes d'un tel fait un réel étonuement et même quelque admiration.

Certes le vin a été, depuis Noé, chanté souvent et par des poètes expérimentés et convaincus; certes l a exemples ne manquent pas de grands hommes aussi valeureux à table qu'an combat et souvent plus... mais l'inquétude n'avait pas encore plissé le iront des ministres et des généraux, s'il survenait quelque retard dans les arrivées et dans les distributions. Depuis lors d'augustes têtes commirent ces soucis ; gloire au vin, puisque telle est sa puissance!

\*\*

J'ai depuis longteunps dans mon tiroir un vieux petit bouquin intitulé PEloge de l'Ivresse et paru à La Haye, chez Pierre Gosse, en 1714. Il ne porte pas de nom d'auteur, comme beaucoup de livres de ce temps-là, mais une note manuscrite du temps l'attribue à « Monsieur de Sallengre, qui mourut en juillet 1723 de la petite vérole, âgé de treute ans ». Toutefois ce dernier chiffre u'est pas très lisible et l'auteur efit de bien jeune Tépoque où il composa l'œuvre dont nous parions, muis après tout cela est possible et il n'était pas besoin d'être Nestor ou Mathusalem pour l'écrire,

C'est un ouvrage court, bourré expendant de diations et d'une documentation abondante. On y voit percer l'esprit frondeur qui déjà pointait en France au début du XVIII<sup>e</sup> siècle, sur les ruines du grand règne. Il n'a pas d'autre prétention que d'anuser le lecteur, et souvent il y parvient. Ouvrons-le done. Hátons-nous toutfois de délaiss-la prédace, où l'écrivain se défend d'être un ivrogne, alors qu'il cht dû, au seuil d'un tel livre, se vanter d'une trogne colorée et d'un nez incarnat au risque d'altére la vérité. Passons, pour ne pas souligner davantage cette faute contre la logique, et, qui pis est, contre le goût. Les chapitres sont de nature à nieux nous satisfaire. Ténnôn ces vres qui valent peut-être d'être tirés de l'oubli.

#### VARIÉTÉS (Suite)

Je eherche en vin la vérité
Si le vin n'aide à ma foblesse,
Toute la doete Antiquité
Dans le vin puisa la sagesse.
Oui. e'est par le bon vin que le bon sens éclate.
J'en atteste Hypocrate,
Oui dit qu'il fant à chaque mois

Du moins s'enivrer une fois.

Socrate, eet homme discret
Que toute la terre révère,
Alloit manger au eabaret
Quand sa femme étoit en colère.

Pouvons-nous mieux faire que d'imiter Soerate Et de suivre Hypocrate Qui dit... (ete.).

Platon est nommé le Divin. Paree qu'il étoit magnifique Et qu'il régaloit de son vin La eabale philosophique.

Sa table fut toujours splendide et délicate.

Aristote buvait autant Et nous avons lieu de le croire De ee qu'Alexandre le Grand. Son disciple, aimait taut à boire

Qu'il dégueula cent fois sur les bords de l'Euphrate.

L'on veut que Diogène aimait l'eau, Mais il n'eut point eette folie : Il se logea dans un tonneau Pour sentir le goût de la lie, Et pour mieux boire au pot, il jeta là sa jatte.

Démocrite près de sa fin,
Par une invention jolie,
En flairant seulement le vin
De trois jours prolongea sa vic.
Le vin retarde plus la mort on il ne la hâte.

Esope quelquefois la mit,
De complot avec la servante,
Chalumoit sans faire de bruit
Les tonneaux de son maître Xante;
Il en cât mis dix pots sous sa grosse omoplate.

Galien, ee fameux docteur, En traitant du jus de la vigne, Dit qu'il sait défendre le cœur Contre la qualité maligne Qui trouble nos immeurs, les altère et les gâte,

Socrate, Platon, Aristote, Hippocrate, Galieri, ce sont, je pense, des références. J'ai presque honte de ne m'être pas saoulé avant d'écrire cette chronique, d'autant plus que ce n'est pas tout. Vous

« Îl n'est pas étonnant que l'on s'enyvre si généralement, on ne fait en cela que suivre l'exemple des rois : car il y en a très peu auxquels convienne ce vers d'Ovide que Gui Patin applique it à Naudé et à Gassendi :

Vina fugit gaudetque meris abstemius undis. Let c'est peut-être la raison pourquoi l'on donnait dans les comédies des couronnes aux gens yvres, »

Voilà une explication que nous n'aurions pas imaginée. L'auteur, en s'excusant de ne pouvoir nous donner la trop longue liste de tous les rois ivrognes, en cite cependant plusieurs. Alexandre le Grand: el 1 suffit de mettre son nom tout seul sans rien ajouter »; César, Cambyse, Darius qui fit mettre sur son tombeau cette inscription: s' 7 ai pu boire beaucoup de vin et le bien porter, »

«Le roi Antigonus peut encore tenti ici sa place; Elien rapporte qu'un jour ce prince étant yvre rencontra Zénon qu'il aimoit beaucoup, il baisa d'abord ce philosophe et lui promit de lui accorder tout ce qu'il lui demanderoit. Zénon se contenta de lui répondre: « Aller soulager votre estomac en le déchargeant, c'est tout ce que je vous demande pour le présent, »

Voici encore Philippe de Macédoine et Denys de Sicile, et Tibère.

« Quand des ambassadeurs des pays étrangers le venoient trouver, il les enyvroit, pour découvrir par ce moyen leurs secrètes instructions, »

Ce n'était pas si bête, et qui sait si la Conférence de Paris n'aurait pas avancé beaucoup ses travaux en usant de ce moyen?

Trajan, sage entre les sages, prenaît quelquelois plaisir à s'enivrer, mais comme il avait le vin mauvais, il avait eu soin d'ordonner qu'on ne lui obét pas quand il était saoul. Mais à partir de quel instant exact pouvait-il être considéré comme saoul? Peut-être un fonctionnaire spécial était-il chargé de le déclarer officielle ment. Nous n'en savons rien.

Tous ces princes illustres ne faisaient que suivre d'antiques exemples, puisque, chacun le sait, c'est notre aïcul Nóc qui ouvrit la série. Ne nous hâtons pas toutefois de l'affirmer ; cette grave question fut sujette à controverses que l'auteur nous rapporte.

• Le P. Frassen a soutenu que les hommus mangeoient de la viande avant le déluge et qu'ils buvoient du vin. Il n'y a pas apparence, selon lui, que les hommes se soient contentez de boire de l'eau pendant quinze ou seize cens ars. Il est bien plus croyable qu'ils se firent une boisson plus nourrissante et plus savoureuse. Ces premiers hommes n'avoient pas moins d'esprit qu'en ont euleurs descendants; par conséquent, ils n'out pas manqué d'industrie pour inventer tout ce qui pouvoit contribuer à faire passer agréablement la vie. Jésus-Christ nous enseigne qu'au temps de Noé, un peu auparavant le Déluge, les hommes mangeoient et buvoient, éponsoient des femmes et marioient leurs enfants.

«Ces gens-là, remarque le P. Frassen, faisoient des repas et des festins solennels; or qui se persuadera



## Le Diurétique rénal par excellenc€

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchioruration SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE

CAPÉINÉE

LITHINEE Le traitement rationnel de l'ar-

FRANCAIS

**PRODUIT** 

# AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. GOUTTE - RHUMATISMES Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Sciatiques - Syphilis

Établissement ouvert toute l'année.

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Eaux diurétiques. Saint-Simon-

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

MÉDICATION PRÉVENTIVE ET CURATIVE 11 11 11

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

## SERUM

Des Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. - Prix de la boite de 10 ampoules : 10 fr.

Préparé Établissements BYLA par les

ADMINISTRATION: 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines à GENTILLY (Seine)



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - GERÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ! LES JAMIL 3T pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantiflons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

LITHIASE BILIAIRE

COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE

DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE of SCROFULE justiciables de l'Huile de Frie de Morus DYSPEPSIES MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTEROPTOSE, GYNALGIES

Névroses et Psychoses Dyshôpatiqu EPILEPSIE -PILEPSIE - NEURASTHEN MALADIES INFECTIEUSES NEUBASTHENIE ANGIOCHOLÉCYSTITES EIÈVRE TYPHOIDE

INTOXICATIONS DERMATOSES par DYSHÉPATIE : DERMATOSES AUTO en HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furonculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) ACCES CONTRACTOR OF THE l'Intervention chirurgicale, l'obstacle à la MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix du FLACON en France : 6 fr. 60 Prix de la boîte de PILULES : 5 fr. 50 EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échsatillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardeche) France

Extense expectation specialisment clinique, insultate par la Di Piantire et association fe par des milliers of observations ou même d'autoobservations de confrères, et la seaso qui, agissant al fost sur la sérediton et sur l'exertitions et la jainté bépasique, consulte l'operatire pois et les choissopses, utilisant l'operative pour les consultes l'operatives et les choissopses utilisant l'operatives pour les choissopses de la commenté par les parties de l'expertition et le jainté bépasique, conduite l'operative par l'expertition et le jainté bépasique, consulte l'operative par les choissons de la consultation de l'expertition de l'expertition de la consultation de l'expertition de l'exper

*transpersonations* 

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-ment en une association qui exalte urs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE

EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-soût.

Se prépare aussi en PILULES.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède.— Demi-dose pour les Enfants.

energy were never rméabilité des voles billaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de le

addeding, our a tracticuligentif, want tout par le rétablissement de la Nilgentes normals, à médication serve, no ours, bien que se rantermant auxune droppus 4 dois urgatives on même santevu, un actual on directe au ret amortiste de server de l'état physiologique dans se repérience s'en personn installant Départure d'étit soutqué on nord, ne rémainsant que des produits bien content en treptants à monte métonqué, ette combine harmonismement le substance de plusieur-server d'étit soutqué on nord, ne rémainsant que des produits bien content en treptants à monte métonqué, ette combine harmonismement le substance de plusieur-server d'ette soutqué on nord, ne rémainsant que des produits bien content en treptant à monte métonqué, ette combine harmonismement le substance de plusieur-server de la content de la c

A la dosc moyenne d'une cuillerce à dessert de dix grammes par i par, ou de 2 PILULES équivalentes, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0.25 environ



BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES, ORTHOPÉDIES, SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



HME CŒUR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POI XIR EUPNEIOUE MAR

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cuillerées à calé par jour. LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE ST-VALLIER (DROME)

#### VARIÉTÉS (Suite)

qu'on ne but que de l'eau dans ces fêtes et qu'on n'y mangea que de l'herbe et des fruits? Noé n'est donc pas l'inventeur de l'usage que nous faisons du raisin, il ne fit tout au plus que planter une nouvelle viene. »

Sì vous n'êtes pas convaincu, vous êtes vraimont diffielle. Il y a plusieurs démonstrations de la même valeur historique et logique sur le même sujet. Prenons une opinion moyenne (la vérité se tient dans le milieu et non seulement dans le vin), celle du commentateur qui, pour mettre tout le monde d'accord, conclut que Nôc n'inventa peut-être pas la vigne, mais qu'il découvrit l'ivresse... il découvrit même bien autre chose.

Oue les premières ven 'anges eussent été faites par Noé ou par un autre, les hommes n'oublièrent plus jamais d'aller cueillir les lourdes grappes. Tous les peuples connurent le vin, tous en usèrent tous en abusèrent à l'occasion. Certains, dans ce concours, méritent une mention particulièrement honorable, «Les Moscovites aiment le vin avec une espèce de fureur et il s'en est vu qui, ayant bu jusqu'à l'excès et ne pouvant plus en avaler, s'en faisoient donner des lavements. « En Allemagne, on ne croiroit pas avoir traité son hôte en ami, si on ne le renvoyoit pas dans l'état honteux de ne pouvoir plus se reconnoître. » Et l'auteur, pour mieux chanter ce peuple qui sait si bien boire, lui consaere un chapitre entier, le XVIII. sous le titre : De l'yvresse des Allemans.

Il commence par eiter Tacite, « Ce n'est pas une honte parmi eux de passer les jours et les nuits entières à boire, mais les querelles y sont fréquentes comme parmi des buveurs, et se termient plus souvent à coups d'épée qu'en injures, C'est là toutefois que se font les réconciliations et les alliances; c'est là qu'ils tratient de l'élection des princes, enfin de toutes les affaires de la paix et de la guerre. Ils trouvent ee tems-là le plus propre, parce qu'on n'y déguise point la pensée, et que la chaleur de la débauche porte l'esprit à des résolutions plus hardics. «

Ce dernier membre de phrase pourrait être écrit d'hier et s'applique singulièrement à quelquesunes deshorreurs qui, dans la guerrerécente, déshonorèrent l'ennemi. Tout le passage serait à citer, et ces quelques pages d'une œuvre frivole prement
par les circonstances un accent prophétique. Mais in "est pas soutenu longt. mps, et nous n'irons pas loin avant d'être déçus. A l'appui de son opinion, l'auteur cite des récits de voyageurs, et pour nous bien démontrer les mœurs débauchées des Allemands, il ne trouve rien de mieux que de nous dépendre des secènes d'ivresse à... Mullouse et à 
Trente. Pour lui pardonner ce pavé de l'ours, il faut se hâter de relire la date de l'édition, qui est, 
nous l'avons dit, de 1714.

« Commençons par ce que M. Aug, de Thou vit dans son vovage d'Allemagne. On trouve, dit-il, devant Mulhausen une grande place où s'assemble durant la foire une prodigieuse quantité de monde de tout âge et de tout sexe; on y voit les femmessoutenir leurs maris, les filles leurs pères chancelans sur leurs chevaux ou sur leurs ânes... Dans les cabarets, tout est plein de buveurs : là de jeunes filles qui les servent, leur versent du vin dans des gobelets d'une grande bouteille à long cou sans en répandre une goutte. Elles les pressent de boire dans les plaisanteries les plus agréables. boivent incessamment et reviennent à toute heure faire la même chose après s'être soulagées du vin qu'elles ont pris ; ce spectacle plaisant et nouveau pour M. de Thou dura bien avant dans la nuit. »

L'éloge du vin se poursuit. Ici c'est la liste des gens d'Eglise et des Papes qui vidaient joveusement les coupes, ici celle des poètes, des philosophes, des savants ; ailleurs c'est la relation des mesures de police que certains rois «ennemis du vin» opposèrent aux amis de ce précieux liquide : mesures vaines et presque jamais appliquées, Le vin est hygiénique, fébrifuge, stomachique; il eonvient à merveille aux vieillards, Rappelonsnous à ce propos ce délicieux passage du deuxième livre des Essais: «Les incommoditez de la vieillesse qui ont besoin de quelque appuy et rafraiehissement, pourroient m'engendrer avec raison désir de cette faculté (de boire), ear c'est quasi le dernier plaisir que le cours des ans nous dérobe. La chaleur naturelle, disent les bons compagnons, se prend premièrement aux pieds ; celle-là touche l'enfance. De là elle monte à la movenne région. où elle se plante long-tenis et y produit selon moi les seuls vrais plaisirs de la vie corporelle. Les autres voluptez dorment au prix. Sur la fin, à la mode d'une vapeur qui va montant et s'exhalant, elle arrive au gosier où elle fait sa dernière pause. »

Ainsi, pour Montaigne, Vénus et Bacchus ne peuvent pas être simultanément adorés; il l'écrit encore au mêm: livre : « ce sont deux occupations qui s'entr'em; échent dans leur vigueur. Elle affoibit notre estom ce d'une part, et d'autre part la sobriété sert à nous rendre plus damerets pour l'exercicé el Jamour. »

Je crois pour ma part cette opinion fondée. Les amis de la bouteille en feront un nouveau titre à la gloire du vin, qui nuit à la débauche juponnière.

Mais il faudrait alors comparer en leurs essences et en leurs effets la puillardise et l'ivrognerie, et cela c'est une autre histoire...

#### VARIÉTÉS (Suite)

L'HYDROTHÉRAPIE FROIDE DANS LES AFFECTIONS FÉBRILES, AU TEMPS DE CULLEN (1)

Par le D' L. PRON (d'Alger).

Chacun sait quels services a rendus la méthode de Brand dans le traitement de la fièvre typhoïde, et quelle part revient à Pr. Olénard dans son introduction en Prance. Cet éminent clinicien, après en avoir observé le modus faciendi en Silésie pendant sa capitivité, a réglementé ce procédé thérapeutique, en a bien établi les applications sans omettre aucun détail et a doté son pays d'une innovation qui abaissa immédiatement le pourcentace de la mortalité.

Mais, ni Brand, ni Kneipp, ni les antres hydrothérapeutes du XIXº siècle ne furent vraiment les inventeurs du traitement des pyrexies par l'eau froide.

Au XVIIIº siècle, ce procédé était chaudement recommandé en divers pays, et, si l'on voulait faire une incursion rétrograde dans l'histoire de la médecine, on trouverait qu'à intervalles plus ou moins éloignés, mais avec une origine très lointaine, l'hydrothérapie froide a été utilisée

 Elèmens de médecine pratique, traduit de l'anglais sur la 4º édition, par Bosquillon (Paris, 1785, tome I). avec des indications précises. C'est ainsi que Celse s'en servait dans la «léthargie » accompagnée d'accès thermiques : « C'est par des affusions froides et subites qu'on produit l'excitation la plus forte; en conséquence, dans le temps de la rémission, le corps du malade est oint avec beaucoup d'huile et mouillé tout entier avec trois ou quarte amphores d'eau froide, qu'on hit verse sur la tête (2). « Hippocrate conseillait ces mêmes affusions dans l'opisthotonos (3). Galien recommandait les bains de mer dans la fêvre tierce (4).

Cullen envisage l'action du froid comme absolue ou comme relative.

La première est celle par laquelle le froid peut diminuer la température du corps auquel il est appliqué.

La puissance relative du froid sur le corps bumain est celle par laquelle il y produit une sensation de froid; cette sensation « n'est point proportionnée à la force absolue de l'impression, mais relative à la mouvelle impression, qui surpasse plus ou moins celle qui l'a précédée immédiatement (p. 66). «

Traité de la médecine. Trad. des Étangs (1846), p. 80.
 Trad. I,ITTRÉ, t. VII (1851), p. 135.

(4) Trad. DAREMBERG, t. II, p. 724.



## OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour teurs matades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

## Recalcifiant et Reminéralisateur Biologique unique



Ses Indications: Tuberculoses et Pré-Tuberculose
Rachitisme, Troubles de Croissance
Consolidation des Fractures
Troubles de Dentition
Grossesse et Allaitement, Phosphaturie

Sa Composition: Chaux silico-fluorée organique (partie centrale de l'écaille d'huitre et phosphates des céréales)

Ses Formes: 1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de poudre

Ses Doses : ou 1 cuillerée à café de Granulé, au milieu de chaque repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE

**Traitement des Affections Gastro-Intestinales** 

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature :

LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS





SE SUCENT COMME UN BONBON



S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### VARIÉTÉS (Suite)

Quels sont, pour Cullen, les effets généraux que produit le froid sur le corps humain?

1º Dans certaines circonstances, le froid a une action sédative. On peut dire que cet effet commence à chaque degré de froid absolu... « mais, elle ne peut diminuer la vigueur naturelle du principe vital, tant que le froid... n'est pas audessous de 620 » (1).

2º « Le froid est un stimulant pour le corps vivant, et particulièrement pour le système sanguin. Cet effet a probablement lieu dans tous les cas où la température, appliquée au corps, produit une sensation de froid; et, comme il dépend uniquement de la puissance relative du froid, il sera proportionné au changement de température. Il me paraît probable que tout changement de température, depuis le plus haut degré jusqu'au plus bas, est plus ou moins stimulantexcepté le cas où le froid est si violent qu'il anéantit sur-le-champ le principe vital, dans la partie qui y est exposée.

3º «Le froid est encore un puissant astringent; il détermine la contraction des vaisseaux de la surface du corps, la pâleur de la peau et la suppression de la transpiration. Ses effets paraissent être

(1) 17º,7 à l'échelle centigrade.

les mêmes lorsqu'il est appliqué sur les parties internes. Il est également probable que cette constriction, qui est produite particulièrement en raison de la sensibilité des parties sur lesquelles le froid agit, doit se communiquer, jusqu'à un certain point, aux autres parties du corps, d'où l'on peut conclure que le froid agit «comme tonique sur tout le système» (2).

Le froid, comme stimulant, favorise le spasme, pendant la «formation» de la fièvre, ou le fait maître. Par conséquent, il faut évitre le froid, tant que le frisson dure; mais, quand «l'accès de chaud » survient, il est nécessaire de suivre une méthode contraire.

Cullen connaissait donc la physiologie du froid.

Pratiquement, il donne la préférence aux boissons plutôt qu'aux applications réfrigérantes. Se basunt sur ce que la puissance du froid peut se communiquer d'une partie du corps à une autre, il voit dans l'estomac un «viscère aussi propre à produire une semblable communication que toute autre partie, e, til conclut que les boissons froides

(2) CULLEN, sans mentionner nominalement l'action sur le système nerveux, semble la comprendre, en parlant de sensibilité et de l'influence à distance.





LIPOÍDES SPLÉNIQUES
ET BILLAIRES
CHOLESTÉRINE PURB
ESSENCE ANTISEPTIQUE •
GOMENOL, CAMPHRE

POULES - PILULES

Lintrature et Echentilleus »
ABORATOIRE DE THÉRAPIE
BIO-CHIMIQUE

de Wagram

#### VARIÉTÉS (Suite)

constituent un « tonique utile dans les fièvres » (p. III).

Voici les règles qu'il fixe à leur sujet :

- xº I,es boissons froides sont nuisibles dans les inflammations, parce qu'elles augmentent la diathèse inflammatoire. Galien, dit-il, avait déjà fait cette remarque.
- 2º Les boissons froides exigent de la circonspection dans les cas douteux et dans les fièvres qui règnent au printemps dans les pays froids.
- 3º Elles sont nécessaires dans les fièvres nerveuses, dans les fièvres putrides, et dans les maladies d'automne.
- 4º L'eau froide « tonifie le ton du système (?) et peut être avantageuse dans l'état avancé des

fièvres, lorsqu'il n'y a point de détermination topique ».

5º Dans les pays chauds, le moment le plus propice de prescrire l'eau froide est celui où la fièvre est portée à son plus haut degré.

Cullen mentionne l'air froid en applications générales, à côté de l'eau froide qu'il accepte, sous forme de lavages sur tout le corps « dans les cas de fièvres putrides, accompagnés de beaucoup de faiblesse » (p. 157).

Cette pratique, dit-il, fut tentée pour la première fois à Breslau en 1737. Il semble donc que si, dans les temps modernes, l'hydrothérapie froide fut mise au point par Brand, celui-ci ne fut que le continuateur d'une innovation qui avait vu le jour, bien avant lui, en Silésie.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LES MÉDECINS

#### ET LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE

A la suite de l'exposé paru dans Paris médical sur l'obligation que le Conseil d'itata i niposée aux médecins de déclarer leurs bénéfices de guerre, de nombreux lecteurs se sont énus. Certains d'entre eux ne demandent qu'à se joindre à nos efforts pour éviter le scandale d'une nouvelle atteinte au secret professionnel.

Il convient donc de préciser notre thèse : la loi du rœ'juillet 1976, dans son article rœ'§4, porte que «la contribution est due par... les personnes passibles de la contribution des patentes », et l'administration des contribution directes en a aussitôt conclu, dans sa circulaire du 8 décembre 1976, que toutesles personnesqui exercent des professions libérales sont soumises à l'impôt.

En effet, les médecins et les chirurgiens figurent sur le tableau D annexé à la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

En vertu de ces textes, certains auteurs comme MM. Copper-Royer (D. P. 1916-166) et Lecouturier ont déclaré que les médecins étaient, comme les autres patentés, passibles de la contribution extraordinaire.

La question s'est posée alors devant la commisosficiel, nº 170), a consacréecte thèse, en majorant même le chiffre de la contribution pour défaut de déclaration. C'est cette décision que le Conseil d'Ellat jugeant au contratieux a confirmé

Pourtant un semblable arrêt ne se justifie pas; il

ne résiste pas à un examen approfondi et il est certainement contraire à l'intention du législateur. Sì l'article paraît s'appliquer à tous les patentés, il résulte au contraire de tous les autres articles de la loi que les seuls patentés visés par le législateur sont ceux qui exercent une profession commerciale ou industrielle.

Les expressions e capitaux engagés dans l'entreprise, le bénéfice et les pertes de l'exploitations le démontrent aisément. L'article 3, qui établit le mode de calcul des bénéfices nets, prescrit de faire ce calcul «en établissant le bilan pour chaque entreprise notamment, en déduisant s'il y a lieu la somme nécessaire à la réserve légale et celles qui sont habituellement réservées à l'amortissement des bâtimeuts et du matériel ».

Or, qui dit bilan, dit entreprise commerciale, entreprise assitette à la tenue de livres suivant les articles 8 et 9 du Code de commerce, et toutes les précisions de la loi relatives aux inventaires, aux bilans avec compte de profits et pertes, aux amortissements sont sans application dans les professions libérales.

Les travaux préparatoires de la loi confirment cette opinion de la manière la plus évidente.

Le projet de loi voté par la Chambre visuit les personnes qui accomplissent « des opérations réputées par la loi actes de commerce». Et le rapporteur M. Raoul Peret, en affirmant que les professions libérales ne seraient pas soumises à l'impôt, ajoutait:

«Les patentables ne seront assujettis que s'ils font acte de commerce. On laisse ainsi de côté quelques-uncs des professions figurant exclusi-

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

vement au tableau D de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, parce que les personnes qui exercent ces professions n'ont certainement pas, sauf de très rares exceptions, trouvé dans les événements de la guerre une source d'enrichissement. »

Depuis cette déclaration précise, rien n'a été dit qui pût permettre de conclure à une modification dans l'esprit du législateur.

Au Sénat, le rapporteur M. Aimond émettait les mêmes pensées en disant qu'il ne s'agissait que des personnes qui ont accompli s'eurs opérations commerciales habituelles et à qui la guerre a procuré tout naturellement des bénéfices supplémentaires ».

\*\*\*

Si le Parlement avait eu le moindre doute à cet égard, il aurait institué pour les professions libérales un autre mode de calcul que le forfait de 6 p. 100 sur les capitaux engagés, puisque le médecinn'engage pas de capitaux dans son cabinet

comme un commercant ou un industriel, ou celui de 5000 francs qui soumettrait à la contribution tous les médecins gagnant plus de 5 000 francs par

Si le Parlement avait voulu soumettre les professions libérales aux bénéfices de guerre, il aurait pris soin de garantir l'obligation au secret professionnel.

Quand on a établi les impôts cédulaires sur le que prévoir qu'au cas de désaccord entre l'administration et les contribuables les tribunaux devraient tenir compte de l'obligation au secret (article 35) pour fixer l'imposition.

Puisque le législateur n'a pas voté cette dispoce de législateur n'a pas voté cette dispoévidemment qu'il ne prévoyait pas que les tribunaux administratifs soumettraient un jour les médecins à la contribution extraordinaire, ce qui est contraire à l'esprit de la loi et\_aux exigences de la santé publique,

Adrien Peytel.,

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.





#### SCÈNES MÉDICALES

UN CHAHUT A LA FACULTÉ

Le quartier est en effervescence. Un de ces périodiques et traditionnels conflite entre maître et élèves entretient l'agitation depuis quelque temps. Des étudiants persistent à troubler les cours d'un professeur. Les journaux en ont parfé et ont attiré la foule. Il a fallu recourir à la manière forte.

Le graude grille de la Faculté, imposante dans sa hauteur massive, est fermée et gardée par des « ununiéjaux ». A travers les barreaux, on voit des gardes de Paris campés en réserve dans la cour intérieure. Enveloppés dans leurs pélerines qui recouvrent builléerdes et cuivres des uniformes, ils se promèenet eutre les fafsecaux formés. Dans la rue, au milléu des badauls qui regardent et s'auuassent, circulent des sergois, des agents en bourgeois et quelques officiers de paix aux blanes galons d'un éclat scintillant.

De temps en temps quelques manifestants gogeneraris ou excités sortent des siffiets à roulettes ou scandent sur l'air habituel des cris hestiles. C'est le signal d'une bagarre. On voit partir des agents à bicyclette. Les «brigades centrales» vont donner. Piles s'avancent en masses compartes et menaçantes. Tout le monde se sauvre. Des retardataires ou quelques mauvaises têtes sont refoulés de façon un peu rude derrière les barrages de police d'où s'ébrent au loig des clanaures.

Dans la galerie latérale de la Paculté où trouent les bustes des anciens maîtres impassibles, habitués à semblables manifestations, tout est calme. Comme d'habitude, professeurs et élèves passent, allant à leurs cours ou à la bibliothèque. Par groupes, se promiennt des manifestants platoniques. Ils regardent et commentent les

événements. Le bruit court qu'a l'amphithéâtre occupé militairement, le chahut fut intense : vociférations, tumulte, projectiles alimentaires variés, pugilat, arrestations. On dit que l'apparition du doven resta sans effet, qu'un professeur populaire voulut intervenir et que, sous les acclamations, sa voix et ses efforts se perdirent dans la tourmente. Ou blague et ou « rigole ». Un eamarade arrive et, devant ce déploiement de troupes, s'exclame qu'il est à la caserne. Les autres de riposter : 1 T'en fais pas. La guerre est finie. » Un vieil étudiant, un peu poncif, rappelle gravement que, daus pareilles circonstauces, le doven, autrefois, revêtit sa robe rouge et se dressa devant la police qui voulait entrer. « Tel devant les Barbares... » Mais il est interrompu par le cri strident de quelques étudian tes plus ou moins régulières qui cherchent à attirer l'attention. Elles rieut largement, en montraut leur éclatante dentition. Quelques P. C. N. égarés s'exciteut et conspuent de leurs hou, hou, sans savoir ce dont il s'agit. Ils se joignent à la bagarre quand un mauifestant poursuivi par les « flics » se précipite dans la galerie. Ils l'acelament, l'eutourent, le protègent. Très dignes, Ils proclament que la Paculté est un « asile inviolable » et se déclarent prêts à le défendre...

A la longue, l'enthousiasme faiblit. Manifestants et police se calment. La nuit vient. On s'apaise tont finit par un fen de joie dans la cour de la Faculté. Sons les yeux des sergots et des gardes qui rient placidement, on brile des journaux hostiles. Tout autour se déroule une farandole. Sur les murs éclairés par les flamméches se détachent des ombres qui s'agient entre Bichat et' Brouardel, indulgents et ironiques dans leur impassibilité.

Dr PIERRE MAUREL (de la Bourboule).



### DANSEMENT BISMUTHÉ IDÉ

Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

#### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastralgie, Hypersécrétion permanente, Colites muco-membraneuses, Fermentations anormales

DOSES 1 20 à 50 grs. par jeur dans Eau, Lait eu Tisane. Chaque Flacen perte uae mesure dent le contenu cerrespond à 10 grs. de Carberate de Bismuth.

Ph. LANCOSME, 71, Av\* Victor-Emmanuel III, Paris et toutes Ph.

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

606 - ARSÉNOBENZOL "SANAR" - 606 914 - NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR" - 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

LE PROFESSEUR ANDRÉ LATARJET

Daus une suggestive leçon qu'a publiée tout récemment le Journal of American Medical Association, le grand



Le professeur Latarier.

chirurgieu autéricain W.-J. Mayo a apporté à la cause de l'anatomie et de l'embryologie l'appui de sa haute autorité. « Si j'avais, dit-il, à écrire un livre, je prendrais comme sujet l'histoire des rapports indispensables de l'ecurve du chirurgieu d'aujourd'hui avec l'embryologie, l'auatomie et la physiologie », et dans des pages qu'il faudrait répandre, le grand chirurgien de Rochester montre l'intérêt capital que la science embryologique et la seice ceantomique, envisagées au sens moderne, présentent pour lá pratique chirurgicale, spécialement pour la chirurgie abnominale.

Dans une Faculté de médecine, l'anatomie et l'embryologie doivent être enseignées par des anatomistes de carrière. C'est là une condition indispensable du développement de ces sciences. Sur cette notion évidente l'accord est aujourd'hui presque complet. Mais tout aussi évidente est, pour le professeur d'auatomie d'une Faculté de médecine, la nécessité, sinon d'avoir été chirurgieu, tout au moius d'être très averti des problèmes de la chirurgie moderne. C'est à cette conditiou sculement, que l'enseignement qu'il donnera de l'anatomie pourra constituer la base solide sur laquelle s'appuiera toute la formation de nos chirurgiens. Tout en conservaut à son enseignement le caractère hautement scientifique qu'il doit avoir, le professeur d'anatomie ne doit pas oublier qu'il est uu des éléments essenticls du développement chirurgical des jeunes et qu'il est responsable ainsi d'un véritable service d'utilité sociale.

Le jeune professeur auquel la Faculté de Lyon vient de confier l'enseignement de l'anatonie, réalise le type du professeur d'anatomie que les chirurgiens modernes demandent avec tant de raison. D'éducation première

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Par le

# "STANNOXYL"

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 14 mai 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, 12 novembre 1918.

Société médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917. Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet, 19 et 26 janvier 1918.

The Lancet, 19 et 26 janvier 1918. Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917.

Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI: 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS (Suite)

chirungicale, — sa thèse importante sur les pharyngectomies le prouve, — André Latrigt s'est vité orienté vers l'anatomic et l'embryologie pures. Mais chez lui l'empreinte première ne s'est heureusement jamais effacée, si bien que, la guerre veuue, il a pu, comme quelques autres anatomistes, assumer immédiatement, avec un succès éclatant, de lourdes charges chirungicales dans les ambulances du front.

C'est en anatomiste et en chirurgien que Latarjet a bordé l'étude d'un grand nombre de points d'anatomie et d'embryologie, spécialement d'anatomie abdominale. Ses travaux sur la vascularisation de l'intestin sout autourd'hui classiques, aussi bieu dans l'ordre de l'anatomie comparce qu'au point de vue chirurgical. On lui doit une étude précise des circulations du thymus, du copp thyrofé, de l'usetire: il à donné une description du système veineux du pylore et montré son importance en chirurgie opératoire.

Un peu avant la guerre, il avait entrepris avec plusieurs de ses élèves une série de recherches sur l'anatomie médico-chirurgicale du système nerveux sympathique; ces travaux, repris depuis la démobilisation, sont d'un intérêt particulièrement grand si on envisage l'ayenir immense qui s'offre pour la chirurgie nerveuse.

A l'architecture, à la morphogenèse et à la physiologie du système ossesus, le Jeune professeur a consacré de nombreuses et difficiles recherches. Au cours de celles-ci il a utilisé des moyens expérimentaux multiples, par exemple l'action des rayons X, montrant ainsi que l'anatomie, comme l'histologie, devant être vivante et expérimentale, avait à utiliser tous les moyens que la science par excellence de la vie, la physiologie, met à la disposition du chercheur.

Daus son enscignement oral, André Latarjet a montré qu'il était le digne élève de son maître, le professeur Testut, l'incomparable enscigneur de l'anatonie, Il a su, d'autre part, grouper autour de lui une élité de jeunes chirurgiens. Ou peut affirmer que sous sa directiou, Il 800 et autre part, produce de l'acceptant d

A. POLICARD.







## CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon 300 m. d'altitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Étais seurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies datube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES DE FEUILLABE, médecin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL

LE MOUVEMENT MÉDICAL AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Par M. le D' A. PRAUM.

Avec uu sensible retard, les rapports du Collège médical et des médecins-inspecteurs sur la situation sanitaire pour l'année 1918 viennent d'être publiés.

Nous y constatons que, parmi les maladies sujettes à déclaration, la fièvre typhoïde marche à la tête. Tantôt il y eut des épidémies de contact, tantôt les laiteries étaient la cause de la propagation. On s'est rendu compte que l'isolement rigoureux, la désinfection conrante de tous les instants, l'apport même d'un garde-malade stylé -- et, à défaut de tout ceci, l'hospitalisation du premier cas, - mesures qui auraient dû être de rigueur. ne sont pas réalisables dans les milieux campagnards, où la malpropreté, l'ignorance et l'incurie règuent en souveraines. Quant aux moyens prophylactiques que la lutte hygiénique doit opposer au flot toujours montant d'une épidémie naissante, la vaccination et la revaccination antityphiques s'imposent. A ce sujet, le Luxembourg est particulièrement reconnaissant à M. le professeur Vinceut, qui a mis à la disposition du laboratoire bactériologique une quantité suffisante de vaccin TAB. distribué aussitôt aux médecius intéressés. La population accepte de bon gré les vacciuations ; elles sont en quelque sorte imposées aux porteurs de germes, comme unique moyen de les guérir (Vov. Bulletin de l'Académie royale de Belgique, IVº série, tome XXIX, nº 7, Séance du 27 septembre 1919, p. 1239).

La méningite cérébro-spinale épidémique et la dysen-

terie, affectious iucounues jusqu'ici chez nous, firent Ieur apparition, avec le paratyphus B. Elles disparurent comme par enchantement, fait que le Collége médical met en rapport avec le départ des troupes d'occupation américaines.

Le Collège médical signale une recrudescence des maladies vénériennes. Souvent leur traitement est fruste et irrationnel et reste incomplet, au détriment du malade et des générations futures. Malheureusemeut, pour combattre ces affections, on ne peut pas compter sur un mouvement populaire comparable à la lutte antituberculeuse; les nus s'abstiennent par un esprit de fausse pudibonderie ; les autres n'attribuent pas à ces maladies l'énorme importance qu'elles méritent. Elles sont eependant bien plus dangerenses que la tuberculose : celle-ci ne se transmet que difficilement, par des contacts prolongés, favorisés par des conditions hygiéniques et sociales défectueuses. Les maladies vénériennes, au contraire, se propagent avec une facilité extrême. Tandis que la tuberculose doit nécessairement disparaître grâce à l'amélioration des conditions de vie, cette même circonstance favorise plutôt la dissémination des contages vénériens. Malheureusement ces maladies sont secrètes, en ce sens que la victime peut les dissimuler, voire les ignorer, et constituer un agent de propagation d'antant plus dangereux qu'on ue peut pas se mettre en garde contre lui. Le Gouvernement luxembourgeois a mis la question à l'étude ; la création de dispensaires pratiques et gratuits sera probablement la première mesure qu'il prendra.

La grippe a fait invasion chez nous fin 1918. Elle s'est

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures)

Littérature et Echantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# Sérum Névrosthénique FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycerophosphate de Soude

#### (° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodyiate de strychnine et ogr. 10 de Clycérophosphate de soudepar centim. cube. Envoi gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs, Téléphone 682-16. 25 gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

- 212 ---

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

attaquée d'emblée à toutes les elasses sociales et à tous les âges. Elle a été bien meurtrière, et elle a fait des ravages surtout parmi la classe ouvrière. Nous la retrouverons en 1919 avce un sceond retour offensif, très violent encore.

La tuberculose a fait des progrès, grâce aux misères et privations endurées pendant les années de guerre.

La maladie de l'œdème, constatée en 1917, a disparu. Le relevé des maladies contagieuses déclarées en 1918 relate : diphtérie : 264 cas, 21 décès; fièvre typhoïde : 251 (32); scarlatine: 125 (6); dysenterie: 32 (8); fièvre puerpérale : 10 (4) ; méningite épidémique : 8 (4) ; la disproportion eutre la faible morbidité et la grande mortalité s'explique par le fait que la déclaration est exclusivement imposée au médecin traitaut : pour les cas légers, où l'intervention du médeein ne se produit qu'exceptionnellement, la déclaration ne se fait pas,

La vaccination et la revaccination antivarioliques, pratiquées à l'aide d'un vaecin préparé au laboratoire bactériologique, accusent 4 846 succès sur 5 740 opérations, 468 insuceès et 426 résultats incounus, Le service de désinfection a procédé à 620 désinfections dont 334 pour cause de tuberculose. Les familles ne font aucune difficulté à déclarer cette affection; elles exigent de leur médeein traitant le certificat ad hoc, nécèssaire pour obtenir la gratuité de la désinfection. C'est une preuve éclatante que le public ne fait pas un cas énorme du secret médical, du moment que sa violation raisounable lui assure un avantage hygiénique.

Le Mémorial ou journal officiel du Luxembourg publie la liste du corps médical pour l'anuée 1920. Il y a au Luxembourg 129 médecins, 24 dentistes, 40 pharmaciens propriétaires d'une pharmacie et 54 pharmaciens sans officiue, 2 droguistes, 42 vétérinaires et 199 sages-femmes. Aux frontières, 19 médecins, 4 vétérinaires et 25 sagesfemmes luxembourgeois sont autorisés à pratiquer en France, en vertu de la convention du 30 septembre 1879 ; 7 médecins et 25 sages-femmes luxembourgeois peuvent pratiquer dans les localités limitrophes belges, en vertu de la convention du 31 mai-3 juin 1870.

#### NOUVELLES

gramme suivant :

Congrès français d'oto-rhino-laryngologie (du lundi 10 au jeudi 13 mai 1920). -- Président sortant : M. BAR (de Nice); président aunuel : M. le professeur FIEUR (de Paris): vicc-président : M. MOURET (de Montpellier). La session annuelle de la Société s'ouvrira le lundi

10 mai 1020, à 9 heures du matin, à Paris, hôtel des Sociétés savantes, rue Danton, 8.

Questious à l'ordre du jour :

1º Radium et radiothérapie des tumeurs en oto-rhinolaryngologie. Rapporteurs: MM. LOMBARD ct SARGNON; 2º Kystes paradentaires du maxillaire supérieur. Rap-

congrès aura lieu le 15 avril prochain, d'après le pro-A. CONGRÈS SCIENTIFIQUES. - 15. Matin: séance d'ouverture : soir : hydrologie. 16. Matin: villes d'eau; soir: hydrologie.

Congrès de Monaco. - L'ouverture générale des

- 17. Matin: hydrologie; soir: villes d'eaux.
- 19. Matin: villes d'eau; soir: hydrologie.
- Matin: thalassothérapie; soir: villes d'eaux,
- 21. Matin: elimatologie; soir: thalassothérapie. 22. Matin : thalassothérapie ; soir : climatologie.
- 23. Matin : tourisme : soir : hygiène et elimatologie.

porteur : M. JACOUES. AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

S-SAINT-JEA

ENTÉRITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adult VALS PRÉCIEUSE

et chronique

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE -

Artério-Sclérose Presciérose, Hapertension Duspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

Établiseement Thermai ouvert toute l'année.

## SALIES DE BÉARN

Climat sédatif doux et tempéré

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANCLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DE POUR tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

#### ANTIPHI = αντιφ (Deux cuillerées à soupe par jour)

LE PLUS RAPIDE RECONSTITUANT

ASSOCIATION NOUVELLE: Sensibilisateurs extraits des Semences fraiches de Cola Acuminata et Reconstituants de choix. P. et As, sous leur forme la plus assimilable.

L'ANTIPHI est indiqué: Ches le tuberculeux apyétique et le prétuberculeux relèvement des force et retour repide de l'appétit augmentation propressive du point. — Chez le neurastableique « inéparition rapide de signe de la autou. — Chez le surmené, le convalescent, l'anémié : dès les premières dosse, le malede accuse un nieux et ressent l'influence de relèvement carcéristique de l'ANTIPHI. — Chez l'Enfant rachtique, ou anémique, ou simplement châre.

DOSES: Deux cuillerces à soupe par jour, au milieu des repas, pur ou dans un peu d'eau sucrée. — Chez l'enfant, réduire proportionnellement à l'âge.

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES de L'ANTIPHI, à ROQUEFORT (Landes)

Dénôt général : SIMON et MERVEAU, à PARIS

## MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toleré en toutes salsons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

La Boutellie de 600 cms 5 francs.

LABORATOIRES DUHEME, à COURBEVOIE-PAR

## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adgnamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrisons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

( 77

araffine CONFITUR

## MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 où 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus, de Corps thyroïde, etc.

DOSE: Ces diverses capsules s'administrent à la dose de 2 à 6 par jour. Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

#### CURE DE



GRAVELLE GOUTTE ARTÉRIO-SCLÉBOSE

## HELMREICH

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Électricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du Dr Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

## PARAFFINOLÉOL HA

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS:

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL - LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) MFTAIR --- LAC LEMAN -

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET



| Anémie<br>Scrofule<br>Chlorose<br>Lymphatisme       |                                                                                        | Taberceloses<br>pulmonaire<br>esseuse<br>ganglionnaire  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                     | "CALCILINE"                                                                            |                                                         |
| `                                                   | RÉCALCIFICATION, RÉMINÉRALISATION<br>COMPRIMÉS<br>A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE            |                                                         |
|                                                     | MODE O'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'eau<br>avant chaque repas. Enfants 1/2 dose. |                                                         |
|                                                     | A. ODINOT - PARIS - 25, rue Vaneau                                                     |                                                         |
| Croissance<br>Adénites<br>Coxalgie<br>Malad. des os |                                                                                        | Diabète<br>Grossesse<br>Carie Beolalre<br>Ceoralesceace |

nnage, en tubes jounes scallés, le met à Pharmacie DUMOUTHIERS, 11, Rue de l

#### NOUVELLES (Suite)

24. Matin: climatologie; soir: séance de clôture. B. CONGRÉS DE L'ALPINISME. - Ouverture le 1er mai. C. L'Exposition sera inaugurée le 14 avril, la veille

de la date du début des Congrès scientifiques.

AVANTAGES OBTENUS FOUR LES GONGRESSISTES. - La

Compagnie P.-I.-M. leur accorde une prorogation de la validité des billets de retour, qui seront valables du 12 avril au 17 mai. Un train spécial sera mis à leur disposition le 12 avril à 8 heures du soir. De plus, le Comité local d'organisation a prévu un crédit spécial qui leur permettra de rembourser aux adhérents, à leur arrivée à Monaco, 25 p. 100 des frais de leur voyage. Ce qui équivaudra à la réduction de 50 p. 100 sur les chemins de fer qui était toujours accordée aux congressistes avant la guerre, et que les circonstances actuelles n'ont pas permis d'obtenir des Compagnies de chemins de fer.

Pour renseignements, écrire à M. le Dr Victor Gardette, administrateur général des Congrès, à l'Institut océanographique, 195, rue Saint-Jacques, Paris.

Aéronautique. -- Il est institué auprès du sous-secrétariat d'Etat une commission consultative médicale : M. le Dr Georges Guillaiu, membre de l'Académie de médecine, en est nommé président, et M. le professeur Pierre Duval, vice-président. En sont nommés membres : MM. Audré Broca, Jean Camus, Crouzon, Cantonnet, Charles Flandin, Robert Foy, Cl. Vincent, Garsaux et Mathieu de Fossey, M. Mathieu de Fossey remplira les fonctions de secrétaire

Supplément du Codex. - Le supplément du Codex, en vigueur à partir du 1er avril 1920, contient quelques indications intéressant le corps médical. M. Freyssinge les a résumées dans un petit aide-mémoire, actuellement sous presse ; il sera adressé gracieusement à tout médecin qui en fera la demande, 6, rue Abel, à Paris, en se recommandant de ce journal.

Laboratoire de sérologie (direction Leredde et Rubiusteiu), 54, rue Saussure (XVIIe). Métro Rome.

M. Rubinstein, chef du laboratoire, fera. dn 22 avril au 20 mai un cours sur la sérologie appliquée à la clinique. Les cours publics auront lieu à 14 heures les mardis. jeudis et samedis et seront suivis, pour les élèves inscrits, de travaux pratiques et de manipulations. Le laboratoire est également ouvert à ceux-ci les autres jours de la semaine.

Le nombre des inscriptions est limité à d'x. Prix à verser: 150 francs.

Le programme des leçons sera envoyé sur demande. Enseignement de la radiologie médicale (Hôpital Saint-Antoine), par le Dr A, Béclére, médecin de l'hôpital « Saint-Antoine, avec la collaboration de MM. les Dr. Henri Béclère, Solomon, Pierquin et Ménagé.

Cours quotidien du dimanche 11 au dimanche 25 avril. Matin, q heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Matin, 10 heures : Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et abdominaux.

Soir, 2 heures: Exercices pratiques de radiographie, simple et stéréoscopique, des diverses régions.

Le cours théorique est ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 11 avril,

et par exception à 10 heures du matin, dans la salle de conférences de la Maternité de l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 150 francs et sera acquitté entre les mains du chef du laboratoire, M. le Dr Solomon, Ces exercices auront lieu à partir du lundi 12 avril. (En raison du nombre forcément restreint des personnes qui pourront y participer simultanément, on est prié de s'iuscrire le plus tôt possible.)

Nouveau tarif des frais de séjour à la Maison municipale de santé (Maison Dubois). -- Dans sa dernière session, le Couseil municipal de Paris a fixé, aiusi qu'il suit, le tarif des frais de séjour : Chambres à 2, 3 et 4 lits (suivant la situation), médecine, 13 francs; chirurgie, 14 francs.

Chambres à 2 et 3 lits (suivant la situation), médecine, 14 francs; chirurgie 16 francs.

Chambre particulière (suivant la situation de la chambre), médeciue, 19 francs.

Chambre particulière (suivant la situation de la chambre, médecine, 20 francs ; chirurgie, 21 francs.

Chambre particulière (suivant la situation de la chambre), médecine, 21 fraucs; chirurgie, 23 fraucs.

Appartement occupé par une seule personne, médecine, 23 francs ; chirurgie, 25 francs. Pour uue deuxième personne accompagnant le malade

en appartement, médecine, 11 francs; chirurgie, II france En ce qui concerne les services de chirurgie, les frais

de salle d'opération sout désormais ainsi fixés :

50 francs pour les chambres à 14 francs ;

75 francs pour les chambres à 16 francs ; 100 francs pour les chambres particulières et les appartements

Les frais ci-dessus comprennent la rétribution pour les gardes spéciales, il y a suppression définitive des gardesmalades exterues.

Avls aux fabricants de spécialités. - M. le Dr Lacroix à Trois-Pistoles (province de Québec), Canada, désire recevoir des échantillons des principales spécialités pharmaceutiques françaises parce qu'il aurait le désir « de pousser les remèdes français ».

Hônital Necker. --- Le Conseil municipal de Paris a émis un avis favorable à l'agrandissement du service de Clinique des voies urinaires, « à la condition expresse que l'Assistance publique obtiendra du Parimutuel la subvention proportionnelle à l'accroissement du prix de revient. soit 400 000 francs ». - D'après le devis de décembre 1919, la dépense totale s'élèverait actuellement à 955 686 francs. Le professeur Legueu a déjà versé une somme de 50 000 francs.

Conférences de clinique chirurgicale (HÔPITAL DE LA PITIÉ). -- M. le Dr Paul Thiéry, agrégé, a commencé ses leçons pratiques de clinique chirurgicale (service nº o) ; tous les matins à q h. 30,

Lecons de gynécologie médicale (Hôtel-Dieu). --M. le Dr Paul Dalché commencera ses lecons cliniques sur les maladies des femmes le 15 avril à 10 heures, salle Sainte-Marie, et les continuera les jeudis suivants.

La commémoration de Williot à l'Université libre de Lille. - Pendant l'occupation allemande, un pharmacien de Roubaix, Joseph Williot, eut l'héroïsme de publier un

#### NOUVELLES (Suite)

journal, FOissau de France, qui soutint le courage des populations du Nord pendant la douloureuse épreuve. Traque per les Boches, emprisonné en Allemagne, Williot est mort victime des barbares, au moment où il était enfin libéré par la victoire.

Pour honorer sa glorieuse mémoire, la Faculté libre de médecine et de pharmacie de Lille, où il professa, vient de lui élever un buste.

Cette cérémonie, à laquelle assistaient le recteur dell'Académie de Lille, lt. 8 véques de Lille, d'Arras et de Cambrai, le recteur de l'Université libre, et un très grand nombre de personnalités lilloises et roubaisiennes, fut un bel exemple de cette union sacrée qui soutint nos compatriotes du Nord pendant leur martyre.

Comité consultatif de l'enseignement public. — MM. Hugounenq, doyen de la Faculté de médecine de Lyon, et Sigalas, doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux, ont été nommés membres de la Commission de médecine et de pharmacie du Comité consultatif de l'enseignement public au ministère de l'Instruction publique.

#### MEMENTO DU MÉDECIN

6 AVRIL. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de médaille d'or de l'internat en pharmacie.

- 8 AvrII. Paris et province. Examen d'équivalence des études pour les étudiants étrangers.
- 10 AVRIL. Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Lyon.
- 12 AVRIL. Paris. Ouverture du cours d'opérations oto-rhino-laryngologiques, par MM. HALPHEN, l'OUGET, DUTOURMENTEL, MIEGEVILLE, l'ONNET, à l'amphithéâtre
- d'anatomie, 17, rue du Fer-à-Moulin.

  12 AVRIL. Marseille. Dernier délai d'inscription

- pour le concours de l'externat des hôpitaux de Marseille. 12 AVRII. — Paris. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris.
- 12 AVRII. Paris. Hôtel-Dieu, à 10 heures (scrvice de M. le professeur ROBER). M. le Dr TRÉMOLIÈRES: Conférence sur le diagnostic des septicémies.
- Paris. Hopital Legenec, à 10 heures. M. le Dr Jousset : Leçon clinique sur la tuberculose.
- Paris. Faculté de médecine, à 1 h. 30: Ouverture du cours de chirurgie du tube digestif par M. le Dr Leveur, prosecteur.
- Paris. Faculté de médeciue, 18 heures. M. le Dr VIIIA-RET, agrégé : L'ictère grave.
- 13 AVRIL. Paris. Hôtel-Dieu, à 10 heures (service de M. le professeur l'Oler), M. le Dr Codlewski: Conférence sur l'hémoculture et le séro-diagnostic.
- Paris. Hôpital Leënnee, à 10 heures M. le Dr Lere-FOULLET; Leçon clinique avec présentation de malades. 13 AVRIL.—Lyon. Concours pour la place de chef de clinique médicale à la Faculté de Lyon.
- 15 AVRIL. Paris. Dernier délai d'Inscription pour le congrès des sociétés savantes à Strasbourg (inscription au ministère de l'Instruction publique, 3° bureau de l'enseignement supérieur).
- 15 AVRIL. Rouen. Ouverture du concours pour la nomination de deux médecins adjoints des hospices civils.
  - 15 Avrii, Monaco. Congrès de Monaco.
- 19 AVRII. Lyon. Concours de médecin des hôpitaux de Lyon.
- 19 AVRIL. Paris. Concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris.
- Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'opitalmolegiste des hôpitaux de Paris.

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

#### ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne : 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.





GLYCOCARPINE HYPERTENSION ARTÉRIELLE OBSTRUCTION NASALE ET SES DYSMÉNORRHÉE, MÉNOPAUSE CONSÉQUENCES, OZÉNE PLEURÉSIE SÉCHE DOSE: CORYZA CHRONIQUE VERTIGES BRUITS d'OREILLES priser de Pilocarpine par pilule **PIDÉMIES** CROUP à 6 pilules par jour au début 2 à 3 fois par jour. des repas. LABORATOIRES DALIN, 1, Rue de la Martinière, LYON, et toutes bonnes Pharmacie

## CULTURES de PLANTES MÉDICINALES

SPÉCIALITÉ DE CAMOMILLE D'ANJOU SÉLECTIONNÉE RACINE FRAICHE DE VALÉRIANE on de raciue fraiche de Valériane possède (Scale l'infusion de

médicale, page 467

Plants enracinés de toute la Médecine végétale, prêts à piquer

Docteur Alexandre BARILLET # @ La Dauphinerie de Vihiers (Maine-et-Loire)

### LE RÉPERTOIRE MÉDICAL (8º Année)

H. FALAIZE, Fondateur. | Dr DESMARQUEST, Successem 113. rue de Courcelles, Paris (XVII-), Tél. : Wavram o3.35

CLIENTÈLES **CABINETS** MÉDICALES UATIONS PARAMÉDICALES

DENTAIRES REMPLACEMENTS

## 'SI VOUS VOULEZ de bonnes

plats cuisines tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommês, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.-G. SOUBIRAN, à Bordeaux.

Litterature et Echantellons : Laboratoire d'Endocrinologie, 2. Piace du Théâtre-Français, Paris-r: A CÉDARD, Pharm de 1º cl., ancien Interne des Hôn, do Pari

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEI** 

60 fois plus actif EXTRAITS BILLAIRES FERMENTS LACTIOUES que les ferments lactiques seuls DÉSINFECTION INTESTINALE

ereture et Echantillons ; LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO.CHIMIQUE. 159, Avenue de Wing



# SEDATIF NERVEUX

CHOIX (



ANTI-SPASMODIQUE

A BASE DE

VERONAL SODIQUE

EXTRAIT de JUSQUIAME

INTRAIT de VALERIANE

LIQUIDE

-I à 4 cuillerées
à café

COMPRIMÉS ---

AMPOULES

Injections sous-cutanées



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée

21, Rue Théodore de Banville - PARIS

J. LEGRAND, PHARMACIEN



#### CHRONIQUE DES LIVRES

La morphologie humaine, sa genèse, son état actuel, ses applications, par A. ARONE. Un vol. in-12, de 352 p. (Chez Maloine et fils. Paris).

La genése de la morphologie humaine est examinée dans la première partie du livre. L'auteur commence par définir la morphologie et la rapproche de l'évolutionisme; il rappelle ce qu'il en était de la symbolique et de la philosophie biologique dans les cosmogonies antiques; ainsi que du transformisme pendant le moyen âge, la Renaissance et le xviire siècle; ainsi que de la théorie des milliemx et le l'idée d'évolution chez les philosophies et les sociologues du Xviire siècle; ainsi que les œuvres de Lamarck et de Darwin.

Dans le seconde partie (livre II), M. Arone s'étend avec juste raison sur l'œuvre du D' Sigaud, de Lyon, le chef de l'École morphologique frauçaise, saus négliger l'œuvre de Maw Bessonnet-Favre, ni celle de Giovanni, de Padone.

Travail synthétique intéressant, concernant une science d'où penvent déconler nombre d'applications sociologiques et médicales.

Les psychoses cocaïniques, par H. Piouffi.g. 1 vol. in-8° avec 5 pl., 12 fr. (Librairie Maloine).

Il appartenait à un thérapeute autorisé des intoxications volontaires d'écrire une étude clinique sur les Psychoses cocaïniques.

Le D' Prouverie vient de faire paraître un livre sur les Psychoses coainiques. Cet ouvrage sera la vace fruit par tous les praticiens pour lesquels il a dé spécialement écrit. Il leur apprendra à faire le diagnostic de tronbles nerveux et mentant dont l'étiologie est sonvent jugorée. Il enseègnera au grand public les médaits de la cocaîne et le danger des drogues emploristiques.

La méthode Lo Monaco, par le Dr R. DE MÉDEVIELLE.
Un vol. in-12 de 120 pages. Prix: 4 francs (Chez Maloine et fils, Paris).

L'auteur a commencé par expérimenter dans me famille italieune et ensuite cleze de nombreux tuberculeux (ménigtitiques, pulmonaires) la méthode du direcent de l'Institut de chimie physiologique de Rome, méthode consistant, comme on le sait, à tratier la tuberculose par les lujections intrammeculaires et endoveinenses de saccharose. Cette publication s'ouvre par une préface due à la plume du professeur Lo Monaco, ainst que par une afresse de M. de Médevielle uns praticiens de France. Ces deux anteurs attestent le pins graud bien de ce traitement nouvean. Des observations sont produites, ainsi que des renseignements précis sur « la saccharisation en cliuique» (dans les plentréses, les accites, péricardites, gastrites, choféra, grippe, bronchites fétides, etc.), et sur la technique qu'il convient de suivre.

La théorie atomique, par sir J.-J. THOMSON, traduit de l'auglais par M. Ch. MOUREU. Une brochure in-8, de 57 pages (Gauthier-Villars, édit., Paris).

« L'intérêt en est passionnant », dit daus sa courte préface le traducteur, et e'est la vérité. A quiconque possède les notions physico-chimiques suffisantes pour suivre l'anteur dans ses conceptions, je conseille la lecture de ces courtes pages. Nons sommes loin de Démocrite et de Lucrèce, et c'est vraiment un motif d'admiration de l'intelligence hamaine, que les progrès faits depuis un quart desiècle dans l'étude de la constitution intime des corps. Ce n'est plus la composition de la molécule qui exerce la sagacité des physiciens, voilà qu'ils s'attaquent à l'atome lui-même, qu'ils dissèquent « l'insécable », et ils avancent dans cette étude avec une précision, une sûreté que pourraient leur envicr bien des savants attelés à des besognes en appareuce plus simples. C'est tout simplement merveillenx. G. LINOSSIER.

La rachianesthèsie générale, par le professeur TH. JONNES O, membre correspondant de l'Académie de médecine de Paris, ancien recteur de l'Université de Bucarest. Un vol. de 128 pages, 4 fr. net. (Massw: et C<sup>10</sup>, édit. à Paris).

Dès la déconverte de la stovaîne qui, moins dangereuse que la oceaîne, remplaça avantagensement celle-ci comme anesthésiant, le professenr Jonnesco défendité énergiquement cette thèse que la rachianesthésic, alors limitée à la partie inférieure du corps, ponvait être étendne à tous les segments des pieds à la tête.

Ses recherches pratiques de laboratoire, ses expériences s'orientérent dans ce seus, et il lui apparut nettement que la solution anesthésiante de stovaînc-strychnine pouvaitêtre supportée par les centres nervenx.

Le professeur Jonnesco ne cessa de transformer les méthodes et entra alors dans la voie des applications ; les conséquences tardives de l'anesthéesie générale purent être étudiées avec soin, ce qui permet de dégager anjornd'hui des conclusions définitives. M.

## Dragées Mecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par four) | NERVOSISME | HORTAGU, 49, Boul, de Port-Boyal, PARIS

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = =0,01)

SIROP (0.05)

PILULES (0.01)

AMPOULES (0.05)

INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

3, Beulevard de Port-Royal, PARIS.

### Clinique médicale de Paris

Maison de diagnostic, de régime et de traitement LABORATO RES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE Rayons X, Électroitérapie, Hydroitérapie, Cuisline de régime 6, rue Piccini, avenue du Bols-de-Boulogne Téléphone: Passy 53-13, 47-11

#### Clinique annexe de St-Cloud

CONVALESCENTS, FATIGUÉS, NERVEUX, CURE DE REPOS, CURE D'AIR, HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, rue du Chemin-de-fer, 1, 3, 5, 7. Téléphone: Auteuli 00,52

#### MÉDECINE PRATIQUE

RADIOLOGIE DE LA RECALCIFICATION

Toute préparation liquide ou toute préparation
de sels de chaux solubles est inefficace

Bien avant la méthode de Ferrier, les sels de chaux citacit cumployés couramment dans le traitement de la tuberculose. Les méticrius, à défaut d'autres moyens, les prescrivaient sans confiance et le maisde les absorbait sans résultat. Les sels de chaux solubles étaient rapidement et intégralement éliminés. Il n'est plus permis, devant les conclusions seientifiques de l'expérimentation et de la radiologie, d'avoir recours à des préparations aussi inefficaces. Nous disposons de sels de chaux qui out fait leurs preuves et tous nou tuberculeux au début guérissent ou sont toujours améliorés par une recasification convenablement d'frigée.

Nous connaissons l'importance des indications diététiques et des indications de l'hygiène, il n'y a pas lien d'y reveuir ici. Seul le choix des sels de chaux nous intéresse dans cet article. On a dû rejeter le chlorure de calcium et les phosphates mouobasiques. Les glycéros, les chlorhydrophosphates, les lactophosphates sont absolument inactifs. Le carbonate de chaux, les phosphates tricalciques, etc., donuent au contraire d'excellents résultats. Le mécanisme de leur action thérapeutique a fait l'objet de recherches assez nombreuses, mais la question n'est pas complètement élucidée. Il ne nous reste qu'à nous incliner devant les résultats de l'expérimentation et de la clinique et nous devons nous en tenir, jusqu'à nouvel ordre, aux principes essentiels d'une méthode qui, bien appliquée, assure des résultats constants et qui, mal comprise, aboutit à un échec certain. Cet échec est une perte de temps, d'ailleurs préjudiciable aux malades. Il serait superflu de reveuir sur ce sujet si l'ou n'assistait chaque jour à l'apparition, dans le commerce, de préparations contraires à ces règles générales et qui penvent compromettre le succès de la recalci fication.

Les progrès de la radiologie nous apportent un nouvel appoint. A l'examen radiologique du thorax, on peut apreceoir au niveau du hile, on, seloni le cas, dans le tissa pulmonaire, les ganglions et plus arcanent prés de la plèvre, on peut aperceoir des taches plus ou moins opaques avec des bords aux contours variables. Volume: un grain de plomb à une balle de fusil. Le D Darbois a signalé, dans une communication à la Société de radio. logie, l'intérêt qui doit s'attacher à l'étude des calcifications pleuro-pulmonaires. Il a blen montré comment ces calcifications permettent de suiver l'évolution de la maladie. Îm se servant d'un petit disphragme, les lésions locales sont visibles avec assec de netteté, surtout pour les caleffications pleurales, qui sont, en genéral, plus prisée l'éterna La guérison se caractérise par l'intensité de la tache centrale, par des bords très nets, qui indiquent que le tissu périphérique est adhérent et n'est pas séperé du centre par du pus. Le ramollisement se mauficiet par des bords dégradés et par des rayons d'ombres claires divisant la tache opaque. On conçoit que par des exumens successifs et répétés il soit possible de constater, de suivre l'évolution de la tésion locale et méune, dans une bonne mesure, de prévoir le pronostie par le degré des signes bleu décrits par le D' Darbois.

par le degre des signes bleu décrits par le 19º Darbois. Ces progrès radiologiques finisent de faire disparaître ce qui pouvait subsister de trop théorique dans la décalcification et la recalification, telles que nous les comprenons actuellement. C'est l'image radiologique à la main, pour ainsi dire, que nous pouvous appréder la marche de la calcification qui signe la guérison avec une caractères opposés, nous signale le ramollissement on nous aumonce des ponssées évolutives.

Les importants travaux dn professeur Delorme sur l' « ostéoporose » des blessés de guerre aboutissent aux mêmes constatations scientifiques,

La cure de recalcification est maintenant classique. Dans une monographie récente (a Cure de seatrification, sa technique, ses indications, ses résultats), le D' Sergent précise les conditions du succès dans le traitement recalcifiant. Il condamne les sels de chaux solubles et préconsie les associations médicamentemese des sels de chaux avec l'adrénaline, l'extrait pancréatique, etc.

Comme concinsion, uous devons instituer le traitement de Ferrier par l'emploi de préparations calciques unais en rejetant les sels solubles. La Tricalcine pure on associée à divers médicaments réalise parfaitement la formule de Ferrier, dont la réputation fut, de ce fait, très rapide.

La calcification se manifeste déjà au bout de quelques semaines dans les cas heureux, et le plus souvent plusieurs lésions se cicatrisent assez vite dans les cas les plus graves,

Ces résultats sont, on le voit, d'un grand interie pour nous. Ils sont pleins de promesses pour l'avenir. Ils nous dénoncent les inconvénients d'une thérapeutique jugée inefficace et ils nous confirment enfin que, parmi les sels de chaux, les sels insolables se montrent senls pratiquement utilisables pour une bonne recification. Dr B.

# PHOSPHOGENE JE L. PACHAUT MON DEPOSE

réalise la forme la plus assimilable et la plus efficace de la Médication Phosphorée
DOES MOYENNE: Un cachet à adjeuner, un à diner. — Pout dire summentée suivant avris du Addecin.

Employé avec succès dans l'Épuisement, la Faiblesse du Système nerveux,
rAnémile, la Neurasthénie, la Chiorose, las Convalescences, la Diabéte, la Rachitisme
et dans toutes les Maddies accompannées de Déuhosphatisation et de Déuhinéralisation de l'Ottabisme

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Dépôt : Pharmacie L. PACHAUT, 130, Boulevard Haussmann, PARIS. - Tél. Wagram 16.72

### VARIÉTÉS

### LA MOUCHE CHEZ LES ANCIENS

Par le Dr V. NICLOT.

Ses fastes. - La vie antique et le péril fécal, - La vie citadine. - La vie rurale. - Ouelques pratiques thérapeutiques.

Biologie. - Lucien, Aristote.

Moyens mécaniques : Puer abige museas. Tissus des teurs. - Procédés empiriques de destruction.

> Calvi momordit Musca nudatum cabut. (PHÈDRE, liv. V. fab. 3.)

Les Achéens assiégeant Ilion dans la plainte Scamandre apparaissent à Homère (1) « comin toutes ces tribus de mouches pressées qui vaguent dans les étables des pâtres, à la saison printanière. quand le lait fume dans les jattes ».

Il parle ailleurs de ce compagnon habituel ct accepté dela vie antique, accusant son impudence, mais célébrant plutôt sa vaillance, son humeur combattive ct sauguinaire, qu'Athénée infuse à Ménélas avant le combat (2). Sa vivacité est proverbiale: «La tortue qui veut attraper les mouches ».

Lucien a composé à son endroit un « éloge » d'un atticisme souriant : « nourrie avec l'homme, sa commensale et sa convive, sauf à l'huile, elle goûte à tous les aliments de sa table » (3),

Familiarité que ne manque pas de lui reprocher la moderne et savante hygiène. Mais Lucien est dans la tradition méditerranéenne : tout riverain reconnaît une amie d'enfance, avec laquelle il a accoutumé d'être « compain au même chanteau et parsonnier à communs pot, sel et dépense » : malgré quelques épithètes péjoratives qui la repoussent comme un hôte malpropre, un « méchaut animal d'une race méprisée » (4), la presse à sou eudroit n'est point mauvaise, que l'anachronisme me soit pardonné.

C'est ici une curieuse avertie, quoique rebelle à toute discipline (5), là une cliente obsédante aux dépens d'un patron irrité, ou une inutile au caquet présomptueux, mais c'est aussi Myia, la femme exquise, amoureuse d'Endymion, que Phœbé jalouse métamorphosa et qui n'a point oublié de bourdonner sa passion aux jouvenceaux dont l'épiderme est poli, « soëf et précieux ».

C'est encore la Sagesse même, la fille de Pvthagore.

: Néanmoins l'envalussement de cette popula-

- (1) *Hiade*, II, v. 469 et sq.
- (2) Iliade, XVI, v. 170.
- (3) Eloge de la mouche, § 4.
- (4) PHEDRE, liv. V. f. 3.
- (5) PLAUTE, Mercator, v. 254. PLINE, XXIX, 34, 2. -PLAUTE, Panulus, 111, 3, v. 76. - PHEDRE, liv. 111, f. 6. -LUCIEN, loc. cit., § 10 et 11.

tion parasite se hausse parfois jusqu'à devenir un fléau inquiétant. Bien connus sont les textes bibliques des plaies d'Egypte.

« Je m'en vais envoyer contre toi-même, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons un mélange de ces insectes, et les La lutte contre la mouche. Divinités alexitères par la lutte contre la mouche de la lutte contre la mouche de la lutte contre la lutte contre la mouche de la lutte contre la

erre sur laquelle ils seront (6). »

On pourrait, comme nous le verrons de différentes parts, relever maintes légendes analogues, militudine muscarum pestilentiam afferente.

Le péril fécal, suivant le terme du jour, était alors général et c'est matière connexe en l'espèce. oserai-je dire.

Si l'hygiène n'était pas inconnue des anciens, celle de l'habitation, comme celle de la cité, s'offrent volontiers négligées. Dès les époques primitives, Hésiode ne laissait pas de donner à son frère d'excellents conscils:

« N'urine ni dans le courant des fleuves qui vont à la mer, ni dans les fontaines. Evite cela surtout. N'v satisfais aucun besoin : l'action ne serait pas meilleure (7), »

Ce caractère sacré des fontaines et des eaux courantes n'était pas du reste propre aux Grees.

«Les Perses, dit Hérodote, rendent un culte aux fleuves : ils n'urinont ni ne crachent dans les rivières, ne s'y lavent même pas les mains, et ne permettent que personne y fasse rien de pareil (8). »

Hésiode, en sens inverse, conseille le lavage des mains comme un hommage rendu, avant de les traverser, « aux beaux courants des fleuves ».

Il dit encore (9): « N'urine pas debout contre Hélios, et, de son coucher à son lever, ne le fais point encore, nu, au milieu ou en dehors du chemin, car les nuits sont aux dieux. » Deux vers que ne traduit pas Leconte de Lisle compromettent ces judicieuses maximes et prescrivent à cet homme « bien informé des choses divines » d'uriner e assis ou en s'approchant du mur de sa cour bien close ».

J'hésiterais à poursuivre si nous n'étions sous l'invocation d'un dieu «scatophage», d'Asclépios (10) : «Stercus et urina medici sunt prandis prima », affirme notre Rabelais.

Certes le vocabulaire lıcllène comme le latin. ne sont point pris au dépourvu à l'égard du vase nocturne ; il y a même le « scaphium » féminin et le «lasanum» masculin. Les puissants du jour

(8) Liv. I (Clio), § 138,

<sup>(6)</sup> Exode, liv. VIII, quatrième plaie. (7) Trav. et Jours, v. 731 et sq.

<sup>(9)</sup> Loco citato, v. 673 et sq., v. 682 et sq. (10) ARISTOPHANE, Plutus, v. 70b.

opposent le bronze de Corynthe à l'or même pour sa confection. Un monde d'esclaves les suit, lasanum porlantes. Héliogabale, par devant, se contente de l'onyx et du marbre, par derrière il veut le bassin d'or (1).

Un vieux juge, dans les Guépes, a son urinal pendu tout près à la patère: « C'est très sage et voilà, pour un homme d'âge, moyen souverain d'éviter la rétention (2). »

Plutus a comblé d'opulence la maison de Chrémyle (§) : la chaise percée du maître est devenue d'ivoire, et Carrion l'esclave a lui-même amélioré sa technique. « On ne s'essuie plus avec des pierres, mais avec des gousses d'ail, par plaisir, » Gargantua devait imaginer plus tard l'a anitergium » idéa. « j'oizon bien dumeté »

Il faut croire, au demeurant, que certains se laisaient suivre de ce récipient confortable dans les banquets, pour qu'Athénéc (4) note expressément qu'au Prytanée de Naucratis « les femmes richient pas admises, sauf l'auléride, et l'on n'apportait point de vase pour ses besoins ».

Pour Rome, nous sommes amplement informés:

«Un claquement de doigts, c'est un signe que connaît l'ennuque: il sait délicatement solliciter l'urine et diriger le pénis ivre du maître qui boit ; s'il tarde, les coussins en sont inondés.

Sous la tente des camps, la tinette figurait; Démosthène (5) relate en un plaidoyer que certains mauvais sujets ont vidé son contenu sur les esclaves de leur voisin.

Les renseignements sont moins abondants en ce qui touche les lieux dits d'aisances. Un vocabulaire, assez rare cependant, les prévoit et ils ont lenr histoire. Prenons d'abord la grecque.

Une femme sort, déclarant à son époux: « J'id a colique, je vais aux cabinets », alors qu'elle va vers son amant (6). Un adolescent veut échapper aux appels d'une mégère: « Laisse-moi m'arrêter au vertrait. — Non, tu feras dedaus (?) ». Le local se situe donc en dehors des appartements. La cella Jamiliarica dout parle Vitruve est une chambre d'esclaves.

Combien précaire, en pratique, est l'éducation spéciale : pour être bref, j'offre un exemple privé et un autre public.

«Je me réveille, dit Blépyrus, pressé d'un besoin... Où trouver un endroit un peu propre pour me soulager? Bah! tout est bon la muit, on ne me verra pas en posture (8). »

Plutus a multiplié les nouveaux riches. Le temple de Zeus chôme et son prêtre se plaint : «Plus un fiélée au sanctuaire, mais des diziaines de milliers qui s'y viennent exonérer le ventre. —Et ta part labituelle d'offrandes, la prends-tu?» réblique un ironiste (a).

Est Hellade, les villes pratiquaient le tout à la rivière. Galien remarque la mauvaise qualité de la pêche aux embouchures souillées par les déchets des citadins. Les fragments de Dicéarque (10) nous apprennent qu'Athènes était s sans eau, mal bâtie de vieilles constructions, d'habitations rarement commodes, misérables pour la plupart ». Les murs, faciement perforés par les voleurs, étaient en bois, en brique crue ou en pisé, atteignant au plus un étage, sur des rues étroites et non vavées.

«Les maisons s'accrochaient aux flancs de l'Acropole selon le caprice du propriétaire, formant un dédale de ruelles dont les vienx quartiers indigènes des villes algériennes peuvent donner une idée (11). »

Nous connaissons par certains textes la création de la trines publiques: à Suryme on les déommait sofrira, appréciant leur valeur prophylatique (12); mais la période romaine, et tardivement, obtint seule quelques résultats dans ces soins de la voirie urbaine.

On sait que la vieille Rome était, si j'ose dire, logée à la même enseigne et que Néron invoqua ce prétexte pour l'incendier : « Offensus deformitate veterum adificiorum et angustiis flexurisque vicorum (13). Le feu purificateur dura une semaine,

Tam (1,3). Ve l'et paintaite de una the sestante.

Dans cette cité, cependant, de très bonne heure,
l'édilité prévoyaute installa des amphores particulières in angiporis, à des coins de ruelles (1,1).

Macrobe apporte une référence ancienne, du temps
de Lucilius. Il s'agit d'ivrognes qui vont à leurs
affaires: « En route, il n'est pas de tournaut de
rue dont ils n'emplissent l'amphore, comme des
gens qui ont la vessie pleine de vin. » Il en résulte,
pour le Tibre, la présence d'un poisson délicat,
le «loup», notre bar, qui « entre les deux pouts,
près des rives, était en quête du bren projeté»
et s'en engraissait. « Nous infectons les cours
d'eau et tous les éléments de la nature (15,1) » Sous
les empereurs, les latrines publiques et peut-être
le service des vidanges frent donnés à ferme;

<sup>(1)</sup> HORACE, sat. I, 6, v. 109. LAMPRIDE (Héliogabale).

<sup>(2)</sup> ARISTOPHANE, v. 807 et sq. (3) ID., Plutus, v. 815 et sq.

<sup>(4)</sup> ATHENT'F, Deipnosophist., Bv. IV. - MARTIAL, III,

et XIV, 119: Matella fietilis (vose d'argile).
 Démosthène, Contre Conon, Exorde.

<sup>(5)</sup> DEMOSTHENE, Contra Conon, Pacifice.
(6) Aristophiane, Fêtes de Cérès, v. 485 et sq.

<sup>(7)</sup> ID., Assemblée des femmes, v., 1059 et sq. -- VITRUVE

V1, 7: La maison greeque.

 <sup>(8)</sup> Aristophane, Assemblée des femmes, v. 320 et sq.
 (9) In. Plutus, 1184 et 1185.

<sup>(10)</sup> DICEARQUE, frag. Géographie de la Grèce.

<sup>(11)</sup> Albert Malet, I.a Grece, I.es Maisons, p. 108.

<sup>(12)</sup> Dict., Diverneresse.

<sup>(13)</sup> SUÉTONB, Nérou, ch. XXXVIII. (14) Saturnales, liv. 11, ch. XII.

<sup>(15)</sup> PLINE, XVIII, I, 1.

on connaît la réponse de Vespasien à Titus: «Cet argent n'a pas d'odeur. - Et pourtant il sort de l'urine ». E lotio est.

Au temps de Domitien, cent quarante-quatre installations de cet ordre existaient à Rome. Les affermer était une spéculation recherchée : conducere forica, dit Juvénal (1).

Des figurations de ces latrines, parfois à stalles multiples, sont reproduites dans tous les ouvrages. Le tout à l'égout trouve des formules, au moins pour quelques villes privilégiées, Rome, Pompéi, Timgad, soit par des canalisations spéciales, soit « par des ouvertures d'espace en espace, où les habitants jetaient les immondices 4 (2).

Enfin la discipline militaire apparaissait soucieuse de l'hygiène. Un byzantin, l'empereur Léon, codifie ces prescriptions (3) : «Les camps ne resteront pas longtemps au

même endroit... Les immondices qui s'accumulent occasionnent à la fin des vapeurs infectes, qui corrompent la salubrité de l'air... » - « Vous ne ferez pas de latrines dans l'intérieur des camps, (1) JUVÉNAL, III, v. 28.

(2) CABANES, Mocurs intimes du passé, p. 430, 170 série; Propreté de la rue. - Boinvilliers, Diet. 1824, art. Égouts. (3) Institutions militaires, XI.

(4) POLYBE, VI. 33.

mais en dehors, à cause de la mauvaise odeur. surtout si vous devez y demeurer quelque temps, »

Les anciens du reste arrosent, puis balayent, comme nous (4): scopæ, palma, arundo nous indiquent de quelle origine végétale se réclamait l'engin nécessaire. C'est exceptionnellement avec des rameaux de laurier que se fait la toilette du temple de Delphes (5).

La loi romaine s'efforce à diverses reprises de maintenir la propreté dans la rue (6), mais n'aboutit sans doute qu'imparfaitement, malgré que le contrevenant soit menacé par les édiles, petits ou grands, de la sanction des justes lois et dévoué, par les serpents emblématiques tracés sur les murailles, à la vindicte de tout le collège céleste : Quisquis hic mixerit aut cacarit...

D'autre part, en ce qui touche l'existence intérieure et l'intimité du logis, la maison romaine semble avoir progressivement aménagé le confort d'installations suffisantes, malgré le voisinage habituel de la cuisine et de la laverie, lavatrina, quise fit latrina en transformant sa destination (7).

(s) EURIPIDE, Ion. v. 103-6

(6) CABANES, loc. cit., p. 349 et sq. : La propreté de la mai-

(7) DAREMBERG et SAGLIO, Dict. des ant., art. Latrina.



Souverain contre:

### VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

ACCIDENTS de la

PUBERTÉ et de la

(Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld

EN VENTE DANS TOUTES

Aux champs, l'engrais domine la scène.

Devant la porte de sa demeure royale, Ulysse trouve accumulé le fumier des mulets et des bœufs qui attend d'être porté sur les cultures. Le chien Argus y repose convert de tiques (f).

Augias, le roi des Epéens, fils du Soleil (a), avait une telle quantité de bœufs et de chèvres que «les terres demeuraient en grande partie» incultes sous le fumier du bétail ». On sait le reste. Ischomaque, dans l'exploitation rurale si exactement cataloguée par les Économiques de Xénophon, n'envisage mille part le traitement des déchets stercoranx, qu'il désire accumulés en abondance.

Varron décrit avec complaisance « cette cour intérieure de la ferme jonchée de litière et de paille, que le bétail foule aux pieds, et qui devient comme une fabrique d'engrais pour les champs » (3).

La maturation s'opère dans deux fosses, où d'aucuns dévensent les vidanges fécales du personnel. Columelle confirme ce dispositif et ne manque de mêler l'engrais lumain, apprécié atous, à l'animai: il conserve à part les urines, qu'il emploie au bout de six mois. Caton réserve aux jours de mauvais temps ces travaux de sterquilinium «(4). Palladius, Pline redoutent la fétent pour le vin en pour les gens, mais Varon ticent son fumier bien à portée. On lui rend d'ailleurs une sorte de culte. Stercutus ou Start de culte. Stercutus ou Start Saturnus même, est divinisé pour en avoir importé l'usage en Italie ets Stercoraria vest le nom d'une porte près du temple de Vesta.

L'uriue, pour laquelle «les auteurs professent comme une religion » (5), s'approprie à mille destinations, ue serait-ce que comme dentifrice, et pour les matières de diverses provenances. Actius développe en une dizaine de chapitres respectifs leurs vertus curatives. Galien, pour sa part, ne les ignore point et l'illustre médecin qui dispensait la thériaque à Marc-Aurèle fait l'éloge, contre les douleurs de dents, des excréments de l'âne triturés dans le vinaigre. La déesse Méphitis avait ses teuroles.

. \*..

Il convient d'en terminer avec ces milieux nauséabonds. La mouche s'en dégageait, floride,

- (1) HOMÈRE, Od. XVII, v. 290.
- (2) PAUSANIAS, liv. V, ch. I.
   (3) VARRON, Do re rustica, liv. I, ch. XIII et ch. XXXVIII. —
   COLUM. Id., liv. I, 38 et liv. II, 15.
- (4) PALLADIUS, liv. I, ch. 35. PLINE, XIV, 27, 2. CATON, ch. XXXIX.
- (5) PLINE, XVII, 6, 1. FESTUS, art. Stercus, liv. XVII. MACROBE, sat. I., 7; PLINE, XXVII, 18. CATULLE, 37, 20 (dentifrice). ABTIUS, I, 11, 110 à 120. GALIEN, De simp. Medic,

On attribuait à ses méfaits certaine contrepartie.

Les chauves —et le personnage de Phèdre avait tort de se contenter d'une claque maladroite — frottaient leur sinciput glabre avec une feuille de figuier, le scarifiaient même, puis traitaient ensuite par des têtes de mouches fraîches, ou par du sang de ces mêmes bestioles, ou par leur cendre, mêlée au tiers de cendres végétales. La mixtur se parfaisait encore avec du miel, du chou, du lait de forume (6).

Le vitiligo, les furoncles se trouvaient fort bien d'onctions de cet ordre, en conjonction avec la racine de patience.

Le comitial devait absorber vingt et une mouches rousses.

Enfin une mouche vivante autour du cou, dans un linge blanc, affirmait Mutianus, trois fois consul, était un préservatif sûr contre l'ophtalmie.

On supposait que, morte, elle renaissait de la cendre où on l'enfouissait.

Les anciens n'avaient pas inscrit le nom de la mouche dans l'arsenal de la cosmétique féminine : il est vrai qu'il s'agissait d'emplâtres en croissant, splenia lunala, assez différents, au peu que nous en savous (r), de « l'assassine » ou de la passionnée », qui, surtout sous Louis XV, parsemèrent, jusqu'au « temple », le corps de nos belles coquettes et dont la marquise ponctuait sur les cartes ses ordres militaires.

\*\*\*

« Elle ne naît pas telle que nous la voyons, dit Lucieu (8) dans un exposé définitif, c'est d'abord un ver éclos du cadavre d'un homme ou d'un animal; bientôt il lui vient des pieds, il lui pousse des ailes, de reptile elle devient oiseau, puis,féconde à son tour, elle produit un ver destiné à être plus tard une mouche. »

Cette description l'emporte sur l'obscure narration aristotélique :

«Les monches sont un produit de vers qui viennent dans les excréments séparés de la littère. Ceux qui s'occupent de ces sortes de soins éparent les diférentes parties du fumier et ils disent que la production des vers indique qu'il est bon à employér. Dans leur origine ces vers sont petits ; ce ne sont que des points qui rougissent; immobiles d'abord, ils acquièrent du mouvement, mais un mouvement semblable à celui d'une plante; bientôt, c'est un ver détaché, mais sans mouve-

(6) PLINE, XXIX, 34, 1; XXX, 34, 1 et 41, 1, ; XXX, 27, 5; XXVIII, 5, 7.

(7) MARTIAL, VIII, 33. (8) LUCIEN, loc. cit, § 4.



Anémies ROUSSEL Hémorragies

1-SÉRUM

DOUBLE SPÉGIFICITÉ

a) par développement de propriétés hémopoïétiques particulières (Carnot): Anémies, convalescences, tuberculose

b) par exaltation du pouvoir. hémostatique de tout sérum de cheval (Weill Carnot): Hémorragies

2°TOUS LES AUTRES EMPLOIS DU

Leucocytose générale: maladies

Léucocytose locale plaies infectées,

SĖRUM HĖMOPOÏĖTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules · Comprimés

Echantillons, Littérature 21 Rue d'Aumale, Laris





USINES CHIMIQUES DU PECO CHIMIOTHERAPIE ANTITUBERCULEUSE

# BACTTOXYNE

MANGANATE CALCICO - POTASSIQUE

en ampoules de 5 °C

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux
USINES CHIMIQUES DU PECO.39, Rue Cambon. PARIS

**3** 

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

ment; ce ver reprend ensuite du mouvement et le perd une seconde fois; enfin il en sort une mouche parfaite, qui s'agite dès que le soleil paraît ou que le vent souffle. »

\*\*

. Aucun document ne met plus en valeur le rôle joué par notre héroïne dans l'antiquité que la place occupée par elle dans le culte journalier et les mythes rapportés à ce propos.

A Actium, dans le temple d'Apollon, on offrait aux mouches le sang d'une victime de l'hécatombe; rassasiées, elles disparaissaient.

Mais mieux encore, «Les mouches de Pise, dit Bilen (t), aux fétes Olympiques, traitent pour ainsi dire avec les nouveaux venus et les indigênes, Au milieu de tous les sacrifices, du sang répandu, des viandes exposées, elles disparaissent volontairement, passent l'Alphée vers la rive opposée. Elles ne different pas en cela des femmes de la contrée, qu'elles dépassent cependant en tempérance, car les femmes sont éloignées par les lois qui règlent avec sagesse ces épreuves, alors que

(1) Aristote, Hist. des animaux, liv. V, ch. XIX.

chez les mouches, c'est une abstention et un éloignement volontaires, pendant toute la durée des sacrifices ctu dremps normal desluttes. Dès que celle-ci est terminée, comme des exilées qui bénéficient d'un décret de rappel, elles reviennent en foule à Bils, en même temps que les femmes. »

Pline (2) de son côté relate qu'à Olympie, sitôt que le taureau a été immolé au dieu Myiode, leurs essaims se reitent. Il dit aussi que les Elécus invoquent un dieu Myiagre contre le fléau des mouches : elles meurent, dès qu'on lui a rendu le culte qu'on lui doit. La divinité ne dédaignait pas en effet, si e l'aigle ne prend pas les mouches , de protéger l'humanité contre ces agressions parasites.

Le premier, Héraklès (3) offrit à Olympie un sacrifice à Zeus « Anomyien », pour renvoyer les mouches au delà de l'Alphée. Pausanias rapporte (4) qu'en Arcadie, pendant les fêtes d'Aliphère, consacrées à Athénée ou à Héraklès, on s'adressait au héros Myiagre pour être à l'abri de ces atteintes importunes.

(2) ELIEN, Hist. des animana, liv. V, ch. XVII.
(3) PLINE, liv. XXXIX, 34, 2 et 40, 1 (notes, édition cmaire).
(4) PAYSANIAS, liv. V, ch. XIV et liv. VIII, ch. XXVI.

MÉDICATION PRÉVENTIVE

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

# SÉRUM-COLLYRE

Des Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. -- Prix de la boîte de 10 ampoules : 10 fr.

The de in both do to imposed it is

Préparé Établissements BYLA

ADMINISTRATION: 26, avenue de l'Observatoire, PARI Usines à GENTILLY (Seine)





# **Prescrivez**



# RRHUETINE JUNGK

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très auréable

dans les cas de

Lymphatisme Convalescence d'Opérations de Maladies infectieuses dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

oules hyperteniques, saccharosées, inde nsoaté de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par ce re de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par ce.

Pharmasis ViGIER, 12, bouleve

# EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

Danstons les cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 Echantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.



Dermatologie

Cade - Goudron Soufre.Sulfocadiou Coaltar - Ichthyol

Gunêcologie

Coaltar - Ichthyol

9. R. du 4-Septembre, Par

Chez les Romains, au temple d'Hercule, sur le marché aux bœufs, les mouches n'entraient point.

Les Cyrénéens priaient Aehore ou Acaron de les défendre. Ilest opportun de rappeler que le Belzébuth des Hébreux est le«Seigneur des mouches».

Il règne du reste quelque incertitude sur la doetrine: Myiocore et Myiacore, Myiagre, Myiode sont des épithètes portées par des divinités supérieures, chez les Eléens par Zeus lui-même, chez les Romains par Hercule. L'appellation a pu prendre corps jusqu'à prétendre à des honneurs particuliers, au point qu'on ait pu croire par exemple à l'existence d'un dieu ou d'un héros Myiagre.

C'est un ehapitre d'unc question plus étendue : les Egyptiens imploraient leurs ibis eontre les serpents; quant aux Grecs, Apollon sc dénommait Smintheus chez les Teucriens, parce qu'il détruisait les rats, Erythibius ehez les Rhodiens, parce qu'il conservait le blé sain de la rouille; Héraklès, encore, Ipoetonos chez les Erythréens de Mélionte, qui lui devaient l'intégrité de leurs ceps de vigne à l'égard de toute vermine et, ehcz les Œtéens, contre les sauterelles, son nom de Cornopion nous a déjà retenus (1).

(1 STRABON, liv. XIII.

L'ingéniosité humaine avait entre temps déployé avec activité ses movens de défense.

On pouvait dire à l'eselave flabellifère : Puer, abige muscas (2). L'émouchoir était motif à l'expansion somptuaire: la plume de paon est couramment appelée à ees soins.

«Ces plumes qui écartent de tes mets les ignobles mouches, étaient naguère la queuc magnifique du plus beau des oiseaux (3). »

Pavonis caudæ flabella superbi, dit encore Properce (4). C'était parfois le simple ramcau de myrte. Aux repas romains les plats étaient recouverts d'une manière de dais, que l'on retrouve dans nos habitudes du moven âge.

Grande misère pour les plaies : le prétexte d'«esmoucher» suffit à un combattant couard pour se réfugier sous la tente près d'un ami

Paul le Silentiaire célèbre la moustiquaire (5) « Mes mailles ne premient pas les bêtes des forêts, ni les poissons des mers, ni les oiseauxmais des humains qui en sont fort aises. Par un artifice salutaire, je mets à l'abri de l'aiguil-

(2) CICÉRON, De orator., II, § 60. (5) Antholog. greeque, épig. desc. 764.

(3) MARTIAL, XIV, 67. (4) Prop., II, 18, 59. — THÉOPHRASTE, Car. 25 (De la peur).

---------SCIATIQUES · DOULEURS NERVEUSES RÈGLES DOULOUREUSES chantillon et Littérature: E.LANCOSME, 71, Avenue Victor Emmanuel III

on des mouches l'homme qui fait sa sieste au sortir du festin, et j'empèche qu'il en soit dévoré, comme la muraille empèche la cité d'être prise. Le charme paisible du sommeil, c'est moi qui le procure, c'est moi qui délivre les serviteurs de la pénible manœuvre de chasser les mouches, »

Quant aux moyens chimiques, un nouvel emprunt à la traduction des Geoponica résumera les pratiques habituelles. C'est un extrait d'après Berytius (1):

« Le laurier pilé avec Véraire noir, et mis trenper en laict ou vin cuict, ou en eau miellée, ou en autre cau, tue les mousches. Et si vous pilez de la casse avec huylle et vous en frettés, les mousches ne s'approcheront point. Et si vous avès vouloir de les chasser, faictes perfum de Calacantha (Gaucium). Et semblablement la décoction de feuilles de Suc (Sambuaus), respandue par la maison les chasse. Anatolius dit que si vous voulès assembler les mouches en un lieu, il faut faire une fosse et mettre roses de laurier, il

(r) Liv. XIII. ch. XII.

et vous les rassemblerez toutes là. De rechief les mousches ne molesteront point les bœufs si vous les frottès de graines de laurier cuietes en huylle. Et ne sereposéront nullement sur aucusnes bestes, si vous les frettès de gresse de Lyon. Le Véraire trempé en laict ou en vin cuiet et de la Pigment (arsenie) meslé, répandu par la maison tue les mousches. Et finalement si vous frettés le lieu d'Alun et Origan (pilés), les mousches ne s'y reposeront point. §

Avec des variantes, le même langage est tenu par les divers bailleurs de conseils. Actius se set de la jusquiame, du véraire noir dans de la « polenta » et de « l'écume d'argent », la litharge, en boulettes butyreuses contre cet ennemi toujours renaissant. Pline ajoute que ce même ellébore, mais le blanc, mélé à la « polenta » ou à la farine, se comporte comme efficace contre la gent murine. S'il faut protéger les blessures du bétail, Columelle applique un onguent à la poix (2).

Tels sont les principaux legs et codicilles du passé.

(2) TÉTRAB., IV. 2, eh. XXII. - COLUMBLE, VI. 33.

### ÉCHO

### Nouvelles conditions d'attribution de la carte préférentielle de lait.

Le Conseil municipal de Paris vient d'adopter les conclusions de la 2° commission invitant le Préfet de la Scine « à prendre tontes mesares nitles pour subordonner l'attribution de cartes préférentiélles de lait aux persoures autres que les enfants de moins de trois ans, aux conditions c'd-dessus indiquées et sur les prescriptions exclusives des sages-femmes des hobitanx on des médieins de l'Assistance desservant l'arrondissement du malade ».

Ces conditions se résument, pour ce qui concerne les malades non indigents, à demander au Bureau de bienfaisance de leur arrondissement respectif l'intervention du médecin de l'Assistance médicule, en vue d'obtenir, le cas échéant, une carte de lait. Ces personnes non indigentes verseront, en même temps qu'elles feront leur demande, une somme de 6 francs destinée au médecin de l'assistance qui arm été requis.

### TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE ET SÉROTHÉRAPIQUE

(Microbes pathogènes de l'homme et des animaux)

GUIDE DU MÉDECIN ET DU VÉTÉRINAIRE par les TRAVAUX DU LABORATOIRE
Par le D' Albert BESSON. thef du Laboratoire de Bactériologie à l'Iliopatat du Val-de le rec.

Ancien chef de laboratoire à l'Hôpital Péan, Lauréat de l'Institut.

Septième édition refonduc et augmentée, avec 500 figures, noires et colorièes.

A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le D' BALZER

Médecin de l'Hôpital Saint-Louis

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue

### LA MÉDECINE AU PALAIS

### LES MÉDECINS ET LES BÉNÉFICES DE GUERRE

Nous avons déjà étudié les raisons juridiques qui s'opposent à ce que les médecins soient soumis à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre.

Nous avons vu que l'esprit de la loi telle qu'elle a été votée ne devait être applicable qu'aux commerçants et aux industriels et qu'on devait laisser de côté les professions libérales.

Le Conseil d'Etat, dont nous avons critiqué l'arrêt, a pensé que la généralité des termes employés dans l'article 1º de la loi du 1º juillet 1916 s'appliquait au contraire à toutes les personnes passibles de la contribution des patentes, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de leur profession, ni suivant la qualification habituelle donnée aux ressources qu'elles en tirent.

L'erreur du Conseil d'État vient du remaniement de texte qui a été opéré par le Sénat.

La Chambre des députés avait assujetti à l'impôt « toutes les personnes qui accomplissent à titre habituel ou accidentel les opérations réputées par la loi acte de commerce ».

Ce texte exclusit évidemment les professions libérales, et si la commission du Sénat a modifié la forme de l'article dans un but de précision, elle n'en a pas modifié l'esprit (rapport de M. Aimond, du 30 mars 1916, Doc. barl., nº 113).

Il est intéressant, pour compléter cette discussion, de placer sous les yeux des lecteurs de Paris médical le texte intégral de l'arrêt du Conseil d'État rendu le 30 janvier 1920 (Gaz. du Palais, 12 mars 1040)

### LE CONSEIL D'ETAT.

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de la disposition contenue dans l'article 2 de la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1916, aux termes de laquelle les décisions de la Commission supérieure doivent être motivées :

Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle est motivée, tant en ce qui concerne le rejet des conclusions tendant à cxonérer le requérant, en sa qualifie de médecin, de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, qu'en ce qui concerne la dêt miniation des bénéfices supplémentaires réalisés par le sieur P., du 1<sup>cr</sup> août 1974 au 31 d'écembre 1975; que dès lors, le moyen invoqué manque en fait :

Sur le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait, en sa qualité de médecin, être assujetti à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre:

Considérant que l'article 1ºº de la loi du 1ºº juillet 1916 assujettit à la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires, réalisés depuis le 1ºº août 1914 jusqu'à l'expiration du douzième mois qui suivra celui de la cessation des hostilités, «les sociétés et les persounes passibles de la contribution des patentes dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice nor-

Considérant qu'en raison de la généralité des termes employés, les dispositions de ce texte doivent être appliquées à tous les patentables dont les gains ont excédé, pendant la période ci-dessus précisée, ceux que leur procurait normalement, avant le 1er août 1914, l'exercice de leur profession, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de ladite profession ou suivant la qualification habituellement donnée aux ressources qu'ils en tirent ; qu'alors même que la vérification des bénéfices réalisés par certains d'entre eux comporterait, en raison des conditions dans lesquelles s'exerce leur activité, des modalités spéciales, cette circonstance ne serait pas de nature à les exonérer d'une contribution à laquelle ils sont assujettis par la loi ; qu'il suit de là que la professiou médicale, inscrite au tableau D de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, est comprise au nombre de celles qui sont visées par l'article 1er. § 4 précité ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte interprétation de la loi qu'il a été, par la décision attaquée, déclaré passible, en sa qualité de médecin, de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait fait une évaluation arbitraire des bénéfices supplémentaires réalisés par le sieur P... du 1ºr août 1914 au 31 décembre 1915;

Considérant que, pour maintenir au chiffre de 5500 francs, fixé par la commission du premier degré, le montant des bénéfices supplémentaires du requérant pendant la période envisagée, la Commission supérieure s'est uniquement fondée sur des motifs tirés de l'appréciation des faits; qu'il suit de là que sa décision est définitive sur ce point, et qu'elle ne pent être discutée devant le Conseil d'Brat, lequel, d'après l'article 2 in fine de la loi du rij juillet 1916, n'a compétence que pour connaître des moyens d'excès de pouvoir on de violation de la loi (a).

Décide :

La requête susvisée du sieur P... est rejetée. Cette décision du Conseil d'Etat jugean; au contentieux est d'accord avec les circulairs ministérielles du 8 décembre 1916 et du 24 février 1917; elle confirme l'interprétation de la Commission supérieure du 26 octobre 1917, nº 118.

Par la généralité de ses termes, elle assujettit à la contribution tous les patentables médecins, avoués, avocats et notaires.

Sans doute le ministre a bien décidé, dan sa réponse du Journal officiel du 25 décembre 1918, que les médecins pouvaient, sans violer le secret professionnel, communiquer leur carnet de visites, mais nous avons déjà vu ce qu'il fallait penser de cette violation des principes.

Adrien Peytre,

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

MÉDICATION

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS. - Téléch FLEURUS 13-07

### INSOMNIES

### SÉDATIE

### HYPNOTIOUE DE CHOIX



à base de VÉRONAL SODIQUE ≣ EXTRAIT DE JUSQUIAME INTRAIT DE VALERIANE



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Bannille, PARY: J. LEGRAND, Pharmacien

### Anti-spasmodique **ANTI-ALGIQUE**

LIQUIDE COMPRIME



### Clinique médicale de Paris

Maison de diagnostic, de régime et de traitemen t LABORATOIRES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

Rayons X, Électrothérapie, Hydrothérapie, Culsine de régime 6, rue Piccini, avenue du Bois-de-Boulogne Téléphone: Passy 53-13, 47-11

### Clinique annexe de St=Cloud

CONVALESCENTS, FATIGUÉS, NERVEUX, CURE DE REPOS, CURE D'AIR. HYDR OTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, u 2 d u Chemin-de-fer, L. 3, 5, 7, Téléphone : Auteull 00.52

### SIROP BRAHMA CONTRE IS TOUX

THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. MODE D'EMPLOI: Enfants, au dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1" classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOTET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

### Traitement des Arrêts de Croissance

par le D. Maurice SPRINGER Aucien interne des hôpitaux.

1920, 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités

GLEY

Professeur au Collège de France

Ouvrage complet

### TRAITÉ **PHYSIOLOGIE** DE



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATI

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### SCÈNES MÉDICALES

### HOPITAL DE PROVINCE

Dans une petite ville: un hô/ital-hospice pour malades et vicillards de la région. Cest une fondation très riche. La liste des bienfaiteurs remonte loin dans l'histoire de France. On voit même dans la cour d'honneur le buste du premier donateur, illustre personnage de la Renaissance. Depuis, les dons, grands et petits, ne cessérent d'affluer. An lieu et place des seigneurs d'autrefois, c'est l'hospice qui possède terres et immeubles, redevances de toutes sortes, qu'il dépense en secours et assistance.

L'entrée a de l'allure avec son portail ancien. Dans les vieux bâtiments est installée l'administration --- place de ehoix pour fonctionnaires qui prisent le calme et la trauquillité. Puis la communanté précédéc du cabinet de la · supérieure », pièce presque monastique avec ses nurs décorés de minuscules images de piété, avec ses sièges bien rangés devant les ronds de sparterie sur le parquet bien ciré. Plus loin est la pharmacie, tenue par une sœur qui, au milieu des vieilles poteries étagées sur les tablettes, prépare les drogues eourantes. On fait ici de la thérapeutique simple. Pour le reste, on s'adresse aux pharmaciens de la ville. Si tout est propret et bien tenu, l'installation n'est pas moderne, et pour les solles de malades c'est un peu plus important. Mais on s'arrange, on fait pour le mieux et cela va quand même ! Les salles en ont un air plus intime qui rappelle aux malades leurs vieux et simples logis, lls se eroient encore chez cux en famille. Et la bonne sœur qui a vielli là et vu défiler tous les pauvres de la vius complète l'Illusion en les traitant comme ses enfants. Il n'est pas jusqu'aux infinniers et infi-mières qui, avec leur nonchalance et leur routine, ne rappellent ces vieux domestiques qui régnent en maîtres dans de bonnes misons ».

Le matin, à desheures variables: visite du médecin et du chirurgien. Ce sont deux des plus vieux praticleus de la petite ville. La municipalité les noume à l'ancienneté, en général. Ils arrivent dans leur petite auto qu'ils mênent cus-mêmes et font un tour dans les sailes. La visite est rapide. L'entrant est une rareté. Il y a peu de malades. L'indigène est robuste et dur au mal. Lorsqu'il est atteint, c'est peu grave ou décisif. Evolution et traitement sont rarement compliqués. La sœur trottine derrière le chef. Elle est au courant de ses habitudes et d'evance ses intentions. Tous deux ont leurs manies et les respectent, car ils sont immunables.

La visite terminée, le chef passe à la crèche, si besoin, puis s'en va. Pour gagner sa voiture, il traverae cours de jardins. La les vieillardis se prominent, jabotent et se reposent. Paternel, il passe parmi eux et, à l'occusion, s'intresses à leux misères. Ce sont les vieux parents de cette grande communanté qui recueille déchets et épaves de l'existeuce : orphelins, malades, infirmes. Ils forment là une grande famille qui, souvent, mérite pitié.

Dr Pierre Maurei, (de la Bourboule),

### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGENIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE

## ET RÉMINÉRALISATRICE

# BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

### BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES,

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpliaux
Apprécié par la majorité du Corps Médical français
Spérimente par plus de 30 000 Médicales desperantes

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



### LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome & PARIS (8º)

### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang

Contenu stomacal

Sérosités Sécrétions pathologiques

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches, Etudes, Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs, Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produïts Alimentaires, Analyses Industrialles

### REVUE DES REVUES

Étude sur le bacille du rouget. Relation d'un cas de Rouget humain (L. Coroni; Annales de

l'Institut Pasteur, septembre 1919, page 634).

On admet en général que l'ingestiou de viande de pore atteint de rouget est inoffensive pour l'homme. Lubowski a rapporté, il est vrai, le eas curieux et unique d'un enfant ictérique, dans les selles duquel il réussit à isoler le baeille du rouget.

Le 10, Cotoni se pique accidentellement au dos du pouce avec une aiguille souillée de culture virulente.

A noter que cette piqure ne dépassait certainement pas les couches toutes superficielles de l'épiderme.

L'échantillou de bacille du rouget en question était franchement virulent; tuant la souris à 1/100 000 centimètre cube (au moins), le pigeon à 1/100000 centimètre cube (au moins), le lapin à 1/10 000 centimètre cube (injection veineusc).

Le 11. dix-huit heures après le traumatisme, la région lésée est le siège, sur une étendue d'environ 1 centimètre earré, d'un érythème légèrement douloureux.

La gêne augmente rapidement pendant les heures qui suivent; la rougeur diffuse au niveau du dos du pouce et de l'éminence thénar et dessine une traînée linéaire jusqu'à la moitié du bras.

Le 12, la douleur s'atténue, mais la rougeur s'étend sur la face antérieure de l'avant-bras. Pas d'adénopathie épitrochléenne ni axillaire appréciable.

Le 13, la donleur a disparu ; la rougeur se limite au

pouce, qui montre même la trace de la piqûre, invisible iusqu'à ce jour.

A partir du 14, la plaque de lymphangite s'étend à nouveau autour de la piqure. Injection de 5 centimètres cubes de sérum anti-rouget sous la peau de l'avant-bras gauche.

Le 15, cette plaque déborde l'articulation métacarpophalangienne de 2 centimètres en haut, de 3 centimètre en bas : la peau, de coloration rose elair au centre, rouge sur les bords, est difficile à plisser et douloureuse à la pression (voir la planche VII).

Le 16, les dimensions de la plaque dépassent eelles d'une pièce de 5 francs ; elle empiète sur les faces latérales du pouce. Le cordon lymphangitique réapparaît à la face antérieure de l'avant-bras.

Des ganglions axillaires sont douloureux. Injection de 20 centimètres eubes de sérum sous la peau de l'abdomen.

Le 17, la plaque s'étend en bas jusqu'au milieu du dos de la phalange, en haut à 2 centimètres et demi de l'apophyse styloïde radiale et déborde largement les faces latérales du pouce; elle est violacée et indolore au centre, douloureuse et rouge au pourtour, pâle de façou passagère après la pressiou. Le même jour, douleurs an niveau des membres inférieurs; 20 centimètres enbes de sérum sont iujectés sous la peau de l'abdomen.

Le 18, adème rouge étendu du pouce tont entier. A partir du 19, les symptêmes inflammatoires diminuent et disparaissent après quelques jours.

G. M.

### REVUE DES THÈSES

Contribution à l'étude du cancer de l'ovaire (Francois Amador). Thèse de Montpellier.

De même que les séminomes du testieule auxquels semblent les apparenter leurs voluntiueuses cellules à protoplasme clair, ces tumenrs out été eousidérées comme dérivant de cellules indifférentes à l'épithélium germinatif inclus dans l'ovaire. Ponr Massabnan et Etienne, cet aspect morphologique représente simplement nne surcharge glycogénique des cellules néoplasiques

Des kystes de l'ovaire et du parovaire inclus dans les ligaments larges (PIERRE MARTIN). Thèse de Montpellier.

Souveut sérieuses par les troubles de compression qui les accompagnent, ees tumeurs, dans la forme papilluire qui est la plus fréquente, comportent le risque de propagation à la paroi de greffes et de métastases. La difficulté du diagnostic ne permet pas toujours l'intervention précoce, énucléation, on mieux, si l'état général n'y met pas obstacle, hystérectomie.

Contribution à l'étude des fibromes de l'ovaire (GEORGES HENRY). Thèse de Montpellier.

Au point de vue symptomatique, ces tumeurs s'aecompagnent de métrorragies dans près de la moitié des cas, tant en raison de la dégénérescence micro-kystique dont est souvent atteint l'ovaire du côté opposé, que de la compression qu'elles entraîuent, quaud elles sont jucluses sur la circulation de retour utérine, avec dégénérescence angiomateuse possible de la muqueuse. Fibromes purs

ou fibro-myômes, l'évolution maligne n'en est pas exceptionnelle

Contribution à l'étude de l'ovarite kystique (Louis Davy). Thèse de Montpellier.

Intenses douleurs pelviennes et métrorragies, telle est la traduction clinique de cette affection. Les douleurs dépendent moins du varicocèle pelvien ou de la sclérosc ntériue que du neuro-arthritisme du malade. Les hémorragies déconlent de la production exagérée dans les parois kystiques de cellules qui, par la suractivité de leur sécrétiou interne, amènent la congestion de l'atérns. La hernie inguinale de la trompe de Fallope

(CHARLES MARSILY). Thèse de Montpellier.

En raison de l'imprécision des symptômes, le diagnostic u'est fait le plus sonvent qu'au cours de l'acte opératoire. Deux types sont observés, soit hernie par bascule d'une trompe trop mobile, soit heruie par glissement avec adhérences charnues naturelles. Sanf lésions tubaires, la trompe doit être réintégrée dans l'abdomen, surtout chez des femmes jennes.

L'hypertrophie du sein chez la femme (Constan-TIN TZELEPOUGLOS). Thèse de Montpellier.

Duc à l'action de germes à virulence atténuée et à action continue, l'hypertrophie mammaire apparaît comme une mastite diffuse chronique hypertrophique qui s'observe à la puberté et peudant la grossesse. Le diagnostic sera fait avec le carcinome, le sarcome et l'adéno-fibrome. Son évolution aboutissant à la exchexie et à la mort, il y a lieu de procéder à la résection partielle ou à l'amputation.

### Appareils et Sels

SOCIÉTÉ ANONYME DE TRAITEMENTS CHIMIQUES au capital de 1.000.000 de Francs

Quai du Châtelier

ILE-SAINT-DENIS (Seine) CATALOGUE SUR DEMANDE



# Intihhloaistine

Glycéroplasme minéral à chaleur

> (S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. TILLIER, Phico de iro classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Teleg. ANTIPHIO-PARIS. Echantiflons et Littérature : B.

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas-

Paralline

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, S, RUE DE LABORDE - PARIS

Villa de repos Le Coteau linoux à so minutes de Grenoble

HÉNIQUES ET NEURASTHÉNIQUES UBLES DIGESTIFS. ANÉMIE, SCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, OS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE.

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble.

HERZEN

### GUIDE-FORMULAIRE ERAPEUTIO

10º édition, 1919, 1100 pages, cartonné....... 15 fi

NON TOXIQUE Accepté par le Service de Santé DOSE: 3 à 4 cuillerées à café d'extrait pendaot 4 à 5 jours suivant l'intensité des symptômes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS sition de MM. les Médacios et des formations : LABORATOIRE DE L'AMIRIASINE, 29, rue Miromesnil, PARIS

### NOUVELLES

Ecole d'application du service de santé de la marine à Toulon. - Liste des élèves désignés pour suivre les cours de l'Ecole.

MM, les médecins de 2º classe auxiliaires Monnot. Rivière, Boisson, Mondon, Le Chuiton, Breuil, Guichard, Jamain, Arraud, Voisin, Jeanniot, Courtier, Robert, Varache, Tisserand, Dautheville, Gervais, Lestideau, Bondet de la Bernardie et Bossé.

MM. les pharmaciens de 2º classe auxiliaires Guillerm, Letenx et Perrimonne-Tronchet.

Faculté de médecine de Litie. - Sont chargés de cours complémentaires :

MM. Ingelrans, agrégé : maladies du système nerveux ; Bedars, agrégé: pharmacologie; Debeyre, agrégé: oto-rhino-laryngologie; Bertin, docteur en médecine: médecine légale (déontologie) ; Caumartin, docteur en médecine : stomatologie : Minet, agrégé : thérapeutique : Leclerca, agrégé : médecine légale.

Sont chargés des fonctions de chef de travaux : MM. Leclercq, agrégé : médecine légale ; Desoil, chargé des fonctions d'agrégé: micrographie et parasitologie; Debeyre, agrégé : histologie.

Sont chargés des fonctions d'agrégé :

MM, les Dr. Desoil Duhot Pellissier.

Sout chargés de cours :

MM. Georges Gérard, agrégé : clinique ophtalmologique (pendant le congé de M. Baudry) : Potel, agrégé : clinique chirurgicale (pendant le congé de M. Dubar) ; Desoil, chargé des fonctions d'agrégé : zoologie médieale et pharmaceutique (pendant le congé de M. Verdun) ; Pierret, agrégé: parasitologie (peudant le congé de M. Barrois); G. Gérard, agrégé: anatomie (chaire de M. Debierre, sénateur).

Faculté de médecine de Montpellier. - M. Foutès est nommé chef du laboratoire des cliniques (chimie) à l'hôpital suburbain.

M. Portes est nommé chef des travaux de chimie biologique.

M. Cristol est délégué dans les fonctions de chef du laboratoire des cliniques (hôpital général).

Faculté de médecine de Toulouse. - M. Martin (Emile), chef des travaux de micrographie, est chargé d'un cours complémentaire de cryptogamie et microbiologie.

M. Crauffon, moniteur des travanx pratiques d'histologie, est délégué dans les fonctions de chef du laboratoire de elinique ophtalmologique.

M. Pérès, chef des travaux de radiographie, est nommé chef des travaux de physique biologique.

M. Bassal est nommé pour six ans, à partir du rer février 1920, préparateur chef de laboratoire de pathologie et thérapeutique générales.

Protection du premier âge. - M. Méry, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, est nommé membre du Comité supérieur de la protection du premier âge.

Société des médecins inspecteurs des écoles. - Le Conseil général de la Seine, sur la proposition de M. Bellan, au nom de la 5º Commission, a décidé d'accorder une subveution de 500 francs à la Société des médecins inspecteurs des écoles de la Ville de Paris et de la Seine.

Commission supérieure des maiadies professionucites. -M. Heim, professeur d'hygiène industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers et M. Got, directeur de la Mutualité industrielle, MM, Gadaud, Léger et Prévet, députés, sont nommés membres de cette Commission.

Association générale des étudiants. - L'Association générale des étudiants vient de procéder au renouvellement des membres de son bureau.

Ont été élus : Président, M. Biscarre ; vice-présidents, MM. de Montrichard et Bosc : secrétaire, M. Jeannet ; secrétaire adjoint, M. Diviani : trésoriers, MM. Bouron et Blanc.

Service sanitaire maritime. - M. le D' Georges Huillet, aucien élève de l'Ecole de médecine de Marseille, ancien médecin de l'Assistance publique eu Iudo-Chine, a été nommé médecin de la Santé à Marseille.

Ministère de l'Instruction publique. - M. le professeur Arnozan (de Bordeaux) est nommé membre de la Commission extraparlementaire chargée d'étudier les projets relatifs au développement de l'enseignement supérieur.

Faculté de médecine de Bucarest. - M. le Dr Danielopolu est nommé professeur à la Faculté de Bucarest. Nous adressons nos bien sincères félicitations à cet ami de la Pronce

Commission d'hygiène scolaire. - Par arrêté du 8 mars, M. Honnorat, ministre de l'Instructiou publique, vient de constituer une commission d'hygiène scolaire et d'éducation physique.

Cette commission a pour objet d'étudier, dans le plus bref délai et en vue de réalisation prochaine, les moyens propres à améliorer les conditions sanitaires des établissements d'enseignement public, à lutter contre les maladies des maîtres et des élèves et, eu particulier, contre la tuberculose, à assurer le développement méthodique du corps, à encourager et à rendre pratiques les exerccices physiques et jeux de plein air.

Sont membres de droit de ladite commission, ontre le ministre et le sous-secrétaire d'Etat à l'enseignement technique:

Le viee-recteur de l'Académie de Paris, le directeur de l'enseignement supérfeur, le directeur de l'enseignement secondaire, le directeur de l'enseignement primaire, le directeur de l'enseignement technique.

Ont été nommés membres de cette commission :

MM. Havard, Lenne, Port, Gidel, inspecteurs généraux de l'instruction publique ; les Dra Léon Bernard et Langlois, professeurs à la Faculté de médecine de Paris ; le Dr Philippe, professeur à l'Ecole Arago et au Cours supérieur d'éducation physique.

La commission est présidée par le ministre, ou, en sou absence, par M. le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique.

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. -M. Robert Leroux, médecin oto-laryngologiste, est nommé médecin du ministère du Travail.

Médecins de l'Assistance médicale. -- Sont antorisés à passer dans les arrondissements ci-après désignés les médecins du service de l'Assistance médicale dont les noms suivent, savoir :

Au 5° arrondissement, M. Mallet; au 14° arrondissement, M. Descouleurs; au 19º arrondissement, M. Rabout ; au 20e arrondissement, M. Oppenheim ; au 14e arrondissement, M. Leichnam; au 18º arrondissement, M. Carret ; au 15° arrondissement, M. Dupuv (Jacques) ; au IIe arrondissement M Chalord

Service de santé de la marine. - M. Valence, médecin en chef de 1º0 classe, est nommé médecin général de 2º classe.

La mortalité à Vienne. -- La tuberculose causait en 1914 à Vienne 6 223 décès ; pour 1918, cette mortalité par tuberculose s'est élevée à 11 928 décès. Le déficit alimentaire est considéré comme le facteur principal de cette mortalité

Pendant l'année 1918, le nombre des chiens est tombé de 80 000 à 30 000 dans la capitale autrichienne. Le Boche se délecte, on le sait, de la viande de chien ; le Viennois a, par nécessité, imité son cher allié et cuisiné 50 000 chiens en 1918.

En contraste, une cariense concentration médicale s'est opérée à Vienne, où le chiffre des praticiens a passé de 2 400 qu'il était avant la guerre, à plus de 4 000 cn 1918.

Association amicale des anciens médecins des corps combattants. - Il vient de se fonder à Paris une association amicale des anciens médecins des corps combattants, affiliée à la ligue des chefs de section et des soldats combattants

Cette association a pour objet de grouper ceux des membres du corps médical, praticiens et étudiants, qui ont vécu la guerre parmi les combattants. Ouverte à tous médecins, militaires de carrière ou de complément, elle a pour but, avant tout, de maintenir et de resserrer les liens sacrés de camaraderie, nés du sentiment du devoir, de l'esprit de sacrifice et de l'habitude du danger.

L'Association des anciens médecins des corps combattants tient à se tenir en dehors de tonte action politique ; organisme corporatif, elle se propose, uniquement, la défense des intérêts professionnels de ses membres. Elle désire aussi pouvoir venir en aide, moralement et matériellement, à ceux d'entre eux qui, mutiliés ou blessés, ont dû renoncer à leur vie active d'autrefois.

Fondée sur l'initiative du Dr H. Maringer (de Paris). l'Association des anciens médecins des corps combattants a pour président et vice-président les Drs Henri Meurisse, 1, carrefour de la Croix-Rouge, et Marcel Pinard, 168, rue de l'Université. Les adhésions peuvent être adressées au Dr Claude, secrétaire général, 102, rue de Vaugirard, ou au Dr Yovotte, secrétaire adjoint, 125, ruc Boucicaut, à Fontenay-anx-Roses (Seine).

Le nombre des étudiants à la Faculté de médecine de



## L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIOUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. 

Paris. — Dans la brochure de propagande de la Faculté, nous relevons les chiffres suivauts ;

En 1914, la Faculté comptait 3 516 étudiants inscrits, dont 2 660 Français et 158 Françaises ; 453 étrangers et 257 étrangères.

En 1918, on note 4 552 étudiants, soit 3 474 Français, 295 Françaises, 558 étrangers et 225 étrangères.

Les étudiants ayant pris leur première inscription, étaient 208 en 1914, 151 en 1915, 104 en 1916, 167 en 1917 et 506 en 1918,

Médeaine légale. — Des conférences complémentaires seront faites pendant le semestre d'été, sous la direction de M. le professeur BALTILAZARD, les lundis, mercredis et veudredis, à 6 hevres au grand amphithéâtre. Elles porteront sur la toxicologie, les accidents du travail et la législation médicale.

Accidents du travail, --- Vingt leçons serout faites par M. le professeur Balthazar, MM, H. Claude, Laignel-LAVASTINE, MAUCLAIRE, REFÉRÉS : COURTO'S SUFFIT, INÉdecin des hópitaux. -- 12, 14, 16 et 19 avril, M. BALTHAzard : Loi du 9 avril 1898. Principe de la réparation des dommages consécutifs aux accidents du travall. Procédure, jurisprudence, rôle du médecin. Principe de l'évaluation des indemuités. Etat autérieur. Maladies professionnelles. -- 21, 23, 26 et 28 avril, M. MAUCLAIRE: Traumatismes des membres, de l'épaule, de la hanche, . du bassin, du thorax et de l'abdomen. -- 28 et 30 avril, M. DUVOIR: Complications pulmonaires, cardiaques, hépatiques et rénales des tranmatismes.-- 3, 5 et 7 mai, M. H. CLAUDE: Complications nerveuses consécutives aux accidents du travail. Tabes et paralysie générale traumatiques. -- 10 et 12 mai, M. LAIGNEL-LAVASTINE : Névroses et psychoses traumatiques; commotion nerveuse .- 14 et 17 mai, M. Courto's-Suffit : Tumeurs et maladies de la nutritiou d'origine traumatique. --- 19 et 21 mai, M. DUVOIR : Tuberculose traumatique. -- 24 mai, M. Ménard : Application de la radiographie aux accidents du travail. -- 26 mai, M. Dervieux : Honoraires médicaux. Pratique des expertises, rédaction et dépôt

Deux leçons seront eu outre faites sur les accidents oculaires, par M. le professeur DE LAFELSONNE, et sur les accidents oto-rhino-laryngés, à des dates qui seront ultérieurement indiquées.

Un enscignement pratique comportant l'examen des blessés aura lien tous les jeudis, à 2 heures, au laboratoire de médecine légale, à partir du jeudi 15 avril.

Clinique des maiadies cutantes et syphilitiques. — Un cours pratique de dernatologie et de vénécéologie aura lieu du 12 avril au 12 juin 1920, sous la direction de M. le professeur JHAN ELME, avec la collaboration de : MM. Sebileau, Thiblerge, Darier, Hudelo, Millan, Gougerot, Darré, De Joug, Tixler, Lian, Sezary, Contela, Hautant, Kabouraud, Levaditi, Bizard, Marcel See, Barbé, Noiré, Rubens-Daval, Touraine, P. Chevallier, Bernier, Marcel Bloch, Giraudeau, Pomarte, Schulmann.

Le cours aura lieu du lundi 12 avril au samedi 12 juin 1920, tous les jours, excepté les dimauches et fêtes, l'après-midi, à 1 h. 30 et 3 heures, à l'hôpital Saint-Louis, op, rue Bichat, au musée, à l'amphithéâtre de la clinique, à la polyclinique ou au laboratoir du

Tous les cours scrout accompagnés de présentations de mulades, de projections, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis, de préparations unicroscopiques, de démonstrations de làboratoire et de thérapeutique (Recherche du tréponèue; examens bactérologiques; réaction de Wassermann; ponction lombaire; biopsies : réaction de Wassermann; ponction lombaire; biopsies culture des mycoses et des tegjues, etc.; radiothérapie, radiunthérapie; photothérapie; dectrolyse; haute fréquence; neige carbonique; scarification; frofte, etc.).

Les salles de la clinique et des services de l'hôpital Saint-Louis seront accessibles aux assistants du cours tous les matins, de 9 fieures à 11 h. 30. Le musée des moulages est ouvert de 9 fieures à 12 heures et de 2 heures à 5 heures. Un broirrie détaillé sera distribué à chacun des anditeurs. Un certificat leur sera délivré à la fin du cours.

Cours d'hygiène et de clinique de la première enfance (Hòptial, Diss l'infants-Malades). — M. le professeur Marfan reprendra ses leçons le jeudi 15 avril, à 10 h.30, à l'amphithéâtre de la clinique médicale.

Conférences cliniques sur la tuberculose (Hörr-TAL DE LA CHARITÉ). — M. le D' Emile SERGENT commencera le 21 avril, à 11 heures, une série de conférences sur la tuberculose et les maladies des voies respiratoires et les continuera les merçredis suivants à la même heure.

Clinique ophialmologique. — M. le Dr MONTRUS, ophialmologiste des hôpitaux, commencera le mardi 20 avril à 10 heures, à l'hôpital de la Pitié (salle de consultation), une série de dix leçous et les continuera les jeudis, samediés et mardis suivants à la même heure.

Laboratoire de bactériologie. — M. le professeur liERANÇON et M. PIIILIBERT, chef des travaux, commenceront le mardi 20 avril 1920 à 2 h. 30, au laboratoire de bactériologie, un cours complémentaire en 35 leçons portant sur la bactériologie générale et ses applications pratiques à la clinique. Ils le continuerout les jeudis, samedis et unartis suivants à la même heure.

Le cours sera public.

Le laboratoire sera ouvert aux élèves pour les travaux pratiques tous les jours de 2 licures à 5 licures.

Les droits à verser pour les travaux pratiques sout de 150 francs.

Les bulletins de versement, relatifs aux travaux pratiques, seront délivrés au secrétariat de la l'aculté les mardis, jeudis et samedis de midi à 3 heures.

Enselgnement de la radiologie. — Cet enseignement a pour but de douner aux étudiants et médecius français et étrangers des conmaissances théoriques, pratiques et cliuiques de radiologie médicale.

Il comprendra plusieurs parties:

1º Du 12 au 25 avril iuclus, cours théorique et travaux pratiques à la Faculté de médecine, de 17 à 19 leures (amphithéâtre de physique et laboratoire de travaux pratiques de physique).

Pendant la même période, stages le matin dans les services cliuiques de M. le professeur Chauffard (Saint-Antoine, M. Ronneaux) et de M. le professeur Jeanselme (Saint-Louis, M. Girandeau).

2º Du 26 avril au 5 juillet, stages le matiu dans les hôpitanx ; leçons de radiodiagnostic et de radioth(rapie, à la Faculté, à 18 heures, du 20 avril an 15 mai.

### CHRONIQUE DES LIVRES

La mission sanitaire chirurgicale française du Caucase per L. DARTICUES. 144 pages, 45 figures-7 francs (Mal ine et fils, à Paris).

Un livre de Dartigues ne peut laisser indifférent le public médical : la sincérité du fond, la belle allure de la forme donnent aux écrits de notre collègue quelque chose de prei ant qui les fait lire jusqu'an bout avec un intérêt croissant. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une œuvre de chirurgie ; il s'agit d'une mission sani, taire française que Dartigues devait diriger en Russie au delà du Caucase et qui fonctionna finalement à Tiflis.

C'était une tâche bien rude, grosse de responsabilités et de dangers et, comme on devait s'y attendre, le bon chirurgien et le grand Français qu'est Dartigues l'a remplie avec une activité, avec un dévouement, avec un tac diplomatique dignes des plus grands éloges.

Il a réussi à faire aimer la France, à faire valoir son œuvre scientifique, à se rendre utile à ses hôtes du Caucase, e tout en leur montrant l'exemple inaltéré de l'indéfectible foi française sous la lourde pesée menaçante du malheur », à sauvegarder le matériel à lui confié et à ramener, malgré des difficultés de toutes sortes, dans la douce France tous les membres de la mission.

Il faut lire d'un bout à l'autre ce récit captivant, illustré de nombreuses figures originales.

ALBERT MOUCHET.

Une esquisse de la théosophie, par C.-W. LEAD-BEATER, traduit de l'anglais par F. T. N. (Publications théosophiques, 4, square Rapp, Paris-VIIe).

Cette petite brochure de 106 pages ne comporte rien de médical. Mais puisqu'elle est parvenne an secrétariat de ce journal, je l'ai retenue en main et je l'ai lue. La théosophie représente une conception très élevée qui prétend expliquer et concentrer en elle les vérités fondamentales envisagées à des points de vue et sous des aspects différents par les religions diverses : le Bonddhisme, le Zoroastrisme on le Mahométisme, le Tudaïsme ou le Christianisme. Mais cette conception théosophique, pour si élevée qu'elle soit et bien qu'elle s'affirme être une scieuce précise exprimaut des faits positifs, apparaît cependant comme un système et conséquemmeut comme relative et discutable. Il est vrai que pour discuter avec ntilité, sinou avec l'assurance de se laisser convaincre ou de convaincre, il conviendrait de commencer par l'étude approfondie des nombreux onvrages théosophiques auxquels reuvoie l'auteur.

Me sentant en état de parfaite infériorité sur la solution des problèmes concernant la « vie astrale » et la « vie mentale », et m'accusant d'ailleurs de cette insuffisance, je me contente de renvoyer le lecteur à l'esquisse théosophique de M. Leadbeater, laquelle entraîne à des méditations profondes et mérite une respectueuse attention. H.

Comment utiliser la guerre, pour faire le monde nouveau, par le Dr Toulouse. Un vol. in-12, de 390 pages. Prix: 5 francs (A la Renaissance du Livre. boulevard Saint-Michel, 78, Paris).

Le Dr Toulouse est un psychologue expérimenté et fin, dont on lit les publications avec un intérêt soutenn, sans épouser pour cela toutes les idées. souvent hardies, qui coulent de cette plume sans penr. Cette fois-ci. l'auteur émet des réflexions fort justes en ce qui concerne le curriculum, si l'on peut dire, de la grande gnerre. Il relève bien des préjugés, bien des injustices, bien des erreurs. Faut-il le suivre dans les conclusions, parfois implacables, qu'il tire de la philosophie de cette guerre, par exemple pour ce qui a trait au principe de la propriété? Par ailleurs, M. Toulouse a raison quand il demande une confédération générale des intellectuels. Il a tort ou il a raison sur bien d'autres points encore, sans qu'il soit possible de disputer ici. Du reste, M. Toulouse dédie ce livre de critique sociale à son frère, « dont l'esprit philosophique tirera plaisir ». C'est donc par indiscrétion, pour ainsi dire, que j'ai lu cet ouvrage, lequel. s'il ne m'a pas convainen au sujet de chacune de toutes les questions traitées, m'a du moins fait réfléchir et m'a vivement intéressé. CORNER

Oto-rhino-laryngologie du médecin praticien, par le Dr Georges Laurens, oto-rhino-laryngologiste de l'hôpital Saint-Joseph, 1 vol. de 468 pares et 503 fig. toutes originales, 15 francs net (Masson et Cie. 120 boulevard Saint-Germain, Paris).

Voilà un ouvrage qui en est à sa troisième éditiou ; ce simple fait indique suffisamment le succès qu'il a obtenu ct qu'il méritait largement. C'est un manuel qui s'adresse exclusivement à l'étudiant, au praticien, surtout à celui de la campagne, éloigné de la ville, de tout conseil et devant se suffire à lui-même. L'auteur a multiplié les schémas, les croquis pour faciliter la lecture du texte, et ce texte est d'une clarté, d'une précision à satisfaire les plus difficiles.

Georges Laurens a très longuement insisté sur les erreurs, les tâtonnements, sur les fautes commises par les débutants, et il est merveilleux de voir comment un virtuose de l'oto-rhino-laryngologie a su se mettre à la portée de ceux qui étudient cette si importante spéciaité. Avec lui, le médecin sait tout de suite ce qu'il doit éviter, ce qu'il faut faire : pas moyen de se tromper. Il se reud compte aussi qu'il n'y a pas besoiu d'installation compliquée et coûteuse pour faire l'oto-rhino-laryngologie-11 suffit de quatre instruments; un miroir laryngien, un spéculum d'oreille, un spéculum du nez et un miroir frontal.

Cette nouvelle édition renferme un chapitre relatif aux séquelles de guerre. Nul doute qu'elle n'obtienne le graud succès des éditions précédentes.

ALBERT MOUCHET.

### **Todéine** MONTAGU

49, SQUEEN de Port-Royal, PRRIS

### romei

(Bi-Bromure de Codéine)

ES (Xg == 0,04) AMPOULES 0.00

3, Beulsvard de Port-Royal, PARIS.

### CHRONIQUE DES LIVRES (Suite)

Les blessures du foie et des voies biliaires, par le Dr P. So"BEYRAN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, 1 vol. in-8 avec 73 figures

(Librairie Alcan, Paris).

C'est une étude fort intéressante de traumatismes de guerre dont on a peu parlé ces années-ci. Les plaies des autres viscères abdominaux et des organes thoraciques avaient surtout accaparé l'attention.

Le Dr Soubeyran a profité de l'expérieuce personnelle qu'il avait acquise dans cette campagne pour consacrer aux blessures du foie et des voies biliaires un livre très documenté, très fouillé, orné d'excellentes figures, qui sera indispeusable à tous ceux, étudiants ou praticiens, désireux de connaître la question.

Historique, anatomie pathologique, symptômes, complications, pronostic, diagnostic et traitement, rien ue manque, y compris, à la fin, un tableau très précis des 207 observations publiées pendant la guerre. Le chapitre anatomique comprend l'étude : 1º des blessures par armes à feu ; 2º des plaies par instruments tranchants ; 3º des piqures ; 4º des lésions des organes voisins ; 5º l'évolution et le processus de réparation des léslons du foie. Le dois signaler aussi d'une facon particulière les considérations thérapeutiques sur les voics d'accès sur le foie et la bibliographie terminale, qui m'a paru très complète.

ALBERT MO CHET.

La Colloidothérapie, par le Dr J. LAUMONIER. 1 vol. in-16, broché, 5 fr. 50 (Félix Alcan, éditeur, à Paris).

Il n'existait pas jusqu'ici de livre traitaut, au poiut de vue pratique, de l'emploi des colloïdes thérapeutiques. L'auteur, qui les expérimente depuis de nombreuses anuées, a cherché à combler cette lacune. Après avoir fourui les notious essentielles sur la nature et les propriétés des corps à l'état colloïdal, le Dr Laumouier passe en revue les principaux produits, dont il montre les applications, en insistant sur la double action, diaphylactique et chimiothérapique, de chacun d'eux. L'ouvrage se termine par l'indication des règles fondamentales que le médecia doit observer pour tirer de cette médication tous les avantages dont elle est capable.

L'ouvrage très pratique du Dr Launonier sera pour les médecius désireux d'étudier la colloïdothérapie un excellent guide.

G. L.

### MÉDECINE PRATIQUE

### UNE ACTIVE MÉDICATION ANTI-INFECTIEUSE

Parmi les médications auti-infectieuses, on sait le rôle important qui est aujonrd'hui dévolu à l'hexaméthylène-tétramine. Après les travaux de Læper et Grosdidier, de Pissavy et Robin, de Glatard, etc., la question vient de faire l'objet d'une excellente étude de Mile Feldberg (Thèse, Paculté de Montpellier, 1919).

Des recherches cliniques faites dans les hôpitaux de Paris avec l'Uroformine Gobey (marque française de l'hexaméthylène-tétramine), il ressort que l'actiou auti-infectieuse du médicament est due, d'une part à ses effets antiseptiques (dégagement progressif du formol), d'autre part et surtout à ses effets éliminateurs (diurèse puissamment accrue).

Dans les cas d'infectious (grippe, broucho-pneumonie, fièvre typhoïde, etc.), les auteurs ont administré l'Uroformine Gobey, soit par la bouche (comprimés dosés à ogr,50); soit en injections intraveiuenses (solution aqueuse de ogr, 25 par centimètre cube).

Quelques praticieus ont observé des insuccès dans l'administration de l'héxaméthylènc-tétramine du commerce. A notre avis, cela tient uniquement à l'impureté du produit employé.

VAL = MONT = LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIOUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement) : Affections

des ORGANES DIGESTIFS (Estemac, Fole, etc.); ENTERITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la OIROULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉSITÉ; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDDISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur





### LIBRES PROPOS

### ENQUÊTE SUR LA NATALITÉ

Doit-on encourager la maternité chez les « inépousées de guerre »?

Nous avons commencé, dans le numé 20 mars, une enquéte sur la pauci-natalité 30 aise et sur le danger morte qu'elle fait contre pays. Rappelons les termes de l'effrat problème auquel nous ne pouvons nous soit raire ; puissions-nous l'aborder à temps!

La victoire, quelque belle qu'elle ait été, me nous a donné qu'un sursis de vingt ans : si, d'ici là, les femmes françaises n'ont pas fait un effort surhumain de maternité, notre race sera balayée par des races plus prolifiques : aucune alliance, aucune Société des Nations n'empêchera ce phénomène, d'ordre en quelque sorte physique : voici le premier terme du problème.

Voici maintenant le second : toute femme française doit avoir des enfants lorsqu'elle en est capable : c'est son devoir civique, comme ce fut le devoir des hommes de combattre. L'homme a sauvé la patrie : à la femme de la sauver maintenant!

Or, actuellement, deux millions de femmes, en pleine productivité, ne peuvent, contre leur gré, fonder une famille complète, après la disparition de nos deux millions de héros à qui elles étaient destinées. Peut-on quand même leur procurer des maris? ou si cela est impossible, doit-on chercher à constituer des familles uniquement matriarcales? La femme a suscité l'intérêt d'un grand nombre de correspondants; nous les remercions vivement et utiliscrons leurs réponses, aujourd'hui ou dans les articles suivants.

Tout d'abord pouvons-nous résoudre le problène en fournissant des maris aux deux millions d'inépousées de guerre? Hélas! les deux seules solutions que l'on peut entrevoir sont ou médiceres ou insuffisantes.

La première consisterait à favoriser méthodiquement l'union de nos filles avec des étrangers, surtout si cette union fixe dans notre pays le mari étranger. Jusqu'ici, on n'a rien fait dans ce sens, tout au contraire, puisque l'Administration a pris le soin de mettre les intéressées en garde contre ces unions: peut-être y aurait-il mieux à faire. Un de nos corespondants propose même la création d'un bureau spécial pour encourager cette importation de maris étrangers: la question est à étudier. Mais, étant données les charges qui vont incomber aux Français, la naturalisation d'étrangers et leur implantation en France risquent d'être restreintes. Il ne serait, d'aillens, pas sans inconvénient, au point de vue ethnique, de favoriser l'apport d'une grande quantité d'un sang étranger qui ne pourrait être que de bravenance américaine, asiatique ou africaine, étant données les pertes en hommes de l'Europe

≷efit⊞le. Plusienrs correspondants ont appuyé l'avis, / d'ane modification à la loi, qui prive une femme trançaise, se mariant à un étranger, elle et ses nfants, de la nationalité française. Or nous avons des droits sur ces enfants et ils devraient pouvoir rester français s'ils le désirent. L'étranger marié à une Française et fixé en France étant, d'autre part, souvent apte à la naturalisation, une loi spéciale devrait lui en simplifier les formalités. Nous pourrions ainsi récupérer quelques dizaines de mille Français, ce qui n'est pas négligeable. Néanmoins la grande solution du problème ne peut être de ce côté. C'est, hélas! la senle qui procurerait des maris légaux à nos inépousées de guerre.

Je passe rapidement sur la deuxième solution, qui consisterait à permettre la polygamie pendant quelque temps, et qui n'a récolté aucun suffrage. Cette solution serait, d'aillenrs, inefficace; car un homme qui, avec une seule femme, restreint déja le nombre de ses enfants en raison des charges familiales, n'en épousera pas une seconde afin d'en augmenter le nombre

Reste donc le véritable problème, qui dérive du fait inéluctable on'il est impossible de fournir en maris 2 millions de femmes françaises. Une société de Statistique danoise établit que, pour toute l'Europe, le nombre des femmes, qui, avant la guerre, dépassait déjà celui des hommes de 5 millions, le dépasse aujourd'hui de 15 millions : il s'agit donc de 15 millions d'inépousées pour lesquelles se pose le dilemme de la stérilité ou de la maternité sans mariage : le problème de la famille matriarcale est donc d'importance. Pour tout esprit capable de se dégager de nos usages et cherchant, par delà les civilisations mouvantes et contradictoires, les lois biologiques qui gouvernent le monde, la conservation de l'Espèce, et même son accroissement n'exigent nullement un nombre de mâles équivalent au nombre des femelles : de là est née, au cours des immenses tueries qui, de tous temps, ont ensanglanté l'humanité, la préoccupation constante de soustraire les femmes au danger afin de sauvegarder l'avenir de la Race.

On peut donc admettre, comme naturelle après les grandes guerres, la constitution de familles matriarcales, composées uniquement de la mère et des enfants, telles que maintes civilisations nous en out donné l'exemple. Or la famille matriarcale n'ext possible que si elle reçott aide et

### LIBRES PROPOS (Suite)

protection de la part de la collectivité, en l'absence de l'homme, qui, généralement, assume cette double mission. La famille matriarcale est-elle réalisable dans notre société? est-elle southattable tant que subsistera le déséquilibre des sexes? Toute la question est là : elle est assez haute pour que l'on y pense autrement qu'avec des plaisanteries faciles. Voyons donc les arguments que l'on peut faire valoir.

Le premier argument nous paraît capital. Bacourager la maternité par tous les moyens est, actuellement, une mesure de salut public. Nous u'avons, certes, pas le droit, en ces temps d'auxiéré où le nombre nous manque, de priver la Patrie de 6 millions de naissances, ce qui quadruplerait le chiffre, déjà épouvantable, de nos pertes. Cet argument est, à lui seul, suffisant : car la loi suprême d'une Race est, d'abord, de ne pas périr...

L's second argument est d'ordre social. Dans une société bien organisée, la maternité doit représenter la carrière de la feinme. Car, socialement, toute fomme doit devenir mère. Les ouvrières s'áriles de certaines sociétés animales, des abeilles pir exemple, ne pervent exister que grâce à la fecondité illimitée des reines. Chez la femme, octte spécialisation du travail sexuel est impossible: aussi la conception de la femme stérile, travaillant pour vivre sa vie, telle que la préchent certaines cervelles détraquées, est-elle antiphysiologique.

O: chez nous, où l'on cherche partout des débouchés pour la femme, la seule carrière qu'on n'ait pas encere organisée pour elle est celle de la nuternité, sa propre fonction physiologique. Cette carrière, lorsqu'elle sera enfin organisée, devra être, à la fois, honorée et rétribuée : honorée purce que toute mère est digne de respect, par le seul fait qu'elle élève ses cufants ; rétribuée parce que toute mère accroît, par ses maternités, le parimoine social. Il est, d'ailleurs, juste que la rétribution de l'État soit plus forte lorsque les charges incombant à la mère seule et lorsque la Seiété doit remplacer le père dans sa mission d'aide et de protection.

Le jour où la Matemité sera devenue une cartière rémunératriev, beaucoup de femmes auront des enfants qui, actuellement, reculent devant les charges d'une famille et, surtout, devant les incertitudes de l'avenir.

Baffu un troisième argument est d'ordre sentimental. Avous-nous le droit de condammer au célibat et à la stérilité, à me vie inutile et à me vieillesse solitaire, deux millions de femmes j unes, pleines de foi en l'avenir, cappilles de proceder et d'élever des enfants, qu'elles seraient i-urcuesse de chayer? N'était la cruelle méchancié de quelques commères, combien d'entre elles pédécraient avoir à élever soiles des enfants, platôt que de vivre, beaucoup plus seules encore, ure vie stérile et suus jois-27 l'ai reçul, de ct égard, mintes confidences buchantes : j'ai éconté de mobles fenumes pour qui l'idée d'une vie manquée, d'une vieillesse isolée, est le plus odieux des cauchemars et qui sernient heureuses d'élever des enfants à elles, même en l'absence d'un bon compagnon, heureuses de trouver en eux leur scul appui et leur seule raison de vivre. Je connais même une simple paysanne, femme de volonté, qui, ne pouvant se maire, a voulu avoir un enfant, qui l'a cu dans les meilleures conditions d'engénie, et qui vit avec lui dans la joie, nullement effleurée par les médisances parce que, quand même, la matemité est le plus fort de tous les semblables si clies étaient sfires de l'appui matériel et moral auquel elles out droit !

Cette question de l'appni matériel et moral donné à la mère domine, en effet, tout le débat sur la natalité. Comme me l'écrivait fort bien un de nos confrères, «si le pays veut des enfants, nece temps de vie chère il doit les acheter : le problème sera résolu le jour où la materuité deviendra une source de revenus ». Payez les mères ; payez-les bien « non parce que l'appat du gaiu les déterminera, mais parce que, pour vouloir des enfants, il faut qu'elles aieut la sécurité de les pouvoir élever.

A cet égard, nulle lettre peut-être, parmi celles que suscita cette enquête, après la publicité qui lui fut donnée par la Grande Presse, r'est aussi émouvante que celle reçue d'une veuve, mère de rois enfants qu'elle a di élever péniblement seule. « Ce n'est pas la crainte d'être mère qui arrête la femme du peuple; car elle aime l'enfant : non, sa crainte, c'est de rester seule et de ne pouvoir nourrir les siens. J'ai vu pleurer de pauvres mères qui ne pouvaient domner du pain à volonté à leurs petits. D'autress les tenaient conclés : car la n'avaient pas de chaussures ni de tablier pour aller à l'école... Il faut avoir connu cette misère de mère seule solée, daus ce grand Paris si riche. »

Tel est, en effet, le vrai problème à résoudre. Avant d'engager les femmes à avoir des enfants, il faut qu'on les assure d'une aide efficace. Il faut que chaque enfant, tant qu'il est incapable de se suffire, touche une allocation, faible pour le premier, mais rapidement croissante : à partir du deuxième enfant pour la femme seule, du quatrième pour les ménages, l'allocation doit représenter une grande partie des dépenses. Il faut, de plus, que les mères, à partir de leur quatrième enfant, touchent une retraite, proportionnée au nombre et à la valeur physique de leur descendance, C'est là, dira-t-on, un gros problème d'argent ! Non ! car dans les Caisses de natalité devront tomber les héritages de tous ceux qui n'auront pas accompli leur devoir social de natalité, et qui n'auront le droit de trausmettre leur fortune qu'autant qu'ils auront transmis leur

Tel est le point sur lequel nons reviendrons prochainement.

P. CARNOT,

### SCÈNES MÉDICALES

### SOIRÉE DE CONGRÈS

A la fin du Congrès, à la veille du départ, le Président offre une fête aux congressistes et à leurs familles. C'est dans une salle en vogue où se donnent bals et soirées - combinaison pratique pour qui ne veut ou ne peut recevoir chez lui. Et c'est le cas. Le président, vieux célibataire, u'a ni le goût ui la place pour semblables « tralalas ». Le cadre est joli, élégant et très animé, car il y a souveut plusieurs réunions le même soir, aux divers étages. Aussi des cougressistes s'égareut au taugo du rez-de-chaussée ou à la soirée de contrat du premier. Ils se croicut à la réception du congrès. On se connaît si pen dans toutes ces cérémoules confraternelles ! Bu fiu détrompés, ils arrivent à la soirée médicale.

Là, dans une foule cosmopolite se pressent et se heurtent les types les plus variés: têtes masculines anguleuses et rasées, barbes en broussaille surmontées de bésicles, moustaches conquérantes accentuant le teint mat de gens « trop chics », timides allures sous des mises négligées, etc. La note simple et correcte, nu peu uniforme, domine cepeudant chez les houmes. Dans le camp féminir. la gamme est infiniment couplexe, depuis le doux profil sous les bandeaux blonds et plats jusqu'au regard fulguraut sous la chevelure aux reflets sombres, constellée de pierreries. De cette masse bourdonnaute s'élèvent les accents les plus divers qui se fondent en un murmure confus et sans harmonie. Symbole de tons ces congrès, ronronne eu grognant dans un coin un vieux Maître, candidat présidentiel évincé à la séance de clôture !

La première partie de la soirée est consacrée à un con-

cert. Toutes les places sont prises. Les derniers arrivants s'installeut avec peine au milieu d'un brouhaha de chaises. Jeunes et vieux, maîtres et élèves, pontifes et praticiens, s'entasseut pêle-mêle dans les embrasures des portes. On échange quelques saluts amicaux ou distants. esquissés ou cordiaux. Ponssés par la colue, des confrères ennemis se trouvent face à face, « se mangeut des yeux » ct restent graves et corrects, comme il convient. Sur la scèue on doune un spectacle coupé : chaut par les artistes en vedette de l'Opéra et les étoiles de musichalls, danses anciennes et très modernes, etc., surtout de la musique qui s'impose daus cet auditoire cosmopolite. Malgré le talent et les efforts, restreiuts d'ailleurs, de la troupe, la salle ne « reud » pas. Ce mélange de médecins de toutes sortes et de toutes nationalités ue semble pas vibrer facilement à l'unisson. Le programme se déroule dans une ambiance de froideur et d'eunui.

Le spectacle fini, on se lève en tumulte et ou se précipite vers le buffet... inabordable. Dans le loiutain, i attire, servi et gardé par une coherte de maîtres d'hôtel très dignes avec leurs favoris trauchant sur le plastron et la cravate blauche. Ils évoquent l'image de médecins d'autrefois l'Au premier rang de la foule, des habitués très avertis se sont déjà confortablement installés tout au loug du buffet. Ils semblent eu garder les approches, sorte de haie vivante qui s'abreuve et s'alimeute sans contrainte et sans fin. Au delà, dans la môlée, de jeunes confrères s'effaceut comme ils peuvent devant un maître qui traine sa femme par le bras et joue des coudes pour approcher. Quelques-uns, galants et ambitieux, parviennent après de subtiles manœuvres à s'emparer du



### SCÈNES MÉDICALES (Suite)

classique saudwich et d'une coupe du mauvais champague habituel. Ils s'efforcent de les apporter aux « Dames » réfugiées dans un coiu. Inutiles exploits! Les coupes arrivent vides, au grand dommage des toilettes rencontrées sur le parcours. Et ce sout ces mêmes toilettes qui donuent bien la note spéciale de ces réunious bigarrées. Les habits uoirs, presque tons ornés de décorations, se ressemblent, mais combien différent les mances des robes et la « facona des toilettes l'Elles mettent en valeur races et milieux. Il y a dans ce remous d'étoffes l'éclat chatoyant et eru à côté du tou discret et raffiné. Ouelques beautés sensationuelles au teint ambré, parées de bijoux rutilants, à l'allure hardie, au corsage largement échancré, circulent au milieu de jennes femmes aux mises modestes à peine relevées de parares très simples. Sur tout ce bariolare se détacheut quelques élérantes, jolies plutôt que belles, qui malgré leur chic restent dans le juste tou de grâce et de bon goût. Et sur le bourdouuement polyphonique de cette foule aux accents divers, l'erchestre iette en sourdiue les notes langourenses ou les éclats heurtés et excitants des dauses en vogue. Dans un coir, des couples frénétiques esquissent quelques pas...

Peu à peu les «rafrachissements» répandent enfin une animation qui reste digne, comme il convient à tout milieu scientifique. La froiteur se dissipe encere au contact le chaleureux «auxvoir» qu'échangeut des amis d'hier qui jureut de ne pas s'oullier. L'excitation augmente. On s'agite pour rejoindre un «jeune ménage» qu'on ignorait la veille et dout on ne peut se séparer. Des sympathies ébauchées au hasard s'exaspèrent dans cette fin de sorire qui sera la dernière. Et l'on se quitte l'âme un peu prise quand même de cette mélancolle qui voile la fin de la moindre choses...

Le leudemain, rapides et traits de luxe emunêment aux quatre coins du monde la troupe dispersée des congressistes. Ils se retrouveront bientôt pour recommencer ailleurs les mêures exerciess. Certains a'y volent, diton, qu'une excellente manière de faire un beau voyage dans de bonnes conditions, tout en rendant un discret hommage à la science.

Dr PIERRE MAUREL (de la Bourboule).



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

REMPLACE VIANDE CRUE

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

-Pour eux-memes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, S, Rue Paul-Baudry, Paris.

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

I'ai sous la main le texte d'une proposition de loi que M. le député Edouard Grinda, chirurgien en chef des hôpitaux de Nice, a déposée à la séance de la Chambre des députés, le 3 février dernier, en son nom et au nom de plusieurs de ses collègues parmi lesquels se rencontrent les Drs Delom-Sorbé, François, Montprofit, ainsi que M. le professeur Pinard.

Cette proposition de loi, qui a été renvoyée à la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, a pour objet : la réorganisation des hôpitaux et l'établissement de l'assurance-maladie et invalidité prématurée. Notre très distingué confrère sera le rapporteur du projet de loi ; c'est à son obligeance empressée que je dois le texte en question : et puisque l'aimable expéditeur a bien voulu faire suivre son envoi d'une lettre suivant laquelle il ne se dissimule pas « l'importance et la gravité des problèmes où les intérêts du médecin, du malade et de la collectivité sont parfois en opposition »; et puisqu'il semble aller résolument au-devant des opinions confraternelles ; en raison, dis-je, de ces honorables dispositions qui semblent annoncer des méthodes nouvelles de travail et d'information quant à l'élabora-

ASSURANCE-MALADIE ET HOPITAUX PAYANTS tion des lois médico-sociales, je me trouve de suite à l'aise pour exprimer ma pensée, sous forme de quelques remarques succinctes qui n'engagent que moi-même et moi seul.



Tout d'abord il convient de féliciter M. le député Grinda de l'initiative qu'il vient de prendre. Voilà bien longtemps que nous devrions avoir une loi sur l'assurance-maladie, car ce n'est pas faute qu'au cours des deux précédentes législatures il n'y ait eu divers projets visant le même but: projets Edouard Vaillant, René Renoult, Honnorat, Ernest Lairolle. Ces projets avaient été, eux aussi, renvoyés, pour étude, aux commissions compétentes. Ils y sont encore. Souhaitons à celui qui vient de naître, un sort meilleur.

Il est d'évidence que le principe d'une loi d'assurance contre la maladie ne peut que rallier toutes les approbations. Les divergences commencent lorsqu'on entre dans le domaine des conceptions diverses quant aux modalités d'application, celle-ci devant découler elle-même d'un principe consistant à chercher et à trouver le rouage qui soit à la fois aussi rapproché que possible de la justice idéale et en équilibre





### DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

### ORTHOPÉDIE — PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envoi du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

AFFECTIONS GYNÉCOLOGIQUES

## OVULES AU VIOFORME CIBA

ANTISEPTIOUES, DÉCONGESTIONNANTS, DÉSODORISANTS

« Les résultats obtenus dans les affections gynécologiques seront d'autant meilleurs qu'on se rapprochera davantage de la stérilisation idéale des organes. Le vioforme représente à ce point de vue l'agent le plus actif de ceux utilisés dans ce but. »

Échantillons el Littérature: Laboratoires Ciba, O. ROLLAND, Pharmacien, 1, place Morand, à Lyon



### CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États acurrastheniques et psychasthéniques, morphinomanes, metadies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGINES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES De FEUILLAGE, médocin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande



LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

### AMPOULES - PILITIES

Littérotore et Échamillona ; LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenus de Wagram

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

nécessaire avec les relativités solidaires de la vie collective. C'est ainsi qu'une loi sur l'assurancemaladie doit correspondre strictement à son but, qui est de venir au secours de ceux qui ont réellement besoin d'être secourus. Si au contraire elle prétend, par une extension généreuse, protéger une collectivité de plus en plus grande, alors elle peut cesser d'être une loi de justice sociale pour devenir un prétexte d'abus au détriment d'autres collectivités plus petites mais qui ont le droit, elles aussi, d'être protégées pour elles-mêmes. Dans les questions sociales il v a une limite au delà de laquelle l'équilibre général, fût-il sincèrement voulu, descend vite en déséquilibre avec ses conséquences. Or, que vois-je, tout d'abord, dans la proposition de M. Grinda?

ART. 5. - L'assurance contre la maladie ou l'inva lidité prématurée est obligatoire pour tous les salariés des deux sexes, quelle que soit leur profession, jusqu'à concurrence de 8 000 francs de salaire annuel.

N'y a-t-il pas, déjà, dans ce chiffre de 8 000 fr., une légère exagération?...

Vient la question des hôpitaux que M. Grinda considère comme corrélative de celle de l'assula France (1) devraitêtre dotée d'une nouvelle organisation hospitalière, notamment d'un plus grand nombre de maternités et d'hopitaux d'enfants. Au point de vue de l'aménagement d'un hôpital, on trouverait des modèles à imiter, et à l'hôpital Pasteur de Nice dont le D' Grinda est le chirurgien en chef, et à l'hôpital général de Grenoble si bien aménagé (2). Mais il s'agit, dans mon esprit, des hopitaux qui, par origine et par définition, doivent rester destinés aux pauvres. Ce n'est jusqu'ici qu'accessoirement et dans des conditions qu'il importerait de bien déterminer, que certains hôpitaux publics accueillent dans leurs annexes certaines catégories de malades payants. Or, la proposition de loi présentée par M. Grinda n'a pas apparemment et pour ce qui concerne les hôpitaux, de caractère limitatif. Au contraire, elle semble prévoir des établissements payants ouverts à tout le monde indistinctement. On lit en effet (p. 2):

(1) Il n'est pas question, ici de Paris ni du département de la Seine. M. G. Mesureur, dans sou rapport au Conseil de surveillance de l'Assistance publique, a exposé parfaitement la situation, pour ce qui le concerne (Voy. Paris médical, 13 mars

(2) Ou y voit au pavillon spécial, dit . Clinique des Alpes », destiné aux malades pavants.



Aliment rationnel des Enfants dès le premier Age

3lédi

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Riches et pauvres commencent à comprendre que ce n'est pas à domicile, mais dans des établissements spécialisés, cliniques on hôpitaux possédant un personnel instruit et entrainé, que les malades peuvent recevoir des soins vraiment rationnels et permettant de triompher des maladés, d'abréere leur durée.

Sans doute notre éducation est loin d'être faite comme elle l'est dans certains pays étrangers, notamment en Amérique, ob, même pour des affections légères, on fait us séjour dans une clinique. En Allemagne, le transport dans les hôpitanx de tout malade atteint d'affection contagieuse est obligatoire. Cependant, de réels progrès ont déjà été accomplis.

La médiocrité de nos établissements hospitaliers est la principale cause du peu de faveur dont ils jouissent dans l'esprit public. Nona svons le devoir d'y remédier et de donner à notre organisation hospitalière un essor considérable.

C'est-à-dire, si j'ai bien saisi, que chacun pourrait se faire seigner, comme e en Allemagne s, comme « en Amérique », dans un établissement public, construit et entretenu par les départements et les communes avec participation de 17£tat, avec un personnel médical attaché à l'établissement et commun pour tous les malades.

Peut-être n'y a-t-il là qu'une simple apparence de généralisation illimitée.

Mais cette apparence même autorise à rappeler que tout ce qui vient de l'Etranger n'est pas transplantable en bloc dans un sol différent, sans qu'il soit tenu un certain compte de la variabilité fondamentale. Faut-il souligner de nouveau la mentalité ou plutôt la sentimentalité des Français qui les distingue des Anglo-Saxons, ct qui, précisément dans les cas de maladie, se traduit non pas tant par une aversion pour l'hôpital que par un attachement tenace au foyer domestique? Sans doute ce n'est pas une excuse pour tous les cas, et surtout pour eeux où. dans un intérêt général et parfois individuel, la nécessité doit faire loi, Mais il s'agit des hôpitaux publics payants, pour l'organisation desquels les Anglo-Saxons ont une supériorité évidente, comme partout en général où il faut de la continuité dans un fonctionnement bien ordonné. Voici done deux genres d'obstacles, l'un de nature subjective et venant du malade, l'autre de nature objective et résultant généralement des entreprises frauçaises à caractère plus ou moins directement étatiste, qui maintiendront toujours une distance respectable entre le désir pour un «riehe» de rester chez lui, et l'attrait d'un splendide hôpital.

Si la proposition de loi sur l'assurance-maladie n'entend viser que des annexes d'hôpitaux destinées aux assurés, il ne paraît toutefois pas souhaitable de voir adopter cet article 13: Toutes les fois que le médecin de l'assurance estimera que l'assuré malade doit être soigné dans un établissement hospitalier, l'assuré devra se conformer à cet avis. En cas de refus de sa part, l'indemnité de chômagemaladie sera réduite de 5 pp. 100.

En toute logique, par simple eonvenance et de droit, le transport d'un malade à l'Inòpital ne devrait se faire qu'avec l'assentiment du médecin traitant. Un assuré ne devient pas nécessairement la choss de l'assureur, et puisque celui-là
paie, fitt-ee indirectement et par prines, il a droit au médecin de son choix. Le médecin de l'assurance n'est qu'un contrôleur qui peut se rencontrer avec le médecin traitant dans les conditions prévues par la loi sur les accidents du travail, si le patron e estime que le malade n'est pas assez bien soigné, ou au contraire qu'il l'est avec trop d'assidiatié.

L'annexe de l'hôpital devrait être comme le prolongement du domicile du malade, se distinguant du domicile proprement dit, par un milieu. par un matériel, par un personnel subalterne spécialement adaptés aux soins parfaits, mais sans cesser d'être le domicile du malade pour le médecin ou le chirurgien demandé par le malade. C'est pourquoi il me paraîtrait préférable, partout où il se peut, de ne pas laisser l'Etat, ni les départements, ni les communes se mêler de l'organisation d'établissements payants. L'avenir est dans les cliniques et hôpitaux privés, construits au besoin et entretenus par les sociétés d'assurances, concurremment avec d'autres ressources, mais avec une direction neutre respectant elle-même l'indépendance du médecin traitant et aussi, dans la plus large mesure, celle du malade.

. .

Telles sont les quelques observations que je me suis permis de faire en escomptant l'aceueil, favorable sans aueun doute, du docteur Edouard Grinda. Il faut une loi d'assurance contre la maladie et contre l'invalidité prématurée. Il est urgent de réorganiser les hopitaux publies de France et d'en construire de nouveaux. Mais convient-il, à quelques exceptions près, de tendre vers tout un système d'établissements publies payants? Je pense que c'est l'initiative privée qu'il convient d'encourager par tous les moyens, comme étant la mieux susceptible de conserver l'équilibre entre les intérêts de la collectivité, ceux du médécein.

CORNET.

### REVUE DES SOCIÉTÉS

Société de Médecine de Paris 34 A Séance du 12 mars 1920.

Traitement de la goutte. — M. GUBLA présente une malade atteinte de goutte avec déformation considérrable des deux mains, très améliorée par son traitement, ainsi qu'en témoignent les radiographies. Quelques collègues pensent que le diagnostic de goutte est douteux et qu'il s'agit peut-être de rhumatisme déformant. L'amélioration mérite néamonis d'être notée.

Les accès de fatigue d'origine hépatique. - M. ROGER GLENARD (de Vichy) pense que ce sont les manifestations morbides les plus fréquemment reneontrées au cours des poussées légères de cougestiou bépatique. La fatigue hépatique survieut surtout par accès périodiques, de préférence le matin au réveil et après les principaux repas. Le début des accès est rapide : brusquement, lassitude extrême, avec lourdeur des membres et envie de dormir. Ces accès durent peu. Ils sont en rapport direct avec les causes de surmenage hépatique et s'accompagnent des troubles habituels dans les cas de ce genre ; le foie est géuéralement le siège d'une tension douloureuse, la palpation le décèle anormal. Cette fatigue hépatique est due à une auto-intoxication par insuffisance fonctionnelle du foie et comporte comme traitement le sulfate de sonde, le bicarbonate de soude, les cures thermales, un régime alimentaire sévère, l'hydrothérapie, un exercice modéré et une mise au repos du système nerveux qui empêchent la maladie hépatique de passer à la chronicité avec les dangers que celle-ci comporte pour l'avenir.

M. Léolold-Lévi tire de sa thèse (Troubles nerveux d'origine hépatique, 1896) des exemples de lassitude, asthénie musculaire, prostration, sidération des forces, au cours d'affections diverses du foie.

Gurs thermales et glandes endocrines. — Par des exemples tirés d'Alx-les-Bains, Bourbon-l'Archambault, Vichy, Bagodes-del-Orne, Luxenil, Salies-de-Betrn, Royat, Divonne, M. L/ 070: D-L/x1 montre que, suivant leur mode d'application, les cures thermales excreent sur les glandes endocrines, et par leur intermédiaire, une action de régulation on d'excitation, favorable on nuisible. Il étudie le mécauisme des poussées thermales qui font intervenir les glandes endocrines et particulièrement la thyvioïde dans leur production et fixe la posologie thermale qui doit être calquée sur la posologie de la posolo

M. JOLY a constaté le rôle favorable des cures thermales de Bagnoles, en particulier dans les cas d'hypofonction des glandes cudocrines.

Statisme et dynamisme des minéraux biotiques. — M. LEMATTR met eu valeur le rôle des métaux en biologie. 11 doune à la notion de terrain organique une idde concrète en calculant tous les métaux et les métalloïdes qui entreut dans la composition de l'individu uormal. On a ainst la valeur du kilogramme de mattère vivaute.

M. René Gaultier. — Ces choses ne sont pas ignorées en diététique, M. Bertrand ayant rappelé récemment

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

### Par le

# "STANNOXYL'

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 14 mai 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, 12 novembre 1918. Société médicale des Hôpitaux. 25 mai 1917.

ACCURATE THE PARTY OF THE PARTY

Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet, 19 et 26 tanvier 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917.

Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI : 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

le rôle des infiniment petits chimiques dans l'alimentation.

Instrument pour l'électro-dilatation ansirale.

M. Mirstry préfére l'électro-dilatation dans la cure des rétrecissements de l'uretre. Il n'emploie que des densités dectriques minimes. L'emploi d'instruments rigides métalliques et nn nouvel instrument présenté par l'anteur, et qui se compose d'une série d'olives métalliques glissant dans une gouttière analogne à celle de Maisonneuve, réduisent au minimum les difficultés du cathétérisme et, par suite les risques de traumatisme accidentel.

H. DUCLAUX.

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 27 mars 1920.

Névaigles coocyglennes. Le syndrome douloureux du ellium terminale et des deut liemes paires occeptiones. — Sons le nom de syndrome dovloureux du filam terminale. — Sons le nom de syndrome dovloureux du filam terminale. M. CIRAKTIRA décrit une forme bien définis de névatgie coccygienne, caractérisée par une douleur permanente an niveau des deutsémes et troiséeme vertères coccygiennes, ane douleur d'étirement s'étendant du coccys à la colonne lounlaire, provoquée par la ficcion du trone en avant, c'est-à-dire par l'allongement du filam terminale. Par contre, nirla pression, in les mouvementsimprimés an occyy ne sont douloureux, ce qui permet de diagnostie avec les affections occygiennes. Ce syndrome est l'expression de l'altération on de la compression du filam et des nenfs occeptions mu'il tenferne seit dans se

portion intradurale (méningite), soit dans le canal sacré (productions goutteuses, etc.) Selon les cas, on utilisera avec succès la radiothérapie ou l'effuvation de haute fréquence.

L'injection intercrico-thyrotilenne à l'aiguille courbe (trachéo-fistilastion).— M. C. Ros Gyttalt, rappelle que l'isjection à l'aiguille courtie coavient aux injections espacées comme dans le traitement local de l'astimne on de l'hémoptysie par l'adémalhe, mais que, scule, la cannile à demeure de la trachéo-fistulisation réalise les grands traitements des infections graves. Il étudie la telenique, parfois délicate chez les grands malades, du changement de camile et insiste sur la nécessité de combattre le réflexe d'intoférance de la trachée, cause d'erreur l'anaphylaxie sérique par voie intratrachéale n'existe ni clez le lapin ni chez l'homme.

Diagnostic endoscopique du cancer da rectum et de I's iliaque (aveo projection). — M. BINSANDIS montre, à l'alda de nombreuses projections, l'utilité de la rectoscopie dans le diagnostie du cancer da rectum et du célon terminal, si souvent diffielle à faire, les erreurs tenant à la jeunesse relative du malacd, à son aspect forissant, anx symptômes frustes, à un examen incomplet. La rectoscopie lui a permis afiai souvent soit de décoursie des uncers micenums, soit de constater des ficinorroïdes, des polypes, de la dysenterie, de la procto-sigmoldite, de l'entérocollie nuevo-meinbranesse, des rectites syphilitiques, des tumeurs villeuses, un mégacôlon, pris pour des enueves. Per la rectoscopie, on peut explorer le gross des cancers. Per la rectoscopie, on peut explorer le gross

# CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les sècrétions glandulaires de cet organe

2° Extrait Biliaire DÉPIGMENTE qui reque larise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas 3º AGAR AGAR qui réhydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES
SELECTIONNÉS action
anti-microbienne et
anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Ruc Théodore de Banville PARY?

J. LEGRAND, Phormacien

aigu et chronique

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# tonhan-Crue

en cachets dosés à 0,50°cg. (8 à 8 par 24 haures)

Littérature et Echantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

IF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux ; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Vatérianates

rapidement les Névralgies diverses, la Neurosthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

HOUIDE 0.50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. CAPSULES 0.25 de bromovalérianate de magnésie par capsule. DESES 0,125 de bromovalérianate de gaïacol par dragée

Vente en Gros. Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS Détail: toutes Pharmacies

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Électricité Médicale

APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

### PARAFFINOLEOL HAMEL

Paraffige liquide chimiquement pure, sans saveur

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes : I · Aromatisé.

Colites, Entérocolites, Appendicites

3º Crème au cacao

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MAN

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

ntestin, jusqu'à 35 centimètres au-dessus de l'anus. L'auteur tient à rendre hommage à l'inventeur de la rectoscopie, Désormeaux, chirurgien des hôpitaux de l'aris, dont le nom n'est mentionné nulle part.

Deux signes radioscopiques précoces de la sténose du pylore. — M. DE KEATING-HART signale deux signes radioscopiques qui lui ont permis assez souvent déjà de reconnaître l'existence de la sténose avant que les signes cliniques ou radiolosfouse ne l'aient révélée. Ce sont :

1º une déformation particulière de l'ombre stomacale lui donnant l'aspect d'une pipe allemande, et 2º une oscillation saccadée, rythmique du niveau du contenu lliquide isochrone aux mouvements de la respiration, mais d'une amplitude plus grande, indice de l'effort d'expulsion fait par l'organisme et se traduisant par un véritable coup de bélier. Le premier signe est un signe probable; le deuxième est, pour l'auteur, un signe de certitude de sténose.
II. D'ICATAX.

### REVUE DES REVUES

plaies.

Le bacille court (Corynebacterium commune) e' lu diphtérie, par H. Srévenin (Journ de physiol. et de path. génér., 1919, u° 3)

La signification du bacille diphtérique court, ou bacille de Hoffmann, set encore discutée: les uns le considèrent comme un bacille de Lorffer atténué, d'autres comme un microbe distinct. En France, depuis les travaux de Martin, de Roux, de Yersin, de Leséaux, on admet généralement pulce les bacilles courts nou virulents sont des formes atténuées du bacille de Lorffer. Cependant Martin a décrit, en 1919, un bacille en grain d'orge, répondant au bacille en navette de Barbier, et qui est distinct du bacille de Lorffer. Il Strivauxi a repris congs noule de experience sur accèdentillous de bacilles congs novement est au colonitis.

Les bacilles longs et moyens, répondant au bacille diphtérique typique ou Corynebacterium diphteriæ, donnent régulièrement la réaction de Neisser, poussent en auaérobiose, font constamment fermenter le glucose et le lévulose, inconstamment le maltose, l'imiline et le inctose, et laissent inattaqués le saccharose et la mamite. Au contraire, les bacilles courts poussent uniquement au contact de l'ât, ne font fermenter aucun sucre, alcalinisent les utilieux de culture, et ne domnent que rarement et irregulièrement la réaction de Neisser. Ces bactéries, voisines du bacille diphtérique, répondent au bacille de Hoffmann, au bacille na verte de Barbira, au bacille de Hoffmann, et le la companie de la companie de la companie de commune, que de la companie de la compa

Les bacilles courts sont donc de simples saprophytes, et si exceptionnellement certaines variétés de Corynebacterium dipheria peuvent offiri l'aspect morphologique du Corynebacterium commun, ce fait ne peut justifier en pratique l'isolement des sujets porteurs de bacilles court. L. B.







du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### NOUVELLES

Comité consultatif de santé. — Sont désignés pour faire partie de ce comité :

Président: M. Sienr, médecin inspecteur général.

Membres: MM. Vincent, Ronget et Bassères, médec ins
iuspecteurs généraux; Conzien, médecin inspecter;
général des troupes coloniales; Perraton, Simon n.,
Jacob, Pouy et Bonnet, médecins inspecteurs; Rigolitet,
médecin inspecteur des troupes coloniales; Bodard,
pharmacien inspecteurs.

Membres consultants. — a. Membres civils: MM. les professeurs Roger, doyeu; Quéuu, Walther et Bezançou, de la Faculté de médecine de Paris.

b. Membres militaires: MM. Dopter, médecin principal de 1<sup>re</sup> el.; Ronvillois et Duguet, médecins principaux de 2<sup>e</sup> el.; Breteau; pharmacien principal de 1<sup>re</sup> classe.

Commission supérieure consultative d'hygiène et d'épidémiologie militaire. -- Sont désignés pour faire partie de cette Commission :

Président: M. Roux, directeur de l'Institut Pasteur, Vice-président: M. Laverau.

a, Membres civils: MM. Strauss, sénateur; Emile Vincent, député, président de la Commission d'hygiène; les professeurs Roger, doyen, Robin, Chauffard, Widal, Teissier et Léon Bernard, de la Faculté de uiedecine de Paris; Calmette, sous-directeur de l'Institut Pasteur.

b. Membres militaires: MM. Ozil, genéral de division, imspecteur technique du génie; Sèur, Vineent, Rouget et Toubert, médecins inspecteurs généraux; Gouzien, nédecin inspecteur général des troupes coloniales; Vaillard, médecin inspecteur général des érevrés / Kermorgaut, médecin inspecteur général des éroupes coloniales de réserve; Médacad, intendant militaire; Polim, médecin inspecteur de réserve; Lévy, médecin principal de 2° cl., secrétaire.

Consell supérieur de surveillance des eaux destinées à l'allmentation de l'armée. --- Sont désignés pour faire partie de ce conseil :

a. Membras divils i MM. Roux, directeur de l'Institut Pasteur', Strauss et Pottevin, sénateurs; l'Imile Vincent, député; Colmet d'Auge et Imbeaux, ingénieurs en chef des ponts et chaussées; l'oceny, ingénieur des ponts et chaussées; Dibenert, chef du service de surrefillance des caux d'alimentation de la tille de Paris; professeur Courmont, de Lyon; Dabat, directeur des caux au ministère de l'Agri-uilture; Slartel, spélésologue; Poul'us, de la Société géologique; i Bonjean, chef du laboratoire du Coussell supérieur d'hygiène publique.

b. Memboss militaires: MM. Jullien, genéral de division, directeur du géuie au milisitére de la Guerre; Sieur, Vincent et Toubert, médecius inspecteurs généraux; Moizard, intendant militaire, directeur de l'intendance au ministére de la Guerre; Bodard, Pharmacieu inspecteur; Dopter et Sacquépée, médecius principaux du 1º et. j. Lévy, médecius principal de 2º et., secrétaire.

L'acoroissement de la natalité. — I./Alliance nationale pour l'accroissement de la population française vient d'adresser à tous les membres de la Chambre des députés un projet d'allocations pour charges de famille comportant les deux articles essentiels suivants :

ARTICLE PREMIER. -- Tout chef de famille, de nationa-

lité française, ayant à sa charge plus de deux enfan's légitimes ou reconnus, âgés de moius de tretze ans, reçoit à partir du troisième eufaut, âgé de moins de tretze ans, une allocation anunelle de 360 francs pour le toisième enfant; de 4,56 francs pour le quatrième enfant, et de 600 francs pour chacun des enfants en sus du quitrième.

treine.

Aur. 2. — Seront assimilés aux enfants de moins de treize ans, pour l'application des dispositions de la présente loi et dans les conditions déterminées par les réglements d'administration publique prévus par l'article 7 de la présente loi, les enfants âgés de treize à seize ans pour lesquels le chef de famille aura passé un contrat écrit d'appreutissage ou qui, ayant terminé leurs études primaires, consacreront toute leur activité à leurs études primaires, consacreront toute leur activité à leurs études dans un établissement public d'instruction, aux firnis de leurs pareuts.

Les étudiants de la classe 1920. — Les étudiants de toutes catégories de la classe 1920, en cours d'études (clèves, maîtres ou professeurs), ont obtenu, sur leur demande, le béméfice de l'appel différé en octobre 1920.

Le ministre de la Guerre autorise les géuéraux commandant les subdivisions à accorder à ceux de ces étudiants qui auraient échoué aux examens de juillet et qui voudraient se présenter à la session d'octobre, un sursis d'arrivée dont la durée sera calculée de façon à leur permettre de passer leur examen et dont le délai d'expiration ne pourra épasser la duce extrême du 31 oct. 1320.

Les jeunes soldats qui désircront bénéficier de ce sursis devront, dans le courant du mois de septembre, adresser me demande écrite au commandant du bureau de recrutement par l'intermédiaire de la brigade de gendiament de leur résidence, en y joignant un certificat du secrétariat de la faculté ou école, constatant qu'ils » in insertis pour subir un nouvel cannen en octobre.

Les sursis d'arrivée accordés dans ces conditions serout considérès comme des permissions et seroudéduits des 120 jours de permission que peuvent obteniles militaires au cours de leurs trois années de serviex, en exécution des prescriptions de l'artiéle 38 de la loi direcruteuent.

Ambioration de la distribution des Journaux. — Le sous-secrétaire d'Bata des postes et télégraphes a adressé aux directeurs départementaux et cheis de servèe de l'administration des postes et télégraphes la circulaire suivante :

« Je suis fréquemment saisi de plaintes au sujet\_de l'arrivée tardive ou irrégulière des journaux,

« Dans un moment où la presse se trouve aux prises avec les plus graves difficultés, il est du devoir de l'administration de lui faciliter l'accomplissement de sa tâche, si importante à tous égards, en assuraut avec la ponetualité désirable.des opérations d'expédition, de transport on de distribution.

« La régularité dans le service des abonnements est, en effet, un des éléments primordiaux de la bonne marche des entreprises de publication : tout retard, même accidentel, est préjudiciable à l'éditeur.

« Vous voudrez bien examiner la situation actuelle, l'améliorer sur les points où vous pourrez le faire immédiatement et, le cas échéant, me saisir d'urgence, sous le

timbre du bureau compétent, des propositions qui nécessiteraient l'intervention de l'administration centrale.

Repérons donc que nos abonnés recevront Paris médical
avec plus de régularité.

Bureau municipal d'hygiène d'Ivry-sur-Seine. — La vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène d'Ivry-sur-Seine est déclarée ouverte. Le traitement est fixé à 10 000 francs par an. Les candidats ont jusqu'un 2 mai pour adresser au ministre de l'Hygiène l'eurs demandes accompagnées de leurs titres et travaux scientifiques.

IXº Congrès des étudiants. — Le IXº congrès des étudiants s'est réuni à Bordeaux le 9 avril, sous la présidence de M. Léon Bérard, vice-président de la Chambre. Les automobiles pour les médecins des régions libérées.

— M. Deguise, député, ayant exposé à M. le ministre des Régions libérées que les médevins chargés d'un lourd service attendent toujours qu'on mette à leur disposition, même sur les dommages, les moyens de transports automobiles ; qu'on en avait fait l'offer télégraphiquement à des pratécnis qui, depuis un mois, réclament en vain, et demandé à quelle date les unalacts pourront être assurés d'avoir les soins que l'Hat se doit à lut-même d'organiser, de préférence dans les pays dévastés, a reula réponse suivante :

« Les difficultés qu'éprouvent les médecins des régions libérées à se procurer, dans les adjudications organisées par la liquidation des stocks, les voitures automobiles qui leur sont indispensables pour l'exercice de leur profession, n'ont pas céhappé à l'attention de l'Administra\_ tion. Dans le but de procurer à ces traticions les movens de locomotion qui leur font défant, l'acquisition directe par le ministère d'un premier lot de zoo voitures légères Ford a été décâde; cette opération vient d'être réalisée. Ces automobiles vont être mises, par voie de location et à des conditions avuntageuses, à la disposition des médecins et des vétérinaires, et leur répartition pourra être faite dans un déal maximum de quiuze jours, a

Maisons d'étudiants... 2º A quelles conclusions ont a boutil es études inites lorsque le ministre de 11 ristruction publ'i uve fait écarter le crédit de 500 000 frances que la Chambre avait spontauément ouvert au budget de son département sous la rubrique : « Subventions pour création et fonctionment de maisons d'étudiants »; 2º par quels moyeus peut-en: provoquer ou favoriser les initiatives qui s'unposent aux universités, si elles veuleut éviter que la cherté de la vie n'expose un trop grand nombre d'étudiants à des difficultés excessives, susceptibles de les détourner de nos écoles ?

Réponse. — Le ministre de l'Instruction publique a fait étudier ecté question par les recteurs pour chaque université. Les n'aultats de cette étude us sout pas tous encre parvenus. Dans plusieurs villes d'université, des tentatives intéressantes ont déjà été faites. Mais il paraft bieu qu'il y a lieu d'encourager ces tentatives par des subventions et de provoquer des initiatives. Les éléments déjà réunis pernettent de faitre cu 1920 cœurprécise et uille. Aussi, un crédit important doit-il figurer parmi les propositions budgétaires du ministère de l'Instruction publique pour 1920.

Les pensions pour tuberculose. — Une commission composée de MM. les docteurs :



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne : 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINERALOGENE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

Léon Bernard, professeur de la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux de Paris;

Bezançon, professeur de la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux de Paris, membre de l'Académie de médecine :

Crouzon, médecin des hôpitaux de Paris;

Langlois, médecin principal de deuxième classe ;

Rist, médecin des hôpitaux de Paris ; Sergent, médecin des hôpitaux de Paris, membre de

l'Académie de médecine; Vallat, médecin-major de première classe;

réunie sous la présidence de M. Louis Mourier, a étudié les conditions d'indeumisation actuelle des militaires ou anciens militaires pensionnés pour tuberculose.

Il a été démontré que ces conditions ne répondaient pas d'une manière suffisante aux nécessités impérieuses du traitement rationnel de cette maladie.

Il a douc paru nécessaire de modifier dans ce sens le guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919, re: d 1 en application de l'article 9 de la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre of do mor

Aussi le Président de la République vient-il de signer le décret suivant :

ARTICLE PREMIER - Par modification au guidebarê me annexé au décret du 29 mai 1919 et en vue d'assurer, par le repos et les soins indispensables, le traitement de la tuberculose pulmonaire confirmée, l'évaluation de cette maladie sera, quel qu'en soit le degré de gravité, portée à 100 p. 100, avec pension temporaire ou définitive, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 mars 1919.

Cette évaluation est essentiellement subordonnée à la confirmation, indisentable de la nature tuberculeuse des lésious constatées et de leurs caractères d'activité.

En l'espèce, on considérera comme « tuberculose confirmée », celle caractérisée à la fois par des signes cliniques certains et par la présence du bacille tuberculeux.

ART. 2. - En ce qui concerne les autres localisations de la tuberculose; les évaluations prévues dans les divers gnides-barèmes pourront être majorées selon l'importauce des lésions, mais seulement après examen supplémentaire approfondi d'un spécialiste qualifié (médecin ou chirurgien selon le cas) démoutrant la nature tuberculeuse de ces lésions, et la gravité de leur évolutiou.

### MEMENTO DU MÉDECIN

17 AVRIL. - Clinique médicale de l'Hôtel-Dien. M. le professeur GH.BERT : Leçon clinique, à 10 h. 45 par M. le Dr Villaret : grég!: app lic.tions de la recherche de la teu-· io 1 ortérielle.

17 AVRIL -- Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le professeur ACHARD : Leçou clinique, à 14 h ures. 17 AVRIL. - Paris. Factore to heares. Ouverture du cours d'éducation physique AVRIL, - Paris. Faculté de médecine.

### OMELINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

par M. le Dr LANGLOIS.

GOUTTES ( $x_g = 0.01$ ) SIROP (0.03) PILILES (0.01) AMPOULES (0.03)

TOUX nerveus

# DU DR. Mecaue

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO (4 à 6 par jour) { NERVOS MONTAGU, 49, Boul, de Port-Royal, PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique Anorexie. Troubles digestifs. Advnamis, Neurosthênie. Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses

inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

nto I à 3 cuillerées à café.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, S RUE DE LABORDE - PARIS

# - MONT-

MONTREUX-TERRITET 660 mitres d'altitule

CLINIOUES DIÉTETIQUES ET PHYSIOTHERAFIOUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections

des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Foie, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE REPVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION: AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ELECTROTHEFAPIE, MASSAGES, DAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecine, 1 Chimiste & L. WIDMER Madecin-Directeur

----

17 AVRIL. - Paris. Clôture du registre d'inscription our le concours de médecin en chef du sanatorium Villemin à Angicourt.

17 AVRIL. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef de clinique ophtalmo-logique de l'Ecole de médecine de Marseille.

19 Avrii. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). Ouverture du cours de perfectionnement de MM. Rouget, Dufourmentel, Miegeville, Halphen, Bonnet.

19 AVRIL. - Paris. Hôpital Laënnec, à 10 heures, M. le D'JOUSSET: Leçon clinique sur la tuberculose.

10 AVRIL. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 1 h. 30 . M. le

D' LAIGNEL-LAVASTINE : Les réactions antisociales des intoxiqués. 19 AVRII. - Lyon. Concours de médecin des hôpitaux

de Lvon 19 AVRIL - Paris. Concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris.

19 AVRIL. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris. 20 AVRU. — Paris. Hôpital Lacunce, 10 heures. le Dr Lereboullet : Leçon clinique avec présentation de malades.

20 AVRI .. - Paris. Dernier délai de candidature porr

20 AVRI., — Paris. Dernier dela de canaquature poir le burcan d'hygiène de Châlons-sur-Marne.
20 AVRI., — Paris. Ouverture du cours complémentaire de bactériologie de M. le professeur BEZANÇON et M. PHILIBERT, à la Faculté de médecine de Paris, à

2 h. 30. 20 Avri ... — Paris. Hôpital de la Pitić, à 10 heures : Ouverture des conférences de clinique ophtalmologique de M. leDr Monthus.

de M. 161<sup>th</sup> Montaus. 21 Averlt. — Paris. Clinique médicale. M. le pro-fesseur GILBERT, à 10 h. 45; Présentation de malades. Notions de thérapeutique pratique. 21 Averlt. — Paris. Asile Sainte-Aune, 1 h. 30. M. le

Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Les déséquilibrés et pervers instinctifs.

21 AVRII. — Paris. Ouverture des conférences cli-niques sur la tuberculose, par le Dr Sergent, à 11 heures, hôpital de la Charité.

21 AVRIL. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), 10 heures, M. le Dr Filurin : Les rhinobronchites descendantes et leur traitement hydrominéral.

22 AVRII. -Paris. Cours et travaux pratiques de sérologie de MM. LEREDDE et RUBINSTEIN (54, rue Saussure.)

23 AVRII. — Paris. Hôpital Laënnec, à 10 heures. M. le Dr HARVIER: Leçon clinique avec présentation de malades.

23 AVRII - Paris, Hôpital Lcënnec, à 10 heures. M. le Dr HARVIER : Leçou clinique avec présentation de malades.

23 AVRII. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 1 h. 30. M. le D' LAIGNEL-LAVASTINE : Les obsédés. 24 AVRII. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à

10 h. 45. 24 AVRII. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à

io heures 24 AVRII. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin de l'Assistance à domicile.

pour le concours de médecin de l'Assistance a domicue.

24 AVRIL. — Paris. Clôture du registre d'inscription
pour le concours de médaille d'or de pharmacie.

26 AVRIL. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 1 h. 30.
M. le D'I JAMONET-IAVASTINE : Les réactions anti-sociales

des débiles et des déments. 26 AVRII. - Paris. Concours de médecin du dispen-

saire de salubrité 26 AVRII. - Marseille. Concours de l'externat des hôpitaux.

26 AVRII. — Marseille. Concours de chef de clinique ophtalmologique à l'Ecole de médeciue de Marseille. 28 AVRIL. - Paris. Dernier délai de candidature pour l'emploi de médecin de la santé à Marseille.

30 AVRII. — Paris. Dernier délai de candidature pour

30 AVRII. — Pars. Dermer delat de canduature pour le bureau d'Augéne de Valenciennes.

1º MAI. — Philadelphie, Dernier delai pour la remise des mémoires destinés au prix Alvarenga (envoi au secrétaire du Collège des médecins de Philadelphie).

1º MAI. — New Haren. Clôture des candidatures aux bourses Theresa Seessel à l'université Yale (Deno d' the graduate School, New Haven, Conn., Fitats-Unis).

1et Mai. — Paris, Dernier délai d'envoi au miuistère

de la Marine des travaux destinés au prix Blache. 1er Mai. - Paris. Clôture du registre d'inscription

10 MAI. — Paris. Cloture du registre d'inscription pour le concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris. 3 MAI. — Paris. Concours d'agrégation de médecine. 3 MAI. — Paris. Concours de médecin en chef du sana-torium Villemin à Angicourt.

10 MAI. — Paris. Concours pour une place d'agrégé d'obstétrique à la Faculté de Paris et pour une place d'agrégé d'obstétrique à la Faculté de Lyon.

17 Mai. — Paris. Concours d'ophtalmologiste des hôpitanx de Paris.

Lactogène par excellence pur ou étendu d'eau

### MALT D'AVOINE BARC Marque : D' JOHNSON

En vente dans les bonnes Pharmacies

Bière de santé tonique. digestive et reconstituante

DÉPOT GÉNÉRAL: MICHEL FAUVARQUE et Ct., 28, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. Tél.: 609

DE LA TROUBLES CIRCULATION DU

RÈGLES DIfficiles, Excessives, insufficantes
— VARICES — HÉMORRHOIDES — PHLÉBITES — VARICOCÈLES PUBERTÉ - MÉNOPAUSE

### DU DOCTEUR BARRIER um, Hydrastis, Seneçon, etc.

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour. ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour. DOCTEUR : Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : L'HÉMOPAUSINE Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère): - ÉCHANTILI.ON SUR DEMANDE

# Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

LAC LEMAN -ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

# LIBRES PROPOS

### MARÉE HAUTE

Combien de mariages sont, comme autoris 11 Triple Alliance, qui l'a bien prouve de des rouges d'un ver! Combien de ménages autoris verts, pommes acides, figues sèches, chien et chat, au total aigre-doux, en discorde ou hostiles!

Les médecins qui reçoivent des confidences pourraient se demander s'il en existe d'autrefaçon!

M<sup>me</sup> Maric Carnichael Stopes, une Anglaise, docteur ès sciences de Londres, docteur en philosophie de Munich, s'est énue de cette situation, apparemment aussi tendue en Angleterre qu'en France, maigré ia différence des climats, et a cherché, dans un livre de bonne foi (r) et de bonne intention, un remède à la question. Elle a découvert que les dysharmonies matrimoniales tenaient dans la question sexuelle. Une belle-mère avisée, qui n'était pas docteur en philosophie, mais simplement professeur de piano, m'avait déjà appris cela bien avant la guerre: « Tout s'arrange sur l'oreiller », dissi-tèle d'un air connaisseur.

Mais M<sup>me</sup> Carmichael a traité le problème en scientifique.

La femme a l'esprit contrariant, a-t-elle d'abord découvert.

Il ne nous appartient pas de contredire une affirmation aussi compétente et aussi autorisée.

Cette découverte de M<sup>mo</sup> Carmichael a été . complétée par une autre : la loi de la périodicité

du retour du désir chez la temme.

M™® Carmichael, après réflexion sur elle-même et interrogatoire de beaucoup d'amies, surtout de celles séparées de leur mari pendant des mois par suite de besoins professionnels ou commerciaux s, est arrivée à établir que le désir d'union exxuelle se produisait plus spécialement (il s'agit de Londres et non de Montmartre), juste avant et environ une senaine après la fin de la menstruation, c'est-à-dire environ toutes les quin-

Seule, une femme pouvait ériger, avec quelque chance d'exactitude, une loi aussi délicate.

Un homme, toujours plus ou moins rapace, eût vicié les réponses des frissonnantes interrogées. Ainsi s'explique «l'esprit contrariant» de la

(1) CARMICHAEL STOPES (M.), L'amour et le mariage, contribution nouvelle à la solution des difficultés sexuelles. Traduit par Georges Basille, 1920. 1 vol. in-18, 6 fr. (Attinger frères, delleurs à Paris).

femme, ò maris contrariés! Quand vous voulez mager, ne vous jetez pas sur la plage sablon-pheuse désertée par le flot; attendez la « marée maute », qui mouille la falaise.

Heoutez le conseil de Mª Carmichael: « Un mari qui désire le bonheur mutuel et durable dans son ménage devra étudier soigneus ement sa femme, remarquer jusqu'à quel point son rythme est normal et en quoi elle peut avoir des caractéristiques personnelles. Il essaiera alors d'adapter ses désirs afin qu'ils soient en harmonie avec sa nature de femme. »

Comme Mme Carmichael nous affirme que l'homme, naturellement polygame, est toujours prét à nager, l'homme doit donc refrêner ses désirs jusqu'à marée haute. C'est de la polistesse la plus élémentaire, et aussi, paraît-il, quand on le veut sincèrement, de la plus grande facilité. A la vulgaire notion très répandue du pot-aufeu hebdomaduire, Mme Carmichael substitue la formule suivante, qu'elle considère comme la condition essentielle du bonheur en ménage: «Avoir trois ou quatre jours d'unions répétées suivies d'environ dix jours saus union, à moins qu'un fort stimulant externe n'ait éveillé un désir untre le suivente de la contien de men des la contient de la condition qu'un fort stimulant externe n'ait éveillé un désir untre le suivente de la contient de la con

M<sup>mo</sup> Carmichael a constaté que les gens qui, « à sa connaissance; avaient accidentéllement faxé ainsi l'arrangement de leur vie étaient heureux, arrangement qui concorde avec les sensations normales, spontanées d'un grand nombre de femmes ».

Autre condition essentielle : «L'homme doit courtiser sa femme avant chaque acte séparé de coît »... etc.

Si bien que cette femme philosophe n'inflige de devoirs (dont quelques-uns d'agréables, il est vrai) qu'aux hommes et n'en suppose aucun pour la femme.

J'objecterai cependant à M<sup>me</sup> Carmichael, qui semble ignorer (ce dont je la félicite) ces détails du potentiel masculin qu'il est plus difficile au chêne de s'ériger contre la tempête qu'au puits de laisser la lune se mirer dans l'eau. Il y a d'ailleurs puits et puits.

Je lui citerai aussi l'exemple, non excepionnel, d'une femme du meilleur monde, qui passait la nuit avec un premier amant, la matinée avec un second; et l'après-midi avec son mari. Je ne dirai rice du premier, mais si le sable était à peine humide pour le second, quelle marée basse pour le mari l'après.

G. Milian.

### SCÈNES MÉDICALES

### UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINE

Dans une ruc centrale, au fond d'une cour, s'élève un petit bâtiment qui sert de lieu de réunion à plusieurs sociétés médicales. Les confrères y défilent, de catégories variées, mais la physionofnie de la séance reste à peu près immuable.

La salle, très claire avec ses larges baics vitrées, est plutôt exiguë. Sur les murs sont accroehés des portraits de chirurgions et médecins célèbres. Quelques-uns des plus illustres ont leurs bustes haut placés sur des socles dans les recoins de la salle. Celle-ci est dominée par une estrade encadrée de deux escaliers par où entrent et sortent les auditcurs dans un va-ct-vieut continuel qui manque souvent de recueillement. Sur l'estrade, derrière une table haute et large siège le bureau. Il domine une minuscule tribune à peine surélevée. Symbole de la scieuce médicale : pas de phrases, des faits! a dit un pincc-sansrire. Au fond de la salle, une légère balustrade séparc vaguement quelques places destinées au public de l'étroit espace réscrvé aux membres de la société. Avant l'arrivée de ceux-ci, les chaises entassées s'alignent le long des tables où se détachent sur le tapis vert les feuilles de papier et les blancs encriers de porcelainc. Dans la solitude et le silence, tout eela prend un petit air soleu-

Mais la salle se remplit. Les membres dévalent par les escaliers après avoir signédans l'antichambre où atteudent, inquiets et latimidés, les malades que l'on doit présenter à la séance. Le bureau s'est déjà installé devant une salle presque vide. Au centre thote le président, l'anqué du vice-président et de « l'actif secrétaire général». Aux extrémités sont relégués les secrétaires des séances. Tous s'occupent de leurs paperasses, font leur correspondance et de temps à autre tendent l'oreille. Seul le président rête une attention à peu près continue aux intédents de

séance. C'est maintenant, dans la salle à moitié remplie, uu incessant bourdonnement de conversations partieulières. Un oratcur se démène en vaiu à la tribune. Personne ne l'écoutc. Les arrivants eirculent à travers les tables, distribuent des poignées de main, et vont s'asseoir près d'un collèguc. Alors s'engage cutre eux un colloque animé. Là se traitent toutes sortes d'affaires : travaux, eaudidatures, consultations, honoraires, etc. On sait y reneontrer tel ou tel confrère à qui on a tant de choses à dire! Quelques membres épars restent isolés et perdus dans le brouhaha. On dirait que, n'avant trouvé personne à qui s'adresser, ils se résignent à écouter les communications et à tenir le rôle de figurants! Au milieu du bruit et de l'inatteution générale, ou présente un malade qui, deshabillé et surpris, attend qu'on s'intéresse à lui puisqu'on l'a dérangé. Mais soudain un silence sc fait. Un orateur qui a « l'oreille » de l'assemblée est à la tribune, ou bien une voix vibrante s'impose à l'attention, ou encore on aborde une questiou très « à l'ordre du jour », et, après. la communication, quelques membres de la compagnic, de leurs places, font part de leurs observations. La diseussion s'anime. Ou critique, on approuve; chacun donne son opiuion, expose sa pratique, et cela finit quelquefois dans la confusion.

Le bruit des couversations reprend. L'heure s'avance. Pressés par un rendez-vous on les visites à faire, les uns s'en vont pendant que d'autres, en retard, les croisent dans l'escalier. Ou s'arrête un instant pour lancer un bonjour ou uné blague, partois on salue de lofn le président, on scrre la main d'un assesseur et la séance continue.. Les auctres impassible dans leurs cafers reconnaissent leurs idées et leurs gestes. Sceptiques dans l'audé, lis sembleut dire : les années passent, les hommes changent, les théories évoluent, mais c'est « toujours la même choose ».

Dr PIERRE MAUREL (de la Bourboule).

# ÉCHO

### HYGIÈNE ET MÉDECINS

Cc n'est point le tout de causer d'hygiène. La meilleure est celle que l'on fait sans le savoir. La meilleure est celle de l'exemple.

Les médecins devraient bien montrer cet exemple. Mais il y a tous les jours des petites histoires qui sont rien moins qu'édifiantes.

Dans une de nos grandes villes, rapporte le Scaipel, un confrère met tout son art et sa selence à la disposition des eufants comme des parents. L'inspection médicale soclaire poursuit son œuvre dans toute son ampleur. Trois élèves sont dispensés de l'inspection par volonté paternelle, et ce sont :

- ro L'enfant d'un régent d'école, apparenté à un médeein :
  - 2º Les deux fillettes d'une doctoresse en médecine ; 3º La nièce d'un confrère, qui n'a jamais été vaccinée.

Les bons exemples porteront leur fruit, évidemment. Enfin, l'autre jour, un de mes amis, à la veille de son mariage, loue chez un confrère un appartement. Il est inscrit dans le bail que « celui-ci scra résilié en cas de naissance d'un enfant ».

Si les médecins s'en mêlent ainsi, on aura beau réunir des congrès de natalité .

R. L

### VARIÉTÉS

### LA SCATOTHÉRAPIE DE GUY RIEDLIN Par le Di Henri LECLERC

Rabelais nous a fait entrevoir deux catégories de médecins : eeux que l'on pourrait qualifier de scatophages, d'après le vers célèbre de Panurge :

Stercus et urina medici sunt prandia prima, et ceux que la réponse justement indignée de

maître Rondibilis permettrait de classer parmi les scatomanciens :

Nobis dant signa, vobis sunt prandia digna,

Un médecin allemand, Guy Riedlin, eut l'honneur de représenter une troisième eatégorie à laquelle n'avaient pensé ni Panurge, ni Rondibilis, eatégorie bien conforme au génie de sa race : celle des scatothéraneutes.

Guy Riedlin (Vitus Riedlinus) appartenate à une famille d'Ulm dont les chefs, depuis plus de trois générations, s'étaient distingués dans l'exercice de la chirurgie. Son père, qui portait comme lui le prénom de Guy et qui mourut eu 1668 à l'âge de quarante ans, est cité par J. Seultet daus son Arsenal de Chirurgie, comme un habile praticien et a laissé un recueil de trois centuries d'observations publiées à Aussboure en 160r par les soins de son fils. Ce dernier vint au monde à Ulm en 1657. Les dispositions qu'il montrait pour l'étude de la médecine firent espérer de bonne heure qu'il réparerait un jour la perte qu'on avait faite par la mort prématurée de son père. Aussi l'envoya-t-on en 1674 à Tubingue où il profita si bien des enseignements qu'il recevait des professeurs de la faculté de cette ville qu'on lui conscilla d'aller se perfectionner à Padoue : il y reçut les honneurs du doctorat en médecine et en philosophie l'année 1676. Séduit par le charme d'un climat toujours souriant et par le voisinage de savants tout imprégnés de pure latinité, il aurait souhaité de prolonger son séjour dans cette université : mais les maigres ressources qu'il recevait de son pays ne lui permirent pas d'y subsister avec honneur et comme sa ville natale employait\* pour le rappeler des arguments que Dom Basile eût qualifiés d'irrésistibles, il finit par se laisser couvainere et retourua l'année suivante en Allemagne. Il n'eut d'ailleurs pas à regretter sa décision : en 1679 il se faisait agréger au collège des médecius d'Augsbourg et, bientôt après, était admis, sous le nom de Craterus, parmi les membres de l'Académie impériale, puis nommé professeur ordinaire de physique, doyeu du collège des médecius et choisi pour présider à l'examen des sages-



BRONCHITES AIGÜES PHEUMONIES

COMPLICATIONS BRONCHO PULMONAIRES DE LA GRIPPE DE LA FIÈVRE TYPHOÎDE, DE LA ROUGEOLE.

-TUBERCULOSE -

# EXOPECTINE

· MÉSOTHORIÉE ·

RADIO-ACTIVE
LABORATOIRES RHEMDA

PAUL NAVELOT, Pharmacien de 1º classe

51 & 53. Rue d'Alsace COURREVOIE-PARIS

KOSSU

femmes. Ces distinctions honorifiques ne furent pas les seules récompenses de son patriotisme : il ne tarda pas à se faire une elientèle lucrative et à voir affluer dans son cabinet l'élite de la société d'Augsbourg : la plupart des observations qui figurent dans ses œuvres ont trait à d'inclytes personnages dont il souligne complaisamment la haute situation, nobles matrones, puissants seigneurs, barons, comtes, marquis, etc.; s'il condescend parfois à parler d'un commerçant, il a le soin de faire remarquer que c'est le plus riche, le plus important du pays. Aussi avait-il oublié Padoue et son eiel enchanteur et ne demandait-il plus qu'à finir ses jours dans l'hospitalière ville d'Augsbourg. Mais Ulm, la eité qui l'avait vu naître, revendiqua l'honneur de posséder dans ses murs un personnage si illustre : ses coneitovens n'eurent de cesse qu'ils ne l'eusscnt engagé à revenir auprès d'eux, ce qu'il fit le 19 septembre 1704 : l'accueil qu'il recut le dédommagea des emplois qu'il avait abandonnés en quittant Augsbourg : il fut nanti d'une bonne pension, chargé du soin de l'examen des chirurgiens, puis promu au grade de doven du collège de médecine et sa célébrité sc soutint jusqu'à sa mort qui eut lieu le 20 février 1724.

Les œuvres qu'a laissées Riedlin consistent en

de nombreuses observations qui font partie des Mémoires des Curieux de la nature ou sont réunies en deux ouvrages intitulés, le premier Curarum medicarum millenarius (1700), le second Lincæ medicæ singulos per menses quotidie ductæ a mense Januario 1605 ad mensem Junium (1700). Ce dernier est un journal dans lequel il a consigné jour par jour, depuis le mois de janvier 1695 jusqu'au mois de juin 1700, les faits médicaux les plus variés et souvent les plus insignifiants en les grossissant de détails oiseux et d'histoires où il fait preuve d'une aveugle crédulité. C'est ainsi que nous le voyons préeoniser la graisse d'oie et l'amulette de corail pour faire dormir, le sang de crête de coq pour calmer l'odontalgie, une clé portée entre les seins contre les vertiges auxquels était sujette une femme chaque fois qu'elle sortait en voiture. Veut-on se débarrasser de l'érysipèle? Il suffit de nourrir des colombés qui prennent aussitôt la maladie. La médecine des signatures est familière à Riedlin ainsi que le démontre le titre d'une de ses observations : ficus ani ficubus curantur (les figues (hémorroïdes) de l'anus sont guéries . par les figues) : « Une femme portait à la région anale des tumeurs volumineuses (figues ou marisques) : après avoir usé en vain de sangsues, de scarifications, de poudres, de mucilages, de



# **®PERLES® TAPHOSOTE**

LAMBIOTTE FRERES AU TANNO-PHOSPHATE DE CRÉOSOTE

SUPPRIMENT LES INCONVENIENTS

ET INTENSIFIENT L'ACTION DE LA

MEDICATION CREOSOTEE

DOSES H

DOSES HABITUELLES (Adultes: 5 Perles par jour en 5 prises.) Enfants: 1 à 4 Perles par jour suivant l'âge

Littérature D & Echantillons gracieux à M. M. es Médecins PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES à PRÉMERY (Nièvre)

Constipation

CHATELGUYON S

SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

G CHATELGUYON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE Avantages réunisés Tanin (téalaGélatine

GELOTANIN

LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Teleph FLEURUS 13-07

Adolics: Cachets de Okotania; Une bolle
Par juni ché à la Cachet de Ogr. 10 a prendre
su driest, su milles et à la fin des repais,
Mourtasona et Indiata Paquet de Oscillante;
Des lette — Per jour de 3 à la propie de Octobrate;
PAS D'INTOLEMANICE

PAS D'INTOLEMANICE

Tallant FIRRIS 13-07

....

# du docteur LE TANNEUR (de Paris)

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons,) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

/ /

affine LIQUIDE

# MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

gélatine, elle lut dans les Géorgiques du célèbre baron de Hohberg qu'un excellent remède consistait à appliquer loco dolenti six figues fendues en deux et auxquelles on mettait le feu après un séjour préalable dans l'esprit-de-vin : ayant suivi ce conseil elle fut radicalement délivrée de son mal. » A côté d'observations assez judicieuses sur l'emploi des simples (la myrtille contre la dysenterie, le radis comme antinéphrétique, la pimprenelle dans le traitement des métrorragies), on en trouve d'autres où l'auteur attribue à des plantes résolument inertes les vertus les plus héroïques : j'ai signalé dans un précédent article la foi inébranlable qu'il professait pour l'omnipotence de la pâquerette : aillèurs, il ne fait pas difficulté d'affirmer que le bleuet est un remèce sans égal de la cataracte. Mais sa pharmacopée ne fut pas toujours aussi idyllique : quelques passages de ses œuvres nous montreront qu'il tenait en particulière estime les excreta provenant de l'intestin de différents animaux.

La bouse de vache inspire à Riedlin une confiance toute spéciale à cause deses vertus anodynes : on en peut juger par l'observation suivante : « J'ai connu une dame appartenant à une des familles les plus nobles qui souffrait d'une violente donleur du bras dont nul remède n'avait pu la soulager, bien qu'elle efit fait appeler deux médecins des plus réputés. Il advint enfin qu'une vieille bonne femme lui conseilla d'appliquer sur son bras de la bouse de vache toute chaude : aussitôt, et le plus volontiers du monde, elle se conforma à cet avis et suivit plusieurs fois le traitement avec un tel succès que la douleur cessa totalement : aussi, depuis, ne peut-elle prodiguer assez de louanges à ce remède. »

Les effets ne furent pas moins heureux ehez une jeune fille qui souffrait de maux de tête atroces et pour laquelle sa mère usa de frictions faites avec de la bouse de vache cuite dans de l'huile. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls mérites du médicament : une servante de Riedlin qui était fiancée fut prise, quelques jours avant s'on mariage, d'une odontalgie si violente qu'elle eut la face toute enflée et qu'elle passa plusieurs nuits dans une cruelle insomnie : l'abcès, eausé par une dent cariée, ne cédait à aucune médication. Quelqu'un lui conseilla alors de se reconvrir la joue de bouse de vache chaude : la nuit même où elle recourut à ce topique (e'était la veille des noces), l'abcès s'ouvrit et les douleurs cessèrent : aiusi put être célébré un hymen qui, sans un remède

si vulgaire (nisi juvisset hoc vile quidem remedium). aurait dû être différé. C'est ensuite un bouvier qui se brûle les mains et qu'une noble dame guérit en lui appliquant un cataplasme de bouse de vache : le médicament fait également merveille pour calmer les coliques et pour combattre la passion hystérique : pris à l'intérieur, sous forme de décoction à laquelle Riedlin conseille de donner le nom poétique de décocté de toutes fleurs pour ménager la susceptibilité de certains sujets tropdélicats, il s'est montré efficace dans un cas de fièvre maligne : on peut d'ailleurs lui substituer la fiente de cerf grâce à laquelle un médecin distingué délivra à jamais de douleurs rhumatismales un musicien non moins distingué : « Aussi, conclut Riedlin, les praticiens les plus graves ne doivent pas rougir de prescrire ces remèdes et encore moins d'en eucourager l'usage lorsque d'autres les préconisent. » Une autre substance fort recommandable est l'excrément de chien, connu sous le nomd'album græcum : « Nous souffrons plutôt, dit Riedlin, de l'abondance que de la disette des médicaments : aussi doit-on, chaque fois que c'est possible, choisir ceux qui sont agréables et qui ne provoquent pas la nausée : nous ne pouvons toutefois nous abstenir entièrement de remêdes ingrats et même dégoûtants et il nous faut blâmer les médeeins qui les rejettent. C'est le cas de l'album gracum, formé par les os que le chien expulse de son intestin après qu'ils ont subi une préparation dans son estomae. Ce médicament a été vanté dans l'angine, et il le mérite : ear il n'est pas de jour que le peuple ne l'emploie avec succès dans les inflammations de la gorge : aussi consulte-t-il rarement les médecius pour ce genre d'affection et préfère-t-il demander aux pharmaeiens la drogue connue sous le nom d'excrément de chien distillé, stercoris canini distillati. Je peux eertifier qu'il y a quelques années une servante atteinte d'angine avant usé en vain d'autres remèdes, je lui administrai dans un looch de l'album græcum avec un tel suceès qu'elle fut guérie en l'espace d'une nuit. » Contre les pustules de la face, on emploiera la fiente de porc : « Une femme portait à la face des pustules qui la défiguraient : quelqu'un lui conseilla d'appliquer son visage sur l'endroit où un porc avait couché et déposé ses ordures : ee traitement, renouveléplusieurs fois, fit disparaître les pustules. » Dans l'hydropisie; un bon spécifique est le crottin de cheval : « Un doeteur in utroque jure fut un jour consulté par un paysan, qui, s'imaginant que tous MÉDICATION PRÉVENTIVE . . . . ET CURATIVE du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

# SÉRUM-COLLYRE

Des Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. - Prix de la boite de 10 ampoules : 10 fr.

Préparé Établissements BYLA par les

ADMINISTRATION : 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines à GENTILLY (Seine)

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES **OPOTHÉRAPIES** 

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, . Ictèrer ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPORÉPATIE CHOLECTOIR A RTHRITION OF TISME A RTHRITION OF THE CHOLEMIE FAMILIALE OF TUBERCULOSE OF TUBERCUL HEPATISME LABETE

COFULE SONOFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Marue DYSPEPSIES et ENTERITES -- HYPERCHLORHYBRIE

DISPENSE & BETEATES - HTERCHORIUSEE PAR 4
COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTRATION - HÉMORROIDES - FITUTES
MARAMS ET PYCTICSES DYSHÉPATIOUS
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES
HITOXICATIONS «I INFECTIONS
TOXÊMIE OR AYIDIZUE
FIÈVRE TYPHOIDE - REAITIS «CREMOISE

Pris de la buite de PILULES: 5 fr. 50

dans tontes les Pharmacies

MÉD, D'OR 1913 .. PALMA

Cette médication essentiellement clinique, institute par le D'Flantier, ent is stale qu'il agaition, combiné l'opothement et les chaires, au concentrales et les chaires, con combiné l'opothement et les chaires que le concentrale et les chaires en chieferprendique complée, en quelque sont terriperatulque complée, en quelque sont périodique, des maissies às FOIR et des préciseurs, de la commission de l'opothement et l'opothement et le commission de l'opothement et l'opothement et le commission de l'opothement et l'opotheme

Le trainenent, esi combien in substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de 6 fr. 25 pro die à la dons habituelle d'une cuilierée à dessurt specialismement ou de 2 PILLIES équivalentes.

1914 Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)



# SÉDAT

# **HYPNOTIQUE** DE CHOIX



à base de VÉRONAL SODIQUE ≡ EXTRAIT DE JUSQUIAMI INTRAIT DE VALÉRIANE



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIQUES 21, Rue Théodore de Bannille, PARY J. LEGRAND, Pharmacien

Anti-spasmodique **ANTI-ALGIQUE** 

LIQUIDE COMPRIMÉS



les docteurs étaient médecins, lui demanda un remède pour un début d'hydropisie. Le docteur, ne se doutant pas que son conseil serait suivi, lui persuada de faire bouillir du crottin de cheval dans de l'eau et de boire ce décocté : le paysan n'eut rien de plus pressé que d'obéir à cette prescription; bien lui en prit : il revint à la santé et put bientôt aller remercier son sauveur. » Une autre plaisanterie qui, non moins fine que la précédente, consista à administrer des excreta de brebis en guise de pilules, fut suivie de la guérison d'une gonorrhée ; l'histoire est assez divertissante \* pour que je la rapporte intégralement avec les considérations psychologiques dont Riedlin en accompagne le récit : « Il y a des hommes qui n'ont pas de volupté plus chère que de berner leur prochain et d'en imposer surtout aux simples d'une manière ou d'une autre : s'ils y réussissent, ils s'imaginent avoir remporté une grande victoire dont ils tirent beaucoup d'orgueil. Le domes-. tique d'un illustre comte avait gagné une gonorrhée. S'étant plaint de son infortune auprès du cui sinier du logis qu'il tenait pour un ami fidèle, celui-ci résolut de se divertir à ses dépens : il lui affirma qu'il possédait des pilules très efficaces contre la maladie en question et lui proposa de les lui donner en échange de la confection gratuite d'un habit (le malade était tailleur de son état) le pauvre nigaud consentit avec empressement au marché. Le cuisinier s'en fut alors recueillir dans une étable des crottes de brebis et les apporta au tailleur qui les absorba consciencieusement pendant plusieurs jours : lorsqu'il en eut avalé quatre-vingt-dix, il éprouva un tel soulagement qu'il prodigua à son compagnon les témoignages de sa gratitude et se mit aussitôt en devoir de lui tailler l'habit promis. Faut-il attribuer à l'imagination le résultat de cette cure, doit-on reconnaître au remède des effets spéciaux, le mal fut-il réellement conjuré? C'est ce dont je ne saurais décider, a

Lesoiseaux fournissent aussi des substances d'une grande efficacité: la fiente de poule réussit particulièrement 'dans les brûlures: « Une servante croyant s'asseoir sur un escabeau se trempa le postérieur dans l'eau bouillante: de terreur, elle s'y laissa tomber et les parties en contact avec l'eau furent affreusement brûlées. Un médecin qu'elle consulta ne trouva rien de mieux que de lui appliquer un onguent de fiente de poule frite dans du beurre avec de la sauge et du plantain: les

résultats furent merveilleux. « Contre la constipation, c'est aux excréments du pigeon bouillis dans l'eau qu'on devra recourir.

Les produits humains ne figurent pas dans l'arsenal thérapeutique de Riedlin, à l'exception de l'urine qui est douée d'une action antihydropique : « Bien que cette médication ne me sourie qu'à moitié, je ne peux m'empécher de relater les bons effets qu'elle produisit chez une vieille femme. Malade d'hydropisie depuis un an, elle s'était confiée à un jeune médecin qui avait fait tout son possible, lui donnant notamment des médicaments préparés avec de l'ésule : mais le mal augmenta plutôt qu'il ne diminua : son état était presque désespéré lorsque quelqu'un lui conseilla de boire sa propre urine. Elle suivit ce conseil de préférence à tous les autres : son ventre désemfed act elle recouvra la santé.

Ces citations suffisent à légitimer l'épithète de scatothérapeute dont je me suis permis d'affubler le bon Riedlin et à montrer dans la lecture de ses œuvres un passe-temps fort recommandable à tous ceux que charment les propos de « haulte gresse ». Ce qui en relève encore la saveur c'est le latin prudhommes que et pompeux dans lequel elles sont écrites : à propos de tout et de rien, l'auteur se livre à un éloge dithyrambique de la vertu, vitupère le vice et invoque le nom du Créateur : la plupart des cures qu'il relate se terminent par ces mots: DEO JUVANTE, DEI GRATIA imprimés en majuscules : ainsi une noble dame était en proie à une constipation opiniâtre : on finit par lui administrer un clystère dont les effets. GRACE A DIEU, furent tels qu'il ne se trouva pas de récipient assez vaste pour recueillir ses évacuations : ailleurs on relève cet effarant préambule à l'histoire d'une femme qui dut s'exonérer le rectum au moyen d'un curetage digital : « Direu quelquefois indure les fèces dans l'intestin au point que ni clystères, ni purgatifs ne peuvent les expulser... » Il est certes équitable de reconnaître dans toutes les œuvres de la création l'intervention du Créateur et l'on ne peut que s'incliner respectueusement devant l'admirable « Je le pansav, Dieu le guarit», d'Ambroise Paré: mais il est choquant de voir réserver, comme le fit Riedlin, l'omnipotence du Très-Haut aux fonctions les plus basses de l'humanité. Peut-être, il est vrai, avait-il déjà en vue le « petit vieux bon dieu » allemand, celui de l'ex-kaiser et de ses acolytes : alors tout s'expliquerait.

# LA MÉDECINE AU PALAIS

### INFANTICIDE ET SECRET PROFESSIONNEL

Une sage-femme était poursuivie devant le tribunal correctionned de Vesoul, le 22 janvier 1920, pour n'avoir pas fait à l'officier d'état civil la déclaration de naissance d'un enfant, dont une demoiselle l'aure était accouchée\_le 15 octobre 1910.

On sait, en effet, que les articles 55 et 56 du Code civil imposent aux docteur en médecine, sage-femme, officier de santé et autres personnes qui ont assisté à l'accouchement, l'obligation de déclarer, à défaut du père, la naisssance de l'enfant : cette déclaration est sanctionnée par l'article 346 du Code pénal.

Toutefois la sanction pénale n'est applicable que s'il y a eu assistance à l'accouchement.

L'inculpation se présentait sur cette base de façon singulière : la sage-femme, appleée par télégraphe, était arrivée douze heures après l'accouchement et elle avait reçu de la jeune fille l'aveu que celle-ci avait étranglé le nouveau-né. Elle se borna donc à délivrer la malade, à lui donner les soins nécessaires et elle tira argument de ce fait pour dire qu'elle n'avait pas « assisté à l'accouchement ».

Le tribunal n'a pas été de cet avis : il a décidé que doivent être considérées comme ayant assisté à l'accouchement toutes les personnes qui ont assisté aux diverses plases de l'accouchement, notamment à la délivrance de la mêre et à sessuites inséparables et immédiates, en un mot à toutes celles qui ont nécessairement connu la naissance en raison de leur assistance aux opérations concomitantes ou subséquentes à cette naissance et dont l'ensemble constitue l'accouchement.

En effet, le législateur a eu pour but d'assurer d'une façon certaine, dans un intérêt d'ordre social, la constatation des naissances et, pour arriver à ce résultat, il a imposé l'obligation de la déclaration à toutes les personnes qui ne peuvent avoir ienoré la naissance.

Dans l'espèce, la sage-femme ayant reconnu qu'elle avait donné une injection à la femme et qu'elle l'avait fait transporter dans son lit pour lui donner des soins, a été considérée comme ayant assisté à l'accouchement dont ces opérations sont la suite immédiate et nécessaire.

Mais la sage-femme soulevait une autre objection : elle disait que juridiquement elle ne pouvait faire la déclaration, car c'eût été dévoiler l'infanticide. Or, ayant appris ce crime par l'aveu même de la cliente et dans l'exercice de ses fonctions, elle était tenue au secret professionnel, qu'elle aurait violé en faisant la déclaration.

Sur ce point, le tribunal estime que la sagefemme pouvait déclarer la naissance sans dénoncre le crime in parler de confidences qui lui avaient été faites; que le scrupule de ne pas dénoncer la cliente est inadmisstèle puisque l'obligation de déclarer la naissance s'impose aux médecins et aux sages-femmes avec la même rigueur qu'à tous ceux qui ont assisté à l'accouchement, même si cette déclaration a pour conséquence la découverte d'un crime.

Les juges ont pensé que l'argumentation de la sage-femme aurait pour conséquence la suppression de l'obligation de faire la déclaration, car les médecins et les sages-femmes pourraient toujours invoquer le secret professionnel pour se soustraire à cette obligation.

« Attendu, dit le jugement (Gazette du Palais; 21 février 1920), que le souci de ne pas violer le secret professionnel n'est nullement la raison déterminante de l'abstention de la prévenue; que la demoiselle Paure et sa sour prétendent avoir acheté, moyennant le versement d'une somme de mille france, le silence de l'inculpée; qu'en tout cas cette dernière a reconnu devant le magistrat instructeur que les demoiselles Paure l'avaient suppliée de ne find dire, qu'elle s'était haisé attendrir et qu'elle avait consenti à ne pas faire la déclaration prévue par la loi. »

Cet attendu de fait, qui remet les choses en place et nie le scrupule théorique de l'inculpée, a déterminé les juges à condamner la sage-femme à 100 francs d'amende.

Malgré cette solution de jurisprudence, je persiste à penser qu'en faisant la déclaration la sagefemme violait le secret professionnel, puisque c'est de l'aven de la cliente et par ses confidences qu'elle avait connu l'infanticide. Sans doute le jugement de Vesoul libère les médecins de tout scrupule; mais, en faisant d'eux des dénonciateurs obligatoires, il semble que les juges aient rompu d'un cœur trop léger avec les traditions médicales et l'obligation au secret.

Adrien Peytel,

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

# USINES CHIMIQUES DU PECO. CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE

# BAGILOXXIIE

MANGANATE CALCICO - POTASSIQUE

en ampoules de 5 cc

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux USINES CHIMIQUES DU PECQ.39. Rue Cambon. PARIS

**①** 

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes,68

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# **VICHY CELESTINS**

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# DIAL Tiba.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'*INSOMNIE* essa

Rapidement résorbé, vite chame, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désa-

Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ECHANTILLONS: c

LABORATOIRES CIBA O. ROLLAND, Phien, Place Morand, à LYON.

Établissement Thermal ouvert toute l'année.

# SALIFS DE BÉARN

Climat ešdatif doux et tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANCLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. 

# Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

# REVUE DES REVUES

Traitement intrarachidien des affections syphilitiques et parasyphilitiques du système nerveux (GONZALO R. LAFORA, Rev. neurolog., 1919, nº 8).

Dans les affections syphilitiques du système nerveux, les signes de laboratoire ont plus de valeur que les symptômes cliniques ; ils précèdent souvent ceux-ci et ils persistent après eux ; c'est d'après leur amélioration ou leur disparition que doit se guider la thérapeutique. Ces signes de laboratoire se groupent en cinq réactions, qui sont: ro la réaction de Wassermann dans le sang ; 2º l'augmentation des globulines dans le liquide eéphalorachidien ; 3º la lymphocytose et la présence de cellules plasmatiques dans ce liquide ; 4º la réaction de Wassermann dans ce liquide ; 5º la réaction de Lange (1913) ou de l'or colloïdal dans ce liquide. Quand on emploie de fortes doses de liquide céphalo-rachidien. la réaction de Wassermann est positive dans tous les eas de tabés et de paralysic générale; mais si on n'emploie que 2 centimètres cubes de liquide, cette réaction est positive dans 80 à 95 p. 100 des cas de paralysie générale, tandis qu'elle est négative dans presque tous les eas de syphilis cérébrospinale et même daus la plupart des cas de tabes, ce qui permet de distinguer la paralysie générale et la syphilis cérébro-spinale.

Tandis que les lajections intraveineuses de novarsenbeuzol et de préparations mercuirileis solublas i ont souvent aueure action sur le tabes et la paralysis générale, un traitement intrarachidi en entraire une régression notable des symptômes cliniques et des signes de laboratoire. Dans les syphilis nervenses simples, avec réaction de Wassermann positive dans le sang et négative dans le liquide edphalo-reachidien, on emploiera d'abord la méthode intraveineuse; si quatre à cinq injections n'ent donné aueur résultat elinique on lui associera la méthode intrarachidienne. Dans les autres eas, il vant mieux recourir d'emblée aux deux méthodes.

La méthode intrarachitienne de Lafora consiste à injecter alternativement un sérum néosalvarsmisé et un sérum mercurialisé. L'excipient est le sérum sanguin du malade, sérum centrifugé en tubes fermés et chauffés pendant une demi-leure à j.59°, Les ampoules de sérum néodant une demi-leure à j.59°, Les ampoules de sérum néodant une demi-leure à j.59°, Les ampoules de sérum néodant une demi-leure à j.59°, Les ampoules de sérum néodant une demi-leure à j.59°, Les ampoules de sérum néodant une demi-leure à j.59°, Les ampoules de sérum néodant une de leur de leur de leur néodant une de leur de leur neuron de leur de leu

salvars:misé contiennent 2 à 8 milligrammes de néosalvarsau dissons dans le sérum; celles de sérum mercurialisé contiennent r à 4 milligrammes de sublimé dans la proportiou d'un milligramme de sublimé pour 1 à 2 centimètres cubes de sérum.

Après avoir extrait 15 centimètres cubes de liquide céphalo-rachidien, on mélange le sérum à injecter avec 5 centimètres cubes du liquide recueilli ; l'injection est faite très lentement. La méthode intraveineuse doit précéder la méthode intrarachidienne ; on fait toujours au préalable quatre à cinq injections intraveineuses de cyanure de mercure et de novarsénobenzol. La première injection întrarachidienne est faite avec le sérum néosal. varsanisé, paree qu'il produit des réactions moins vives que le sérum mercurialisé. Ou n'emploie d'abord que 2 ou 3 milligrammes de novarsénobenzol et un milligramme de sublimé. Selon l'intensité de la réaction, on maintient ees doses on on les augmente progressivement, sans dépasser la dose de 4 milligrammes de sublimé et de 8 milligrammes de novarsénobenzol. Les injections sout séparées par des intervalles de vingt à quarante jours, pendant lesquels on fait le traitement intraveineux. La réaction se produit deux ou trois heures après l'injection intrarachidienne; elle consiste en frisson, élévation de température à 38 ou 39°, nausées ou vomissements, céphalalgie et rachialgie.

Il y a parfois une aggravation temporaire des troubles mentanx chez les paralytiques généraux, des douleurs et de l'ataxie chez les tabétiques ; mais bientôt les signes cliniques et les signes de laboratoire régressent plus ou moins vite. Ce traitement est presque toujours très effieace daus le tabes ; e'est aussi le moyen le plus rapide d'arrêter l'amaurose progressive de l'atrophie optique syphilitique; enfin, il agit beaucoup mieux que le simple traitement intraveineux sur les douleurs des radiculites syphilitiques. Dans la paralysic générale, il n'est efficace que s'il est employé dès les six on huit premiers mois de la maladie ; si on ne peut encore affirmer qu'il donne alors la guérison, du moius produit-il des rémissions qui persistent pendant plusieurs années. Par coutre, il semble être nuisible dans les sciéroses médullaires systématisées. L. B.





# **Prescrivez**



# MORRHUËTINE JUNGKEN

Produit Synthétique — sans HUILE — sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de Lymphatisme
Convalescence d'Opérations
ou de Maladies infectieuses
États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5 \*\*.

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

# ATOPHAN-CRUET

PRODUIT FRANÇAIS

# COUPE

l'attaque de goutte modifie la diathèse goutteuse

選 選

Cachets de 0,50 gr.



Fabrication Française

# AGIT

plus vite que les salicylates dans les

rhumatismes articulaires

滋 滋

Cachets de 0,50 gr. 3 à 8 par 24 heures.

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS. = Littérature et Échantillons : 13, rue des Minimes, PARIS

### NOUVELLES

Conditions nouvelles des concours pour les postes de d'ailense.—Les dispositions suivantes, qui sont extraites de l'ensemble du décret présidentiel du 13 mars 1919, s'appliquent aux sailes Sainte-Anne, de Villejüf, de Vauchuse, de Ville-Evrard, de Maison-Blanche et de Moisselles.

Art. 2. — Les coneours dont les opérations s'effectueront, à Paris, par les soins du préfet de la Seine, seront annoncés au moins deux mois à l'avance.

CONDITIONS D'ADMISSION. — Art. 3. — Sont admis à prendre part au concours, les seuls médecins du cadre des asiles publics remplissant, au moment de leur inscriptiou, les couditions suivantes:

Pour les directeurs-médecins et médecius en chef, être âgés de moins de cinquante ans révolus ;

Pour les médecins adjoints, avoir six ans de services effectifs dans leur grade. Art. 4. — Les candidats qui désirent prendre part

Art. 4. — Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter à la préceture de la Seine (direction des affaires départementales, service des allénés, 1rª tureau, 2, rue Lobeau, Paris) pour obtenir leur inscription, en déposant les certificats on diplômes constatant qu'ils remplissent les conditions d'exercice preserites à l'article 3.

Art. 5. — La liste des candidats admis à prendre part au concours est close trois semaines avant la date d'ouverture du concours et arrêtée par le ministre de l'Etygéne, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, après avis du préfet de la Seine.

Composition du jury. — Art. 7. — Le jury est composé comme suit :

Un inspecteur général des services administratifs du ministère de l'Intérieur, nommé par le ministre, président:

Trois médecins en chef des asiles publics d'aliénés de la Seine parmi lesquels pourra figurer le professeur de clinique des maladies mentales faisaut fonctious de médecin-chef à l'asile clinique Sainte-Anne.

Uu médeciu en chef appartenant, soit à la maison nationale de santé, soit aux quartiers d'hospice de Bicêtre ou de la Salpêtrière, soit à l'infirmerie spéciale près la préfecture de police.

Deux directeurs-médecins ou médecins en chef du cadre des asiles publics d'aliénés en fonctions dans les départements autres que celui de la Seine.

Deux suppléants, dont l'un pris parmi les directeursmédecins et médecins eu chef des asiles de la Scine, l'autre parmi les directeurs-médecins ou médecins en chef du cadre en fonctions dans d'autres départements que la Seine.

Les listes des médechis parmi lesquels sont tirés ansort les membres du jury sont arrêtées par le ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, sur la proposition du directeur de l'Assistance et de l'Prigèties publiques, après avis du préfet, et doivent comprendre tous les médeches des asiles de la Seine et tous les médeches des asiles de provinee u'ayant pas fait, acte de candidat, comptant au moins ciuq aus de grade et u'ayant pas pris part aux opérations du précévent concours, aucum juge, sauf le président, ne pouvant faire partie de deux jurys consécutifs.

NATURE DES ÉPREUVES. — Art. 9. — Les épreuves du concours sont ainsi réglées :

1º Une épreuve orale (clinique, traitement, assistance) sur deux malades de sexe différent d'un service d'aliénés. Le candidat aura une heure et demie pour l'exameu des deux malades, une heure de réflexiou et une heure pour l'exposé.

2º Une épreuve écrite, sons forme de rapport médicofigal, sur un malade d'un service d'aliénés. Le dossier administratif sera mis à la disposition du candidat, auquel il sera accordé une heure pour l'examen et deux beures pour la rédaction du rapport. Des livres, dont la liste sera arrêtée par le jury, pourront être mis à la dissosition des candidats.

3º Une épreuve de titres et travanx scieutifiques, dont la liste et les documents justificatifs seront reuis au jury avant l'ouverture du concours. Les titres et travaux seront l'objet, de la part de chacuu des candidats, d'un exposé oral d'une durée maxima de trente minutes.

Une note apéciale sera réservée aux états de services. D'URG 6's RAIR DU CONCOUSS. — drt. in. — La police générale du concours est confiée au jury, qui détermite notamment les règles à appliquer au choix des compositions, à la lecture et à la remise des coples, désigne les services où doivent être subles les épreuves cliniques, fixe le choix des malades qui seront l'objet de ces épreuves et prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité et la sincerité du concouré.

Le 9° Congrès des étudiants. — Les vœux suivants ont été adoptés par le 9° Congrès des étudiants :

ete adoptes par le 9º Congrei des étudiants ;

« Sursia d'appel et facilités permettant aux étudiants de saivre les cours, même une fois incorporés ; réparations à accorder aux étudiants déamblisés de la médicine et de la pharmacie ; accession des femmes à tous les grands universitaires; certaino au ministère des Affaires étrangères d'un office de propagande intellectuelle à l'étrangère ; gratuité des inscriptions pour les étudiants inscessiteux et relèvement du prix pour les étudiants étrangers ; et en de la taux des bourses de voyage; création de restaurants et hôtels coopératifs avec l'appoint des municipalités, de l'Université et du gouvernement; affiliation des associations d'étudiants à la Confédération générale des travailleurs intellectuels.

Ajoutons qu'n la séance de cluture, M. Luchaire, chef de cabinet du ministre de l'Instruction publique, a donné l'assurance que tous ces vœux seraient examués avec bienveillance.

Don de M Douglas-Flattery à l'Institut bactériologique de Lyon. — Un philanthrope américain, M. Douglas-Flattery, vient de faire don à l'Institut bactériolocique de Lyon d'une somme de 100 000 francs.

Le don et la façon d'utiliser cette somme font le plus grand honneur au donateur. Les iutérêts de cette somme constitueront, en effet, une bourse annuelle destinée à un élève de l'Université de Lyon pour lui permettre de consacrer son temps à des travaux de laboratoire sur les maladies infectieuses.

Bureau municipal d'hygiène de Nevers. — La vacance du directeur du bureau municipal d'hygiène de Nevers est déclarée ouverte. Le traitement est fixé à 7 000 francs par an, plus 2 200 francs pour tous services accessoires

# NOUVELLES (Suite)

Les candidats ont jusqu'au 5 mai pour adresser au ministre de l'Hygiène leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications et références,

Enfants assistés de la Seine. - - Sont nommés médecins du service des enfants assistés de la Seine : M. Allard, pour la circonscription de Boulogne-sur-Mer (ageuce de Montreuil); M. Dehée, pour la circonscription de Saulty (agence de Doullens).

Médecin de l'état civil. - Le Conseil municipal de Paris vieut d'adopter un projet de délibération portant que les honoraires attribués aux médecius de l'état civil leur seront payés au tarif ci-dessous, à partir du 1er janvier 1020. savoir :

« 7 francs par constatation de unissance et 9 francs par constatation de décès effectuée dans l'arrondissement auquel est affecté le médecin ;

« 10 francs par constatation de unissance ou de décès faite à Paris, mais hors de l'arrondissement d'affectation; \* + 16 francs, frais de voyage compris, pour chaque constatation effectuée hors Paris et dans les limites du département de la Seine.

La lutte contre le cancer. - En vue de lutter contre le caucer dont les cas semblent sc multiplier (3 073 cas déclarés en 1910 et 3 619 en 1919), M. Le Troquer vieut de prendre l'initiative d'une proposition eu vue de la création d'un dipensaire-hôpital autonome scientifiquemeut rattaché à l'Institut du radium de l'Université de Paris, et auquel seront confiés deux grammes et demi de radium achetés à l'aide d'un crédit de deux millions et demi que demande également M. Le Troquer.

Cinquantenaire médical en Beigique. -- Le jubilé professionuel du Dr Dechesne cût atteint un double but sans la maladie qui a privé le Dr Piron, de Roelenge, du plaisir de se joindre aux amis du Dr Dechesne.

Le Dr Piron a, lui aussi, dépassé le ciuquantenaire médical. Diplômé en 1868, il a passé toute sa carrière à Roclenge-sur-Geer, où, durant quaraute-neuf ans, il a rempli les fouctions de bourgmestre. Le Dr Piron, président du conseil d'administration de la Médicale, devait, ce même jour, recevoir les félicitations des confrères réunis autour du véuéré Dr Dechesue.

Étudiants étrangers. -- Par décret du 25 mars, des crédits serout affectés pour exouérer les étudiants étrangers des droits scolaires. Les étudiants qui solliciteront cette exonération devront justifier d'une counaissance suffisante du français.

Voyage médical à Vichy. --- Les professeurs et les élèves des cours de vacances de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu sur les muladies du foie et du paucréas, institués et professés sous la haute direction de M. le Pr Gilbert de la Paculté de médeciue, ont visité, les 10 et 11 avril, à l'issue des cours, les sources et les installations de l'établissement thermal de Vichy.

Sous la conduite de M. le Pr agrégé Maurice Villaret, les D'a Lippmann et Chabrol, anciens chefs de clinique du Dr Chiray, médecin des hôpitaux de Paris, des Dra Paul Descomps, Deval et Dausset, chefs des laboratoires de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, les auditeurs des cours comprenant de très nombreux médecins étrangers, ont été reçus par les représentants de la Compagnie fermière et la Société des sciences médicales de Vichy.

Une soirée musicale très réussie, donnée le samedi

19 avril dans les salles du Casino, fut d'abord offert aux professeurs et docteurs, ainsi qu'aux médecins de la station thermale de Vichy.

Le lendemain matin, dirigés par des médecins de la Société des sciences médicales et par le Dr Aimard, de l'établissement thermal, les invités de la Compagnie out pu examiner en détail et apprécier la perfection des installations et divers services de cet établissement : baius, douches, mécanothérapie, électrothérapic, radiologie, puis ils out visité les sources universellement réputées: Grande-Grille, Chomel, Hôpital, Célestius, aiusi que les intéressants travaux de captage de cette dernière source.

Un banquet fut offert à l'hôtel du Parc par la Compagnie fermière. Des toasts de bienvenue ont été prononcés par l'iuspecteur général de la Compagnie, qui porta la santé de M. le Pr Gilbert, sur l'initiative duquel l'excursiou fut réalisée, et par M. le Dr Chabrol, de la station thermalede Vichy, qui insista sur les lieus étroits de fraternité et d'affinité de race unissant les médecins frauçais à leurs collègues gréco-latins, largement représentés parmi les auditeurs des cours de l'Hôtel-Dieu. Puis M. le Dr Lippmann, dans une spirituelle improvisation très applaudie, remercia les représentants de la Compaguie d'avoir organisé à l'improviste, dans les meilleures conditions, une visite quelque peu prématurée, avant l'ouverture de la saison thermale.

Enfin un auditeur des cours, M. le Dr Jean Goffin, de Bruxelles, se fit en termes très chaleureux l'interprète de ses coudisciples étrangers pour remercier à la fois la Compagnie fermière et les médecins de Vichy de leur bon accueil, et leurs professeurs du zèle avec lequel ils lenr avaient prodiqué un cuscignement si apprécié, dans les cours de perfectionnement de l'Hôtel-Dien.

Faculté de médecine. - M. LAIGNEL-LAVASTENE, agrégé, chargé du cours de clinique des maladies mentales et de l'encéphale, reprendra ses leçons cliniques le dimanche 2 mai, à 10 h. 30, et les continuera les mercredis et dimanches suivants à la même heure à l'Asile clinique (Sainte-Anne), 1, rue Cabauis.

Première lecou : Les femmes à barbe.

Consell supérieur d'hygiène. -- Sont nomniés auditeurs au Conseil supérieur d'hygiène publique de France : M. Bouchard, auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat, ancien chef du cabinet du sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur.

M. Louis Bonnier, iuspecteur général des services techniques d'architecture et d'esthétique de la préfecture de la Seine.

M. Kohn-Abrest, directeur du laboratoire de toxicologie à la préfecture de police, chef des travaux toxicologiques au laboratoire de médecine légale de l'Université de Paris.

Réorganisation du service des médecins de colonisation. - Les dispositions de l'article 10 du décret du 6 décembre 1913 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« ART. 10. - Ont également droit aux secours médicaux gratuits, pour eux et leurs ascendants et descendants à leur charge et résidant avec eux, les agents des administrations publiques dont le traitement ne dépasse pas 4 000 francs et qui n'ont pas d'autres ressources.

« La liste de ces agents sera dressée aunuellement par - 257 -

# NOUVELLES (Suite)

la Commission et sera susceptible de revision dans les mêmes eonditions que la liste des indigents, le souspréfet pouvant toujours rétablir d'office sur la liste des agents indément exclus ou omis.

On peut se demander si l'extension de la gratuité des soins se trouve vraiment justifiée, et si les médecins civils, libres de toute dépendance administrative, n'auraient pas pu se charger de soigner eux-mémes les employés au traitement de 4 000 france, en demandant à ceux-ci des honoraires qui fussent en rapport avec la situation sociale.

Si les traitemeuts sont insuffisants, qu'on les élève. Mais ce qui paralt inconcevable, ce qui heurte la conception moderne du droit public, dirons-nous, c'est la gratuité des soins accordée à des salariés.

Qu'en pensent les médeciens de l'Algérie?

Pour ou contre la suppression des thèses. — M. de Menthon et M. Ducos, députiés, ont tous deux exposé à M. le ministre de l'Instruction publique que les thèses de doctorat nécessitent des frais d'impression très élevés qui génent considérablement les candidats et en carretur lusieurs, et demandent s'îl ne serait pas possible de supprimer la meure exigeaut leur impression à 110 exemplaires, coûteuse, néfastate aux études et inutile, vu le petit nombre de lecteurs de ces thèses, en remplaçant cette impression obligatoire par une dizaine d'exemplaires à la machine à écrire, conformément au vour récemment émis par une réunion de professeurs de Paris. (Question du 2 y févrir et du

4 mars 1920.)

Réponse. — L'impressiou et la publication des thèses de doctorat sont des garanties auxquelles il conviendrait de ne renoucer qu'avec prudence. D'autre part, les thèses sont échangées avec les principales universités étrangères. On ne peut guère supprimer cet céhange ul est un de nos melleurs moyens de propagande scientifique. Toutes les grandes universités étrangères pratiquent ces échanges. Il faut done trouver un moyen pour que les thèses d'une réelle valeur puissent toujours parvenir dans les grandes universités étrangères. Le ministre de l'Instruction publique se préoccupe de concilier ces intérêts divers.

Ollidque ophilalmologique de l'Hôle-Dieu. — Le professeur F. DR IAPRISONNE, assisté de MM. le professeur agrégé TERRHEN et des D<sup>m</sup> HAUTANT, otorhinologiste des hôpitaux, GUI'JERINOY, chef des travaux de physique des hôpitaux, GUI'JERINOY, chef des travaux de physique et de laboratoire, commencera le 11 mai 1920 un Cours de perfecioinement, avec examens cliniques, travaux pratiques de misiecine opératoire et manipulations de laboratoire.

Les leçons et exercices pratiques auront lieu tous les jours en mai et juin.

Un certificat spécial sera délivré à la fin du cours. Les docteurs et étudiants frauçais et étrangers qui désirent suivre ce cours devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine. Le nombre des auditeurs est limité à quarante. Les droits à percevoir sont fixés à 100 francs.

Cours d'orthopédle de M. Calot (de Berck). Du lundi 17 mai au 23 mai, en sa clinique de Paris, 69, quai d'Orsay. — Ièn sept jours, de 2 heures à 7 heures, enscignement de l'orthopédic indispensable aux praticins (Orthopédic, tuberculoses externes, fractures). Avec exercices pratiques pour médecins et étudiants français et étrangers. Les explications peuvent étre données en espagnol et en anglais par M. Calot et ses assistants. Droitd'finscription: 1cofrance. Le nombre des places étant limité, écrire dès maiutenant à M. Calot, 60, quai d'Orssy, Paris.

Radio et radiumihérapie en gynécolegie — M. le Pr RECASENS, doyeu de la Faculté de médecine de Madrid, fera le mercredi 28 avril, à 10 heures, amphilitéátre de la clinique Tarnier, une conférence sur l'état actuel de la radio et de la radiumthérapie en gynécologie.

Legons sur la syphilis du systâme nerveux. — Le DV LIMERDDH Commencera le dimanche 2 mai, à 10 h. 30 du matin, au dispensaire de syphiligraphie, 54, rue Saussure (179), une série de legons sur la syphilis du systême nerveux et son traitement, avec présentation de malades, et les continuera les dimanches suivants, à la même heure.

Amphithéâtre d'anatomie. M. PIERRE SEBILEAU, directeur des travaux scientifiques; Conférences de Bactérlologie clinique avec travaux pratiques.

Le cours de bactériologie clinique (avec travaux pratiques) en dix-sept leçons, par M. le D. Groges Parov, chef de laboratoire, commeucera le lundi 10 mai 1920, à 2 heures, et continuera les lundi, mercredi et rendredi à la mêtue heure.

Ce cours est gratuit pour les internes et externes des hôpitaux. Le uombre des élèves admis comue auditeurs n'est pas limité. Vingt élèves seront seuls admis aux manipulations. Droit d'inscription: 150 francs.

Facuité de médecine de Strasbourg. — 'Un enseignement pratique de la dernatologie et de la vénéréologie, destiné aux médecins praticiens et aux médecins étrangers, sera organisé à la clinique dernatologique de la Facuité de médicine de Strasbourg du 1º mai au 1 şi uillet prochain, par M. le professeur L.-M. PAUTRIER, assisté du personuel de la clinique.

Ce cours comprendra 40 leçons de clinique et 10 leçons de techniqu de laboratoire appliquée au diagnostic, à raison de 5 leçons par semaine. Il sera essentiellement et récliement pratique.

Chaque auditeur sera individuellement exercé à toutes les manipulations thérapeutiques : pansements dermatologiques, galvano-cautérisations, scarifications, applications de neige carbonique, injections intraveineuses, injections de novarsénoberzol, etc.

Un certificat sera délivré à chaque auditeur du conts. En plus de la bibliothèque universitaire de Strasbourg dont la richesse est proverbiale et qui vient comme importance immediatement après la Bibliothèque nationale de Paris, ils auront à leur disposition la Bibliothèque privée de la Clinique qui contient toutes les revues de la spécialité et toute la littérature dermatovénéréologique.

Le groupement, dans l'enceinte de l'hôpital civil, de tous les Instituts scientifiques et de tous les services de cliniques générales et spéciales, permettra aux chercheurs désireux de s'instruire, de fréquenter tel autre enseignement ou tel autre service, sans la moindre perte de temps.

### NOUVELLES (Suite)

Le droit d'inscription pour la totalité du cours est de 300 francs. Uu cours supplémentaire réservé à la pratique de la réaction de Bordet-Wassermann sera organisé s'il réunit un nombre suffisant de travailleurs.

Prière de s'iuscrire le plus rapidement possible en écrivant à M. le professeur Pautrier, clinique des maladies cutanées de la Paculté de médecine, hôpital civil. L'horaire détaillé des cours sera envoyé sur demande.

Hôpital Trousseau. - Enseignement clinique. -MM. NETTER, LESNÉ, HALBRON, médecins, et M. HALLO-PEAU, chirurgien, font tous les mardis à 10 h. 30, une leçon de clinique et de thérapeutique pratique, avec présentations de malades.

24 ANRIL. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 lt. 45 par M. le D' VILLARET, agrégé: La rééducation

10 h. 15 par M. le D' VILLARIT, agrigis : La récilucation des blessés de guerre du système nerveux.
24 AVRIL. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beudjon. M. le professeur Actian : Leçou elhique sur l'est paris de l'action de l'ac

des débiles et des déments. 26 AVRIL. — Paris. Concours de médecin du dispensaire de salubrité

M. le Dr VIII.ARET: Anatomie de la circulation portale normale et pathologique.

20 AVRII. — Marseille. Concours de l'externat des

hôpitaux.

26 AVRII. — Marseille. Concours de chef de clinique ophtalmologique à l'École de médecine de Marseille. 27 AVRII. — Paris. Hôpital Laëanec, 11 heures. M. le Dr LEREBOULLET : Leçon clinique avec présentation de malade

maiade.
 28 AVRII. — Paris. Faculté de médecine, 18 heures.
 M. le Dr VII.JARET : Histologie de la circulation portale.
 28 AVRII. — Paris. Hôtel-Dicu. Clinique médicale.

28 AVRII. — Paris. Hötel-Dieu. Clinique médicale. M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45; Tresentation de malades. Notions de thérapeutique pratique. 28 AVRII. — Paris. Asile Sainte-Anne, 1 h. 30. M. le D' LAUGNEL-LAVASTINE: L'Internement. 28 AVRII. — Paris, Chilque oto-rhiuo-laryngologique (höpital Lariboistere). M. le professeur Sellulard. A lo heures, leçon de M. le D' P. LEMATRAE I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Es voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Le voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Le voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Le voies de M. le D' P. LEMATRAE. I. Le voies de M. le D' P. LEM naturelles en chirurgie faciale

naturelles en chirurgie factate.

28 Avril, — Paris. Chirique Tarnier, à 10 heures, con-férence de M. le professeur RECASENS, doyen de la Fa-culté de médecine de Madrid.

28 Avril, — Paris, Dernier délai de candidature pour

28 AVRII. — Paris. Dernier detai de candidature pour l'emploi de médeciu de la santé à Marseille.
30 AVRII. — Paris. Dernier délai de candidature pour le bureau d'hygiène de Valenciennes.
30 AVRII. — Paris. Hôpital Laënnec. 11 heures. M. le

Dr Harvier : Leçon elinique avec présentation de ma-

30 AVRIL. — Paris. Asile Sainte-Anne, 1 h. 30. M. le Dr Laignei,-Lavastine: Pathologie générale des psychoses

choses.

30 AVRIL. — Paris. Faculté de usédecine, 18 heures.
30 AVRIL. — Paris. Faculté de usédecine, 18 heures.
31 le DY VILLARY: Le syndrome d'hypertension por tale.
32 Marie de l'acceptation de l'acceptation

1er MAI. — Philadelphie. Dernier detal pour la reunse des mémoires destinés au. prix Alvarenga (envoi au secrétaire du Collège des médecins de Philadelphie). 1er MAI. — New Haven. Clôture des candidatures aux bourses Theresa Seessel à l'université Yale (Dean of

the graduate School, New Haven, Conn., Etats-Unis).

1 er Mai. — Paris. Dernier délai d'envoi au ministère

de la Marine des travaux destinés au prix Blache. de la Marine des travaux destines au prix discription pour le concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris. 2 Mai. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 10 h. 30. M. le DF LAIONEL-LAVASTINE: Les feuimes à barbe.

2 MAI. — Paris. Dernier délai pour les candidatures au poste de directeur du bureau d'hygiène d'Ivry-sur-

2 Mar. — Paris. Dispensaire de syphiligraphie, 54, rue Saussure, à 10 h. 30, ouverture des conférences du D<sup>7</sup> LE-REDDE.

3 Mai. — Paris. Concours d'agrégation de médeciue. 3 Mai. — Paris. Ouverture, à la préfecture de la Seine. du registre d'inscription pour le concours de médecin en chef des Asiles d'alténés de la Seine.

3 MAI. — Paris. Concours de médecin en chef du sana-torium Villemin à Angicourt.

5 Mat. — Paris. Dernier délai pour les candidatures au poste de directeur du bureau d'hygiène de Nevers. 6 Mat. — Paris. Hôpital de la Pitié, à 10 heures: M. le D' MAYCLAIRE: Les fractures de Dupuytren et leurs cals vicieux.

8 Mai. -- Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef de clinique des maladies uer-

pour le concours de chef de clinique des maladies uer-veuses à l'Icode de méticeine de Marseille. 8 Mai. — Paris, Bauquet de l'internat à l'Hôtel Cla-ridge, avenue des Chanjus-Elysées. 10 Mai. — Paris. Concours pour une place d'agrégé d'obstétrique à la Faculté de Paris et pour une place d'agrégé d'obstétrique à la Faculté de Lyon. 10 Mai. — Paris. Congres d'oto-rhino-laryngologie

à l'hôtel des Sociétés savantes.

10 Mai. — Paris. Concours d'agrégation de chirurgie.
10 Mai. — Paris. Concours d'agrégation d'obstétrique.
10 Mai. — Paris. Concours de médaille d'or de phar-

macie. и мм. — Paris. Concours de médecin de l'Assistance à domicile. 11 Mai. — Paris. Ouverture du cours de perfectionne-

ment d'ohptalmologie à l'Hôtel-Dieu. 11 Mai. - Paris. Ouverture des conférences d'ophtalmologie de MM. Terson, Baillard, Landolt, à l'hôtel des Sociétés savantes.

17 Mai. — Paris. Concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris.

# **Todéine** MONTAGU

(Bi-Todure de Codéine)

Toux GOUTTES (Xg =0,51) EMPHYSEME SIROP (0.04) PILULES (0.01) ASTHME

# **roméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

68, Beulevard de Port-Royal, PRRIS.

OUTTES (IE = 0,04) SIROP (0.03) PILULES (0,04) AMPOULES (0.00)

OUX Perveus SCIATIOUE

49, EGREEM de Port-Royal, PARIS

# 

me la TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE les lésions. ns lait, bouillon. Bien toleree — Par f absorbée.

ns à l'Adadémie des Sulances (Stance du 25 Février 1917) et à la Sociélé de Blotogle (Stance du 17 Février 1917). Litterature et Echantillons : Lebe 2. Place du Théâtre-Fra Dir\*: A CÉDARD, Pharm. de i\* cl., anch pratoire d'Endocrinologie -snosis, Paris en Interne des Hôje de Pari

### RIÉTÉS

et l'ode de J. Racine

Depuis la «maladie de Calais» contributado 1658 (1), soit de l'âge de vingt aus jusqu's cent de vingt-cano, le roi Louis XIV, bien qu'il fait d'une sauté foncièrement fragile, ne présenta pas d'entité morbide qui mérite spécialement d'être notée. Cependant on remarque, parmi les diverses indispositions ou anomalies relevées par Vallot (2) qui était encore premier médeein, une certaine prédominance indisentable de troubles gastrointestinaux, notamment de «flux de ventre».

On sait que le fils de Louis XIII naquit avec une «faiblesse d'estomac», ainsi qu'avec deux dents pour apanage, à l'instar de Carius Dentatus, de Robert le Diable, de Richard VI d'Angleterre, de Mazarin, de Mirabeau, comme le relate le Dr Cabanès (3). Le roi-soleil avait une dentition déplorable dont il se plaignit sérieusement à partir de l'âge de trente-huit aus. En dehors d'un abcès dentaire signalé en 1678, il survint sept ans plus tard, soit en 1685, année du mariage de Louis XIV avec Mmº de Maintenon, des complications plus graves. Ce fut une carie du maxillaire avec perforation du sinus gauche. On dut arracher toutes les dents du maxillaire supérieur de ce côté. Et à la suite de cette extraction multiple, il subsista dans la mâchoire une solution de continuité telle que, si Louis XIV buvait ou se gargarisait, le liquide lui passait de la bouche dans le nez d'où il coulait « comme une fontaine » (.1).

On sait d'autre part que Louis XIV était d'un appétit vorace. Il avalait eu vrai glouton, sonvent «quatre pleines assécttes de soupes diverses, 
un faisau entier, une perdrix, une grande assécté et salade, deux grandes tranches de jambon, du 
mouton au jus et à l'ail, une assécté de pâtisserie 
et puis encore du fruit et des cutis durs » (5). Il 
tenait eet appétit de sa mère. «Il mangeait si 
prodigieusement et solidement soir et matin et si 
également encore, qu'on ne s'accoutunuait point à 
le voir » (Duc de Saint-Simon).

\* \* \*

En l'année 1663, l'émotiou publique fut soumise à une nouvelle épreuve. La reine Marie-Thérèse

avait contracté la rougeole, mais une rougeole migne dont elle fut guérie après quelques jours. 🛶 roi, qui n'avait pas quitté la malade ni de jour de nuit, décida de la conduire à Versailles, pour qu'elle y terminât sa convalescence. Mais avant le départ de Paris, le soir du 28 mai, le royal époux se sentit incommodé par des maux de tête, par des « inquiétudes », par de la lassitude générale. Il passa une assez mauvaise nuit. Vallot expose, dans le Journal de la santé, qu'il prescrivit une saignée le matin ainsi qu'un lavement le soir. A cette époque, une telle médication était dans l'ordre classique des choses thérapeutiques. Il y eut une amélioration momentanée. Mais comme Vallot avait, déclare-t-il, prévu la rougeole, il déconseilla le départ pour Versailles : vaine exhortation. Le roi quitte Paris dans la soirée du 28 mai. Aussitôt arrivé à Versailles, il fait une courte promenade et se couche. Mais voiei que les mêmes manifestations surgissent de nouvean : maux de tête, lassitude, fièvre, « Le lendemain la rougeole parut : mais comme elle ne sortait pas assez librement, et que la fièvre persistait, le sieur Vallot, premier médecin de Sa Majesté, lui fit tirer du sang sur les deux heures de l'après-midi. Ensuite duquel remède accompagné de cordiaux, les rougeurs parurent en abondance et les accidents diminuèrent jusqu'au 31 sur les cinq heures du soir (6), » Mais le lendemain les symptômes généraux s'aggravèrent : poussées continuelles de sueurs abondantes, vomissements répétés, «flux de ventre», mouvements convulsifs. Toute la Cour fut prise d'une inquiétude extrême. Vallot, qui affirme n'avoir désespéré à aucun moment, fit réveiller Guénault, premier médecin de la reine, pour qu'il l'assistât dans une nouvelle saignée laquelle fut pratiquée à quatre henres du matin. Louis XIV n'enfut pas moins à deux doigts de la mort. Se sentant en dauger, il fit venir son confesseur, le Père Le Tellier, et le chargea de prévenir la reine mère Anne d'Autriche. Mais « quelques heures après, écrit Mme de Motteville (7), il se porta mieux et Dieu redonna la santé à ce Prince dont la France avait grand besoin ».

l'ân ces alternatives d'amélioration et d'extrême gravité de la maladie, l'angoisse publique était passée par des paroxysmes. Car ce jeune monarque absolu, qui gouvernait saus ministre (8), qui avait la « superstition de la royanté « (a), qui \*vaidomait aux plaisirs et multipliait les fêtes, ce même monarque était enveloppé du respect du peuple auquel il avait donné du pain lors de la disette de 1662,

<sup>(1)</sup> Voy. Paris médical, 13 mars 1920.

<sup>(2)</sup> In Journal de santé du roi Louis XIV.

<sup>(3)</sup> In Cabinet sceret de l'histoire, tome, II. Les dents de Louis XIV.

<sup>(4)</sup> Voy. Dr Cabanès, loc. cil.

<sup>(5)</sup> Lettre de la princesse Palatine, 5 décembre 1718, t. II, p. 37.

<sup>(6)</sup> Gazette de France, 9 juin 1663, p. 537.(7) Mémoires, t. IV, éd. 1739, p. 206.

<sup>(8)</sup> Mazarin était mort en 1661.

<sup>(</sup>q) Voltaire, Siècle de Louis XIV.

auquel il avait remis 3 millions de taille (1). Aussi la guérison fut-elle apprise avec allégresse. Il y eut des manifestations publiques de la joie générale.

Nous reproduisons ci-dessous, à titre de curiosité, une ode composée, en ces circonstauces, par Racine et qui lui valut, dit-on, d'être présenté à la Cour. Le poète avait alors vingt-quatre ans. Nous respectons scrupuleusement l'orthographe primitive que d'autres ont modifiée, en publiant ci cette poésie d'après l'imprimé d'origine paru en 1663 «chez Pierre le petit, imprimeur et libraire ordinaire du Roy, rue Saint-Jacques, à la Croix d'Orn, M. D. C. IXIII 5 (2).

### ODE

SUR LA CONVALESCENCE DU ROY

Revenez, troupes fugitives, Plaisirs, Jeux, Crices, Ris, Amours, Qui croyex dejà sur nos rives Butendre le bruit des tambours : Lovs vit, et la perdide De l'insolente maladie Qui l'avait oxé menacer, Pareillé à ces coups de tonnerre Qui ne font que bruire et passer, Na fait qu'épovanter la terre.

Mais vous ne sçauriez vous résoudre A venir si tost en des licux
Où vous avez eru que la fondre
Estati preste à tomber des cleux.
Il dans la frayeur où vous estes
Vous avez beau voir sur nos testes
Le ciel tout-à-fait éclairey;
Vous ne vous rassurez qu'à peine
Est n'ozez plus paroistre icy,
Oue Lovyis ue vous y rameine.

Tel sur l'empire de Neptune
Paroist le timide Nocher
Qu'un excès de bonne fortune
A sauvé d'un affreux rocher:
Ses yeux où la mort paroist peinte,
Regardent lougtemps avec crainte
L'horrible sommet de l'écueil;
Bt le voyant si redoutable
Il tremble encore, et le cerceuil
Luy paroist presque inévitable.

Mais à moins que d'estre insensible Pouvait-on n'estre point troublé? Malgré leur constance invincible Les Vertus mesmes ont tremblé; Elles craiguaient que l'Injustice Levant toute barrière au Vice Ne leur fist des maux inouis; Et sous la conduite d'Astrée, Si nous eussions perdu Lovis, Alloieut quitter cette contrée.

Vous sçavez que s'il vous caresse Pour se délasser quelquefois, Il doune toute sa tendresse Aux Vertus dignes des grands Rois Bt qu'il suit bien d'autres maximes Que ces Princes peu magnanimes Qui n'aspirent à rien de beau ; Qu'un honteux loisir empoisonné, Et qu'ou voit descendre au tombeau, Sans estre pleurez de personne.

Fin estte aventure funeste
Tout le monde a versé des pleurs,
Jamais la colère céleste
N'avait plus effrayé les cœurs,
Non pas mesme au temps de nos Pères
Lorsque les destins trop sévères
Ettelgnirent ce beau solcil,
Ilignay, dont l'éclat admirable
Promettait un sécle pareil
A celuy que chante la Pable,

Ce que ny l'Ayeul ny le Père N'ont point fait au siècle passé, Aujourd'huy la Prance l'espère Du grand Roy qu'lls nous ont laissé; Et si la fortune irritée Par une fin précipitée Fust traversé nostre repos; Nous pourrions bien dire à cette heure Que le ciel donne les Héros Seulement afia qu'on les pleure.

Je sçay que sa gloire devance
Le cours ordinaire du temps,
Et que sa merveilleuse Bránce
Est pleine d'exploits delatans;
Qu'il a plus forcé de murailles,
Plus gagné d'illustres batailles
Que n'out fait les plus vieux guerriers;
Aussi les Parques étonnées
Croyoleut en contant ses lautiers
Qu'il avait recu trop d'années.

Mais enfin quoy que la Victoire S'empresse à le couvrit d'honneur, Il n'est point contant de sa gloire S'il n'achève nostre bonheur; Il veut que par toute la France La Paix ramene l'Abondance; It prévienne tous nos besoins; Que les biens nous cherchent en foule, Bt que sans murmures ny soins on aimable rêtne s'écoule.

VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV.
 Un in-4 de 8 pages, en caractères italiques, le nom de Racine étant à la fin, en lettres capitales. Se trouve à la Bibliothèque nationale (Res. Y° 1100, cartonné).



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans jegale dans l'arctérioscélerose, la préscheose, la l'abiterique, pour le tropisie. tropisie DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de coorr et se pre

CAFÉINÉE LITHINÉE les de le cardiopathies, fait disparaire le current et de ses manifesta current le cores la systèle. Ceur d'attribuse et de ses manifesta current le cores de systèle. Ceur de systèle cours de sing.

entent en boîter de 24. - Prix : 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS - PRODUIT

# Comprimés dosés à 0 er.50 d'hexaméthylène-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

des Voies Biliaires et Urinaires

Prescrivez

RÉFÉRENCES MÉDICALES; 

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc. 3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau freide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

# FARINES MALTEES JAMMET

CÉRÉ! "ES JAML\_T pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rechure et échanillous sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de Minomosnil, PARIS



# APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet apparell, qui s'adapte instantament sur toute doullit de lampe ou prise de courant, qui fonctionne aur tous courants continu, alter null, triplane, etc., qui a été recomu par les Electrobhérapeutes les plus trainents autar qualif que les aprends apparells, porreut une utilitation des plus pratiques des courants debaute fréquence en Dermatologie, razion des nombresses déctrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet également l'Auto-conduction ou D'Arnonvalisation, le Peliguration, de même que le traitement des fenticions des vois respiratoires par l'Ogone. — Sa consommation est de 22 watts et son poisé, dans une elégante bute painée de 27 xxxx y c. X were a décerudes (commé repré-absolue de tout danger, même employé par des Dectums non spécialisés.

Prix: 600 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE
68, Rue Condorcet, PARIS (9°)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

Qu'il vive donc et qu'il jouisse Des fruits de sa haute valeur. Que d'evant luy s'évanouisse Toute appareuse de douleur; Qu'auprès des beaux yanx de Tàsk'su Son grand Creur respire à son siso, lit que de leurs chastes amours Naisse une famille téconde A qui comblé d'heur et de jours Il puisse partager le Monde.

Bit vous, conspirez à sa joye,
Amours, Jeux, Ris, Grâces, Maisirs,
Bê que chaem de vous s'employe
A satisfaire ses désirs;
Empenchez que son grand courage
Qui dans mille travanx l'engage,
Ne le fasse trop tost vieillir;
Rendez ses beaux jours tonjours calmes,
Bit faites luy tonjours eucllif
Autant de Roses une de Palmes.

RACINE.

Sur la première page de l'exemplaire original auquel nous avons eu recours, figure une note manuscrite qui est « sans doute de M. Capperonnier » (1), garde de la bibliothèque du Roy» au XVIII° siècle. Cette note est ainsi conçue :

- «M. Beaucousin (a) posséduit deux exemplaires de cette ode qui parut imprimie cluz Fierre le petit en 1663, in-4 de 8 pages, en canzeléres italiques, le nom de Ractine ent en bas, en lettera capitales. L'avocat Issail, sumi de Ractine, l'avuit inscrée dans son exitologue des cuvres de ce grand poète. Il n'est point surprenant que son fis n'en fasce acueune mention, puisque dans la vie
- (1) D'après M. Paul Messaurd qui s'est chargé de la publication des Gürves de Racine lans l'édition des Grands Ferrivairs de la France (Effichette, 1865 et 1886 ; t. 137). All Cappersuller avait remplacé Médic et 1750 comme conservateur de la Bibliothière novale (Voy. Affred Franceite), valeur de la Bibliothière novale (Voy. Affred Franceite) publications, parmi lesquelès sun dels sur la conservation de Roy par Palabé C\*\*\* M.J.CC.XI,IV dont l'auteur ne serait autre que lui (Voy. 1884, nat.). Il mouratt e 1737.
- (2) Le propriétaire de l'exemplaire qui échoua à la Bibliothèque nationale.

de son père il y a une lacune depuis le 26 juillet 1662, jusqu'à son arrivée à l'aris au printemps de 1664, et que dans les lettres du père il y a une semblable laeme à la mênue époque. L'ode fut composée à l'occasion de la rougeole dont Louis XIV fut attaqué le g juin 1663 (3).

M. Paul Mesnard a reproduit cette ode dans l'édition des œuvres de Racine de 1865, en spécifiant l'avoir collationnée sur l'édition de Geoffroy parue en 1808, édition dans laquelle l'ode fut recueillie pour la première fois parmi les Œuvres de Racine (4), avec une orthographe s'écartant de l'imprimé de 1663 pour s'adapter à celle qui était en usage en 1808. M. Mesnard confirme d'une manière irréfutable l'authenticité de l'ode de Racine, en citant le passage d'un rapport de Chapelain à Colbert (5), rapport daté du 22 juin 1663 et se terminant ainsi : « J'aurai dans peu de jours une ode françoise d'un jeune homme appelé Racine, qu'il m'a apportée et qu'il repolit sur mes avis. La matière en est la guérison de Sa Majesté. «

Le même commentateur a cnı devoir ajouter en préface de la seconde édition (1886), à propos des vers français et latins de la première jeunesse de Racine, qu'on peut aimer à les trouver réunis à condition qu'ils ne figurent que dans un appeudice, à titre de simples curiosités, et qu'ils ne soient pas considérés comme faisant réellement partie des Ghyres de Racine.

### A. GELBERT et P. CORNET.

- (3) M. Paul Mennard (Inc. (tl.) relève deux pedites incursitudes dans cette note. ce fari, écrit-il, dans le comrant de 1663 que Raciae revint d'Uzés à Paris où il était lorsqu'il evrite vote ce le. La lacuae de nes elettres de Jeunesse, et nous-pagions de celles qui sont depuis longteuns commes, s'arrête un mois de novembre 1063; mais on les vavit d'abord mai datées. Il n'est pas tout à fait exact non plus que Louis XIV. de le de la vagacée de o juin. ce far, ur crifts, le 28 mail.
- (4) D'après M. Paul Mesnard, Geoffroy devait à M. Capperonnier la communication de l'exemplaire qui est à la Bibliothèque nationale.
- (5) Rapport sur des questions diverses, notamment sur « l'envolument des hommes de talent les plus propres à bien louer le Roi». — Le poète Chapelain, né à Paris en 1505 mort en 1674.

LE MONASTÈRE DU VAL DE GRACE JUSQU'A LA MORT D'ANNE D'AUTRICHE

Au nombre des monuments faisant époque dans notre histoire de l'art, le Val-de-Grâce occupe une place prédominante due non seulement aux per-



Façade du Val de-Grâce sous Anne d'Autriche (Gravure de l'époque)

sonnalités royales qui apportèrent au grand calme de savie monastique l'éclat de leur présence, mais encore et surtout à cette phalange d'artistes distingués qui travaillèrent sans relâche à son édification avec toute l'âme de leur génie.

Sa façade nous rappelle à elle seule les phases

successives de son évolution, par là même de son style; et pour mieux-comprendre son histoire promenez votre regard sur les demiers vestiges du passé: partout vous retrouverez des souvenirs se rattachant à la vie de cette pieuse reine, Anne d'Autriche, et à ce cerveau d'élite, la mère Marie Veni d'Arbouze de Sainte-Gertrude, fondatrice de l'ordre des Bénédictines de Notre-Dame du Valde-Crâce.

Quelle douce quiétude devait planer autrefois le long de ce grand cloître dont les dalles brutes et massives ne semblaient point faites pour les grands de la terre, sur ce cimetière, où dormirent en paix pendant une longue période les saintes âmes dont les prières montaient au ciel en un doux murmure et au sein de cette chapelle où reposaient autrefois les cœurs des rois et reines de France!

L'histoire du Val-de-Grâce remonte au troisième fils de Philippe le Hardi, Charles de Valois, et son édification c'est toute la vie d'une reine : avec Anne d'Autriche, le monument se construit, s'élève; méprisant les joies du monde, elle aimera la vie du cloître, elle trouvera là ses vraies confidentes et, ses heures de dévotion passées, elle ravillera sans relâche à l'organisation intérieure de l'abbaye. Quand tout sera terminé, elle y conduira. Louis XIV enfant et la pose de la première pierre sera ainsi faite par une main royale, touchante pensée d'une mère secondant la faiblesse du monarque de la puissance divine.



FERROPHYTINE

Sel ferrique neutre de l'acide anhydro-oxymetylène diphosphorique contenant 7,5 %, de fer et 6 %, de phosphore, ces deux éléments organiquement combinés sous une forme colloidale très assimilable.

La Ferrophytine est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques, accompagnés de dénutrition. La Ferrophytine ne fatigue jamais les voies digestives, ne provoque pas la constipation et ne colore pas les dents,

Cachets de 0 gr. 50, 1 à 3 par jour.

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE: ABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pharm., I, place Morand, LYON

# **HYPNOSE** SÉDATION NERVEUSE

# VERONDIA

Ses Indications :

Insomnies

Névropathie -- Hystérie

Tremblements -- Mal de Mer

Phénomènes convulsifs

Sa Composition:

O gr. 25 de Véronal (associé à l'Extrait de Passiflora incarnata), par cuillerée à soupe de

SOLUTION ou par COMPRIMÉ.

Ses Deux formes :

SOLUTION OU COMPRIMÉS

La forme COMPRIMÉS a été réalisée récemment sur la demande du Corps Médical pour certaines catégories de maladas

Ses Deux doses:

HYPNOTIQUE 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

SÉDATIVE 1 cuillerée à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, Paris

non from the forest respect to the tent of the state of t

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE

Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature :

LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS





SE SUCENT COMME UN BONBON



S'AVALENT COMME UNE PILULE

Si le Val-de-Grâce nous rappelle le passage de personnalités royales, il ne futt pas oublier que ceux qui contribuèrent le plus à sa gloire furent sans contredit les artistes les plus fameux de son époque : ce fut d'abord Mansard, architecte de la Couronne, Mignard, peintre de grand talent, gracieux dans sa peinture comme dans ses manières; Philippe et Jean Baptiste de Champaigne, peintres cuniuents et d'une facture très personnelle; Prançois Michel Angnier, Philippe Buyster, Thomes Régnauldin, Pierre Sarrazin, tous sculpteurs énniments...

Vers la fin du xure siècle, le fiel de Valois — tel drait sen nom—occupait dans lequariter dela rue du Faubourg Saint-Jacques unespace considérable, et le dispositif de sa construction lui donante plutôfe l'aspect d'une maison de rapport que d'une habitation seigneurinle; er effet, Charles de Valois semblait tiere de sa location de très gros bénéfices, quand de sa maison il passa à celle des Bourbons, quand de sa maison il passa à celle des Bourbons. Devenu alors la propriété de Louis II, duc du Bourbonnais, comte de Clermont, ce prince modifia sa. distribution première et, par. tessament daté de 1398, il lègue à Pierre II, duc de Bourgogne, ce domaine. En 1500 Pierre II en fait héritier

Imbert de la Plastrière, doyen de Nevers, conseiller au Parlement, moyennant payement aux Jacobins d'une certaine somme annuelle; puis ce fut le tour du fameux counétable de Bourbon; sa cousine Suzanue, fille de Pierre II, qu'il épousa en 1505, le lui apporte en dot. Quelque dix-huit aus après, en 1527, exaspér par les humilitations dont il est victime, il passe à l'enneui; ses biens sont confisqués et, chose humiliante pour touré dignité humaine, lis viennent enrichir celle qui futla cause de ses malheurs, la reine mère Louise de Savoie.

C'est vraiment une histoire lugubre que celle cette vieille reine de quarante-cinq ans, prise d'amour pour ce jeune et brillant capitaine; dédaignée, elle ne capitalera pas; ne pouvant assouvir ses passions, elle le poursaivra d'une haine sourde au point de luf faire perdre l'intelligence et le sentiment de l'homeur. Mort, elle lui arrachera tout ce qu'il possède. Son orgueil et sa haine ainsi assouvis, cette vieille avare, pour un motif qu'en ignore, lègue en 1528 à son médecin l'ean Chapelair ce fief du Petit Bourbon. Il fut dès lors en de bonnes mains, conservé sagement, ses enfants en héritèrent et tirent parti de ses revenus jusquer n'ôxr, dat è laquelle ils louèrent



la maisonà M. de Bérules; avec lui, les premiers prêtres de l'Oratoire en sont propriétaires jusqu'en 1616, date à laquelle ils la quittèrent pour se réfugier à l'hôtel du Bouchage, rue Saint-Honoré.

Dès lors ee domaine prend le nom de Val de Grâce et, le 9 mai 1621, la reine Anne d'Autriehe l'aehète pour 36 000 livres aux dessendants des Chapelain. Agée de dix-huit ans, ne connaissant rien du bonheur conjugal, Espagnole de naissance, esprit dévot, âme religieuse mais intelligence peu cultivée, elle trouvera dès lors dans la pratique pieuse un soulagement à ses peines; car les grands comme les humbles ne cherchent-ils pas toujours



Salon d'Anne d'Autriche. - Cheminée

dans le reeueillement des églises eette douecur reposante qui fortifie l'âme pour nous faire oublier les amertumes du monde?

Mais voici que, le 21 mai de l'année 1619, une abbesse devait être bénie dans l'église des Carmélites de la rue du l'aubourg Saint-Jacques : c'était 
la mère Marguerite de Veni d'Arbouze de SainteGertrude. A un tel spectacle ne manquera point 
d'assister cette bonne reine, et la nouvelle abbesse 
si touchante et si digne conquerra son eœur au 
point que, la cérémionie terminée, la reine Anne la 
conduira dans son carrosse à son vieux monastère. 
Ce monastère se trouvait à Bièvre-le-Châtel,

environ à trois lieues de Paris, on l'appelait la maison du Val Profond, de l'ordre de Saint-Benoist: sur ses vieux murs se lisait son aneienneté et les motifs de décoration extérieure sembleraient remonter au XIIe siècle. Tour à tour Anne de Bretagne, femme de Charles VIII. Louis XII prirent eette abbave sous leur protection et v transportèrent la eongrégation de Chazel Benoist. A partir de ee moment, elle s'appelera le Val de Grâce de Notre-Dame de la Crèche. Il est dans l'ordre ou plutôt dans le eadre des choses humaines que le fonctionnement de toutes les organisations. si solides qu'elles puissent être, soit troublé à divers intervalles par des influences étrangères; les eouvents eux-mêmes n'échappent point à cette loi fatale et les ehroniques nous confirment le désordre existant dans l'abbave du Val Profond, En 1513, les religieuses se trouvent réduites à quatre et l'évêque Étienne Poueher, sous l'influence de sa volonté de fer, ramène les égarées et les rappelle à l'observance des règles de leur ordre. Après un ealme relatif, le eouvent tombait à nouveau dans le gâchis quand la mère Marguerite de Veni d'Arbouze fut pourvue de cette abbave par Louis XIII en 1618. Esprit lucide et conscient, sage et ferme dans ses décisions, elle n'hésita pas à requérir tous les droits que lui conférait son titre d'abbesse et, l'ordre régnant à nouveau, avec l'aide des religieuses de Montmartre, elle modifiala vie première de cette abbave. Il faut toutefois reconnaître que, si les elioses étaieut en parfait état au spirituel, il n'en n'était pas de même au temporel; les vieilles murailles du eouvent s'effritaient, les murs eraquelaient; les assises, sapées par un furieux débordement de la Bièvre s'en allaient pierre par pierre à la dérive.

Devant un tel état de choses et après mûres réflexions, on décide de transporter le couvent dans un faubourg de Paris, et la reiue Anne d'Autriehe, ayant acheté à cette intention le Petit Bourbou, en fait don aux sœurs en se portant comme fondatriee du mouastère. Alors, dans une pensée fort délicate, Louis XIII, pour ne pas rester à l'arrièreplan, fit don des droits seigneuriaux.

I.e.21septembre 1621, la communauté s'y installa et commença par pourvoir aux réparations les plus urgentes et aux modifications intérieures les plus utiles.

Le monastère, devenu celui du Val de Grâce de Notre-Dame de la Crèche, fut béni en grande pompe par l'abbé Denis Le Blane, vicaire général de Paris, et le 27 mars 1623 un bref du pape Paul IV nommaît comme supérieure du monastère la mère Marguerite d'Arbouze. Devant l'incommodité intérieure de cette construction plutôt faite pour des princes que pour des religieuses, il fut

# L'ÉLIXIR

de

# porte toujours la signature de garantie

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES. PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

ÉCHANTILLONS:

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS



# OPOTHÉRAPIE INJECTABLES |

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

# YPOPHYSAIRE

DOSAGE: Is Correspond à le lobe postérieur d'hypophyse de boeu f SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 100 Correspond à 0910 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

DRMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( LA SORTE

BORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

# LGOL Granulé D

Ouino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goulte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



3 Sortes Solutions Laboratoires RHEMDA PAUL NAVELOT, Pharmacien de 1'e classe

51.53. Rue d'Alsace

COURBEVOIE\_PARIS

décidé de construire un monastère régulier dont la première pierre fut posée par Anne d'Autrielle le 3 juillet 1624; la reine prit toutes les dépenses à sa charge; elles furent considérables. Le roi laissa alors au convent toute sa liberté d'action et sur la



Salon d'Anne d'Autriche.

demande de l'abbesse Marie d'Arbouze, il décrète par lettre du mois de mars 1621 que les abbesses seraient nommées par les religieuses seulement. Par arrêt du 21 février 1622, le grand eonseil ordonna que l'élection se ferait de trois ans en trois ans et que l'abbesse élue prendrait ses lettres de confirmation du roi ; cette dernière clause se trouva eependant abrogée le 6 juin 1622 par de nouvelles lettres patentes du roi. Enfin, le 7 juin 1626, après sept ans de gouvernement, la mère Marguerite d'Arbouze eède sa place à Mme Louise de Millevon de Milli. Sept mois plus tard, le 16 août 1626, le petitvillage de Séry, près de Dun-le-Roy, aujourd'hui Dun-sur-Auron, fit des obsèques solennelles à cette infatigable et zélée fondatrice. Plus tard, on ramena ses dépouilles à Paris à l'ombre du eloître d'abord, puis, dans une des ehapelles de l'église, eelle qui eréa l'ordre des Bénédietines du Val-de-Grâce dormit le long sommeil des morts et sur sa tombe plus d'un roi

de France vint déposer des fleurs. En 1640, Paul Payen, trésorier de France dans la généralité d'Orléans, achète le monastère du Val Profond, et deux grands événements illustrerent alors ectte époque : naissance de Louis XIV le 5 septembre 1638 et mort de Louis XIII le 14 mai 1643. La reine mère devenait de ce fait régente et maîtresse des finances du royaume.

En reconucissance de la naissance de Louis XIV, elle conçut le vaste projet d'élever à Dieu un temple magnifique; un seu homme à ses yeux pouvait exécuter une telle œuvre d'art: Mansard, architecte de la Couronne, et le 21 février 1645 ce "illant artiste a vait d'essé ses plans et les fouilles destinées à recevoir les fondations étaient en partie terminées. Le 1<sup>ex</sup> avril de la même anmée, le jeune roi, âgé de sept ans, conduit par sa mêre, pose la première pierre de l'église; on y scella intérieurement une médaille d'or de 9 centimètres et deni de diamètre du poids d'un marc trois onces: la reine Anne d'Antriehe tient d'un côté le jeune roi dans ses brus, sur l'autre se détaehe la façade de l'église du Val-de-Grâce de l'église du Val-de-Grâce.

Les travaux touchaient à leur fin quand la reine, effrayée des dépenses, fit à Mansard de justes reproches. Son earactère bourru et hargneux ne voulut rien entendre et sa personnalité dut faire place à celle de Jacques Le Mereier, architecte de grande valeur. L'auteur des plans de l'église du Val-de-Grâce résolut alors de se venger, pas trop méchamment du reste il décida Henri du Plessis de Guénégaud, secrétaire d'État, à se faire construire une chapelle dans son château de Frênc, à sept lieues de Paris, et d'âprès ses plans il reproduisit en



Eglise du Val-de-Grâce. - Intérieur.

petite proportion le Val-de Grâce de Paris. Cette chapelle, devenue la propriété du marquis d'Aguesseau en 1826, passa en héritage à la comtesse de Ségur qui la vendit à une bande de spéculateurs qui la fit démolir pour en utiliser les matériaux.

Le nouvel architecte du roi, Jacques Le Mercier, ne voulut point modifier le plan de Mansard et, dans une inspiration heureuse, il ajouta aux plans primitifis cette élégante et harmonieuse chapelle qui fait suite au cheeur de l'église, la chapelle du Saint-Sacrement.

En 1651, les troubles du royaume interrompent les travaux : pendant trois ans on ne fit que pourvoir à l'entretien des choses existantes; enfin, dans les premiers jours de 1654, le successeur de Mansard meur!, Le Mute prend en main une tâche aussi lourde et, malgré ses mérites, se trouve remplacé par Gabriel Leduc. La belle église du Val-Grâce, production la plus remarquable de son époque, setrouve donc achevée par lui; malgré tout, l'honneur de l'avoir élevée restera toujours à Mansard, ses successeurs n'ayant fait que suivre ses plans en y ajoutant quelques modifications secondaires.

En 1662, l'abbaye se trouve achevée, et en 1665, l'église est complètement terminée, ; en 1662 (29 juin) J.-B. Conti, doyen de Paris, bénit le chœur des religieuses, l'avant-chœur; les tribunes; ces dames purent dire matines tous les jours, et plus tard, le 25 mars 1665, l'abbé Jean Gosselin, confesseur des nounes, bénit la chapelle.

La reine Anne d'Autriche, dont l'état de santé était devenu des plus précaires, assista à la première messe, qui fut dite par Hardouin de Prefax de Beaumont, archevêque de Paris, et le lendemain par Francois Faure, évêque d'Amiens.

Là s'arrête la première phase de son histoire, l'une des gloires de son origine. La reine Anne d'Autriche, atteinte d'uncancerdu sein, devient de plus en plus malade; les médecins sont impuissants à calmersa grande douleur. Torturée par une longue et terrible agonie, elle s'éteint le 20 janvier 1606, laissant à Louis XIV les clefs du rovaume.

Ainsi mourut dans la paix du seigneur cette pieuse reine, dédaigneuse des joies du monde; la foi fortifia son âme; au sein du cloître elle goûta au bonheur des vraies eroyantes et, quand la mort accomplit son œuvre, elle laissa sur son visage, nous diseat les chroniques, le sourire des anges.

H. MALOREY.



# ISTITUTO-TERAPEUTICO-ROMANO

# SIEROSINA

IODO TVBERCVLINE CVIVRIQVE



TVBERCVLOSE TOVTES LES FORMES CVRABLES

BOÎTE DE XII AMPOVLES Frs.12 NOTICE ET ECHAN-TILLON SVR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

# INSOMNIES

# SEDATIF NERVEUX

Hypnotique CHOIX



ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ALGIQUE

A BASE DE

VERONAL SODIQUE

EXTRAIT de JUSQUIAME

INTRAIT de VALERIANE

AMPOULES

Injections sous-cutanées



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée 21, Rue Théodore de Banville - PARIS

J. LEGRAND, PHARMACIEN



# ART ET MÉDECINE

UNE VISITE AU SALON DE L'ÉCOLE FRANÇAISE

La peinture, la musique, le fox-trot, la boxe et les études de droit sont un naturel déversoir pour les gens à loisir. Beaucoup commencent amateurs qui deviennent professionnels.

La guerre en détruisant tant de valeurs, en concentrant cenx qui restent sur des besognes plus matérielles, aurait pu replier les ailes du génie français; il n'en a rien été. Il semble acquis au contraire qu'un dilettantisme de plus en plus développé su nn sens artistique de plus en plus développé su manifeste dans la bourgeoisie française, et est près de se propager dans certaines couches populaires, jusau'ic peu sensibilésés et non préparées.

Sil'exposition des Indépendants est l'arène libre où tous les passants de la rue peuvent à leur guise solliciter l'attention du public, le Salon de l'Ecole française est déjà plus fermé; non qu'il y faille apporter la preuve d'un talent consommé ou de dons émérites; mais une certaine observation de soi-même, un désir presque universel de ces peintres de ne vouloir choquer pas plus les traditions que leurs voisins de cimaise, donnent à l'ensemble un caractère un peu uniforme et trop bien peiné.

Mais il faut voir plus haut que chacune de ces tolles, que chacun de ces cas particuliers, et se laisser prendre par le côté vraiment impressionnant que toute cette floraison de peinture est en somme la manifestation vraiment tangible du sens artistique très développé de toute une so-ciété. Combien, parmi ces exposants, d'avocats, d'architectes, de dames du monde! Tous font de a peinture, les uns sans tempérament sans doute, mais avec une sorte de religiostié artistique, pientends une religion qui a remplacé! Tautre, de méme qu'un idéal se substitue à un rêve; d'aucuns, parmi eux, font de l'huile, del 'qaurelle, du pastel pour ce qu'ils subissent l'influence du temps, qu'il faut faire quelque chose, n'importe quoi, et qu'inconscienment ils s'orientent sous la poussée de ce désir artistique, si commun aux gens de notre race.

Il est possible que ce Salon où rien n'est transcendant et ne nous dépasse fasse plus pour la propagande artistique que d'autres où les manifestations les plus libres ne sont pas accessibles à la foule, et lui restent étrangères. Je ne citerai comme exemple que le fameux Balzac de Rodin, qui serait capable de détourner tout un peuple de l'art de Phidias et de Michel-Ange, j'entends un peuple eucore fruste, et uon évolué pour la compréhension de cette sculpture.

Au point de vue médical, l'ensemble des tableaux de M. Prévot nous intéresses tout à fait. C'est d'abord une grande salle de blessés au Grand Palais: beaucoup de lits, au moins une trentaine, donnent une grande monotonie à cette très grande toile ; on sent que l'artiste a eu du mal avec

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÊNE - ANTITOXIQUE "PANISIEN VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques. COMPOSITION: Chaque cuillerée à soupe \_\_\_ 1 \*\*20,50.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,5

Cuttique culturere a soupe = 2 gr. 60 d'Itlénioglotine.

de "PANIEMOL" | 10 gr. 10 de Per directement assimilable.

| ADULTES: Dout cultificrée à soupe par jour. | Doublar dans ENFANYS autresue de 10 au : 24 à cultifortes à caté par jour. | Les cas gracei Littégaraures de 10 au : 24 à cultifortes de 12 de 12 gr. 24 à cultifortes de 14 gr. 25 de 12 gr. 25 de 12 gr. 25 de 12 gr. 26 de 12 gr. 26

# ART ET MÉDECINE (Suite)

la mise en perspective de ces rangées de lit, mais il a tourné la difficulté en noyant le tout dans une tonalité jaune gris, où la lumière, les reflets du sol, des murs, des draps se trouvent atténués comme par un brouillard. La note d'intérét est donnée au premier plan par un blessé de la tête en fauteul roulant, un autre blessé aux limites du second plan, qui se promène appuyé sur deux infirmières; je ne passerai pas sous silence, sur un des bas eôtés, l'honorabs confrère, auquel les infirmières montrent un blessé étendu sur un lit mécanique.

Une autre toile du même s'intitule Les blessés du Val-de-Grâce se rélugient dans les galeries du cloître pendant le bombardement de Paris. C'est une composition assez confuse, mais en rapport avec le sujet; si l'anecdote nous retient, la perspective et les lumières se défendent moins bien.

Son Fusilier marin de Dixmude est présenté de profil avec une cicatriec de plaie intéressant le cou, l'orelle, etc.; c'est une pièce anatomique, qui fait de l'effet, mais qui manque un peu de relief.

Sa Gare d'évacuation par automobiles présente toujours les nuêmes caractères, mais est préférable aux autres au point de vue documentaire; on objectera cependant qu'il ne suffit pas de jeter une lumière au fond d'une toile pour faire accepter que les détails des derniers plans d'une perspective deviennent aussi distincts que eeux du premier plan, la nuit comme le jour...

Au champ d'honneur, qui comme les précédentes appartient au musée du Val-de-Grâce, complète la série: apprès la gare d'évacuation, après l'hôpital, c'est la tombe; c'est une toile grandiloquente avec sa capote à brassard la eroix rouge jetée sur la tombe; on seut, par ces exagérations ostentatoires et théâtrales, que la guerre recule déjà dans le passé; naturellement ce cycle se termine obligatoirement par le portrait d'une infirmière peinte à la mode. Alt que ce peintre habille bien l'Cette dame sous la capote bleue nous est présentée sans enussettes; que de décorations! et sous celles-ei, en bome place, quelle main! ce fut le fin morceau pour l'artiste; nouveau Restif, il a négligéle visage pour une extrémité.

Cet ensemble médieal nous a trop refenu pour que je puisse passer sous silence Temps heureux, où le même peintre s'est livré à des fantaisies que les sujets précédents ne lui permettaient pas. Des femmes nues sous des arbers, mais le tout avec des couleurs tout à fait affranchies des superpositions habituelles à la vie : une femme (Suite à la page XI.)



# PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastralgie, Hypersécrétion permanente,

BOSES : 20 à 50 grs, par jour dans Eau, Luit ou Tisane. Chaque Flacon porte une mesure

Ph. LANCOSME, 71, Ar" Victor-Emmanuel III, Paris et toutes Phine

# ART ET MÉDECINE (Suite)

nue bleue, une violette, une rouge, une jaunâtre, des arbres à feuilles jaunes, vertes, bleues, rouges. Qu'est-ce à dire après tout, sinon que ce peintre, à trop fréquenter les hôpitaux, les milieux médicaux, chirurgicaux et infirmiers, n'y a plus vu clair?

. Plus modeste est la gouache de Cortès, Argonne neige; c'est la chose vue, qui touche parce que près de la vérité: une route encissée; de sabris dans les talus et, sur le platean, une misérable baraque avec la croix rouge; de la neige, un ciel livide, gris et janne, et des poilus qui passent.

Le Dr B. de M... par M. Desliens est trop bien figuré pour n'étre pas décrit. Ce sera pour les descendants de notre confrère un bon souvenir de la guerre; si peu en ont eu de bons que cela mérite d'être retenu; cette toile tiendra sa place dans la galerie de tableaux de famille. Assis sur je ne sais quoi de romantique, ce jeune médecin militaire a vraiment l'allure avantageuse dans son kaki impeccable, la taille bien prise dans le fameux ceinturno baudrier, qui permit de finir la guerre en beauté; le premier plan s'illustre d'un derrière de chien, sur le dos duquel est un brassard timbré de la croix rouge, et le même chien tourne sa tête vers l'horizon plein de fumée, et illuminé de ces neurs d'incendie qui sont toujours un peu là

pour donner la note d'horreur et d'héroïsme par contraste. Ajoutez à cela les plus pures traditions du classicisme, au premier plan à terre, le brancard et le képi à deux galons, et que le sujet n'a pas sacrifié à la mode du jour sa moustache française, de même que Clemenceau. Vous parlerai-je de la Jeune fille malade de Drouville? C'est sans le catalogue et rien qu'à la voir que j'ai deviné que c'était elle; les cheveux ont les refletsroux, le teint un peu pâle ou plutôt décoloré, la pommette légèrement rosée, le nez mal fait, la narine un peu aplatie, le creux sus-claviculaire marqué, tout cela a certainement été fourni au peintre par son modèle : c est être observateur, et c'est aborder l'art par sa base.

Le Hiros de Mªº Feuillas-Creusy a un mouchoirpausement autour du front; le Patil frère de Bricard, entouré de ses sœurs et de l'ours, est une bonne étude de visage d'enfant; la Nourrice de Mlº Mahudez est un peu aride; citons enfin la Maternité de Mªº Motabel, qui est bien présentée; il ne faut pas oublier l'Age de pierre, de Rielet, où nous voyons une famille préhumaine: le mâle ressemble étrangement à feu Prançois-Josephen plus gras, mais ses cheveux sont posés en rides depuis la naissance du front très bas, jusqu'à l'occipul; il a des sourcils énormes, probablement à cause

# TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

# Par le

# "STANNOXYL"

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 14 mai 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, 12 novembre 1918.

Société médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917.

Société de Chirurgie, 27 juin 1917. The Lancet, 19 et 26 tanvier 1918.

Thèse de Marcel PÉROL. Paris 1917.

Thèse de Marcel PEROL, Paris 1917. Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI : 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

# ART ET MÉDECINE (Suite)

des mouches, et des orteils tout à fait extraordinaires. Dire qu'il y a de si jolis sujets de peinture, sans remonter à la préhistoire! Il faut laisser cela à M. Cormon et au D<sup>\*</sup> Marcel Baudouin!

Je ne saurais terminer sans parler des œuvres du président du comité de ce Salon, M. Paul de Plument, puisque dans son *Pour la France*, parmi les poilus qui brûlent des cierges à Jeanne d'Arc, il en est un blessé, avec le bras en écharpe. C'est une œuvre parfaitement convenable pour un patronage catholique. Brûler des cierges, faire de la peinture sont des modes différents par lesquels l'esprit surmonte la matière et marche à la lumière yers l'art et la beauté.

D HENRI ROCHÉ

### REVUE DES CONGRÈS

### INVALIDES DE GUERRE

Un Congrès national belge a émis récemment les vœux suivants :

A. Le Cougrès considérant ;

 Que l'appareillage et la rééducation fouctionnelle des invalides constituent des parties du traitement au même titre que les traitements chirurgical et physiothérapique;

2. Que l'expérience faite pendant la guerre a euseigué que la collaboration étroite des chirurgiens, des orthopédistes, des physiothérapeutes et des rééducateurs a été la méthode de choix du traitement des invalides.

Emet le vœu:

rº De voir grouper dans les formations hospitalières les services chirurgicaux, physiothérapiques, orthopédiques de toutes natures, y compris la rééducation fonctionnelle;

2º De maintenir une liaison intime entre les écoles de rééducatiou professionnelle et les centres hospitaliers;

3º De réaliser l'unité de traitement, de l'appareillage et de la rééducation fonctionnelle et professionnelle des nvalides par la collaboration intime des éléments qui composeut ces services. B. I.e Congrès, considérant qu'il y a lieu de teuir compte des cuseignements recueillis pendant la guerre, Emet le vœu;

De voir l'appareillage des invalides confié uniquement à des ateliers de fabrication qui acceptent le contrôle et la direction médicales.

C. Le Congrès émet le vœu :

De voir confier à l'Œuvre nationale et à elle seule les fonds nécessaires pour la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et autres nécessités par les infirmités des invalides.

L'Œuvre nationale devrait être chargée seule de déterminer l'emploi de ees fonds.

D. Le Congrès émet le vœa que l'Ghavre nationale rée une commission chargé d'étudier l'organisation détaillée de la fourniture, de l'entretien et du reuouvellement des appareils, commission dans laquelle-seraient représentée les ateliers du S. S. de l'armée, les ateliers de la Croix-Rouge de Belgique, l'industrie orthopédique belge et les invalides.

F. Le Congrès émet le vœu de voir créer en Belgique un musée d'appareils à l'usage des invalides, sous le contrôle de l'Œuvre nationale.

F. Le Congrès émet le vœu que le Gouvernement et le ministère de la Guerre demandent l'avis de l'Œuvre





9. rue de la Perle. Paris.

# **CONSTIPATION**



# TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



glandes de l'intestin qui renforce

les sécrétions glandulaires de cet organe. 2º Extrait biliaire

dépigmenté qui regularise la sécrétion 1 à 6 Comprimés

avant chaque repas

rehydrate le contenu intestinal.

4° Ferments lactiques sélectionnés action anti-microbienne et anti-toxique.

Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée 21, Rue Théodore de Banville, 21, PARIS

J. LEGRAND, PHARMACIEN

ASTHME COFIIR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POITRINE etc. ELIXIR EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE

O GR 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. – 2 à 4 cuillerées à calé par jour. ITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE FAINT-RAPHAEL IVA

## ANTIPHI = αντιφ (Deux cuillerées à soupe par jour)

LE PLUS RAPIDE RECONSTITUANT

AS SOCIATION 1 OUVELLE: Sensibilisateurs extraits des Semences fraîches de Cola Acuminata et Reconstituants de choix, P. et As. sous leur forme la plus assimilable.

L'ANTIPHI est indiqué: Chez le tuberculeux opyrétique et le prétuberculeux: relèvement des forces et retour rapide de l'appélit; augmentation prograsive du poids. — Chez le neuranthénique : disparition rapide des signes de lassitude. — Chez le aurment, le convalencemit, l'ancimit c'a des les premières does, le maldes accure un mieux et resent l'influence de l'appelieux des les premières does, le maldes accure un mieux et resent l'influence does, le maldes accure un mieux et resent l'influence. rel'èvement caractéristique de l'ANTIPHI. - Chez l'enfant rachitique, ou anémique, ou simplement chétif DOSES: Deux cuillerées à soupe par jour, au milieu des repas, pur ou dans un peu d'eau suerée. — Chez l'enfant, réduire proportionnellement à l'âge.

Échantillens et Littérature : LAEORATOIRES de L'ANTIPHI, à ROQUEFORT (Landes) Dépôt général : SIMON et MERVEAU, à PARIS

#### Principes de l'Évolution

## Maladies Infectieuses

Par J. DANYSZ

1918, 1 volume in-8 de 171 pages...... 5 fr.

## Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER Ancien interne des hônitaux.

1920. I vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)..... 3 fr.



## CLINIOUE MEDICALE D'ECU

États neurasthéniques et osychasthéniques, morobinomanes, mai adjes de tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS DE RÉGIMES. TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médacin directeur à Éculiv (Rhône) Notice sur demande

## PARAFFINOLÉOLEHAME!

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes : Indications : Colites, Entérocolites, Appendicites

1º Aromatisé. 2º Sans arome. 3º Créme au caos

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE WANS

Bien t

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

uationale sur tous les projets de loi et d'arrêtés royaux concernant les invalides, et notamment sur les barèmes relatifs aux invalidités, nitra-invalidités et cumul de blessures

A l'assemblée générale à laquelle assistaient un grand nombre d'invalides, les vœux ci-dessus ont été adoptés à peu près unanimement.

La deaxium: section étudia la rédeficación professionable et l'Organisation des écoles de rédeficación. Les directives générales suivantes furent dounées. La centralisation à outrance est à déconseiller. Il convient de tirer parti des écoles existantes dans certalisates régions du pays et de permettre aux invalides de vivre dans leur milleu respectif. La centralisation modérée est à cassiller, surtout pour obtenir un corps professoral compétent. On peut recommandre la création de quatre ou clut écoles régionales su Belgique. Ces écoles devraient rester en liabon constante avec le centre hospitalier.

Les écoles d'adultes ne couvienneut pas aux invalides ; il est recommandé de créer des écoles spéciales, tant au point de vue de l'enseignement primaire que spécial.

I<sub>f</sub>a centralisation est à conseiller en ce qui concerne les aveugles, et cela pour des raisons de fait dans notre pays. L'orientation professionnelle ne devrait jamais être faite contre le gré de l'invalide. On ne devrait, dans cette voie, recourir qu'à la persuasion.

La troisième section s'occupait des lois sociales, du placement et du logement des invalides. Le Onagrès a émis le vœu de voir s'ouvrir des crédits aux inval ides pour favoriser la construction d'habitations ouv rières et pour aider les blessés rentrés au foyer à établir de petites exploitations agricoles, de petits commerces, des ateliers en rapport avec leur profession.

La quatrième section s'est occupée des questions de coopération. Les conclusions de ses travaux sout qu'il y a lieu d'encourager la création de coopératives de production, et mêm: d'envisager la transformation des écales de récânciation profusation production pour les invalides. In y'a pas lieu de favoriser actuellement la création de coopératives de consommation inter-invalides, ceux-ci étant trop diss'imités dans le pays. Il fant plutôt recommander pour ces derniers les achats en commun.

Le Congrès s'est termiué par un appel en faveur du Congrès international qui se tiendra à Bruxelles l'an prochain.



#### REVUE DES REVUES

Luxations incomplètes des vertèbres cervicales, par EDGAR F. CYRIAX (Journ. de chir., déc. 1919). Les luxations incomplètes des vertébres cervicales sont beaucoup plus fréquentes qu'on ue l'admet généralement. Elles relèvent le plus souvent d'un traumatisme avant atteint la tête ou le cou, quelquefois d'une chute sur les pieds : d'autres fois, elles sont provoquées par une contraction musculaire brusque; elles peuvent même être consécutives à une contracture musculaire. La vertèbre subluxée occupe à l'état de repos une situation qu'elle devrait normalement occuper au cours d'un mouvement déterminé ; son déplacement n'est pas fixe, et il existe toujours une certaine mobilité dans une direction déterminée. Les déviations sur l'axe et les déplacements en avant sont les plus fréquents. L'atlas est plus souvent subluxé que les autres vertèbres. La luxation incomplète peut s'accompagner de lésious articulaires, de contractions des muscles, ou de lésions

sympathiques.

La tête et le cou sont ordinairement fixés en une attitude vicleuse; les mouvements sont douloureux et produisent parfois de la créphtation; les contractions musculaires sont très fréqueutes. L'examen du pharyux peut
révéer le déplacement; mais la meilleure méthode de cliaguostic est la palpation du cou daus le décubitus dorsal.
Elle permet de constater, après rélichement des muscles,
les déviations des apophyses épineuses et des apophyses
trausverses. La radiocraphie confirme le diagnostic.

nerveuses, atteignant les racines rachidiennes, le pneumogastrique, le spiual, le grand hypoglosse ou les ganglions

Un certain nombre de ces déplacements des vertèbres cervicales peuvent se réduire spontanément. La réduction proprenent dits s'obtient par des mouvements de traction, simple ou combinée avec de petits mouvements latéraux faits sans violence. L'auteur rapporte quatre cas de ces luxations incomplétes. L. B.

Ostéite tuberculeuse du tempor: let des cavités annexes de l'oreille, par BELLIN, ALOIN et VERNET (Journ de chir., déc. 1919).

Ces cuteurs décrivent, avec observations à l'appui,

cinq formes cliniques 'd'ostéite tuberculeuse du temporal et des cavités annexes de l'oreille : 10 une forme d'infiltration progressive, ou mastoïdite tuberculeuse lateute, souveut révélée par une surdité très prononcée et un mauvais état général ; 2º une forme nécrosante à séquestres, ou mastoïdite tuberculeuse nécrosante, parfois révélée par une paralysie faciale; 3º une forme raréfiante et perforante à type ulcératif, ou mastoïdite tuberculeuse à fistulisation spontance (mastoïdite à caverne), évoluant sans douleur, avec suppuration abondaute par le conduit et par la fistule mastoïdienne; 4º uue forme d'ostéite chronique de la caisse avec hyperostose de la mastoïde, ou otorrhée chrouique, souvent bilatérale, avec ou sans paralysie faciale, et qui est la forme la plus fréquente : 50 une forme d'ostéite tuberculeuse du conduit auditif externe et de l'écaille du temporal, à évolution lente, et qui est la forme la plus accessible au traitement chirurgical. I. B.

Hématologie de la fièvre récurrente par E.-W. Sul,-DEY (Bull. de la Soc. de pathol. exotique, jany, 1929).

Sur la côte ouest de Madagascar, où la fièvre récurrente est endémique, R.-W. Suldey a recherché la formule leucocytaire dans cette maladie et a abouti aux conclusions suivantes. Dans les phases fébriles, il y a : augmentation des polynucléaires ueutrophiles, qui atteiguent 70 à 80 p. 100 ; diminution des lymphocytes, dont le nombre descend à 14 ou 12 p. 100 ; diminution et parfois disparition complète et transitoire des éosinophiles Dans les phases apyrétiques, il y a : diminution brusque des polynucléaires neutrophiles, dont le nombre tombe à 30 ou 40 p. 100 ; ascension brusque du nombre des lymphocytes, lequel atteint 35 et 50 p. 100; augmentation légère des éosiuophiles ; enfin apparition de grands mononucléaires et de macrophages. Cette formule leucocytaire n'acquiert toute sa valeur que si on la rapproche de la mononucléose et de l'éosinophilie presque constantes chez l'indigène, en raison de l'impaludisue et de la parasitose chronique dont il est le plus souvent atteint.

. B.



## SCURÉNALINE



Adrénaline synthétique, chimiquement puré et stable.

\*\*Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En fincons de 1 gr. (Produit crisiples)... En fincons de 10 et 30 gr. (Solution au 11000).

## SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux.

Solutions stables et stériles, en ampoules scellées
pour tous usages anesthésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration.
Solution à 2 % | Anesthésie régionale.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésie cachidionne-

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Photon, 89, Rue de Miromesnil. PARIS (8º)

## LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre
Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS
Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET



## DAUSSE



1834

86° Année -

1920

#### EXTRAITS INTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Senecon, etc.

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

## COLLOBIASES

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, ETC.

## FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

## PAVÉRON

Opium injectable Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

## NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

a) Par voie hypodermique: SÉRIES PROGRESSIVES Scize dosages différents de Strychnine, de un à dix milliarammes par vinat-austre ampoules.

b) Par voie gastrique: SOLUTIONS COMPOSÉES TITRÉES DE STRYCHNINE Gouttes Arsénosthéniques. Gouttes Phosphosténiques.

## SCLÉRAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

Spécimens et Littérature à MM. les Docteurs





Granules de Catillon

ASYSTOLIS, DYSPHÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affection: MITRALES, CARDISPATHIES des ENFANTS et ut en faire un usage o

DE CATILLON

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLE Brix de l'Arademie do Mederine pour "Etrophenius et Strophantine", Medaille d'Er Exped. univ. 1900,

Ampoules & 0,0004

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TÉLÉPHONE 114

DE MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique MONCOUR Hypopensie

De 4 à 16 aphérulines

par jour.

dosées à 0 or. 125

Maladies du Fole Diabète par anhépatie dosées à 30 e/gr. en doses de 12 gr. En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 h 16 sphérulines p. jour

MONCOUR

Extrait pancréation MONCOUR Diabète par hyperhépatie dosées à 20 cjar. En suppositoires dosés à 1 or. De 2 à 10 sphéruliues p. jour De 1 à 2 suppositoires —

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques dosées à 25 ejgr. k 4 sphérulines

MONCOUR Constination Entérite muco-membraneuse dosées à 30 ctor.

Extrait intestinal

TÉLÉPHONE 114

h 6 sphérulines cription médicale.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ac se délivrent que sur pre

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTIN

DEMI-BOUTEILLES



41. Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol. 7 --- PARIS

APPAREILS A AIR CHAUD APPAREILS DE MASSAGE

=== VIBRATOIRE

Se montant sur toutes les prises de courant et fonctionnant indistinctement sur alternatif et continu de 110 voits.

BOITES A AIR CHAUD pour traitement des





## NÉCROLOGIE

#### FÉLIX GARRIGOU (1835-1920)

Une douce mort vient de fermer les yeux à ce grand et svelte vicillard de quatre-vingt-cinq ans, qui fut et qui reste une des gloires de la Faculté de médecine de Toulouse. L'Ombre du professeur Garrigou a dû errer autour de la section hydrologique du récent congrès de Monaco. Car il fut le graud hydrologue qui commença modestement comme médecin consultant à Axles-Thermes puis à Baguères-de-Luchon, pour entreprendre bieutôt, avec un acharnement continu, dans un laboratoire organisé et eutreteuu à ses frais, l'étude chimique et physique des eaux minérales. Et une longue carrière scientifique s'écoula ainsi, orientée obstinément vers ce double but : l'exploration des richesses thermales de la France et l'enseignement officiel de l'hydrologie, Ce ne fut pas sans avoir à soutenir, pendaut des aunées et des années, des luttes renouvelées, dans lesquelles ses adversaires n'ont pas toujours eu, semble-t-il, des conceptions très élevées. Ainsi qu'il est d'usage, Carrigou fut méconuu dans son pays et considéré dans les uilleux scientifiques étrangers. Cependant ou finit par l'apprécier, uéme en France.

C'est ainsi qu'à l'âge de quatre-vingts ans Garrigou fut excepté comme chevalier dans l'ordre national de la Léglon d'homeur. C'est ainsi qu'après trate aunées d'efforts, ce maître en hydrologie fut d'abord e chargé de cours » et ensuite promu » professeur adjoint». C'est ainsi qu'à l'âge de quatre-vingt-jun ans, il lui fut permis de voir réaliser son long rêve « animateur » : la création d'un Institut d'hydrologie.

It mintenant les Instituts d'hydrologie vont pousser comme des champiguous. Carrigou n'est plus là, mais ses travaux innombrables vont être encore mieux appréciés et ils ne muirout sans doute pas à d'autres chercheurs plus heureux. Sic vos non codis... Hoor.

#### NOUVELLES

Bourses de doctorat de M. le professeur Gosset. --- M. le professeur Gosset a héen vouln, sons forme de docto manuel, mettre à la disposition de la Paculté une souune de 6 000 frances pour la création de cinq bourses de doctorat à attribuer, pendant l'année socialte 1920-1921, à cinq étudiants appartenant à des familles de médecius saus fortue et ituliairés de quatre juscirptions de doctorat.

Les cinq bourses seront distribuées à la suite d'un concours devant un jury composé, sons la présidence du doyen, de deux professeurs dont le donateur et d'un agrécé.

Le registre d'inscription des caudidats aux bourses est ouvert jusqu'au 1er septembre 1920.

La liste des candidats admis à cousourir est dressée par une commission composée du doyen, du professeur Gosset et d'un de leurs collègues. La composition de cette commission peut être modifiée par le conseil de la l'aculté en cas d'impossibilité pour le doyen ou le professeur Gosset d'en faire partie.

Le concours comportera deux épreuves écrites d'une heure chacune, l'une sur une question d'anatomie, l'autre sur les éléments de la pathologie générale,

Tout candidat ayant traité d'une manière satisfaisante les deux questions sera soumis à une épreuve orale d'une durée de dix minutes, portant sur l'anatomie deseriptive.

Pour concourir à ces bourses, les eandidats doivent adresser une demande au doyen accompagnée d'une attestation qu'ils sont fils de médecins et d'un état indiquant les ressources de la famille (s'adresser au secrétariat).

Centenaire de l'internat en pharmacie des hôpitaux et hospiess eivis de Paris. — Les féces du centenaires auront lieu le 15 unai 1920, sous la présidence du professeur Gui-gard, membre de l'Institut. Ces fétes comprendront: une manifestation solennelle suivie d'un lunch à l'École supérieure de pharmacie, et le soir un banquet avec l'artistique. Un livre d'or édité d'à l'occasion du centenaire de l'Internat en pharmacie sera reuis aux souscripteurs, sismo le 15 und, du moins le 'unois suivant.

Grève de médecins le 1<sup>cr</sup> mal. — Les médecins membres du syndicat du sud du Finistère vienueut de décider de refuser leurs soins, le 1<sup>cr</sup> mai, à tous les chômeurs et leurs familles.

Commission de la protection de la santé publique. — I et et institué, au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, une comunission chargée d'étudier les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la loi du 15 février 1920 relative à la protection de la santé publique.

Cette commission est composée de :

MM. le Dr Vaillard, de l'Académie de médecine, président ; le Dr Calmette, sous-directure de l'Institut Pasteur de Paris ; le Dr Léon Bernard, conseiller sanitaire technique du ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales ; le Dr Jules Reunult, conseiller sanitaire technique du ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales ; Bouchard, maître des requêtes au conseil d'Etat, auditeur au conseil supérieur d'Hygiène publique de France; Disenert, chef du service de surveillauce des eaux d'alimeutation de la ville de Paris, auditeur au conseil supérieur d'Hygiène publique de France; Lecwy, ingénieur des Pouts et Chaussées, attaché au service technique des eaux et de l'assanissement de la ville de Paris, auditeur au conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Un représentant de l'Union des syndicats médicaux de France.

Un représentaut de l'association des médecius francais.

Istituto Ortopedico Rizzoli à Bologne. — Le coucours pour le prix Humbert 1er est ouvert.

Ce prix, de 3 500 lires, sera décerné, selon la délibération du Conseil provincial de Bologue, « à la meilleure œuvre ou invention orthopédique ».

Les médecins italiens et les médecins étrangers peuvent également prendre part à ce concours.

Les conditions de concours et de l'assingation de ce prix sont fixées par un règlement qui sera envoyé à ceux qui en feront la demande.

La demande devra être adressée au président de l'Institut Rizzoli à Bologne.

Le concours sera clos le 31 décembre 1920.

Recrutement des médecins-inspecteurs des Ecoles de la sanileux de Paris. — Par arrêté du préfet de la Seine en date du 17 avril 1930, après les délibérations du Conseil général en date des 24 décembre 1952 et 31 décembre 1950, les médecins-inspecteurs de la banfieux sont nommés après un concours organisé dans les conditions suivantes :

CONDITIONS REQUISES. - Les candidats doivent :

1º Etre de nationalité française, avoir leur domicile dans le département de la Seine depuis le 15 juillet 1914 et être pourvus du diplôme de docteur en médecine délivré par une de l'acutiés de l'Etat :

2º Etre âgés d'an moins trente-deux ans an rer juillet de l'année du concours ;

3° Compter cinq années de pratique professionnelle au 15 août de la même année.

Exceptionnellement, les anciens internes des hôpitaux de Paris ayant accompli intégralement leur quatre années d'internat et exerçaut la niédecine depuis deux ans pourrout prendre part au concours.

Les eandidats qui auraient à faire valoir des services médicaux publics devront en justifier.

Composition du jury. — Six docteurs en médecine désignés par le Préfet, dont quatre choisis parmi les médecins-inspecteurs des Ecoles comptant au moins six années de service. Six autres médeichn, dont quatre choisis parmi les médecins-inspecteurs comptant au moins six années deservice, seront, en outre, nommés par le Préfet à tirte de jarvés supplémentaires. Le président du jury scra désignépar le Préfet; fl aura voix prépondérante.

La Commission pourra se diviser en sous-commisions d'au moins trois membres chacune.

NATURE DES ÉPREUVES. — 1º Epreuves d'admissibitté. — Cette épreuve sera d'iminatoire. Elle consistera dans une composition écrite qui compendra deux sujets : a) un sujet de médecine infantile ; b) un sujet d'hygiène scolaire ou de pédagogie physiologique.

Doux heures seront accordées aux candidats pour cette composition (30 points au total, soit r5 pour chaque sujet).

Lecture de la composition sera faite en publie et de manière à assurer l'anonymat.

Sculs seront admis à prendre part aux épreuves définitives, dans la limite d'un chiffre égal à une fois et demie le nombre de places mises au concours, les candidats ayant obtenn au moins 18 points pour l'éppeuve d'admissibilité.

2º Epreuss définitives. — a. Examen d'une école, examen d'une élasse; examen collectif ou individuel des enfants (fiche scolnire) et rapport sur cet examen, 30 points.





## PRODUITS DE RÉGIME

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

## ORIGINE, EVOLUTION et TRAITEMENT

## Maladies Chroniques non contagieuses

réorie & l'Immunitè, de l'Anaphylaxie et de l'Antranaphylaxie

par J. DANYSZ (de l'Institut Pasteur).

1 vol. m-8,\*de 130 pages, broché ...... 5 fr

b. Exposé de dix minutes sur un sujet d'hygiène à l'usage des écoliers, après dix minutes de préparation (20 points)

Cette dernière épreuve sera publique.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. - On sait que cette ligue a été fondée en mai 1919, à la suite d'une conférence médienle qui ent lieu à Cannes et à laquelle assistaient des délégués de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, du Tapon et des Etats-Unis. Il fut décidé de poursuivre en temps de paix, au bénéfice de la santé universelle, l'extension des activités de la Croix-Rouge, et e'est dans ce but que fut organisé un Office médical général se rattachant au siège central de la Ligne, à Genève.

Vingt-huit sociétés de Croix-Rouge sont adhérentes. La Lique est dirigée par un conseil de gouvernement, dont le président est M. Henry P. Davison, de la Croix-Rouge américaine, et le vice-président, directeur général, Sir David Henderson.

La Croix-Rouge française est représentée par le comte Jean de Kergorlay. Le professeur William Rappard est secrétaire général.

Un Bulletin de la Lique des sociétés de la Croix-Rouge est publié à Genève. Dans le numéro de décembre 1919. était publiée la nomination du Dr Edouard Rist, comme directeur de la Section de tuberculose, pour entrer en fonction au mois de janvier 1920. Dans celui de février 1920, c'était celle du Dr Octave Monod, de l'Iustitut Pasteur, comme chef-adjoint des services de la tuberculose. Dans le bulletin du mois de mars était anuoneée l'adhésion de vingt-huit sociétés de la Croix-Rouge au premier Conseil de la Ligue qui s'est réuni en conférence à Genève, du 2 au 9 mars. La France était représentée par : le général Pau, président du comité central de la Croix-Rouge française; M. Thiébaut, secrétaire général de la Société française de secours aux blessés militaires ; M. de la Boulinière (représentant le comte J. de Kergorlay, membre du conseil des gouverneurs de la Ligue) ; M. Luthard, de l'Association des Dames frauçaises; M. le Dr Bouloumié, secrétaire général de l'Union des Femmes de France.

Le Bulletin donne, en outre, par des communications variées et iutéressantes, des nouvelles des diverses sociétés de Croix-Rouge du monde entier. Le numéro de décembre 1919, en particulier, a présenté un historique de la Croix-Rouge chinoise, écrit par le Dr B. V. Woug, directeur médical de cette société. Parmi les autres articles, dans les bulletins parus jusqu'ici, on pouvait lire : la Campagne antityphique de la Croix-Rouge suédoise, la Réorganisation de la Croix-Rouge italienne, la Croix-Rouge danoise, un Appel de la Croix-Rouge espagnole, la Lutte antityphique en Pologne, la Croix-Rouge française dans la lutte contre la tuberculose, etc.

Ecole du service de santé militaire de Lyon et Ecole de médecine navale de Bordeaux. - Cinq membres de la Chambre des députés out posé des questions à M. le ministre de la Guerre au sujet des différences dans certaines dispositions concernant les élèves admis dans l'une ou l'autre de ces deux écoles. Ces questions furent posées : le 27 décembre 1919, par MM. Ferraris, Godard,



*RATIONNEL* 

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

du repas du soir. Artério-Sclérose

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Ros

Presclérose, Hopertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sciérose, Goutte Saturnisme

VAL - MONT -LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET

660 mètres d'altitude

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et RÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ;

GOUTTE, etc.

HYDROTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUEDOISE 5 Médecina, 1 Chimiste # D. WIDMER Médecin-Directeur

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

## ENTÉRITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques

CURE DE



GOUTTE GRAVELLE
ARTÉRIO-SCLÉROSE

FOURNITURES GÉNÉRALES
pour la MÉDECINE et la CHIRURGIE

CL. LOREAU """

VENTE-ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATION



## A HELMBEICH

NANCY — Rue Saint-Jean — NANCY

#### Électricité Médicale

## APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

Anémie Screfale Chlorese ymphatisme

Tuberculose pulmonaire esseure

## CALCILINE"

RÉCALCIFICATION, RÉMINÉRALISATION COMPRIMÉS

A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

MODE D'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'eau
avant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

A. ODINOT > PARIS > 25, rue Vaneau

Creissance Adénites Coxalgie Malad, des os Diabète Grossesse Carie Dealaire Cotyalescence

# IMPUISSANCE

Communications à l'Académie des Soisaces (Seance du 26 Février 1917) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917)

Litterature et Echantilions : Leboratoire d'Endocrinologie. 2. Piace du Théâtre-Français, Paris-Dire: A CÉDARD, Phorm de jr cl., ancien interne des Hôp. de Pe



# Antiphlogistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se délache facilement).

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès,
Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.
Ethantillass et Littérature: B. TILLIER, Nien ét nelss, 18, 18, 18 et le Benvalle, 1818 (§5)- M. déele, Milfillé-Mils.

Taurines ; le 13 janvier 1920, par MM. Herriot et Poitou-Duplessy.

Voici les questions :

« 1º Pourquoi les élèves de l'École du service de santé militaire de Lyon de la promotion 1914, la plus éprouvée du corps de santé (22 tués sur 104 élèves), se voient refuser systématiquement l'accès au grade d'officier (aidemajor), bien qu'ils soient sous-officiers (médecins auxiliaires ou sous-aides-majors) depuis cinq aus, tandis que les élèves de l'École de médecine navale de Bordeaux qui viennent d'entrer à cette école seulement après le concours de 1919 sont officiers, quelle que soit leur scolarité, simplement s'ils peuvent justifier de deux années de services accomplies dans le grade de médecin auxiliaire, Le décret du 29 août 1919 accorde aux élèves de Lyon de la promotion 1914 un rappel d'ancienneté et la circulaire du 13 novembre 1919 uu rappel de solde quand ils auront obtenu le grade de docteur en médecine ; 2º pourquoi ils ne peuvent jouir dès maintenant de ces avantages, accordés aux élèves de Bordeaux en cours de scolarité. \$

M. Godard a ajouté qu'on ne pouvait arguer de l'existence d'une cloison étanche entre la Marine et la Guerre, puisque deux étudiants en médecine servant dans la marine avec le grade de sous-lieutenant, reçu en 1919 à l'fécole de Lyou, gardent leur grade quoique étant d'une promotion postérieure de cinq ans à celle de 1914.

Et M. Taurines: qu'ainsi ou incitait «les élèves de Lyon à bâcler les études médicales pour bénéficier, le plus rapidement possible, des avantages que leur confére le grade dont ils sont titulaires en droit depuis deux ans.»

Réponse du ministre de la Guerre (séance du 16 mars

1920): 4 1º Le statut du personnel de la marine est différent de celui du personnel de l'armée de terre et aucune assimilation ne peut être faite entre la situation des élèves des écoles du service de santé de la guerre et de la marine. Le décret du 25 août 1919 permettra de nommer les élèves de l'Ecole du service de santé de la promotion de 1914, qui satisferont aux examens de sortie, aux grades d'aide-major de 2º classe et même de 1re classe, avec rappels réglementaires, aux dates auxquelles ils auraient obtenu ces grades, si les hostilités n'avaient retardé leur scolarité. Ces dispositions, qui réparent le préjudice causé aux élèves par la guerre, sauvegardent également les intérêts de l'Etat pour le cas où ces élèves démissionneraient ou subiraient un échec aux examens de sortie ; 2º par application des dispositions de la circulaire nº 3409 A 1/7 du 19 février 1920, les élèves del'École du service de sauté militaire, titulaires d'un grade dans la marine, devront offrir la démission de leur grade et seront pourvus dans le service de santé militaire d'un grade en rapport avec les conditions exigées pour leurs collècues.

Conférences d'ophtalmologie. — M. A. TERSON, BAIL-LIART et LANFO.'T commencerout, le mardi 11 mai, des conférences sur l'ophtalmologie en pathologie générale et comparée, avec démonstrations, présentation de malades et exercices techniques.

M. A. TERFOX. — But et objet du cours. Localisations et conséquences oculaires en pathologie générale et comparée, chez l'homme et les animaux. Classification et notation ophtalmologiques.

Syndromes, entités et transitions morbides. Les grauds processus. Les énigmes ophtalmologiques et les hypothèses directrices. Etiologies prépondérantes et associées.

Exemples concrets. Méthodes de consultation et revisiou médico-chirurgicale des principales affections de l'œil et des annexes.

Evolution historique du mouvement scientifique, didactique, professionuel. Découvertes et grandes figures ophtalmologiques. Textes et commentaires.

M. P. Ballliart, — Ophtalmoscopie et principales m'Idadies du fond de l'œil. Tonométrie et sphygmomanométrie ocu laires. Physio-pathologie de la circulation et de la tension intra-oculaires.

L'œil dans les maladies du cœur, des vaisseaux, des reins : dans le diabète et les maladies de la nutrition.

Troubles oculaires dans les maladies des glaudes à sécrétion interne.

Réflexe oculo-cardiaque.

Hémianopsies et champs visuels anormaux.

M. IANNO, T. · Visiou binoculaire et sesanom alies.

Motilité oculaire : statique, mécanique, physiologie maladies et traitements.

Remarques sur les anomalies et la correction de la réfraction.

Simulation.

La vision dans la série animale.

Notions d'embryologie avec remarques sur la tératologie.

Le cours est graluit et sera fait les lundis, mardis et vendredis non fériés, à 5 heures. La première conférence aura lieu le mardi 11 mai à 5 h. 15, à l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Danton.

Autant que possible, s'inscrire par lettre à l'une des adresses : Dr A. Terson, 47 bis, boulevard des Invalides i Dr Bailliart, 15, rue Saint-Simon ; Dr M. Landolt, 27, rue Saint-André-des-Arts.

Leçons sur la tuberculose infantile. -- MM. Méry,



agrégé, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades, Amund-Deillie, médecin des hôpitaux, et Girard, chef de laboratoire à l'hôpital des Enfants-Malades, fromt une série de leçons sur la tuberculose infantile les mardis jendis, sauvedis, à 5 heures, à l'hôpital des Enfants-Malades, du a mai au 12 juin. Prière de s'inscrire.

Caurs sur les maladies héréditaires du nourrisson.— M. le D' Lesage, médeciu de l'abépital Hérold, fera, à partir du mercredi 5 mai à 7 p heures, au petit anquisthéâtre de la Faculté, un cours sur les maladies héréditaires du nourrisson et le continuera les mercredis suivants à la mêue heure.

Leçons sur la rééducation des strabiques. — M. le D' Cantonner, à l'hépital Cochin, les 6, 13, 20 et 27 mai à 10 h. 45.

Conférences d'ophtalmologie élémentaire. — M. le DF CANTONNET, à l'Hépital Cochin, tous les àundis et jeudis, à 9 h. 30: Affections oculaires communtes, consultation expliquée, petite chirurgie oculaire.

Haute fréquence et applications médicales. — M. le D' FOVERC DE COUMBLIES fera dans le service de M. le professeur Robin, à l'hôpital Beaujon, le 6 mai à 10 h. du matin, une leçou sur la haute fréquence, la diathermie et la d'Arsonvalisation et leurs applications médicales.

Conférences sur les maladies vénériennes. — M. le D' QUEURAT a repris ses conférences à l'hôpital Cochin, le mercredi à 10 h. 30.

Maladies du tube digestif. — Hôpital Saint-Antoine, mercredi à 10 heures, M. le Dr Le Noire; jeudi à 10 heures, M. le Dr RAMOND; veudredi à 10 heures, M. le Dr BENSAUDE. Faculté de médacine. — Médecine opératoire spéciale. — Opérations sur l'appareil génilo-urinaire de l'homme. — M. le Dr. Lorin, prosectent, commencera ces travaux de médecine opératoire le 1<sup>st</sup> juin. S'inscrire an secrétariat de la Faculté. Prix: 50-francs.

Amphibédatre d'anatomie des hôpitaux. — Cours d'opérations chirurgicales (gynécologie). — MM. les Dre Gouverseux et Bersenaux, prosecteurs, commenca-ront le 3 mai, à 2 heures, an cours d'opérations chirungi-cales (gynécolège), et le continercont les jours suivants. Droit d'inscripcion : 100 francs. S'unscrire, 17, sue du Fer-la-Moulin.

Médeein de l'état civil. — M. Dambies, médecin du Bureau de bienfaisance du KIII's arrondissement, est nommé médecin de l'état civil et affecté à la ze circonscription dudit arrondissement.

Fourniture du vaccin et du matériel de vaccination. — Conformément à une proposition de M. Fontenay, le Conseil général de la Seine a adopté le projet de délibération suivant :

« L'at renouvelé avec M. Fasquelle, propriétaire de l'Institut de vaccine animale, 8, rue Balla, le marché pour la fourniture du vaccin et du matériel nécessaires aux opérations du savvioe de vaccination dans Paris.

« Ce marché aura une durée d'une année, à compter du 1er février 1920, et scra renouvelable d'année en année par tacite reconduction avec faculté d'être dénoucé par chacune des parties six mois avant la date de son

expiration.

« Pour le surplus, il sera sommis aux clauses et con-

Établissement Thermai ouvert toute l'année.

## SALIES DE BEARN

Cilmat sédatif doux e tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉMORATHIES — OSTÉTIES CHRONIQUES
TUBERCULOSSE EXTERNES, OSSEUSES, GANCLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES
CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITE — AMÉNORRHÉE

DYSMÉNORRHÉE. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

GEXTRAITS BILIAIRES

Que les ferments lactiques seuls.

DÉSINFECTION INTESTINALE

DESINFECTION INTESTINALE

DESINFECTION INTESTINALE

DESINFECTION INTESTINALE

ditions du projet de soumission et du cahier des charges enevielle e

L'avancement des membres du Corps de santé militaire. - Un décret inséré au Journal officiel règle comme suit l'avancement des médecins, pharmaciens et officiers d'administration du Service de santé militaire de réserve et de l'armée territoriale :

ARTICLE PREMIER. - L'article 11 du décret du 22 mai 1909 est complété comme suit :

· Pour le décompte du temps de service exisé pour l'avancement des médecins et pharmaciens, et des officiers d'administration du Service de santé de réserve et de l'armée ternitoriale, le temps passé en activité de services, par suite de mobilisation générale on partielle, sera compté pour le double de sa durée, sans toutefois que le temps de service à accomplir puisse être inférieur à celui fixé pour la promotion au grade supérieur des officiers de l'armée active du même grade,

«Si le temps de service accompli dans les conditions infliquées ci-dessus est inférieure à une année, il tiendra lieu d'une des périodes exigées pour l'avancement ; si ce temps de service dépasse une année, il remplacera deux de ces périodes ; si enfin il est supérieur à deux années, il tiendra lieu de trois périodes.

« Lorsque des officiers de complément du Service de santé seront appelés ou autorisés à servir dans un corps en campagne ou dans une expédition coloniale, le temps de service qu'ils aurant accompli en activité leur sera décompté comme il est dit ci-dessus.

Installation d'un préventorium. -- Le Conseil muni-

cipal de Paris, sur la proposition de M. Aucoc, au nom de la 5º Commission, a prononcé le renvoi à l'Administration, en l'invitant à la sonmettre avec avis très favorable à l'Office public d'hygiène sociale, d'une pétition de l'Association de l'hôpital Saint-Joseph tendant à l'allocation d'une subvention pour l'aider à couvrir les frais d'installation d'un préventorium destiné aux enfants prétuber-

La natalité comparée en France et en Prusse. -- L'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française publie la statistique suivante :

Du 1er juin 1914 an 30 juin 1918, non compris les morts aux armáes, la population de la France non envahie (33 millions d'habitants) a diminué de 973 000 habitants; celle de la Prusse (12 millions d'habitants), pendant la même période, a perdu 313 000 habitants. C'est-à-dire que, avec une population inférieure de o millions à celle de la Prusse, la France a subi une diminution 3 fois plus forte. Depuis la guerre, la population allemande recommence à augmenter tandis que la population française, au contraire, continue à décroître malgré l'accroissement du chiffre des naissances que l'on constate en quelques points de notre territoire.

Ecole de puériculture Edith Cavell et clinique Baudelosque. - Le Conseil municipal de Paris a approuvé la convention par laquelle l'Reole de puériculture, représentée par M. le professeur Roger, met à la disposition de la cliuique Baudelocque, dans les locaux de l'Reole de puériculture, rue Desnouettes, 64, vingt lits



# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUHE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cms 5 francs.

AROBATOIRES DUHÊME. à

et vingt bereeaux destinés à recevoir des mères récemment accouchées et leur nouveau-né.

Le service médical sera assuré sous la responsabilité du médecin en chef de la clinique Baudelocque, par les médecins qui font déjà la consultation des femmes en état de gestatiou à l'Ecole de puériculture.

En eas d'urgenec, le service de garde médical de Baudeloeque, averti par téléphone fera le nécessaire. Une sage-femme appartenant à la clinique Baude-

loeque aura, avec la surveillance du service, aidée de deux infirmières soignantes, la responsabilité technique.

Personuel hospitalier et personuel auxiliaire :

Le personnel fourni par l'Assistance publique et rétribué par elle sera nourri par les soins de l'Ecole de puérieulture dans les mêmes conditions que le personnel actuellement en service à l'Ecole de puériculture.

Congrès anglo-belge d'hyglène. - « Le Royal Institute for Public Health » tiendra du 20 au 24 mai ses assises à Bruxelles sous la présidence de lord Leverhulme et du professeur Putzeys, de l'Université de Liége. Les sections s'occupent de la médecine sociale ; de la médecine navale, militaire et eoloniale ; de l'hygiène des villes ; de l'hygiène industrielle ; des femmes et des enfants ; de la bactériologie. Les secrétaires sont le professeur Hope à Liverpool, le Dr Kelvnack, les Drs Slosse et René Sand à Bruxelles.

Avis. -- Sténo-dactylo couuaissant bien la langue médieale s'offre pour correspondance, rapports, travaux de toutes sortes. Rerire bureau du journal. Pour références, s'adresser au professeur Vaquez.

Demoiselle parfaitement élevée, dix-huit ans expérience opérés surtout, infirmière-major front, nombreuses références docteurs, cherche direction maison santé. Accepterait chez deutiste ou pharmacien, eumulerait secrétaire. Paris ou environs seulement. Ecrire E. J., bureau du jourual.

Aux médecins du Nord. - Les médecins exercant avant

la guerre dans le Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise), actuellement installés à Paris ou dans la banlieue, sont priés de bien vouloir envoyer leur adresse, le plus tôt possible, à M. E. Bernard, ancien interne des hôpitaux, 12 bis, rue Raynouard, à Paris.

#### A.SMENTO DU MÉDECIN

I<sup>cr</sup> Mai. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu. M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique. I<sup>cr</sup> Mai. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beau-

1º Mai. — Paris. Clinique médicale de l'hópital Bean-jon. M. le professeur Actival, à lo heures: Leçon eli-nique sur l'encéphaltic léthargique. Conservation de la companya de la companya de la conserva-ción de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya d

de la Marine des travaux destinés au prix Blache.

1st Mar. — Paris. Clôture du registre d'inscription
pour le concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris.

pour le concours d'ophtaliniologiste des hopitaux de Paris. 2 Mai. — Paris. Asile Sainte-Aune, à 10 h. 30. M. le D' LAIGNEI-LAVASTINE: Les femnies à barbe. 2 Mai. — Paris. Dernier délai pour les eandidatures au poste de directeur du bureau d'hygiène d'Ivry-sur-au poste de directeur du bureau d'hygiène d'Ivry-sur-

2 Mai. — Paris. Dispensaire de syphiligraphie, 54, rue Saussure, à ro h. 30, ouverture des conférences du Dr Lis-

REDDE. - Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpi-

taux, 2 heures: ouverture du cours d'opérations chi-rurgicales (gynécologie) par MM, les Drs GOUVERNEUR et BERGERET

3 Mai. — Paris. Concours d'agrégation de médecine.
3 Mai. — Paris. Ouverture, à la préfecture de la Seine. du registre d'inscription pour le concours de médecin en chef des Asiles d'aliénés de la Scine. 3 MAI. — Paris. Concours de médeein en chef du sana-

torium Villemin à Angicourt 4 Mai. — Paris. Hôpital Laënnec, à 11 heures. M. le Dr Lereboullet: Lecon clinique avec préscutation de malades.

4 MAI. - Paris. Hôpital des Enfants-Malades. Ouver-ture des leçons sur la tuberculose infantile par MM. Mery, ARMAND-DELILLE et GIRARD, à 5 heures

## Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Boul, de Port-Royal, PARIS

## roméine montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES ( $\alpha_E = 0.01$ ) SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.00)

42. Beulevard de Port-Royal, PARIS.

Lac de Genève

d'ÉVIAN - les - BAINS L'ERMITAGE (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescence

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mal - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

## Guide pratique pour l'Examen médical des Aviateurs DES CANDIDATS A L'AVIATION ET DES PILOTES

Par les Docteurs MAUBLANC et RATIÉ

5 Max. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Présentation de malades, notions de thérapeutique.

5 MAI. 5 Mai. — Paris. Faculté de médecine, à 5 heures: ouverture du cours sur les maladies héréditaires du nourrisson, par M. le Dr LESAGE.

5 MAI. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, 10 heures. Lecon clinique par

le Dr CABOCHE : La tuberculose larvngée.

5 MAI. — Paris. Dernier délai pour les candidatures an poste de directeur du bureau d'hygiène de Nevers. 6 MAI. — Paris. Hôpital de la Pitié, à 10 leures : M. le D. MAUCLAIRE: Les fractures de Dupnytren et de la Pitié d leurs cals vicieux.

6 Mai. — Paris, Hôpital Cochin, à 10 h. 45. M. le Dr Cantonner: Leçons sur la rééducation des strabiques. 6 MAI. — Paris. Hôpital Beaujon, à 10 heures (service de M. le professeur Robin). M. le Dr POVEAU DE COURMELLES: Leçon sur la haute fréquence, la diathermie et la d'Arsonvalisation

7 Mai. — Paris. Hôpital Laënnec, à 11 heures. M. le Dr Harvier: Lecon clinique avec présentation de malades.

8 MAI - Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu M. le professeur (Filbhra?: Leçon clinique à 10 h. 45.

M. le professeur (Filbhra?: Leçon clinique sur le dicale.

M. le professeur ACHARD: Leçon clinique sur l'encéphalite léthargique, à 10 heures.

B. MAI. — Marssille Clôture, du registre d'inscription.

pour le concours de chef de clinique des maladies ner-veuses à l'Ecole de médecine de Marseille. 8 Mai. — Paris. Banquet de l'internat à l'Hôtel Claridge, avenue des Champs-Elysées.

10 MAI. — Paris. Concours pour une place d'agrégé d'obstétrique à la Faculté de Paris et pour une place d'agrégé d'obstétrique à la Faculté de Lyon.

10 Mai. — Paris. Congrès d'oto-rhino-laryngologie àl'hôtel des Sociétés savantes.

10 Mai. - Paris. Concours d'agrégation de chirurgie.

10 Mai. — Paris, Concours d'agrégation d'obstétrique.
10 Mai. — Paris, Concours de médaille d'or de phar-

10 MAI. - Paris, Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, à 2 heures : ouverture des conférences de bactério-logie de M. le Dr Paroy. II MAI. -Paris. Concours de médecin de l'Assis-

tance à domicile.

11 Mai. — Paris. Ouverture du cours de perfectionnement d'ohptalmologie à l'Hôtel-Dieu.
11 Mai. — Paris. Ouverture des conférences d'ophtalmologie de MM. Terson, Baillard, Landolt, à l'hôtel

niologie de M.M. Person, Bansaru, Januaru, a autori, des Sociétés savantes.

12 MAI. — Marseille. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef de clinique médicale infantile à l'Ecole de médecine de Marseille.

15 MAI. - Paris. Fêtes du ceutenaire de l'internat en pharmacie

17 Mai. - Paris. Concours d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris.

17 MAI. — Paris. Faculté de médecine : ouverture des conférences d'électrologie, radiologie, radiumlogie.

17 MAI. — Marseille, Dernier délai d'inscription pour

l'internat des hôpitaux de Marseille. 17 MAI. - Marseille. Concours de chef de clinique des

maladies nerveuses à l'Ecole de médeeine de Marseille. 17 Mai. - Paris. Ouverture du registre d'inscription our le concours d'oto-rhino-larvagologiste des hôpitaux de Paris.

17 Mai. - Paris. Concours d'agrégation d'histoire uaturelle et parasitologie 17 MAI. - Paris. Concours d'ophtalmologiste des

hôpitaux de Paris. 10 Mai. — Bruxelles, Inauguration du XIVe Congrès français de médecine organisé par l'Association des

médecins de langue française. 20 Mai. — Bruxelles. Cougrès anglo-belge d'hygiène.
21 Mai. — Marseille. Concours de chef de clinique 21 MAI. — Marseille. Concours de chef de clinique médicale infantile à l'Reole de médecine de Marseille.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

La cure de Bouchardat et le traitement du diabète sucré, par le Dr F. RATHERY, professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris. 1 vol. in-8 de 276 pages (Félix Alcan, éditeur, à Paris).

Ce livre est une œuvre de piété filiale. Petit-fils par alliance de A. Bouchardat, le Dr Rathery, qui a consacré au diabète de nombreux et intéressants mémoires (on en trouvera un rédigé pour Paris médical dans ce numéro même), a cru remarquer que la génération actuelle cite encore l'auteur du Traité du diabite, mais ne le lit guère. Aussi le cite-t-elle mal, et lui attribue-t-elle des opinions qu'il u'a jamais professées. Aiusi on est disposé à croire, aujourd'hui, que la cure de Bouchardat consistait en un régime exclusivement carné et gras, avec élimination absolue de tout féculent. Il n'en est rien. Si les idées pathogéniques de Bouchardat sur le diabète sont aujourd'hui tout à fait inadmissibles, tout ce qui, dans son œuvre, est le résultat de l'observation clinique n'a presque rien perdu de sa valeur. Avec beaucoup de sens, il a vu les dangers de l'alimentation excessive, et en particulier de l'alimentation carnée, je me suis fait un devoir de le rappeler à l'occasion. Si, aujourd'hui, près de quarante ans après la publication de son livre, Bouchardat reveu ait sur la terre, en dépit des transformations qui se sont faites en médecine, et en particulier des aperçus nouveaux que nous avous acquis sur les causes du diabète, les malades qu'on lui confierait seraient fort bien soignés.

Et c'est à bien soigner ses diabétiques que le vieux maître mettait sa coquetterie. Les préoccupations pathogéniques n'occupaient que la seconde place dans l'idée de celui qui découvrit les propriétés amviolytiques du suc pancréatique. Il plaisantait spirituellement ceux qui « regardent comme infiniment plus intéressant de trouver le moyen de rendre un animal glycosurique, que de guérir les hommes atteints de cette affection ».

La lecture de l'ouvrage de M. Rathery, dans lequel il résume les bonnes pages de l'œuvre de sou graud-père, sera douc intéressaute pour les médecins, non à titre d'exhumation plus ou moins curieuse, mais comme pleine de renseiguements utiles pour l'organisation du traitement d'un diabétique. M. Rathery a eu l'heureuse idée d'intercaler dans le texte quelques pages destinées à rajeunir l'ouvrage, en y insérant les données nouvelles. et il l'a fait avec son indiscutable compétence. Le livre dans son eusemble est donc un excellent guide pour la thérapeutique du diabète, que les praticiens apprécieront an moius autant que les curieux d'histoire de la méde-G. LINOSSIER.

Précis de biochimie. par E. LAMBLING, professeur à la Faculté de médecine de Lille. 1 vol. in-8 de 708 pages (Masson et C1c, édit., à Paris).

C'est avec le plus vif plaisir que je siguale aux lecteurs de Paris médical le remarquable livre de Lambling. Je ne crois pas qu'il soit possible d'exposer les phénomènes chimiques de la nutrition avec plus de compétence, d'exactitude, de concision, et de clarté.

C'est beaucoup plus, comme le fait remarquer l'auteur, une physiologie des échauges nutritifs et uue introduction à la pathologie de ces échanges, qu'un traité de chimie biologique proprement dit. Le lecteur n'y trouvera que d'une manière très incomplète les données numériques relatives à la composition des organes, tissus et liquides de l'organisme : il n'y trouvera pas de procédés de dosage ou de préparation des corps que l'analyse extrait de

#### CHRONIQUE DES LIVRES (Suite)

l'organisme; mais il y trouvera, dans un remarquable raccourci, tout ce qui concerne les transformations de matières dans l'être vivant, synthèses, analyses, combinaisons, dislocations, avec l'étude méticuleuse des conditions de leur production. Tous les travaux si nombreux. dont les contradictions rendent souvent incompréhensibles, pour les médecins peu au courant des méthodes de la chimie, le mécauisme intime des phénomènes de untrition, sont soumis à une critique minutieuse, mis à leur place avec une remarquable sagacité. Par cette critique avisée, bieu des contradictions s'expliquent, et la clarté eutre à flots, reliant par de grands traits lumineux tous les points de détail dout l'interdépendance échappait au regard. Les résultats acquis prenneut leur forme définitive, les résultats à espérer se font prévoir.

Dans cette seconde édition, dont la guerre a retardé l'apparition, l'auteur a introduit d'importants changements. On y trouvera des chapitres intéressants sur la nutrition à l'état pathologique, sur la goutte, sur le diabète, l'acétonémie, chapitres que l'auteur développera un jour, nous l'espérons, dans un ouvrage spécial.

M. Lambling a bien voulu écrire pour ee numéro même de Paris médical un article sur les cures de féculents dans le diabète. J'y reuvoie le leeteur, qui pourra juger par lui-même de la clarté, de l'élégance, de la précision de l'auteur du Traité de biochimie.

Et cela me dispensera d'en faire moi-même l'éloge.

G. LINOSSIER. La goutte et l'obésité, par les D's FLORAND et FRANçois. 1 vol. iu-18 de 542 pages, de l'Encyclopédic scientifique du Dr Toulouse (Doin, éditeur, Paris).

Sous un volume réduit l'ouvrage de MM. Florand et François contient un exposé suffisamment complet pour le médecin de l'état actuel de nos connaissances sur deux affections dont la pathogénic est fort obscure et les limites mal tracées. Pour les uns, la goutte a un domaine restreiut, parfaitement circonserit; pour d'autres, elle englobe tout l'arthritisme. Même incertitude pour l'obésité. Unc distinction absolue semble s'imposer entre l'obésité, réactiou normale d'un sujet sain à la suralimentation et à la sédentarité, et l'obésité qui se développe sous l'influence d'un trouble des glandes vasculaires sanguines, en dehors de tout excès alimentaire, ou hors de proportion avec cet excès. A la première j'avais proposé de réserver le nom d'engraissement, ou d'obésité physiologique. L'autre mérite seule le nom d'obésité pathologique. Cette distinction m'a été vivement reprochée, notamment par Heckel.

Naturellement MM. Florand et François n'ont pu apporter, dans les points obseurs du sujet qu'ils out abordé, des décisions que seule fournira un jour la connaissance de la pathogénie des maladies de la nutrition, mais ils out exposé clairement les pièces du procès, ils ont fait une étude symptomatique soigneuse des deux maladies, et ils en out longuement développé le traitement. Leur ouvrage ne pent manquer de rendre service. G. Linossier.

Agenda médical pour 1920 (89° année), contenant : 1º Mémorial thérapeutique du praticien, par le Dr H. BARTH, médecin de l'hôpital Neeker. - 2º Mémorial obstétrical du professeur Pator, revu par le professeur P. BAR. - 3º Formulaire magistral, revisé eonformément au Codex de 1908, par M. Paul Robin, pharmaeien de première classe, ancien interne des hôpitaux. - 4º Notice sur les stations hivernales de la France et de l'étranger, par le Dr DE VALCOURT. -5º Notice sur les stations thermales de la France et de l'étranger, par le Dr MACREZ, ancien interne des hôpitaux, médecin aux eaux de Saint-Sauveur.



## DERMATOLOGIE Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÉS C. PÉPIN, D' en Pharmact

9, Rue du 4-Septembre, PAR



## L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIOUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. Un volume in-16 de 119 pages, Broché...

## TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE ET SÉROTHÉRAPIQUE

(Microbes pathogènes de l'homme et des animaux)

GUIDE DU MÉDECIN ET DU VÉTÉRINAIRE par les TRAVAUX DU LABORATOIRE Par le D' Albert BESSON. Chef du Laboratoire de Bactériologie à l'Hôpital du Val-de-Grâce, Ancien chef de laboratoire à l'Hôpital Péan, Lauréat de l'Institut.

Septième édition refondue et augmentée, avec 500 figures, noires et coloriées.

#### ART ET MÉDECINE

#### LE SALON DU L'UNION DES FEMMES PEINTRES EN 1920

Je ne sais quelle revue on magazine, à la recherche de lecteurs, s'annonce comme ayant «l'esprit d'après-guerre».

Est-ce au Salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs qu'il faut aller pour trouver cet esprit d'après-guerre? Les femmes ont certes, pendant ces dernières années, rempli beaucoup de besognes auxquelles d'aillenrs elles n'étaient pas particulièrement préparées, et il n'est pas souhaitable, en définitive, que cette adaptation de nécessité soit un point de départ, comme certaines le souhaiteut, pour réformer totalement le statut social de la femme. Néammoins les réalisations obtenues dans quelque ordre d'emploi que ce soit ont donné plus de liberté de concept sur les possibilités de la femme ; elles ont ouvert de nouveaux horizons, préparé une nouvelle mentalité. Comment cette fermentation d'idées, de désirs, d'ambitions qui commence à agiter profondément toute la race humaine et les deux sexes, se manifestet-elle au point de vue artistique chez la femme?

Il n'est nulle trace en ce Salon d'une évolution quelconque en cet ordre d'idées. Le Salon des femmes peiutres est en 1700 ce qu'il était en 1713: on y voit des fieurs, des portraits, des natures mortes, quelques paysages, toujours très soignés, et certains riches d'un véritable talent, mais aucane surprise n'y attend le visiteur. Le cultisme lui-même est venu mourir sur ce seuil. On a l'impression de ces troublants travaux d'insecte, loges d'abelle, toiles d'araignée, exécnités à la perfection mais figés depuis des siècles dans la même formule.

Il va sans dire que là, plus encore que dans d'autres expositions, le tableau composé, le sujet anecdotique on de synthèse devient de plus en plus rare; ce ne sont plus que des impressions, soit de couleurs, soit d'ombres on de lumière. Ces tendances générales convienment parfaitement au tempérament féminin, plus apte à ressentir et à exprimer des sensations qu'à porter un esprit d'analyse ou de synthèse sur les choses vues. En résumé, que de choses aprables, aimables, flattenses et, pour lesquelles la meilleure critique est d'opposer la réplique de la collection des La Tour de Saint-Quentin, actuellement an Louvein, actuellement an Louvein, actuellement an Louvein.

Un peintre s'est en effet trouvé, qui a fait ce que font ces danues, c'est à-dire, sur un bout de papier on de toile, jeter la vie d'un portrait, évoquer des têtes humaiues, des attitudes, des expressions de visage. Mais de quelle ardeur, de quelle passion ce pastelliste a-t-il scruté la face humaiue? Nous avons qu'il faisait successivement études sur

études du même personnage, mettait ces pastels tour à tour de côté, s'efforcait dans chacun de saisir l'insaisissable niême, et s'en servait finalement pour composer le tableau qui était la synthèse de ces instantanés en série. C'est pourquoi ces études, qui forment cette galerie de Saint-Quentin, pleine d'intérêt au point de vue documentaire, sont si vivantes : devant elles on voit au delà de l'œuvre même, et on croit être réellement devant le modèle, non grâce à une parfaite iniitation de la nature, mais parce qu'on pénètre le modèle, parce qu'on a l'illusion de croire ce moděle prêt à penser, à s'exprimer devant nous. Cette subtilité dans l'analyse de la physionomie humaine n'a certes jamais été atteinte par aucun autre peintre ; elle fait ressortir ce qui manque dans les œuvres exposées à l'Union des femmes peintres et l'opposition qui est à la base de ces deux manières. Pourquoi vovonsnous à cette exposition si peu d'œuvres de chaque artiste? on n'expose ici que des toiles qui cherchent à être définitives; pourquoi cette absence d'études. d'essais, par quoi l'artiste s'essaye, se cherche, se révèle, et nous intéresse à la poursuite de son idéal. Trop de tableaux faits en définitive pour nos exigus appartements modernes, brides dans leurs dimensions, surveillés dans leur tonalité pour l'appareillage des coloris des murs et de l'ameublement. Tout le monde se tient bien ici · les fleurs et les chaudrous, les têtes, les cruches et les arrosoirs rivalisent d'éclat et de séductions : aucun ne se permet la moindre fantaisie, soit dans le contour, soit dans'la couleur ; ce qui manque là ne doit pas cependant nous détourner de ce qui s'y trouve, d'autaut que beaucoup de ces œuvres sont exécutées avec beaucoup de talent, d'expérience et de grâce artistique.

Il y a quéques études de nu: nous savons déjà que la femme ne voit pas le nu féminin avec le regard de l'homme; sa vision est plus froide, plus médicale : en regardant les fenumes nues de Mres Séailles, c'est une révelation pour nous de constater que nons les voyons, avec elle, d'un œil aussi désintéressé que l'ours du jardin des plantes tantôt les bras accrochés aux branches, tantôt appuyée à nn arbre et se grattant le mollet, tantot accronpie dans la même situation oi je vis jadis un orang-ontang chez Hagenbeck à Hambourg; ces études sont d'aillenrs bieu construites et sincèrement rendnes.

De la Jeune Jemme à su foilette de M<sup>10</sup> Landré se dégage la même impression : beaucoup d'inmocence; une autre toile, « Coquetterie », pourrait prêter à une interprétation plus sensuele, mais reste comme la première dans la même note. Le mu de M<sup>20</sup> Maliquet est plus averti : c'est une

## ART ET MÉDECINE (Suite)

femme aux formes développées; elle nous les montre généreusement, mais, plus discrète pour elle-même que pour nous, elle s'arrange à ne voir que sa tête dans une glace. Les Baigneuses de M<sup>mo</sup> Van der Velt évoquent des idées de force et de solidité et nulle autre.

A côté de ces études d'anatomie, je dois signaler les études d'animaux de Mil<sup>o</sup> Joudart; elles ont été acquises par l'Etat et à juste titre: les croupes de ces vaches ont été vues et rendues par un cil très observateur, et puis, en ces temps si durs où le lait est si difficile à trouver, c'est déjà en boire que de voir ces mamelles si largement décrites; et c'est peut-être là que fut la déterminante de l'achat gouvernemental. Il a fait doublement une bonne affaire.

Bien que les portraits exposés n'aient rien de médical, ils sont susceptibles à d'autres titres de retenir le médecin : ce sont en effet de grandes pastellistes qui les exposent, et leurs cœuvres sont pleines de charmes ; combien, en d'autres Salons, de portraits qui nous indiffèrent et dont nous nous détournons prestement I Ici, il en est autrement, nous sonumes attirés vers eux par le talent, l'exécution habile de l'artiste, et disons-le, aussi grâce à la légèreté du pastel dont ces artistes savent tier un merveilleux rendement.

Aussi ne sommes-nous pas surpris que tant de femmes de la haute société se fassent ainsi représenter : ce sont des œuvres qui tiendront toujours leur place. Je ne ferai qu'énumérer au milieu de beaucoup d'autres la Femme au voile bleu de  $M^{10}$  Cabarrus, très artistique par l'effet obtenu par ses lachures confusantes, le portrait de  $M^{10}$  J-D. de  $M^{100}$  F-Pédérique Vallet-Bisson, assez différent du genre habituel de ses pastels, traité dans les tous clairs sans maquillage, avec une belle lumière et de l'accent; sa Camun est une œuvre pleine d'intérêt pour la richesse de la composition et la perfection du métier.

Mile Lavrut expose un pastel très peint et renforcé de hachures, d'une tonalité très fondue; Mile Landau montre une danseuse où tout le centre d'intérêt est concentré sur la main et le nœud du cou-de-pied; quant à Mile Prouvost, sa Manon en manteau rouge est très peinte, d'un coloris très muancé et vigoureux, et avec excessivement de souplesse dans le trait, comme il sied justement à Manon.

Séduction, de M<sup>me</sup>Debillemont-Chardon, est d'un faire plein d'intérêt ; le chapeau poilu, le corsage vert sont traités avec une habileté remarqu tible, et les effets obtenus par des lanchures parallèles, — à bonne distance, les ombres hardiment vertes des mains très étudiées donnent à celles-ci une e nstruction tout à fait solide et de premier ordre,

Quantau portrait de  $M^{\rm me}$  K. de  $M^{\rm me}$  Montchenu-Lavirotte, il obtient des effets un peu différents du pastel qu'on croirait obtenus par l'emploi combiné du pastel et de la peinture ; les pommettes, le menton, les lèvres sont peints au pastel, de même il en est des frottis sur les cheveux, le fond où il vient en surcharge tandis que d'assez grandes surfaces semblen faites à l'huile béin que tout soit obtenu avec le seul pastel par des procéés particuliers à l'artiste. Cela donne du contraste, du relief et contribue beaucoup à l'effet.

On verra de même avec intérêt le portrait de jeune fille de Mile Huillard, mais de celui-ci comme un peu de toutes les œuvres exposées nous retiendrons un certain manque de gaité, qui va jusqu'à la tristesse dans les têtes de jeune fille à la sanguine de Mile Cronier. Peut-être convient-il de retenir le portrait de Mile Hébbe B. de Mile Collard, à cause de son expression. Difficile à voir en raison de son emplacement, on trouve dans l'arrangement une grande habileté artistique et dans le rendu des traits quelque chose qui semble exprimer dayantage.

Un jour peut-être, nous plairons-nous à revoir ces portraits qui nous rappelleront une société menacée de disparaître, de même que les œuvres de la Tour nous évoquent les lignes de l'aristocratie d'avant la Révolution ; ceux qui sont moins préoccupés de philosophie logeront plus confortablement dans leur mémoire la Femme au bain de Mme Gallet-Levadé, corps de femme aux seins très développés, aux fortes hanches, au bassin un peu tombant et empâté, mais miniature faisant souvenir un peu par sa couleur et sa richesse des femmes de Rubens : l'aimable cire de M<sup>11e</sup> Baffet nous rappellera aussi que, dans cette exposition un peu guindée et gourmée, elle a su introduire le petit Amour avec son carquois entre les jambes et le trait dirigé sur une gente demoiselle qui tient ses jupes à deux mains et détourne le minois effa-

rouché de celles qu'on chatouille. S'il v a place pour l'Amour, il va sans dire que cela ne va pas sans portraits d'enfants, mais ils sont rares; Mile Paris a fait trois petites filles, brillantes et très plaisantes. Et enfin, pour finir, grâces soient rendues à Mile Valleyer-Moutet pour ses scènes intimes : dans cette exposition féminine c'est la seule toile où nous vovions un de ces tableaux où se plaisait le génie familier de Chardin, un enfant qui tient son bol et son petit frère qui tient le sein de sa mère ; je sais bien que Mile Zilhart a intitulé une de ses œuvres Enfantillage, mais c'est un enfantillage un peu stérile, si j'ose dire: il s'agit d'une grande jeune fille en chemise couchée sur un canapé et qui s'amuse d'une poupée posée sur le parquet. La France et

REMINÉRALISATION ET, RECALCIFICATION BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ



CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIQUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sciérose. la présciérose, l'albuminurie, l'hy-dronisie. PHOSPHATÉE CAFÉINÉE Le médicament de choix ses eardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-

L'adjuvant le plus sûr des eures de déchloruration, le réméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le eardiaque. - Ces cachets sont en forme de cœur et se ;

tions: jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les aeides urinaires.

PRODUIT FRANCAIS

4. rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

**PRODUIT** FRANCAIS

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATI

Extrait total des Glandes Intestinales -Extrait Biliaire -Agar Agar - Ferments Lactiques



LITTERATURE & ECHANTILIONS: LABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPLIQUÉE. 21 rue Theodore de Banville PARIS



BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES. ORTHOPÉDIES, SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES.







## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GERMALTIME - BREEDSE - RIZINE - ORAMNIOSE - AVENOSE, ETC.
CERRI-ZES JAMEET pour Décoctions - UAGAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
ochure et échantillors sur demande, Mª JAMMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 PRODUITS CARRION

L. B. A. Telephone : Elysées 36-45

## **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré -- PARIS



SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

Un Grain assure effet laxatif

CHATELGUYON E

S'AVALENT COMME UNE PILULE

# ATOPHAN-CRUET

PRODUIT FRANÇAIS

## COUPE

l'attaque de goutte modifie la diathèse goutteuse

窓 窓

Cachets de 0,50 gr.



Fabrication Française

AGIT

plus vite

que les

salicylates

dans les

rhumatismes articulaires

滋 滋

Cachets de 0,50 gr. 3 à 8 par 24 heures.

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS. = Littérature et Échantillons : 13, rue des Minimes, PARIS

#### ART ET MÉDECINE (Suite)

l'Art demandent plus. Beaucoup de talents, un sens artistique remarquable tourné vers un idéal éthéré, mais les choses de la vie réelle sans liaison avec l'art, n'y trouvant ni moyen d'expression, ni aide, ni publicité, l'amour de l'enfant presque oublié dans la reproduction de ses traits, cela a-t-il une signification dans un Salon de femmes peintres, à l'heure décisive où tout doit se consacrer aux œuvres matérielles de survie de la race et du génie français.

Souhaitons voir au plus tôt l'Union des femmes peintres prendre sa part des inquiétudes du lendemain; que ces femmes, ces jeunes filles nous fassent davantage penser au foyer; que leurs talents servent à l'orner, à le rendre aimable et plaisant; que de peintures elles pourraient faire pour le décor du hone, pour orner la chambre de l'enfant, maître de nos lendemains incertains, axe de notre existence future, de nos arts et du génie français. La femme, peintre du foyer, peintre de l'enfant, c'est toute une mission pour l'Union des femmes peintres.

D' HENRI ROCHÉ.

#### HYGIÈNE PRATIQUE

#### PRÉCAUTIONS CONTRE « LE GAZ A L'EAU »

Si la préparation industrielle du gaz paivre présente de sérieux avantages au point de vue économique, il en résulterait desiurenvénients non moius sérieux pour l'état de sauté des consommateurs, si certaines précautions hygidanţues i'draient prises. C'est sous le benéfice de ces réserves formelles, que les municipalités ont pu se prévaloir d'un changement d'opition parti de certains milleux en faveur d'une soi-disant finocuité-du gaz à l'eau.

Ces précautions névessaires ont été présentées d'une façon parfaite par le Dr Bordas à la Société de médecine publique et de génie sanitaire, laquelle société a fait, part à M. le ministre de l'Hygiène, des vœux snivants qu'elle exprime :

- «·1º Les municipalités seront tenues d'assurer un contrôle sévère de la qualité du gaz distribué et notamment et surtout de veiller à ce que la teneur en gaz inertes (CO, Az) ne dépasse pas un pourcentage déterminé et à ce que la pression soit autant que possible maintenue constante dans les canalisations;
- 2º Jee Compagnies gazières seront obligées de fournir gratuitement à tout abomué, pour être apposé dans les cuisines, un placard-afféhe constitué de matériaux durables et reproduisant lisibllement les instructions suivantes:
- A. Fermer le compteur avant de se concher.
- B. Ne jamais éteiudre un appareil qu'en fermant uon seulement le robinet placé sur l'appareil, mais surtout celui qui est placé sur la canalisation d'àlimentation.

C: Surveiller attentivement l'état des caontchoucs on tuyaux souples, principalement aux points d'attache de la canalisation et des appareils, la mauvaise qualité ou l'usure des caontchoucs étant la principale cause des accidents.

D. Ouvrir immédiatement et avant tout les fenêtres et les portes de toute pièce où l'on soupçonne une fuite de gaz. N'y jamais pénétrer avec une lauge ui une bougie allumées.

3º Dans les écoles de jeunes filles, une ou plusieurs leçons du cours d'économie domestique devraient être consacrées à l'utilisation-rationnelle du gaz (éclaitage et chauffage) et aux règlès à observer pour éviter lès accidents auxquels expose son emploi mal entendu ou mal surveillé.

3º Toutes les Compagnies gazières seront obligées à recueillir, le benzol qui se forme pendant la distillation de la houille et qu'elles laissent inutilement dans le gaz qu'elles distribuent, alors que la France est obligée d'acheter à l'étranger la majeure partie du benzol dout elle a besoin.

5º L'additiou du gaz à l'eau au gaz de distillation exigeant, sous peine de danger, des appareils où la combustion complète de ce mélange soit parfaiteuent assurée, aucun appareil dochauffage par le gaz ne pourra êtremis en ventre s'il n'a été contrôlé par les soins d'un service d'Rtat (Conservatoire des Artes th'étiers, notamment).

Co poinconnage pourrait d'ailleurs donner lieu à la perception d'une taxe, ainsi qu'il en est pour les autres garanties assurées actuellement par l'Etat. »

DURAND.

## LA PRATIQUE PSYCHIATRIQUE

A L'USAGE DES ÉTUDIANTS ET DES PRATICIENS

LAIGNEL-LAVASTINE.

Professeur agrég: à la Faculté
de médecine de Paris
Médecin des Hôpitaux.

Par les Docteurs
André BARBÉ
Médecin adjoint
de
l'Hospice de Bicétre.

DELMAS

Ancien chef de clinique des Maladies
mentales de la Faculté de Paris,
Médecin des Asiles

20 fr.

## VARIÉTÉS

#### DERNIÈRES RÉFLEXIONS DE CONDAMNÉS A MORT

Au récit d'une exécution capitale, on ne peut s'empêcher de se demander quel fut l'état d'âme du supplicié en présence de l'inéluctable. Pour beaucoup, l'anéantissement est complet; ils: vacillent sur leurs jambes, ct sont offerts comme des loques au poteau ou à la bascule. D'autres, au contraire, - c'est la minorité, - gardent de l'allure et s'entourent d'une certaine grandeur dont ils auréolent leurs derniers instants. Sanson, exécuteur des hautes œuvres de la Cour de Paris, et qui s'y connaissait, disait que, chez la plupart de ces malheureux, se créait une résignation inspirée par les paroles du prêtre; chez d'autres, un moment de fièvre leur donne une force factice ; chez d'autres enfin, c'est la vanité que gardent toujours certains hommes, quoi qu'il arrive; ils se savent observés par la foule, et, comme Vespasien, veulent mourir debout,

Je voudrais recueillir quelques paroles, venant de personnages considérables ou plus obscurs, et qui trouvent leur intérêt dans les circonstances où elles furent prononcées.

Montaigne raconte : « Un qu'on menoit au gibet, disoit : « qu'on gardast de passer par telle rue, car e il v avoit dangier qu'un marchand lui feist mettre « la main sur le collet, à causc d'un vieux debtc ». Un aultre disoit au bourreau, « qu'il ne le touchast « pas à la gorge, de peur de le faire tressaillir de « rire, tant il estoit chatouilleux ». L'aultre respondit à son confesseur qui luy promettoit qu'il souperoit ce jour-là avec notre Scigneur : « Allez vous « y en, vous, car, de ma part, je jeusne, » Un aultre ayant demandé à boire, et le bourreau ayant beu le premier, diet ne vouloir boire après lui, de peur de prendre la vérolle. Chaseun a oui faire le conte du Picard auquel, estant à l'eschelle, on présente une garse, et que (comme nostre justice permet quelquefois), s'il la vouloit espouser, on luy sauveroit la vie. Luy, l'ayant un peu contemplée, et apperceu qu'elle boittoit : « Attache ! attache ! adit-il, elle cloche, a

Nous trouvons dans Brantôme un récit extrêmement émouvant, où l'on entendit le supplicié vitupérer comme un moderne et farouche anarchiste.

«La première année que le roy Charles neufviesme fut roy, lors de l'édict de juillet, qu'il se tenoit aux faux-bourgs de Sainct-Germain, nous vismes pendre un enfant de la matte là mesme, qui avoit dérobé six vaisselles d'argent de la cuisine de M. le prince de la Roche-sur-Ion. Quand il fut sur l'eschelle, il pria le bourreau de luy donner un peu de temps de parler, et se mit sur le devis,

en remonstrapt au peuple qu'on le faisoit mourir à tort : « car, disoit-il, je n'ay point exercé mes « larcins sur de pauvres gens, gueux et mallotrus, a mais sur les princes et les grands, qui sont plus « grands larrons que nous, et qui nous pillent tous « les jours ; et n'est que bien fait de répéter d'eux « ce qu'ils nous dérobbent et nous prennent. » Le prebstre le voulut faire prier ; lors, ledict patient baissa la teste, et regardant ledict prestre, commença à brailler comme un veau, et se mocqua du prestre fort plaisamment; puis luy donna du pied et l'envoya du haut de l'eschelle en bas, si grand saut qu'il s'en rompit une jambe. « Ha! « Monsieur le prestre, pardieu, dit-il, je sçavois «bien que je vous deslogerois de là. Il en a, le « gallant. » L'oyant plaindre, et se mit à rire à belle gorge déployée, et puis luy-mesme se jetta au vent. »

Pierre de l'Estoille, dans le journal de Henry III. décrit une exécution : « Le mardy, 26 may 1579, le seigneur de la Bobetierre, gentilhomme poitevin, fut, par arrêt de la Chambre de l'Édit, décapité en Grève, parce que, de guet-à-pens, il avait tuć un gentilhomme son voisin, qu'il avait mandé pour dîner avec lui en sa maison de la Bobettière, et, après dîner, l'ayant mené en un bois, l'avoit tué, et sa propre femme avec lui, pour l'avertissement certain qui lui avoit été donné, que pendant son absence elle n'avoit cessé de paillarder avec ce gentilhomme. Quand on lui prononca son arrêt, il dit tout haut, que tous ses juges portoient des cornes, et qu'ils ne le faisoient mourir, que parce qu'il n'en vouloit pas porter comme eux. Quand il fut sur l'échaffaut, il ne voulut pas être bandé, prit l'épée du bourreau, et l'essayant sur son doigt, dit à l'exécuteur: « Mon amy, dépêche-moi vitement ; il « ne tiendra qu'à toy, car ton épée coupe bien. »

Un seigneur anglais sortant de la tour, pour être conduit au supplice, remonte froidement sa montre, en disant: « C'en est fait pour le temps, je ne dois plus penser qu'à l'éternité.»

Rienzi, sénateur romain et gouverneur de Rome, avait, en 1354, contracté des dettes criardes, près du chevalier de Montréal, quelque peu gentilhomme, mais surtout quelque peu prigand. Montréal eut le mauvais goût d'en réclamer le paiement, en termes vifis et couverts de menaces. Rienzi le fit arrêter, incarcérer et condammer à la peine capitale. La tête sur le billot, sentant qu'on posait la hache sur son cou, pour repérer le bon endroit, il dit au bourreau: « l'u ne la mets pas où il faut. « Alors, son valet de chambre, qui était en même temps son chirurgien, figura le tracé de l'incision, et, dans l'instant, Montréal fut décapité.



+SÉRUM

à Double spécificité a) par développement *de propriétés* hémopoïétiques particulières (Garnot): <u>Anémies, convalescences</u>, <u>tuberculose</u>

b) par exaltation du pouvoirhémostatique de tout sérum de cheval (Weill Carnot). Hémorragies

2°TOUS LES AUTRES EMPLOIS DU SÉRUM DE CHEVAL Leucocytose générale: <u>maladies</u>

:: maladies infectiense

Léucocytose locale: <u>plaies infectées,</u> atone

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules · Comprimés

Echantillong, Littérature





OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET. BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES: Extrate Hépatique : et. Biliaire - Glécéties - Báldo - Pádophyllin

ble de l'Hulle de FOIE. de Morue SIFS at IDITÉRITES -- HYPERCHLDRHYDRIE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE COLITE MUCOMEMBRANEUSE
STIPATION \*\* MÉMORROIDES\*\* PITUTE
FRAINE: — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE
FRAINE: — TOYALOES D'SHÉPATIQUES
MATORES AUTO ET MÉTÉRATRUJUES
MATORES AUTO ET MÉTÉRATRUJUES
TOXICATUDOS: «E INTÉRATRUJUES
TOXICATUDOS » «E INTÉRATIQUES
TOXICATUDOS » «E INTÉRATIQUES
TOXICATUDOS » «E INTÉRATIQUES
TOXICATUDOS » (EMPRILES » (EMRISES »)
TOXICATUDOS » (EMPRILES » (EMRISES »)

Cette médication essentiellement cliniq tituée par le D'Pintite; est la-seule qui tituée par le D'Pintite; est la-seule qui tion, combine l'opothérapie et les des gues, utilisant par sucroit les pro-péragoques de la gyocérina. Elle co une thérapeutique compléte, an quelque VOIES BILLAIRES et des spuries VOIES BILLAIRES et des spuries en dérivent. En solution d'absorption antérable, non toisque, bien coltrés, égat ére mais anni surrière poot, un contes contrate publishers de desaut, en que

USINES CHIMIQUES DU PECO CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCBLEUS

MANGANATE CALCICO - POTASSIOU

en ampoules de 5 cc pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux USINES CHIMIQUES DU PECO 39 Rue Cambon PARIS



Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

### VARIÉTÉS (Suite)

Alvarès de Luna, connétable de Castille, fut condamné à mort en 1453, pour crime de trahison. Gravement, il monta sur l'échafaud, et le bourreau s'étant approché de lui pour fui lier les mains avec une corde, il le pria de prendre un cordon qu'il avait sur lui, et lui dit: « Regarde, je te prie, si ton poignard est bon, afin que tu me coupes la gorge promptement. » Apercevant sur un poteau le crochet sur lequel devait être fichée sa tête, il ajouta: « Il importe peu de savoir ce qu'on fera de ma tête, après ma mort.»

Thomas Morus, magistrat très intègre de Londres, fut décapité en 1335, pour n'avoir pas voulu renoncer à la foi catholique. Parvenu au pied de l'échelle fatale, il pria un des assistants de l'aider à monter, car, dit-il, en souriant : «il n'y a pas d'apparence que vous m'aidiez à descendre ». Lui-même se plaça sur le billot; mais s'apercevant que sa longue barbe était engagée sous son menton, il la retira, faisant remarquer au bourreau : «Ma barbe n'a point commis de trahison, il n'est pas juste qu'elle soit coupée. »

Le 14 novembre 1603, Walter Ralegh, seigneur anglais, fut conduit au supplice. « J'ai, dit-il, un long voyage à faire, il faut que je prenne congé. » Il demanda au bourreau de lui montrer la hache. Et comme celui-ci ne se dépêchait pas de le faire, il s'écria : « Je te prie, montre-la-moi, penses-tu que j'en aie peur ?» Ayant examiné le tranchant, il la rendit, et dit en souriant : « Le reméde est aigu, mais certain pour tous les maux. » La tête sur le billot, lui-même donna le signal de l'exécution, qui exigea deux coups.

Le p février 1649, par ordre de la Chambre des Communes, Charles Stuart, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, fut décapité à Londres. Très courageusement, il alla vers la mort. Il se mit à genoux devant le billot, y posa sa tête et dit au bourreau : « Je voudrais qu'il fât un peu plus haut; mais, il n'importe, il faut qu'il serve, donnez le coup lorsue i'étendrai les bras.»

Un de ses généraux, Monrose, décollé en 1650, demanda de quoi se peigner, au moment de quitter la prison : « Tandis que ma tête est encore à moi, dit-il, j'en prends soin ; tantôt vous la traiterez comme vous voudrez. »

Arthur de Balmerino, décapité à Londres en 1746, pour raisons politiques, mal ajusté par le bourreau, eut l'épaule tranchée. Doucement il se retourna, et dit à l'exécuteur: «Visez donc





## Prescrivez



# HUETINE JUNGK

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très auréable

dans 1es cas

Lumphatisme Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5°

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

# IPERAZINE

a plus riche en principe actif ?

olubilité comparée de Acide Urique dans: Bi-borate Soude Citrate Lithine Polasse

40% 20%

Bien Spécifier
MIDY pour
le nom Missiliations.
éviter les substitutions. Cuillerées

à café par jour .

Loboratoires MIDY: a Rue du Com# Rivière \_ Paris\_

### VARIÉTÉS (Suite)

mieux. » Tremblant, celui-ci dut lui asséner trois coups.

Lorsque, le 30 octobre 1632, le duc de Montmorency fut conduit à l'échafaud, il voulut se voir accompagné de son chirurgien Lucante. Voyant couper les cheveux à son ami, Lucante s'évanouit: «Comment, Lucante, dit Montmorency, vous qui m'exhortiez si souvent dans ma prison. vous êtes plus affligé que moi-même.

De Talleyrand-Chalais, condamné pour conspiration, fut exécuté à Nantes, le 19 août 1626. Il se banda lui-même les yeux, lui-même se plaça sur le billot, en disant au bourreau : « Ne me fais pas languir. » Le bourreau débutait dans sa profession ; il frappa quatre fois sans pouvoir séparer la tête du tronc. Il prit alors une hache comme celle dont se servent les tonneliers pour aplanir les douves, et l'exécution ne fut terminée qu'au vingtneuvième coup.

Tous les bourreaux ne sont pas aussi maladroits et cruels. L'auteur des Petites causes célèbres du jour conte l'anecdote suivante : « Sous Louis XI et Louis XIII, les exécuteurs avaient fait de leur métier un art des plus difficiles, une science des plus raffinées. L'un d'eux poussait la dextérité si loin, qu'il avait rendu presque vraisemblable le conte patibulaire que voici :

«Un gentilhomme qu'il allait décapiter lui recommanda de ne le frapper qu'à un certain signal.

« La chose ainsi réglée, l'exécution a lieu, Le gentilhomme répète le signal, eroyant que l'exéeuteur n'y a pas pris garde. A quoi le bourreau répond:

«C'est fait, monseigneur, secouez-vous. » Et, en effet, le gentilhomme s'étant secoué, la tête tomba. »

On en fit une chanson:

Ils ont le fil si tranchant et si doux. Ces bons damas, ces damas de Bohême, Que lorsqu'on eut décapité Trytème, Il s'écria, ferme sur ses genoux : \* Maudit bourreau, faut-il que tu demeures Aussi longtemps à mesurer tes coups?

 Eh!par la mort, e'est fait depuis deux heures. Dit le bourreau, Monsieur, secouez-vous. »

En 1699, une Mme Fiquet fut accusée et convaincue d'avoir voulu assassiner son mari.

HYPERTENSION ARTÉRIO-SCLÉROSE Maladies du cœur et des vaisseaux ASTHME, EMPHYSÈME **BRONCHITE CHRONIQUE** RHUMATISME CHRONIQUE OBÉSITÉ, GOITRE ADÉNOPATHIES

SYPHILIS (Gommes) SPOROTRICHOSE, Mycoses Médicament actif. toujours bien toléré

# Lipoiodine

Éther éthyldiodo-brassidique Comprimés à 0 gr. 30, 2 à 6 par jour.

Échantillons et Littérature, Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, I. place Morand, LYON

MÉDICATION PRÉVENTIVE ET CURATIVE 11 11 11 11

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploje en instillations nasales et oculaires. - Prix de la boîte de 10 ampoules : 10 fr.

Préparé **Établissements BYLA**  ADMINISTRATION : 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines à GENTILLY (Seine)

#### VARIÉTÉS (Sulte)

Elle fut condamnée à mort. Sur l'échafaud, elle conserva toute sa sérénité, et dit au bourreau : «Monsieur, voulez-vous bien avoir la bonté de me dire dans quelle attitude je dois me mettre? » Le bourreau lui indiqua qu'elle n'avait qu'à poser la tête. Ce qu'elle fit en s'inquiétant : «Suis-je bien comme ceci? » Et la tête ne tomba qu'au troisième coup.

La Terreur, cette boucherie sadique, fourmille de mots dont quelques-uns sont devenus légendaires. Guyau-Desmoulin, apercevant le couteau de la guillotine, demanda à Sanson : « Est-ce le même? » L'exécuteur ne comprenant pas, il indiqua qu'il entendait parler de celui dont on s'était servi pour Louis XVI. Sanson lui répondit qu'il avait été changé. Alors Guyau-Desmoulin s'agenouille et baise dévotieusement les planches qui furent rougies du sang de son roi.

Charlotte Corday se précipitant pour voir le fatal instrument, Sanson l'en voulut empêcher. « J'ai bien le droit d'être curieuse, fit-elle observer, ie n'en avais iamais vu.»

Le Girondin Sillery était houspillé par un aide qui le trouvait trop lent. « Ne peux-tu attendre ?

dit-il; j'attends bien, moi qui suis plus pressé que

On voulait retirer ses bottes au duc d'Orléans. « C'est du temps perdu, dit-il, vous me débotterez bien plus aisément mort ; dépêchons-nous. »

Bailly, à qui, sur la fatale charrette, on offrait un manteau, répondit : « Avez-vous peur que iem'enrhume? »

Danton interpella le bourreau ; « Tu montreras ma tête au peuple ; il n'en voit pas tous les jours de pareille. »

En 1893, un soldat condamné à mort vit sa peine commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Il protesta contre le décret de grâce, et introduisit une requête en Conseil d'État, pour le voir annuler. Le Conseil rejeta la requête, le droit de grâce étant discrétionnaire. Le cas, probablement unique, valait la peine d'être relaté.

Ie conclurai avec Sanson, dont i'ai plus haut cité le sentiment, que dans ces attitudes dernières, il se montre, ou une très grande résignation, ou une incommensurable vanité. Et l'avis de Sanson mérite d'être retenu.

Dr Mousson-Lanauze.

#### L'ERMITAGE

Lac de Genève

d'ÉVIAN - les - BAINS (Haute - Sabole) PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

## TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE ET SÉROTHÉRAPIQUE

(Microbes pathogènes de l'homme et des animaux)

GUIDE DU MÉDECIN ET DU VÉTÉRINAIRE par les TRAVAUX DU LABORATOIRE Par le Dr Albert BESSON. Chef du Laboratoire de Bactériologie à l'Hôpital du Val-de-Grice,

Ancien chef de Jaboratoire à l'Hôpital Péan, Lauréat de l'Institut.

Septième édition refonduc et augmentée, avec 500 figures, noires et coloriées.

Vol. I. — Technique générale, i volume de 347 pages avec 212 figures, noires et coloriées. Broché......

... 18 fr

## A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

## MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le D' BALZER Médecin de l'Ilôpital Saint-Louis

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue

4920. 4 volume gr. in-8 de 760 pages avec 70 figures. Broché: 30 fr. — Cartonné......

#### REVUE DES CONGRÈS

#### LES CONGRÈS DE MONACO

Malgré vents et marées, malgré grèves et perturbations... de natures diverses, malgré pessimistes et bougons ».. les Congrès de Monaco, en gestation laborieuse depuis bientôt quatre ans, virent le jour hier jeudi 15 avril 1020.

Une fols encore, sculs les optimistes ont en raison I...
Dans le cadre prestigieux de la grande salle des séances
du Masée océanographique, unaée joyan d'un rivage
créé pour l'enchantement des veux et ol ha luminosité,
sembles-t-il, se donne pour tâche de désespérer, à jamais,
la palette aux harmonieuses conleurs des plus habilies
d'entre uns peintres, s'ouvrit, sons la presidence de
S. A. S. le prince Albert I<sup>ee</sup> de Monaco, la première
séance d'un Congrès, né de cette idée féconde i favoriser
le développement des stations hydro-minérales, maritimes, climatiques et alpines des nations allières et amies.

Dans l'atrium, évocateur des grandes croisières du savant océanographe, Albert I<sup>er</sup>, accompagné de S. A. S. la toute gracieuse duchesse de Valentinois et de M. le duc de Valentinois, suivi de M. le ministre d'Etat, de M. le ministre plénipotentiaire, des conscillers d'Etat, des consuls et de toute sa maison militaire et eivile, est recu par M. le professeur Gilbert, membre de l'Académie de médecine, président des Congrès d'hydrologie, M. le professeur Gilbert procède aux présentations, entouré de M. le Dr Richard, directeur du Musée océanographique, de M. le professenr Le Dentu, délégué officiel du gouvernement français, de M. le Dr Bardet, secrétaire général des Congrès : délégués officiels des gouvernements italien, belge, portugais, polonais, tchéco-slovaque, membres du Comité général d'organisation, membres du Comité franco-monégasque, foule de notabilités...

Le prince de Monaco, membre de l'Institut, prend anssitôt la parole.

Inspirateur de ce Congrès à qui S. A. S. donne une hospitalité grandiose, nul n'était mieux qualifié pour prononeer, en présence de représentants, élite de tant de peuples, les paroles exaltant « la Science qui vivifie et stignatisant la Science qui tue ».

En une large synthèse, le prince président continue : « Lorsque la Science poursuit une marche rapide, éclairée par les lumières qui surgissent de foyers multiples, on comprend que vons ayez porté dans l'atmosphère puissante du Musée océanographique cette association de Congrès formés pour le sauvetage de notre organisme et de nos races, quand les artifices de la vie moderne les menacent de tontes parts. Voiei done l'hydrologic et la thalassothérapie, la elimatologie et l'héliothérapie, l'hygiène, le tourisue et l'alpinisue, les forces répaudues à profusion dans le sein de la terre, dans la masse des océaus, dans les émanations du soleil, daus la pureté de l'altitude. Les voilà réunies pour maiutenir puissaute la force vitale cachée au fond de nous-mêmes où son essence nous échappe, tandis que ses manifestations dominent avec leur uature mystérieuse tont ec que nous connaissous de l'univers. »

Paisant allusion à la collaboratiou intime qu'il a apportée au maître graveur G. Prudhomme, le prince aionte :

« Et quaud vous regarderez la médaille commémora-

tive qui doit honorer vos travaux, vous sentirez dans l'image qu'elle porte la pensée dans laquelle j'ai voulu glorifier l'union solidaire qui assurera la dispartition de l'ignorance et de la barbarie. Cette image vous parlera aussi d'une autre forme de la solidarité des peuples entitivés : de la Société des nations que le monde civilisé invoque, de plus en plus ardemment, comme le sauveur de ses connuétes et de son prorrès l'\*

Le texte intégral de cet éloquent discours — qui est un acte — sera publié in extenso: il nous faut contenter ici de quelques extraits.

Et ces lignes n'ont-elles pas la frappe d'une médaille? A ces hommes « malades des alus d'une vie, facile, qu'on leur donne, si l'on vent, des baignoires de porphyrect qu'on fasser misselersur eux l'oret la sois, pour que eurs souffrances étécigent dans la griserie du luxe et de la folie! Mais nous qui avons dans nos veines le sangpur et chaud d'où sortent les natures vigonreuses et les mâles pensées, la passiou de la force et du courage, nous voulons garder les chaups qui alimentent nos vertus. » Et le prince de conclure:

#### « Messiems.

« l'in ouvrant vos Congrès dans les termes que j'arrête après cette esquisse, j'ai voulu marquer les grandes lignes de notre tâche; il vous appartient maintenant de formuler des jugements et des résolutions suivant votre expérience, votre science et votre conscience. »

Ces dernières paroles, couvertes d'applaudissements unanimes, ont montré à S. A. S. combien l'Assemblée partageait ses sentiments : on allait assister à uu Congrès de travail et de labeur.

#### ે∗

Et nous le vimes bien quand M. le D' Bardet, directeur de laboratoire à l'École pratique des Hautes Études, secrétaire général, donna lecture de son rapport d'une voix nette, timbrée, scandée, « qui porte », disant tout ce qu'il voulait dire et soulignant d'intonations... ce qu'il ne disait pas,

Après avoir rappelé la genèse des Congrès et la haute inspiration qui avait procédé à cette genèse, M. Bardet explique l'abstention de nos alliés anglais, américaius, aponais. Le distingué rapporteur constate l'union de la la France et de l'Italie à ces Congrès, union dont la base, avec une amitié séculaire faite d'une commune latinité, est constituée par les merveilleuses richesses hydrominérales et d'innatieus de ces deux pays.

Belges (D\* Terwague, Stalins, et dix autres encore); I-blandanis (D\* Roces et Lombart); Italiens (professeur Sanarelli Sabatini, colonel Cerelli); Portugais (professeur Riceardo Jorge); Danois (D\* Nielsen, remplaçant le professeur Ilhiers); Tehceo-Slovaques (Madjowski); Polonais (de Dounine-Brokovski); Tiopagnols (professeur Philla et 1)\* Rosendo-Castell)— nous nous excusons de ne pouvori les citer tous—sont venus à nous. Que pourrait-on ajouter pour démoutre à tous la particulière importance de ces actuelles assises scientifiques ?

Pourquoi faut-il que le maître éminent qui, depuis plus de trente années, a mené le bon combat — et avec quelle belle énergie — pour l'expansion de nos stations hydro-minérales et climatiques, soit reteuu loin de nous

## ANTIDIARRHÉIQUE

## GÉLOTANIN

S réunisérTanintéth Gélatine TANNATE DE GÉLATINE PAS D'INTOLÉER
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS. — Tomph, FLEURUS 13-07

## INSOMNIES

## SÉDATIF NERVEUX

## HYPNOTIQUE DE CHOIX



à base de VÉRONAL SODIQUE ≅ EXTRAIT DE JUSQUIAME INTRAIT DE VALÉRIANE



LITTERATURE & ECHANTILLONS

LABORATOIRE OF BIO CHIMIE APPLIQUES

21, Rue Théodore de Bannille PARY:

J. LEGRAND, Pharmacien

Anti-spasmodique anti-algique

> LIQUIDE 1 à f cuillerter à café COMPRIMÉS Acux é quatre A MPOULES



## ANATOMIE MÉDICO-CHIRURGICALE DE L'ABDOMEN

LA RÉGION THORACO-ABDOMINALE

PAR

#### Raymond GRÉGOIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgiea des hôpitaux de Paris.

i vol. grand in-8 de 190 pages, avec 71 planches noires et coloriées, comprenant 75 figures. Broché. . . . . . . 30 fr.

GLEY

Professeur au Collège de France

Ouvrage complet

## TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE

4º édition. 1919, 2 volumes in-8, 1 100 pages et figures.....

GRAINS VALS

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

par la maladie? Le prince de Mouaco a pris l'initiative d'adresser à M. le professeur Albert Robin, en son nom personnel et au nom des congressistes, un télégramme lui exprimant le profond regret causé à tous par son absence.

Le professeur Le Dentu, membre de l'Académie de médecine, déléqué officiel du gouvernement français, s'excuse d'avoir à remplacer le professeur Robin. En quelques pages d'un style très serré, très fin, le professeur Le Deutu nous montre le lém délient, ichen, mais fasseur Le Deutu nous montre le lém délient, ichen, mais fasseur Le Deutu nous montre le lém délient, ichen, mais réduction de l'autoir de le le de de l'etude des quatre défenants : l'Ena, l'Aut, la Terre, le Teu, à nos études con-

temporaines d'hydrologie, de géologie, de climatologie. Le professeur Sanarelli pour l'Italie, le D' Terwagne pour la Belgique, le professeur Ricardo Jorge pour le Portugal, de Donuine-Borkowski pour la Pologne, Mladjowski pour les Tchéco-Slovaques, apporteta avec le tempérament de leur race et les sentiments qui les

animent le salut de leur gouvernement respectif. Disons l'espoir de renaissance du peuple belge et le cri

d'appel angoissé du peuple polonais. Le prince de Monaco, le duc et la duchesse de Valentinois, la séance étant levée, s'entretiennent familièrement avec tous et ce ne fur pas le moindre caractère de la séance d'inauguration d'un Congrès mémorable.

La séance d'ouverture du Cougrès d'hydrologie fut marquée par le magistral discours de M. le professeur Gilbert, discours que vient de publier le *Paris médical*.

Indiquer les directives de ce Congrès, marquer comment l'ère romaine et gallo-romaine fut une période de prospérité, peut-être jamais dépassée pour uos stations thermales : déplorer leur discrédit pendant le moyen âge ; noter leur renaissance à la fin du xvvi sélèce, en partieuller avec la plélade des savants médecins de Pouques (forwarge de la Franhosière ne contu-til pas six éditions?); souligner leur développement au xvii s'élèce no rois, reines, grands personnages les fréquentent assédiment; dire la vogue des Pyrénées au Xvii s'élèce, période tout eutière donniée par la grande figure de Th. de Bordeu, cliniden, hydrologue, polémiste, philosophe, physiclen, à nous servir du vocable d'une époque plus attachante par bien des endroits, que le grand sèlèce liui-même.

Et le maître d'opposer la conception allemande à la conception française: la première plus « physiothéraplus », la seconde plus clinique, plus spécialisée, plus thermale.

Directive, préface, synthèse du Congrès d'Hydrologie, tel fut le discours du maître éminent que tous environnent d'une respectueuse admiration pour son labeur immense et dont l'indulgente bonté a su couquérir tant d'affection discrète.

M. le professeur Gilbert donna la parale à M. Barde pour l'exposé de son rapport sur la spécialisation de la eure hydro-minérale. Berti en collaboration avec M. le professeur A. Robiu, le rapport marque les conceptions des divers pays pour l'établissement de la cure. Les auteurs cherchent à établir la possibilité, la nécessité, résiment, à très grands traits, la spécialisation des diverses stations de France et définissent ce qu'ils out appelé la spécialisation jondionnelle. Nous laissons à penser avec quelle attention soutenue fut écoutée la claire leçon de M. Bardet. Nous n'avons pas à dire iet les discussions qui la suivirent — chacun a remarqué comment le président avait le constant soud de rappeler aux orateurs que « minute n'est pas synonyme de quart d'heure »; que séance de Congrés « vigule pas tribune couverte discours prodomo. Mais allex donc arrêter un orateur...— menus incidents qui n'ôtent rien à la belle tenue de cette séance de travail.

La veille, le prince de Monaco, accompagné de toutes les hautes autorités monégasques, des unculves du Comité général des congrés et de nombreux congressistes, avait tenu à inaugurer l'Esposition ethrospective de ville d'eaux, amecée au Congrés d'hydrologie, Cette Exposition, dont le comité est préside par M. le professeur Le Dentu, a été organisée par M. le D' Carron de la Carrière et nous-même. Parallélement, une exposition picturale, sons le haut patronage di maître Bonnat, de l'Institut, avait ét ét sognisée pas des sois de M. Jacquier.

Évoquer le passé de nos stations thermales, faire revivre le souvenir du passage des grands personnages, empereurs, rois, uobles dames, savants, artistes, poètes, littérateurs, illustres à titres divers ; rappeler mœurs et coutumes de temps à jamais révolus ; démontrer par l'estampe, la gravure, le document le lien qui unit la médecine à l'histoire ; aider par la détermination d'une spécialisation thermale au cours des siècles écoulés, au diagnostie de la maladie d'un Montaigne, client de Bagnères ; d'un duc du Mainc, client de Barèges ; d'une Sévigué traitée à Vichy ; d'un Richelieu veuu à Luchou ; d'une impératrice, à Plombières ; d'un Chateaubriand à Néris. Extraire de la correspondance de ces curieux malades tout ce qui a trait à leur voyage, à leur séjour, au va-et-vient des arrivants et des partants, aux incidents de leur cure, aux ordonnances médicales, à l'influence de cette cure sur leur psychisme et, partant, sur leurs œuvres ou sur leurs actions : roman d'un Chateaubriand à Cauterets ou d'un Musset à Aix, ou eucore voyage de Taine aux Pyrénées;... collectionner eufin les onvrages signés de nos précurseurs et en permettre « aux amis des jivres » la vue et le toucher... tel est le but que nous avons essayé de réaliser avec l'aide de tous.

essayé de réaliser a vec l'aide de tous. Qu'il me soit permis de remercier i ci M. le professeur Le Dentu d'avoir bien voulu accepter la présidence qui luf tu offerte; M. le professeur Gibert, qui n'a cessé de nous encourager dans nos recherches et de mettre à notre disposition de riches exemplaires d'une bibliothèque unique; M. Cabantès, dout la documentation est iuépuisable, aftre et toujours si biervelllante; tous ceux enfin qui avec M. Dumontpallier de Paris, Hameau d'Arcachon, Labande, conservateur des archives de la principauté, Le Bondidier le maître pyrénéiste, MM. Mallat de Vichy. Mellon de Pan, out contribué au succès de notre Exposition qui n'en est qu'à son premier chapitre et qui, avec la collaboration de tous, prendra, nous en avous acquis la certirude, l'ampleur que mérite l'histoire si attachante de l'hydrologie français (1).

R. MOLINÉRY.

(\*) A Poccasion de l'ouverture des Congrèsu se magnifique soirée de gala fut offerte aux Congressi-tes à l'Opéra de Monte-Carlo où « La Fille du Far West's fut chaleureusement applandle. On ne décrit pas un gala de l'Opéra de Monte-Carlo.

Monaco, avril 1920.

#### CORRESPONDANCE

#### A PROPOS DES PORTRAITS DE LAENNEC

Monsieur le Secrétaire géuéral,

Veuillez me permettre de faire appel à votre courtoisie pour curegistrer dans les colonnes de votre journal ma protestation contre une note d'un article de M. A. Ronxean sur Laënnec, paru dans le Paris médical, du 12<sup>en</sup> novembre 1919.

Bien que lecteur assidu et attentif de votre intéressante publication, j'avoue que cette note m'avait échappé; un de mes amis vient de me la signaler.

M. Rouxeau affirme, sans autres preuves, que «la miniature présentée en 1908 à la Société d'histoire de la médeche par M. Mac-Auliffe, n'a jamais été un portrait de Lagunce ».

M. Rouxeau ignore-t-il que le procédé d'identification que j'ai utilisé pour cette miniature est la méthode du «portrait parlé» employée par toutes les polices du monde et qui a, maîntes fois, établi sa valeur?

D'autre part, je pouvais croire que M. Rouxeau avait entre les mains un document sérieux, susceptible de fournir un nouvel appoint à l'iconographie du grand houvne

Or il s'appuie sur un buste de Laënnee par Toulmouche, iait, de son propre aveu, diz-haiti ans après la mort du clinicien breton. Il a beau déclarer que ce buste e est le le seul qui soir ressemblant et fui aft une valeur documentaire », ie pourrais discuter son assertion.

Vous avez reproduit le profil de ce buste dans le Paris

Or, j'eu suis fâché pour M. Rouxeau, mais, de l'avis de tous les gens compétents comme du mieu, le buste de Toulmouche me donne absolument raison, une fois de

Tous les grands caractères-physionomiques du buste (hauteur du crâne, forme du nez, du menton, de l'oreille, dimensious orbitaires, etc.) se retrouvent dans le portrait sur ivoire que j'ai identifié en 1908 et qui coustitue un des joyaux des collections de notre Faculté.

Le buste de Toulmouche, comme le grand portrait de Lequesne, à la Faculté, indique sculement un Laënnec vieilli, plus avancé dans son évolution tuberculeuse que le Laënnec de la miniature parisienne.

Ces variations physionomiques, dues en partie à l'amaigrissement , en partie à l'affaiblissement de la tonicité des tissus, sont parfois très surpreuantes : elles existent néan-

Si M. Rouxeau a conservé ses propres photographies

depuis vingt ans, il tronvera saus doute, en les examinant, bien des sujets d'étonnement et d'étode.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de mes seutiments dévoués.

LEON MAC-AULIFFE.

Nantes, le 29 mars 1920.

Ma répouse à la protestation de M. Mac-Auliffe sera

L'identification d'un portrait ne peut s'établir que sur deux ordres de faits : 1º les commémoratifs, 2º la ressemblance.

Voici une miniature représentant un incouun. Par qui at-elle été peinte? Ou l'ignore. A quelle date précise? On ne le sait pas davantage. Pour le compte de qui? Mystère. D'ou vient-elle? On n'en a pas la moindre idée. Rien de ce cété ne pouvait donc eonduire M. Mac-Aulifie à l'attribution dont il coutinue aujourd'hui à se faire le défenseur.

Serait-ce done que cette miniature présenterait une ressemblance formelle, indéniable, avec un portrait authentique de Laënnec, tenu pour ressemblant et exécuté d'après nature par un artiste digne de ce nom? Nullement.

Il n'existe qu'uu seul portrait de Laënnee répondant à ees diverses conditions - je laisse de côté le buste modelé par Toulmouche eu 1844, qui ne m'a servi en rien à asseoir mon opinion -- c'est celui qu'a peint Dubois en 1812, qui appartient à M. Charles Laënnec et dont j'ai reproduit un fragment, sans retouche, dans mon Lagunec avant 1806. Eli bien, n'en déplaise à M. Mac-Auliffe, il n'y a pas un trait de ressemblance entre les deux personnages, pas plus du côté de la physionomie, que du côté du costume ; pas un seul, sauf un certain degré de maigreur et la couleur des yeux. Que M. Mac-Aulisse vieune à Nantes avec sa miniature. Je le mets au défi, après qu'il aura vu le tableau de Dubois, d'oser continuer à défendre son attribution. Il a été égaré par les documents, plus ou moins informes, qu'il avait sous la main et même par la copie - s'il est permis de donner ce nom à une reproduction aussi infidèle - que la Faculté a fait faire de la toile de Dubois en 1854.

Quant au « portrait parlé » qu'il a employé pour arriver à son identification, il vaut mieux n'en rien dire.

L'erreur dans laquelle, à se suite, il a entraîne la Faculté n'a que trop duré et sa miniature, jel'ose dire hautement, doit désormais prendre place, dans l'opinion publique, à côté du Fagon et de l'Ambroise Paré si heureusement démasuués par le répertet Noé Le Grand.

ALFRED ROUXEAU.

#### NÉCROLOGIE

## LE PROFESSEUR SARDA La Faculté de médecine de Moutpellier a été atteinte

La l'acture de mocreceme de Moutpelier a été attente une nouvelle fois par la mort récente d'un de ses professeurs les plus respectés et les plus aimés. Le D' Sarda occupait depuis de longues années, avec distinction, la chaire de médecine légale. Il est décèdé à l'âge de soixante-sixans, étant ne en 1854 dans le département de l'Aude, à Ouveillan.

Le défunt avait fait toutes ses études dans sa chère ville de Montpellier. Il enseigna d'abord la clinique médicale à l'hôpital général, et la pathologie générale à la Faculté. Il mit ensuite sa vaste culture professionnelle au service de la médiceiue légale. Ainsi préparé, le maître devait exceller dans un enselgement qu'il aimait et qu'il savait faire aimer et dans lequel il abordait de front, à la lumière d'une haute conscience, les grands problèmes de médecine sociale et de déoutologie.

On doit au professeur Sarda un grand nombre de publications. On aurait de lui, au surplus, un Traité de médecine légale, si la nuort n'était veuue rompre le travail commencé.

Apprécié comme homme, M. Sarda était une iutelligence que complétait un grand cœnr animé d'une obligeaute bonté.

HORN.

tablissement Thormal ouvert toute l'année.

## SALIES DE BEARN

tempéré

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMENORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative

## Guide pratique pour l'Examen médical des Aviateurs

DES CANDIDATS A L'AVIATION ET DES PILOTES

Par les Docteurs MAUBI ANC et RATIÉ

4920, 4 volume in-16 de 95 pages.....

## PRÉCIS D'AUSCULTATION

Par le D' COIFFIER (du Puv)

7e édition, 4920, 1 volume in-48 de 228 pages avec 106 figures en couleurs......

## QUATRE LECONS SUR LES

## SÉCRÉTIONS INTERNES

Professeur an Collège de Fra ce, Membre de l'Académie de Médecine

1920. 1 vol. in-16 de 154 pages. .

7 fr.

#### TRAVAUX ANNUELS DE L'HOPITAL URINAIRE ET DE CHIRURGIE URINAIRE

#### Villa de repos "Le Coteau'

minutes:de G enoble CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉI

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble.

HERZEN

# GUIDE-FORMULAIRE

10º édition, 1919, 1100 pages, cartonné.....

THERAPEUTIOL

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX ENTERITE CHRONIQUE DIARRHÉES

cuillerées à café d'extrait pendant 4 à 5 jours aivant-l'intensité des symptômes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

#### REVUE DES REVUES

Botulisme et antitoxine (ERNIST C. DICKSON et BEATRICE M HOWITTE), The Journ. of the Americ. Med. Assoc., 13 mars 1920).

Les auteurs ont étudié expérimentalement l'aumuniser les animaux contre la toxiue du B. bôtalinus a été démontrée par Reuppner (1897), puis par Forsman et Londstrom, par Wassermann, et par Leuchsi ce demier auteur a reconun qu'il existe deux types differeuts de B. botalinus. L'autivoime est obtenue en inoculant à des chèvres la toxine du B. botalinus. Les expériences ont confirmé qu'il existe deux types de ce bacille et montré que l'antitoxine préparée contre l'un de est types est saus efict sur la toxine de l'autre; il faut done employer, en thérapeutique, une antitoxine polyvaleut. Expérimentalement, l'autitoxine ne, protégé l'animal contre l'action de la toxine que si elle est administrée vingt-quarke beures au plus après l'absorption de la

Traitement des pleurésies purulentes par le drainage et l'aspiration continue (PIERRE DEL-BET et Cu. GIRODE, Rev de chir., 1920, nº 1).

toxine

La fistulisation est le gros écned de l'opération de l'enpyème. Pour l'éviter, les auteurs traitent les pleurésies puruleutes non tuberculcuses par le drahage étanche et l'aspiration continue. Potain le premier a employé le lavage discontinu et l'aspiration dans le traitement de cette unladie ; la méthode a été ensuite appliquée par Playfair et de nombreux chirurgiens. Delbet et Girode font d'abord nue pleurtounic, en résémant le plus souvent la neuvième côte, sur une étendue de 6 centimètres, au niveau de l'augle costal. Puis ils nettoient doucement la cavité pleurale des fausses membranes et ils l'assèchent. Ils assurent ensuite un drainage étanche, en plaçant un drain eu caoutchouc, long de 17 centimètres, qui est maintenu par une collerette au contact de la plèvre pariétale, de sorte qu'il ne fait pas de saillie dans la cavité. Après suture de la plaie, ils installent l'aspiration continue. Pendant les premières vingt-quatre heures, ils font simplement communiquer le drain pleural avec un petit gazomètre posé à terre, afin de ne pas brusquer l'aspiration. Pendant ce temps, la toux chasse une certaine quantité d'air dans le gazomètre. Ils relient alors le drain pleural avec l'appareil aspirateur. Celui-ci se compose d'un flacon à deux tubulures : une de celles-ci est en relation avec le drain pleural; l'autre, munie d'un manomètre, est en relation avec la pompe aspirante de l'appareil Potain. On maintient le vide à - 15 centimètres de Hø.

L'apparell cesse de fonctionner plus ou moins vite, après quatre à onze jours dans la plupart des cas, après un à trois jours dans les pleurésies très septiques. Dès que le vide ne peut plus être mainteuu, on enlève le drain pleural qu'on remplace par une lame métallique pour éviter une cicatrisation trop rapide. On complète le traitement par des exercices respiratoires, commencés dès le lendemain de l'intervention opératoire.

Cette méthode de traitement, appliquée dans 16 cas, a donné 3 décès et 13 guérisons complètes sans fistule.

L. B.



Bronchites Aigües Pheumonies

COMPLICATIONS BRONCHO PULMONAIRES DE LA GRIPPE DE LA FIÈVRE TYPHOÎDE, DE LA ROUGEOLE.

-TUBERCULOSE

## EXOPECTINE

• MÉSOTHORIEE •

LABORATOIRES RHEMDA

PAUL NAVELOT, Pharmacien de 1" classe
51 & 53, Rue d'Alsace COURBEVOIE PARIS

#### NOUVELLES

Nominations dans les hôpitaux. - Les médecins des hôpitaux dont les nons suivent sont nommés médecins chefs de service dans les hôpitaux de Paris, à dater du 1er janvier 1920 :

A la Maison de retraite des Méuages, M. Weill-Hallé (Benjamin).

A l'Institution Sainte-Périne et aux fondations Chardon-Lagache et Rossini, M. Babonneix (Léon).

A l'hôpital Andral, M. Lemierre (André) et M. Courcoux (Alfred).

A l'hospice de la Salpêtrière, M. Crouzon (Louis).

A l'hospice de Brévannes, M. Aubertin (Charles).

A l'hospice de Bicêtre, M. Merkleu (Jean), et M. Lortat-Iacob (Antoine).

A l'hôpital du Bastion 29, M. Boidin (Louis). Al'hospice d'Ivry, M. Louste (Achille).

Institut national d'hygiène. - Le conseil de l'Univer sité de Paris a approuvé un arrangement conclu entre M. Brcton, ministre de l'Hygiène, et M. Roger, doyen de la Faculté de médecine, portant création d'un Institut national d'hygiène destiné à la formation de médecins spécialistes d'hygiène, et de techniciens hygiénistes nou médecins.

Diplômes de puériculture et radiologie. - Le couscil de l'Université de Paris a approuvé le projet de règlement sur les études et les examens qui seront exigés pour l'obtention des diplômes de puériculture et de radiologie que délivrera la Faculté de médecine.

Congrès du Royal Institute of public Health. -- Ce

Cougrès s'ouvrira à Bruxelles le 19 et sera clôturé le 24 mai 1920.

Comité français. Secrétaire général: F. Marié-Davy, 5. avenue d'Orléans.

PROGRAMME DU CONGRÈS. - Section I. Médecine d'Etat. Les maladies vénériennes, La tuberculose, La prophylaxie des maladies contagieuses.

Section II. Navale, militaire, tropicale et coloniale. -Les maladies vénériennes. La maladie du sommeil. La

campagne contre les parasites dans l'armée. Section III. Hyeiène municipale. - La tuberculose.

Les habitations modernes. L'approvisionnement et la distribution d'eau. L'urbanisme et l'hygiène.

Section IV. Hygiène industrielle. - Le travail des mines. La prophylaxie de l'empoisonnement par le plomb, l'oxyde de carbone. La fatigue de l'appareil visuel.

Section V. L'hygiène et le travail des femmes. - I,a grossesse. L'allaitement. Les enfants.

Section VI. Bactériologie et chimie. - Les auaérobies. L'approvisionnement en eau. Le lait.

Réceptions par S. M. le roi des Belges, la ville de Bruxelles, l'Université de Bruxelles, etc.

Excursions: Anvers. Li ge. Mons. Charleroi. Louvaiu. Ypres, Dixmude, Nieuport, Ostende.

Le montaut de la cotisation des membres est fixé à 25 francs.

Hotels et voyages. - Par suite d'arrangement avec l'agence Cook, le voyage aller et retour, séjour dans de



## L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIQUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. 

hons hôtels pendant la durée du Congrès, transport de 30 kil os de bagages, pourhoires compris, sera de 245 fr. uca en 2º classe, 475 fr. uca en 1ºº classe.

Le secrétaire général du Congrès est. M., le Dr René Sand, rue des Minimes, à Bruxelles. Monument Van Beneden. — L'inauguration de la sta-

tue du savant biologiste aura lieu à l'Institut de zoologie à Li'ge, le 24 mai, après le Congrès français de médecine qui se tient à Bruxelles du 19 au 22 mai.

Prix offerts par la Société nationale da médecine. — La Société nationale de médecine décernera en janvier 1921 les prix suivants :

10 Prix Bouchacourt, 400 fr. Les Péritonites puerpé-

2º Prix Rieux, 400 fr. Epilepsie jacksonienne consécutive aux blessures du crâne par armes à feu. Traitement chirurgical. Résultats éloignés.

3º Un prix de 150 /r. à l'interne des hôpitaux qui aura fait à la Société, pendant l'année 1920, les meilleures présentations.

Les mémoires des prix Bouchaconrt et Rieux, devront être remis au secrétaire général le 30 novembre 1920, dernier délai.

L'anstitut Lasnnec. - Le comité qui s'était formé il y a quelques mois pour étudier la meilleure facon, de commémorer la mémoire du grand Français qui inventa l'auscultation il y a cent ans, et donna à la médecine sa méthode actuelle, s'est décidé pour la création d'un institut Laënnec, qui aura pour but l'étude de la tuberculose, de sa prophylaxie et de son traitement. Les principaux movens d'action seront la création de laboratoires. de dispensaires, de sanatoriums, l'organisation de missions en Prance et à l'étranger, etc. Les statuts de cet. institut ont été-adoptés par l'assemblée gé, érale constitutive, qui a nommé, en même temps, le conseil d'administration, dont le bureau se compose de MM. le professeur, Letulle, président; les professeur, Gley, Calmette, Vaquez et le Dr Sergent, vice-présidents : le Dr Gallois, secrétairegénéral: M. Robert Laënnec, trésorier,

Société scientifique d'hygiène alimentaire. — La Société, scientifique d'hygiène alimentaire, réunie en assemblées générale, a procédé au renouvellement de son bureau-et de son-conseil. Ont été élna: président : M. Bugène Roux, directeur des sorvices santiaires et scientifiques et de la répression des frandes au ministère de l'Agriculture; vice-présidents : les professeurs Haller et Réchet; questem-trécorier: le sénateur Gastom Minnier; membres du Conseil : MM. Lindet, membre de l'Institut, Ji Lemoine et Gabriel Bertrand.

Commission de prophylaxie des maladies vénériennes.

de la arrêté din.ministre de l'Aggiéne, de l'assistance et de la prévoyance sociales, en date du 20 avril 1720, la commission de prophylaxie des maladies vénériennes, instituée par arrêté da ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1916, est composée comme suit:

MM. le 1<sup>st</sup> Pinard, député, président; Debiserre, sénateur, rapporteur du budget du ministère de l'11ygiène au Sénat, vice-président; Mourier, député, aucien minister, rapporteur du budget du ministère de l'.1ygiène à la Chambre des députés, vice-président; Merlin, sénateur. Deur déoutée désimés par la comunission d'hyeiène

Deux députés, désignés par la commission d'hygiène publique de la Chambre.

MM. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'. Lygiène ; le directeur de la sûreté générale du ministère de l'. ntérieur ; le Pr Léon Bernard, conseiller technique du ministère de l'. i ygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales ;.le·De Jules Renault, conseiller technique du ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.; le Dr Paivre, inspecteur général des services administratifs ; le préfet de police ou son délégné; le D<sup>e</sup> Bordas, médecin de la préfecture de police ; le Dr Doizy, ancien député ; de Casablanca, ayocat général près la Cour de Paris ; le Pr Jeanschue; la Dr Thibierge, membra de l'Académie de médecine, médecin des hôpitaux ; le Dr Milian, médecin des hô, itaux ; le Dr Ravaut ; le Dr Gongerot, professeur agrégé à la Baculté de médecine de Paris ; le Dr Leredde ; le Dr Vernes ; le Dt Clément:Simon, médecin de Saiut-Lazare ; le D' Nicolas, de Lyon; le B' Hautrier, de Strasbourg ; le Dr Marcel Pinard, médecin des hôpitaux : le Dr Sicard de Plauzoles.

Deux représentants du service de santé militaire,

Un représentant du service de santé de la marine.

Distinctions honorifiques. — I de Gouvernement porte à la connaissance du pays la belle conduite de :

M. Monfiler, médecia, conseiller genéral à Villers-Cottereta (Ásue): modèle de dévonement et de courage-S'est consacré depuis le début des hostilités à la causs publique. Dépagé: des obligations militaires, a pris, à Villers-Cotterets, et en dépit de violents bombardèments, la direction de l'hépital de la Croix-Rouge où il a prodigué, assa-relàche, ses soins aux malades et blessés civils et milliaires; S'est déroué corps et fine à sa mission de bienfaisance et de confance communicative, témoignant d'une réelle vaillance et de qualités civiques unanimement reconnues

M. Rdm: Genglaire, médecit: en chef de Coucy-le-Château. (Aisme): pendant l'occupation emmenie, du 13º septembre: 1544; au 22º février 1547, date à laquelle. Illa été évacné à Rocquigny, a fait preuve de plus grand dévoucment en prodiguant ses soins aux blessés militaires et milades de Coucy-le-Château et des environs. A su maintenir, intact le moral de ses compatriotes en leur faisant partages as foie n'la véctoire de nos armes.

Le personnel de la Faculté de médecine de Nancy (Meurthe-et-Moselle) : la Baculté de médecine de l'Université de Nancy (personnel enseignant, personnel auxiliaire, personnel de service) a, pendant toute la durée des hostilités, à courte distance du front, assuré sa mission avec les éléments laissés par la mobilisation; unis dans un complet esprit de solidarité pour l'enseignements aussi bien qu'en faveur des victimes militaires ou civile, dans les hôpitaux dont elle avait la charge. Malgré les dangers fréquents auxquels Nancy fut exposée, notumment en 1918, alors que par ordre du Convernement tous les établissements universitaires avaient dû: être fermés, la Faculté de médecine, restée ouverte en raison de ses abligations hospitallères a donné l'exemple de l'énergie constante, du courage tranquille, du devoir quotidien modestement accompli:

M. Piquet (Jean), interne des hôpitaux de Lille (Nord): resté à Lille au moment de l'occupation allemande, et ayant échoué dans une tentative d'éyasion, il fut, pour ce fait, condamné par les Allemands à trois

### NOUVELLES (Suite)

mois de prison. S'est employé activement à fournir-des reuseiguements aux armées-alliées et a-favorisé l'évasion d'un soldat britannique. Emprisonné à nouveau, n'a échappé que par l'armistice aux rigueurs d'un conseil de guerre enmen.

M. Marrel Berquet, médecin des épidémies, chirujein des hôpitaux de Calàis (Pas-de-Calais): a apporté, depuis le début de la guerre, un inlassable dévouement dans ses fonctions de chirurgien des hôpitaux, en accunant au secouris des victimes des montreux hombardements que la ville de Calais a subis, et la plupart du temps, sons la chute des projectiles ennenis; exposant chaque fois arvie, (Jour. ell., 16 avril 1920)

Lutte contre les malades vérériennes. — Le gouvernement belge a pris une série de mesures pour mettre les pratideus à même de lutter efficacement contre l'extension du 'pétil vénérien. Un crédit d'un million a été consacré aux mesures suivantes.

L'organisation de la police des mœurs est confiée aux communes en pleine autonomie; le gouvernement accorde des subsides aux organisations de contrôle médical aiusi un'aux consultations hosoitalières.

Le genvernement, sur avis des inspecteurs et des commissions d'hygiène, agrée les médecius, les cliniques qui domeront-les soins soit gratuits, soit payants, à tous les malades reçus dans des conditions propres à respecter les suscentibilités morales.

Le gouvernement paie les médicaments et paisements fournis par un pharmacien tenant officine. Les pièces comptables sont fournies à l'inspecteur d'hygiène.

Les milleux médieaux se sont émus à tort, senthiet-til, Ils ont craint la restriction du droit de soigner conféré par le diplôme de médeciu. Or les agréations ont-été largement accordées l'Unspecteur d'Inygiène représente te pouvoir ecurtal, tandis que les commissions médieales consultées sont l'émanation du corps médical même: elles sont une espèce de couseil de l'ordre. Tous les médecins honorables sont ausceptibles d'agréation. Certains auraient voulu confier le choix à la Société helge de demnatologie et syphiligraphie.

Les malades, d'autre part, si susceptibles en ces affections, peuvent ainsi conserver-leur médecin de .famille et c'est 1à une comdition de réussite de-la l'utte, taudis que le prix des médicaments n'arrêtera plus les unalades, puisqu'ils sont délivrés aux frais du gouvernement.

Les spécialistes agréés devront se munir de tous moyens d'investigation, tandis que les laboratoires provinciaux et les cliniques disposeront de tons les procédés de diagnostie modernes.

Dans ces conditions, la lutte s'engage sur un terrain pratique et, avec quelques améliorations progressives et un bon contrôle, les meilleurs résultats sont à attendre.

Réouverture des sanatoriums de Bilgay. — Apr.'s quatre ans et dix mois, période pendant laquelle ils ont été consacrés aux soins des militaires, et ont reçu près de 5 000 soldats tuberculeux, les sanatoriums de Bilgay representent leur existence normale. Le premier sanatorium, pour les hommes, qui récemment fut l'objet d'une magnifique dottation de la part de Mare Despensar, est prêt

à recevoir des malades civils, et on espère aussi que le sanatorium des femmes, réorganisé, rouvrira bientôt. Pour reuseignements et demandes d'admission, s'adres-

ser au secrétariat de l'Œuvre des sanatoriums populaires de Paris, 73, rue de la Victoire, on aux sanatoriums de Bligny, par Briis-sous-Forges (Scine-et-Oise).

Premier Dongrès Indépendant d'histoire de la médecine et de la pharmacie. — Ce Congrès, a-t-il été décidé au cours de la dernière réusion de la Société française d'histoire de la médecine s, se tiendra la Auvers-ièn  $\rho$  au conti 1920, et confuelera avec la Kernesse et les fétes de la  $\eta$ -é Olympiade. Son programme a été exposé par M. Trito-t-Royer (d'Auvers). "Les principaux sujets déjà mis la 'ordre du jour sont les suivants : l'iconographie et l'égraphie médicales ; vun chapitre de l'histoire de l'Aussiance dans tous les pays ; il as libitoire de l'aussiance dans tous les pays ; il as libitoire de l'aussiance dans tous les pays ; il as libitoire des productes ; un ofdecine monastique et collégiale en Belgique ; le mobilier des anothèniesse, etc.

XIVº Congrès français de médecine. — Nous rappelons que ce congrès aura lieu à Bruxélles du 19 au 22 mai.

Les questions à l'ordre du jour sont :

T. Syphilis de l'appareil circulatoire (rapporteurs : MM. Bayet, Etienne, Spillmann, Vaquez, Laubry).
II. Les liboïdes en pathologie (rapporteurs : MM. Chauf-

fard, Guy Laroche, Grigaut, Liuossier, Zung . III. Valeur thérapeutique du pneumothorax artificiel

III. Valeur Ihérapeutique du pneumothorax artificiel (rapporteurs: MM. Burnand, Derscheid, Geeraerd, Dumarest, Kuss).

Les nicdecins français tiendront à honneur de téunoigner par l'eur présence dans Bruxelles libérée, à leurs confrères l'elges toute la sympathie et toute l'admiration qu'ils ont pour leur noble et vaillant pays.

Commission consultative de santé. — Un flécret en date du 27 octobre maintient définitivement la Commission consultative médicale après la reconstitution du comité de santé. En voici le texte:

« ANTICLE PREMIER. — La Commission consultative médicale, instituée auprès du comité consultatif de santé et sons la haute autorité du président de ce comité, est chargée d'étudier au point de vue du contentieux médicolégal les questions somites à l'Avis du comité consultatif de santé, eu exécution des règlemeuts et instructions ministércelles.

ART. 2. — La Commission consultative médicale coustitue un établissement spécial du service de santé. Le président de cette Commission est ordonnateur des crédits affectés à son fonctionnement. »

Distinctions —M. le Dr Gengou est nommé chevalier de l'ordre de Léopold ; M. le Dr Reman, officier ; M. le Dr Van Engelen officier ; M. le professeur Prédéricq, commandeur du même ordre.

Changement de nom d'une source d'eau minérale. — Par arrété de M. le ministre de l'Intérieur, en date du 17 janvier 1920, rendu sur l'avis de l'Académie de médecine, la « Source Salée» de Vittel, déclarée d'intérêt public, portera à l'avenir le nom de Vintel, Source Hépar.

La Société générale des Eaux minérales de Vittel a donc l'honneur d'informer MM, les d'éteurs que cette dénomination de Vittel, Source Hépar, qui répond mieux aux indications de cette eau, figurera dorénavant sur les

Régime des ARTHRITIQUES Régime des

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE HÉPATIOUES

# répa

Composition:

Extrait fi de Capsules Surrenales Extrait hépatique Extrait de marrons d'Inde Extraits vegétaux Excipient antiseptique et calmant.

PRURIT ANA FISTULES HÉMORROÏDES

> RECTITES PROSTATITES

uppositoires Pommade

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLÉANS .

### SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX LAXATIF ET DÉPURATIF Dose purgative : I cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge. Dose laxative : 1 euillerée à eafé ou à dessert, suivant l'âge. POUR SECONDE ENFANCE

- VERNON (EURE)

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES DIfficiles Excessives, insuffisantes
PUBERTÉ — MÉNOPAUSE — VARIOES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARIOCCÈLES

### DU DOCTEUR BARRIER

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Sen ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour. ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jou

DOCTEUR: Voulez-oous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HEMOPAUSINE
Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrets (leère). — ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

ois DUMOUTHERS. 11, Rus de Bourgogns, PARIS.

#### VIATEURS DES

RENÉ CRUCHET

SES CAUSES ET SES REMÈDES

Par les Docteurs

RENÉ MOULINIER Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Médeein de la marine.

Priface de M. le Professeur V. PACHON

#### NOUVELLES (Suite)

M. le Pr Gilbert, à 10 h. 45. Présentation de malades.

12 Mai. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), à 10 h. Leçon clinique par le

12 Mai. -- Paris. Faculté de médeciue, 18 heures. M. le Dr Laignel-Lavastine : Commotion uerveuse et

psychose post-traumatque.

12 MAL. — Paris: Facultie of métacine, 18 h. M. le

12 MAL. — Paris: Pacultie métacine pariétales
at cours du syndrome d'hypertension portale,
at cours du syndrome d'hypertension portale,
12 MAL. — Marseille. Derint e'dial d'unscription pour
le cencours de chef de chinique médicale infantile.
14 MAL. — Paris: Hépital Laeime, ri heures. M. le
14 MAL. — Paris: Hepital Laeime, ri heures. M. le
15 MAL. — Paris: Hepital Laeime, ri heures. M. le
16 VILLARET: Formes, évolution, diagnostic du syndrome d'hypertension portale.

18 Paris: Pêtes du centenaire de l'internat
en nharma-fe.

15 Mat. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

M. le Pr GILBERT, à 10 h. 45: Leçon clinique.

15 Mat. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr ACHARD, à 10 heures: Leçon clinique sur

l'encéphalite léthargique.

16 Mai. — Paris. Asile Sainte-Anue, 10 h. 30 M. le

10 MAI. — Paris. Asue Sainte-Anue, 10 n. 40 st. 10 pt. Latoseti, Lavastinue: Androgne et gynaudre.
17 MAI. — Paris. Asil. 8 f. vtc-Aune, 1 h. 3). M. le
Dt Latoseti, Lavastinue: Le vol pathologique.
17 MAI. — Paris. Concours d'agrégation de physio-

logie.

17 MAI. — Paris. Faculté de médecine. Ouverture des conferences d'électrologie, radiologie, radiunlogie.

17 MAI. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'oto-ribino-laryngologiste des

17 MAI. - Marseille. Concours de chef de clinique des

Bruxelles. Congrès du Royal institute of

- Paris. Préfecture de la Scine. Clôture du

maladies nerveuses à la l'aculté de médecine de Marseille. 19 Mai. — Bruxelles. Congrès de médecine.

19 MAI. — Lyon. Deruier délai pour les candidatures à la chaire de médeciue opératoire de la Faculté de méde-

20 Mar. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de professeur suppléaut des chaires de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médecine de

registre d'inscription pour le concours de médecin en chef des asiles d'aliéués de la Seine.

cuer des asues a aneues de la Scine. 21 Mai. — Marseille. Concours de chef de clinique médicale infantile à l'Ecole de médecine de Marseille, 24 Mai. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux.

24 Mat. - Liège. Inauguration du monument Vau 24 MAI. — Strasbourg. Congrès des sociétés savantes.
25 MAI. — Paris. Concours du prosectorat.
25 MAI. — Paris. Concours de l'adjuvat.
25 MAI. — Paris. Concours de l'adjuvat.

26 Mat. — Paris. Concours de l'ádjuvat. 26 Mat. — Marseille. Concours de chef des travaux de physique et de chimie à l'Ecole de médecine de Mar-seille. 27 et 28 Mai. — Paris. Faculté de médecine Vente au profit de la maison du médeciu.

29 Mai. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour

le concours d'oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de

31 Mai. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour l: concours de chirurgien des hôpitaux.
31 Mai. — Marseille. Coucours de l'internat des hôpi-

Notions de thérapeutique.

psychose post-traumatique.

en pharmacie.

hôpitaux de Paris.

10 MAI.

public Health.

cine de Lyon.

Marseille.

Paris

gers.

taux de Marseille.

21 MAL

logie

Dr CABOCHE : La tuberculose laryngée.

étiquettes (lettres bleues), des bouteilles contenant l'eau de l'ex- « Source Salée » de Vittel.

La guerre du service de santé. - Sous ce titre. l'Opinion public une étude d'ensemble sur le fonctionuement du service de santé aux armées, L'auteur, M. Paul Abram, s'est gardé de toute interprétation. Il s'est contenté de relater des faits et de les éclairer en versant au débat des documents pour la plupart inédits.

En voici le sommaire qui suffit à indiquer le grand intérêt de cette étude :

I. La préparation à la guerre.

II. Les prévisions.

III. Les bremiers mois.

IV. L'offensive de septembre 1915.

V. L'éducation chirurgicale.

VI. La lutte avec le commandement. VII. L'age des H. O. E.

VIII. Les unités chirurgicales type 3° armée.

IX. Les Flandres.

X. Le service de santé pendant la bataille de France. Médecine opératoire spéciale. - M. le Dr P. BROCO.

prosecteur, ouvrira le lundi 10 mai à 1 h. 30, à l'Ecole pratique, un cours d'opérations gynécologiques.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront les opérations sous la direction du prosecteur.

Seront seuls admis: les docteurs en médecine, français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés titulaires de 16 inscriptions. Le droit à verser est de 50 francs. S'inscrire au Secrétariat (guichet nº 3), de midi à 3 h ares les mardis, jeudis et samedis.

Ministère de l'Hyglène. - Conseil, supérieur des SO MÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. - Les délégués des syndicats médicaux sont convoqués pour le dimanche 9 mai 1920, à l'effet d'élire le représentant desdits syndicats au Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels

Les opérations électorales commenceront à 8 heures du matin et seront closes à 6 heures du soir.

#### MÉMENTO DU MÉDECIN

8 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr Gilder : Leçon clinique à 10 h. 45. 8 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beau-jon. M. le Pr ACHARD, à 10 heures: Leçon clinique sur

jon. M. le Pf ACHARD, à 10 neures: Leçon cumique sur l'encéphalite léthargique.

9 MAI. — Paris. Faculté de médecine, 2 heures. Assemblée générale des médecins de France; à 7 h. 30, banquet.

9 MAI. — Paris. Asile Sainte-Anne, 10 h. 30. M. le
Dy LOGRE, Les délires d'imagination.

10 MAI. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 1 h. 30. M. le
Compartie de l'action de l'actio

Dr Vinciion: Crimes et délits psycholeptiques.

10 Mai. — Paris. Faculté de médecine, 18 h vr. s. M. le Dr VILLARRT: Le péritoine et l'ascite au cours du syndrome d'hypertension portale.

10 Max. — Paris. Faculté de médecine, 18 h. M. le Dr Laigner-Lavastine: Les psychonévroses traumatiques

10 Mai. — Paris. Ouverture du concours d'agrégation de chirurgie et d'obstétrique. 11 Mai. — Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. M. le

Dr LereBoullet: Lecon clinique.

12 Mai. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. **Iodéine** MONTAGU

31 Mat. — Angers. Concours de chef des travaux d'anatomie, de chef des travaux d'histologie et de chef des travaux de physiologie à l'École de médecine d'Anroméine MONTAGU

> GOUTTES (Ag = 0,04) PILULES (0,01)

TOUX perved

EMPHYSÈME 43, Some de Port-Royal, PARIS. 68, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

(Bi-Bromure dé Codéine)

AMPOULES 0.00

(Bi-Iodure de Codéine)

- 297 -

#### CHRONIQUE DES LIVRES

L. s Galéniennes, fautaisies rimées eu marge du Codex, suivies de quelques autres poèmes, par L.-G. TON UDE (Préface du Dr F. Helme), Un vol. grand iu-3 jésus, contenant 16 hors-texte, 70 illustrations dans le texte et une composition musicale, 40 fr. (Paris, Vigot frères, éditeurs, 1919).

J'ai passé avec 'l' s Galéniennes quelques loisirs très agréables. J'en suis encore tout grisé.; et les termes se refusent: à éclaireir una pensée pour l'exprimer comme il convient. Car je fus chaque fois, comme dans un rêve, bercé au milieu des fleurs, par Apollon-lui-même:qu'entouraient des Muses, des Pées, des Amours. Je vis l'illustre Dante qui m'apparut en élève en pharmacie ; et sous son invocation, guidé par un poète invisible mais au verbe enchanteur, je fis le tour d'une officine, et revis ses mortiers et ses-pilons, ses vieux pots et onguents, ses potions les plus variées, sa rhubarbe et sou séné, ses tisanes multicolores et même ses suppositoires. Mais toutes ces choses d'apothicairerie, qui dans un lointain passé m'avaient un peu attiré puis bien v'te détourné, avaient acquis dans les Galéniennes des traits et un parfum captivants.

Comment ne pas gimer ces potions, fussent-elles de Rivière, de Sydeuliam ou de Chopart, quand on les voit si gentiment symbolisées en une :

Elecante, s elte et coquette, Pim ante sous son étiquette, Joli chaps.u... sur le bouch in : 'Cor 'onr et blan ', vert, é arl te, For neut élégamment cravate. 'Av:e un r'en de fo ichen... ... 1 t, telle une berg re.....

Comment hésiter à se laisser pénétrer par le suppositoire lorsque la fusion de la cire vierge et du bourre de cacao, unis et disparus eusemble, est chautée, dans la laugue des dieux, comme un « exemple touchant de 'a fidélité » ? l'it moi-wême, pris de remords à la pensée d'avoir peut-être trop sacrifié jusqu'ici à la médecine chimique, je jurai désormais fidélité à Galien et aux pré-1 araticus galéniques, aux Honblons, aux Nénuphars, à la Violette, à la Mousse, aux Raiforts et au Cresson, et à bien d'autres parmi leurs compagnons ou leurs compagues. Car tous étaient des personnages ravissants, portant des costumes (quand ils en portaient) colorés et variés suivant leur situation dans le monde de la botanique. Et vo'là qu'i's se mirent à danser l

J'ai vu bien d'autres choses encore, défilant en cattence sous le rythme dégagé, pétillant, croustillant, insolent, d'une poésie légère et gracieuse.

Et que dire des illustrations vivantes qui s'enlacent et s'entrelacent dans le texte et hors le texte de ce beau livre? Elles 'sout signées de Mme Géiger-Riollet, de MM. Bonamy, Hérouard, La Lire, Galbez, Grellet, Milaire, Lebègue, etc., du savant et sympathique professeur Grimbert dont j'ignorais le beau talent d'aquarelliste.

Il y éut aussi la note triste, aimablement mélancolique, du « Rêve Dantesque », mis en musique en un « Nocturne » à la Chopin, par le compositeur Bouriello.

Mais je renonce à décrire. Pour connaître les Galéniennes et pour tresser de votre main au bon poète L.-G. Torau le les lauriers qu'il mérite, lisez la préface de François/Helme : c'est la porte d'entrée artistique qui ouvre un monument d'art. Le monument c'est ce hel ouvrage : hâtez-vous de l'avoir en mains.

HORN.

Consultaire, par le Dr.Ségard. 1920, 1 vol. in-8 de 300 pages, 18 fr. (Maloine, à Paris).

M. Ségard (de Saiut-Honoré) vient de faire paraître. sous le néologisme heureux de « Cousultaire », un recueil de consultations journalières à l'usage du praticien : ses consultations, très variées et toujours très cliniques, sont caractérisées par des formules simples et bien étudiées, adaptées à des indications et contre-indications nettes. Il s'agit donc là, non d'un formulaire touffus, mais d'un guide cliuique simplifié et modernisé, susceptible de rendre grand service en thérapeutique journa-P. CARNOT.

## LA COLLINE

660 mètres d'altitude

MONTREUX-TERRITET

VAL = MONT = CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement).; Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomae, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tonsion, etc.), de la NUTRITION; AMAIGNISSEMENT; ORÉSITÉ;

GOUTTE, etc. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur



#### VARIÉTÉS

#### LA BÉTOINE Par le D' Henri LECLERC.

C'est un simple bien difficile à classer dans la matière médicale que la Bétoine : les anciens et les modernes sont unanimes à le proclamer. Il est vrai que leur embarras tient à des causes opposées : les uns lui attribuaient toutes les vertus, les autres ne lui en reconnaissent plus aucune. Bien que ces derniers soient plus près de la vérité, il y quelque exagération dans leur jugement: nous pouvons encore glaner, parmi les iimombrables usages auxquels on a fait servir la bétoine, quelques indications assez utiles, surtout dans le domaine de la médication tonjune.

Plante vivace de la famille des Labiées, la Bétoine (Bétonica officinalis) est très commune en France dans les lieux ombragés et frais, les taillis et les prairies. De sa racine chevelue et brunâtre s'élève une tige droite, quadrangulaire, légèrement pubescente, haute de 3 à 5 décimètres, garnie de feuilles en cœur allongé, ridées, d'un vert sombre et dont les bords sont découpés en festons régulièrement arrondis : ses fleurs purpurines, disposées en épis terminaux, ont une corolle à deux lèvres, la supérieure entière, l'inférieure trilobée. A peine odorante, la bétoine a une saveur âpre, amère, un peu nauséeuse ; contrairement à la plupart des labiées, elle ne renferme pas d'huilc essentielle; cependant Bartholin rapporte que des jardiniers, arrachant de la bétoine, étaient devenus ivres et chancelants comme s'ils avaient bu trop de vin et Simon Paulli prétend que de vicilles femmes qui se livraient à la même besogne avaient exécuté des gestes désordonnés « comme en font, le 1er mai, les sorcières sur le Brocken ». Cette action enivrante m'a été confirmée par un berger : s'étant endormi avec, pour oreiller, une brassée de bétoine, il éprouva les mêmes symptômes qu'à la suite de copieuses libations. Schulze et Trier ont constaté dans la plante la présence de deux bétaïnes, la stachydrine et la bétonicine : des recherches ultérieures entreprises par Kung et par Trier leur ont montré que la bétonicine n'était pas un corps unique et qu'on pouvait la dédoubler en deux isomères optiques, l'un lévogyre auguel a été laissé le nom de bétonicine, l'autre dextrogyre qui a reçu celui de turicine (1).

Les Grees tenaient la bétoine en si haute estime qu'ils lui avaient donné, comme à la verveine, le nom d'herbe sacrée (lezà β/rawn): s'ils l'appelaient aussi β/rowne, c'est, d'après certains étymologistes pleins d'imagination, parce qu'ils la croyaienteapable de préserver de la foudre (βροντη,

(1) Journal de Pharmacie e: de Chimle, 1912 et 1913.

tonnerre, źwixaros, invincible); mais il serait imprudent de garantir une pareille origine et il paraît plus rationnel d'admettre avec Pline que le mot betonica ou vetonica venait de Vettones. habitants de la Lusitanie qui, les premiers, la mirent en usage (2). Leur découverte ne tarda pas à faire fortune chez les Romains : Antonins Musa, médecin d'Auguste, dans l'épître dédicatoire de son Traité de la Bétoine (3), adressée à Marcus Agrippa, gendre de l'empereur, n'hésite pas à formuler cet éloge : « Telle est sa puissance qu'elle remédie à quarante-sept maladies : il est même probable qu'elle est utile contre tous les maux ; c'est surtout à la santé des femmes qu'elle se montre salutaire. » Vient ensuite la liste des quarante-sept maladies que guérit la bétoine ; on y trouve, comme dans les réclames modernes de certaines spécialités, un sommaire presque complet de la pathologie tant interne qu'externe : fractures du crâne, maladies des yeux, plitisie, affections de l'estomac, de l'intestin, du foie, de la rate, des reins, calculs, hydropisie, rage, troubles de la menstruation, goutte, etc.; bref, toutel'humanité souffrante peut demander son salut à la bétoine, les femmes en mal d'enfant, mulieres quæ bartu laborant, comme les victimes d'accidents de voiture, eversos a vehiculo. Sans partager l'enthousiasme de Musa, Dioscoride, Pline, Serenus Sammonicus et Galien accordent encore à la plante de retentissants éloges : Dioscoride l'emploie pour calmer les vomissements, contre les maux de gorge, les sciatiques, comme antidote, diurétique, emménagogue, antihydropique, dans les affections du foie et de la ratc. Elle est vantée spécialement par Pline contre les morsures de serpents : « La Betoyne y est fort propre, l'appliquant sur la playe, Mesme ceste herbe est si contraire aux serpens que si on enclost un serpent dans un cerne environné de betoyne, il se battra tant les flans avec sa queue et se tourmentera tant que enfin il se fera mourir. Et par ainsi quand il y a morsure de serpent, fault prendre le pois d'un denier de sa graine en trois cyathes de vin ou bien fault incorporer trois dragmes de poudre de ceste graine en un sestier d'eau et l'appliquer sur la playe (4). » Les résultats fournis par la bétoine mêlée à du vin ne sont pas moins bons, nous enseigne Serenus Sam-

(2) Selon Th'is, l'origine de bétoine us serait ni grecque, ni taltae, mais cettique : le non cetté de la planté, bestonie, dérivé de ben (tête) et lon (bon), renfermenit une allusion et réducte à seu vertus cyfinaliques. C'est possible; mais os sait que les phi ologues ont généralement tendance à chercher dans le cette ou dans les sensectif a source de notes deut l'origine leur répandue pour qu'ils aient toutes les nots deut l'origine leur répandue pour qu'ils aient toutes les chances de n'être pas controllis.

(3) A. Musa, Develorica libellus.
 (4) PLINE, Histoire du monde traduite par A. DU PINET,
 IIV. XXV, ch. IX.

#### VARIÉTÉS (Suite)

monicus, si la morsure provient de l'homme ou de son affreux Sosie, le singe :

Sive homo, seu similis turpissima bestia nobis Vulnera dente dedit, virus simul intulit atrum . Betonicam ex duro prodest adsumere Baccho (1);

enfin Galicn lui reconnaît une vertu incisive qui la rend propre à rompre les calculs.

Au moyen âge, Walafrid Strabus confesse que sa Muse, aumoment d'aborder l'éloge de la bétoine, est écrasée sous le poids d'une telle tâche, tant elle se sent inférieure aux mérites de ce simple qui fait surtout merveille dans les fractures du crâne en produisant une prompte et soilde cientifastion :

Hæc tantum meruit generali nomine laudis Ut si quid mea Alusa velit superaddere, tandem Mole operis devicta, sui jam sentiat, illa Utilitate minus quidquid deprompserit, esse.

Præterea caput infesto si vulnere fractum Tabuerit, tum crebra terens imposito sacræ Tegmina betonicæ, statim mirabere vires Illius, in sotidum fuerit dum clausa cicatrix (2).

Une observatiou de Simon Paulli nous montre qu'au xvuï sècle la bétoine n'avait rien perdu de cette réputation vulnéraire : il fut appelé, un jour, par le collège des chirungiens militaires de Ospen nague à donner ses soins à un cavalier, le nommé Hans Helfereich, qui avait reçu au sommet du crâne une blessure si profonde qu'on y pouvait introduire le doigt; on apercevait au fond de la plaie la faux de la dure-mère incisée en travers et le cerveau, dépouillé de la pie-mère, tout couvert de pus. En quelques semaines, grâce à l'application d'un emplâtre de bétoine, il recouvra entiè-rement la sauté au grand étonnement de tous les chirurgiens de la ville (3).

La bétoine passait aussi pour un anti-arthritique très efficace : Fabrice de Hildein raconte qu'un syndie de Genève lui dut d'être guéri d'un rhumatisme dout il souffruit depuis sa jeunesse. Dans une lettre qu'il écrit à Louis Schmid, premier médecin du prince Georges Frédéric, margrave de Bade et de Hochberg, il lui conseille de faire prendre à son noble client tourmenté par la goutte de jeunes pousses de bétoine en salade, ainsi que de l'extrait ou de la conserve de la plante: le remède devait être administré le soir, ses vapeurs arrivant au cerveau et aux nerfs plus facilement la nuit que le jour ; il fallait, en outre, que le malade se contentât d'un léger souper, breven cerann (d.) e reuelle prescription pour un potentat d'Outre-Rhin, si impotent fôt-il l

Au XVIII<sup>e</sup> siècle, on employait encore fréquemment la bétoine dans les migraines, le vertige, l'engourdissement des membres, la parulysie, pour exciter l'expectoration et déterger les ulcères internes (Geoffroy); elle servuit de base à la plupart des poudres sternutatoires, notamment à la poudre capitale de Saint-Ange. On voit qu'elle conserva longtemps sa réputation de panacée, justifiant ainsi le vieux proverbe italien: ha pin vitu che non ha la Belloine.

A l'exception de Cazin qui dit avoir vu céder en peu de jours à son emploi un catarrhe pulmonaire chronique très opiniâtre, tous les médecins modernes se sont accordés à reléguer dans le domaine de la légende les vertus de la bétoine : la thérapeutique n'a, sans doute, pas perdu grand'chose à cet ostracisme; cependant, l'usage que j'ai fait comme topique de la bétoine m'engage à signaler les services que les praticiens peuvent tirer d'un simple si communément répandu. L'ai pu les apprécier pendant mon séjour à Doullens, un mois après la bataille de la Marne : me trouvant possesseur, grâce à la générosité d'un habitant du pays, d'un demi-hectolitre de vin trop acerbe pour être consommé, j'y fis bouillir de la bétoine récoltée au cours de mes herborisations, dans la proportion de 100 grammes par litre : cette décoction me fut très utile pour nettoyer et pour panser des plaies infectées ou dont la cicatrisation était retardée par une sécrétion trop abondante et par la présence de fongosités ; j'en obtins également de bons effets dans le traitement d'uleères varioueux, Ouelque soulagement qu'éprouvassent mes malades de cette médication, ils ne pouvaient me dissimuler leur regret que le bienfaisant « pinard » fût ainsi détourné de ses destinées habituelles ; mon infirmier partageait leur sentiment et c'est d'un œil attristé qu'il me voyait vider ma cueillette dans le récipient où bouillonnait la liqueur empourprée : peut-être eût-il moins apprécié cette cuisine si je lui avais permis de la faire servir à l'usage interne et de suivre à la lettre le conseil de Serenus Sammonicus:

Betonicam ex duro prodest adsumere Baccho.

Q. SERENUS SAMMONICUS, De medecina pracept: saluberrima.
 SIRADI Galli poeta theologi doctissimi a.l GRIMALDUM

exnobii S. Galli abbatem, Hortulus, Cap. XX.
(3) SIMON PAULLI, Quadripartitum botanicum, 1666.

<sup>(4)</sup> FABRICE DE HILDEN, Obscreationum chirurgicarum, Cent. VI, obs. XXXII, 1621.

## SOUFFRON CHIMIOUEMENT PURS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

ur. - Ces cachets sont en forme de cœur et se p

PHOSPHATÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artéro-selérose. la plus térôtique pour le brightique préselérose, l'albuminurie, l'hydropisie.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

AIX-LES-BAINS (SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Au bord du Lac du BOURGET GOUTTE - RHUMATISMES

Sciatiques - Syphilis

Établissement ouvert toute l'année. Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Eaux diuréttques. Saint-Simon.

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

IMATISME DÉFORMANT

Echantillons Cortial et C 125, Rue de Turenne

L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire

Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

# onstipation

SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME LINE PILLIE

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÈE PRODUITS CARRION

Teléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'. 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



## OPOTHÉRAPIE INJECTABLES

DOSAGE: I Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de boen ? SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

QOSAGE ? 155 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE : Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT (PESIGNER)

LABORATO RE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS

## OGESTINE Granulée Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire. ons : BALLOY & C\*, 13, Roul' de la Chapelle, PARIS

#### THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE

## SUPPLÉMENT AU CODEX MEDICAMENTARIUS GALLICUS

Sur le rapport sounis à M. le président de la République, par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, par le ministre de l'Intérieur et par celui de l'Agriculture et du Ravitaillement, un supplément au Codex pharmaceutique de 1908 est et demeure obligatoire depuis le 1º avril 1920.

C'est une publication opportune, permettant d'attendre avec toute la patience nécessaire une nouvelle édition complète, tout en rajeunissant l'ancienne par un léger vernis de nouveauté.

Il y a mieux. On est avisé par une courte préfaceç'due à la plume de M. le professeur Roger, parlant sans doute au nom de la Commission du Codex (reconstituée en 1778 et complétée en 1791), que les additions qui pourraient sembler utiles dans l'avenir seraient annoncées dans le Journal officiel et dans le Bulletin de l'Académie de médecine. Le Codex entre ainsi dans une phase évolutive : il devient vivant.

Le supplément est divisé en deux parties : l'une comprenant les additions fondamentales, et l'autre les MODIFICATIONS (additions, corrections, suppressions, changements) ne touchant en quoi

que ce soit à l'action thérapeutique. Voici des exemples relevés dans l'une et dans l'autre des deux parties.

Additions ou addenda. — On trouve sous leurs notations chimiques respectives complétées, chaeunc, en sous-titre, par une appellation latine qui ne trompe personne: le véronal, la stovaine, l'urotropine et la novocaine.

On trouve également Vhuile de cade, Vhydrade de pipérazine, la bommade de menthol (vaseline mentholée), le soluté d'azoatet d'argent au 150°, (contre l'ophtalmie des nouveau-nés), la teinture d'iode iodurée, les sérums antidysentérique et antiméningococciaue.

Enfin, justice est rendue à l'extrait fluide de quinquina qu'on avait omis dans le Codex de 1908. Too grammes de cet extrait doivent représenter 3 grammes 50 centigrammes d'alcaloïdes totaux. Les doess maxima de véronal, de stovafue, de novocaîne, d'hydrate de pipérazine, pour les adultes, sont indiquées (p. 18) : véronal, 50 centigrammes pour une dose, 1 gramme pour vingtquatre heures; stovaîne, 8 centigrammes pour une dose, 15 centigrammes pour vingtquatre heures; novocaîne, 10 centigrammes pour une dose, 25 centigrammes pour vingtquatre heures; hydrate de pipérazine, 75 centigrammes heures hydrate de pipérazine, 75 centigrammes



MÉDICATION PRÉVENTIVE

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

# SÉRUM-COLLYRE

Des Docteure BILLARD et MAITET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. -- Prix de la boîte de 10 ampoules : 10 fr.

Préparé Établissements BYLA ADMINISTRATION : 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines à GENTILLY (Seine)

#### THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE (Suite)

pour une dose, 3 grammes pour vingt-quatre heures. La stovaïne et la novocaïne doivent être ajoutées à la liste des substances vénéneuses à tenir dans un endroit sûr et fermé à clé.

L'hydrate de pipérazine et le soluté d'azotate d'argent au 1/50° doivent être classés parmi les substances médicamenteuses qu'il est prudent de tenir séparées des autres.

En ce qui concerne la teinture d'iode iodurée, cette nouvelle préparation officinale renferme 4 grammes d'iodure depotassium pour 10 grammes d'iode. Elle est préparée avec de l'alcool à 90° et non à 95° comme la teinture d'iode simple. Elle renferme 1/18° d'iode au lieu de 1/1°2.

Modifications ou mutanda. — Elles sont assez nombreuses, mais concernent plus spécialement le pharmacien. Signalons cependant, sans exprimer de regrets, que l'apiol et le bdellium d'Afrique ont cessé d'exister officiellement.

Quant à la cola du Codex de 1908, on peut désormais l'écrire avec un K. C'est ce que bon nombre de médecins n'ont cessé de faire, pour éviter toute confusion et sans craindre de trop violenter la culture française (avec un C).

In ce qui concerne le sulfonal et le trional, la

quantité, pour une dose, est réduite de moitié, soit à un gramme.

La limonade citro-magnésienne doit être désormais moins sucrée

Dans la préparation des vins médicamenteux, le vin de malaga est remplacé par un « vin de liqueur ».

Enfin il y a maintenant deux solutés oficinaux de tuberculine : Po soluté de tuberculine à I gramme pour 100 d'eau distillée stérilisée (soluté au centième), pour le diagnosticoculo, cuti, intradermo; 2º soluté de tuberculine à I centigramme pour 100 centimètres cubes d'eau distillée et stérilisée (soluté au dix-milléme, figurant déjà au Codex de 1908), pour être utilisée en iniection hypodermique.

Tels sont les principaux traits de ce supplément timide qui a une physionomie d'attente. Il apparaît comme un enfant qui a souffert de la guerre mais quicependant atteindra par la suite son entier développement en devenant un Codex nouveau, nourri des dernières nouveautés thérapeutiques et dépouillé de ce qui pourrait lui rester encore d'un inutile et encombrant passé.

HORN.



# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour leurs matades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Parta.

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. R. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculîne;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

## INSOMNIES

## SEDATIF NERVEUX

DE CHOIX



ANTI: Spasmodique Anti-Algique

VERONAL SODIQUE

à base de XTRAIT DE JUSQUIAME COMPRIMÉS Deux a quaire

EXTRAIT DE JUSQUIAME INTRAIT DE VALÉRIANE

AMPOULES
Injections Sous-Culanees



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPUQUÉE.

21, Rue Théodoire de Banville PARY

J LEGRAND. Pharmacien



## Laboratoires pharmaceutiques DAUSSE

Fondés en 1834

### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus Osier rouge, Salicaire, Sauge ———— Séneçon, etc.

## SCLERAMINE

lode organique injectable, Ampoules Cachets et toutes prescriptions

### FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique Levure de Bière, Mangano-ferreux — Soufre, Salicaire, etc. —

## INTRAITS

Digitale, Gui, Marron, Valériane,
Strophantus, etc.

## COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre, Térébenthine, etc.

### PAVERON

Ampoules et toutes prescriptions
comprimées

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE, 4, rue Aubriot, PARIS (IVe)

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### RAPPORTS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE AVEC L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Le conseil municipal de París a adopté, sur le rapport de M. Ambroise Rendu, un projet de règlement concernant les rapports de la Faculté de médecine de Paris avec l'Assistance publique.

Nous passous sur les observations préliminaires par lesquelles débute le rapporteur de la cinquième commission municipale, pour reproduire ici, à peu près intégralement et à peu près ponctuellemeut, le texte du règlement auquel le Conseil a donné, daus la séance publique du 31 mars 1920, un avis favorable.

Répartition des cliniques. — Article premier. — Les cliniques mises par l'Assistance publique à la dispositiou de la Faculté de médecine sout aiusi réparties :

A. — Cliniques générales : Hôtel-Dieu, uue médicale, une chirurgicale ; hôpital Cochin, une médicale, uue chirurgicale ; hôpital Saint-Antoine, une médicale, uue chirurgicale ; hôpital Necker, une chirurgicale ; hôpital Necker, une chirurgicale ; hôpital Beaujon, une médicale, une thérapeutique.

B. — Cliuiques obstétricales : Tarnier, Baudelocque, Beaujon.

C. -- Cliniques spéciales: Enfants-Malades, une clinique médicale infantile, une hygiène et clinique de la première enfance, une chirurgicale infantile; Hötel-Dieu, une chiuque ophtalmologique; Necker, une clinique des maladies des voies urinaires; Satut-Louis, une cliuique des maladies cutantées et syphilitiques; Broca, une clinique gynécologique; Claude Bernard, une clinique des maladies contagieuses; Salpétrière, une clinique des maladies uerveuses.

Art. 2. — Ces cliniques peuvent être transférées dans d'autres hôpitaux.

Art. 3, — Le nombre des lits budgétaires affectés à chaque clinique est fixé, d'acoprd avec la Faculté, et après avis du conseil numicipal, par un arrêté préfectoral pris sur proposition du Directeur de l'Assistance publique, précédé d'un avis du conseil de surveillance. Les services devront, autant que possible, préseuter le caractère d'unité nécessaire à leur boune organisation.

Le nombre des lits budgétaires ne sera, autant que possible, ni inférieur à 130 lits, ni supérieur à 200. Un cinquième de ces lits pourra être occupé par des nulades n'appartenant pas à la circonscription de l'hôpital.

Art. 4. — Les services de clinique peuvent être agrandis par la cession à la l'acutié de services hospitaliers situés dans les hôpitaux où les cliniques sont <sup>1</sup>ustallées. Ces cessions ne peuvent être faites qu'au départ des titulaires des services (mutations, retraites, décès). Les créations, transferts et cessions seront auto-



## La Digitale, la Digitaline, la Digifoline

|                                                                                                                                                                                            | DIGITALE<br>(Poudre de feuille)                                                                                                                                                                               | DIGITALINE CRIS-<br>TALLISÉE                                                             | DIGIFOLINE                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition                                                                                                                                                                                | Complexe. Plusieurs glu<br>cosidescardio-actifsdon<br>principaux: Digitaline<br>Digitaléine, Digitonine<br>— sels de potassium<br>lutéoline, chlorophylle<br>cellulose, etc.                                  | Glucoside nur                                                                            | Digitaline + Digitaléin<br>en combinaison natu<br>relle telle qu'elle existe<br>dans la feuille.                                                        |
| Propriétés ohimiques                                                                                                                                                                       | Donne les réactions de ses<br>divers composants.                                                                                                                                                              | Donne avec le réactif de<br>Keller-Kiliani une zone<br>bleu-indigo (Digitaline<br>pure). | Donne avec le réactif de<br>Keller-Kiliani une zone<br>supérieure bleu-indige<br>(Digitaline), et une zone<br>inférieure rouge-carmin<br>(Digitaléine). |
| Aspect physique                                                                                                                                                                            | Poudre de couleur ver-<br>dâtre.                                                                                                                                                                              | Petits cristaux blancs                                                                   | Masseamorphe de couleur<br>blanchâtre                                                                                                                   |
| Solubliité  a) dans IIº()                                                                                                                                                                  | Partiellement: les gluco-<br>sides cardio-actifs, les<br>sels de pot., la lutéoline<br>(Il est à remarquer que<br>les glucosides à l'état<br>d'union où ils setrouvent<br>dans la plante sont so-<br>lubles). | Insoluble                                                                                | Soluble                                                                                                                                                 |
| b) dans alcool                                                                                                                                                                             | Partiellement                                                                                                                                                                                                 | Soluble                                                                                  | Soluble                                                                                                                                                 |
| Action sur le cœur                                                                                                                                                                         | Cardio-tonique<br>et cardio-régularisatrice                                                                                                                                                                   | Cardio-tonique surtout                                                                   | Cardio-tonique<br>et cardio-régularisatrice                                                                                                             |
| Action sur la diurèse                                                                                                                                                                      | Diurétique par son action                                                                                                                                                                                     | Diurétique par son action<br>sur la circulation                                          | Augmente la diurèse sur-<br>tout par son action sur<br>la circulation, mais est<br>plus diurétique que la<br>digitaline cristallisée.                   |
| Action sur la muqueuse<br>gastrique                                                                                                                                                        | Quelquefois action irri-<br>tante devant être rap-<br>portée aux sels de potas-<br>sium et à la digitonine.                                                                                                   | Quelquefois un peu irri-<br>tante                                                        | Sans action irritante                                                                                                                                   |
| Elimination                                                                                                                                                                                | Assez régulière                                                                                                                                                                                               | Par saccades                                                                             | Régulière                                                                                                                                               |
| Accumulation                                                                                                                                                                               | Peu sensible                                                                                                                                                                                                  | Assez fréquente                                                                          | Peu sensible                                                                                                                                            |
| Équivalence                                                                                                                                                                                | 1 gramme                                                                                                                                                                                                      | 2 milligrammes .<br>8 granules au 1/4 de mgr.<br>20 granules au 1/10•de —                | 1 gramme<br>10 comprimés à 0 gr. 10<br>10 ampoules à 1 cm <sup>8</sup>                                                                                  |
| Co tableau comparatif, reincontestables avantages in thérapeute la digitale a médication digitalique de CREVALIEN. Recherches plus M. LOISON, La Digitoline de pretique, no 18, juin 1908. | d'une préparation comm<br>sous une forme puissan<br>dans les meilleures com<br>————————————————————————————————————                                                                                           | ne la DIGIFOLINE, qui, i<br>te mais non dangereuse<br>iditions d'activité, de sec<br>    | mettant entre les mains, permet d'administrer urité et de commodité.                                                                                    |

#### BIBLIOGRAPHIE

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, I, place Morand, LYON 

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

risés dans les formes prévues à l'article 3. La suppression de lits appartenant à des services hospitaliers ue pourra être réalisée qu'après la mise en service d'un nombre égal de

Art. 5. — Les lits cédés à la Faculté sont payés par l'État à l'Assistance publique, à raison de 15 000 fraucs par lit pour les 200 premiers lits et pour une somme à déterminer pour les suivants.

Régime des cliniques. — Art. 6. — Les salles fournies par l'Assistance publique pour les cliniques, le sont avec tout ce qui est nécessaire au service des malades, dans des conditions fixées d'un commun accord.

Art. 7. — Les dépenses de premier établissement relatives à la construction, à l'appropriatiou, à l'amenblement des amphithéâtres, etc., seront mises à la charge de la Faculté. etc.

En dehors des heures où ils sont utilisés par la Faculté, l'Administration de l'Assistance publique peut disposer, après enteute avec le professeur, des amphithétires, à l'exception des amphithétires d'enseignement chirursical et obstétrical.

Art. 8. — L'Assistance publique fournit à tous les locaux dépendant des services de clinique l'eau, le gar, le chauffage et l'électricité dans les mêmes conditions qu'aux autres services hospitaliers.

La fouruiture des instruments et appareils nécessaires aux malades traités dans les salles de clinique est soumise aux mêmes règles et se fait dans les mêmes conditions que dans les autres services de l'Assistance publique.

Les cliniques de la Faculté participent au même titre que les autres services hospitaliers à la répartition des subventions municipales mises à la disposition de l'Assistauce publique par la Ville de Paris.

Art. 9. — Les professeurs des cliniques médicales sont autorisés à ouvrir, dans leurs services, des consultations pour le traitement des malades externes.

Les admissions faites à ces consultations particulières serout comprises dans le cinquième du nombre de lits budgétaires mis à la disposition des professeurs de cliuique.

Les professeurs des cliniques chirurgicales sont, comme dans le passé, autorisés à donner dans leurs services des consultations spéciales pour les maladies dont ils s'occupent particulièrement.

us s'occupent particumerancia.

La consultation de chirurgie générale de l'hôpital
continuera à être dirigée par un chirurgien des hôpitaux;
le professeur ou l'agrégé attaché à son service étaut toutefois autorisé à y faire une fois par semaine une leçon.

Le professeur de clinique pourra associer à cet enseignement le chirurgien des hôpitaux chargé de la consultation

Les professeurs des cliniques spéciales continueront à assurer la consultation externe dans les conditions actuelles.

Art. 10. — Les malades traîtés dans les services de clinique sont soumis au règlement de police et de discipline de l'Assistance publique.



## CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon 300 m. d'attitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Etats neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉCHMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES De FEUILLABE, médecia d'avoctuer à Éculty (Rhône) Notice sur demande

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOÍDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES

CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPII BIO-CHIMIQUE

> 159, Avenue de Wagram

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Les malades insubordonnés ou qui commettraient quelque désordre peuvent être déplacés ou renvoyés. Néanmoins, hors le cas d'urgence ou de flagrant délit, le renvoi ne peut avoir lieu que sur l'avis du professeur ou de son chef de cliuique.

Art. 'II. — Le régime alimentaire des unalades traités dans les services de clinique est le même que celui des autres malades de l'établissement.

Il en est de même en ce qui concerue le régime pharmacentique.

\* Art. 12. — Dans les services de clinique le nombre des brancards ne peut pas dépasser 10 p. 100 du nombre de lits budgétaires. Les brancards ne peuvent être occupés par les malades\_chroniques qu'avec l'assentiment du professeur.

Personnel des cliniques. — Ari. 13. — Les professeurs titulaires ou suppléants, les agrégés, les chefs de clinique sont, en ce qui coucerne le service hospitalier, soumis aux mêmes réglements que le persounel médical des hônitaux.

Ils sont accrédités par les soins de l'Administration de l'Assistance publique auprès des Directeurs des établissements dans lesquels ils sont nommés.

Art. 14. — La Faculté transuet à l'Administration de l'Assistance publique les noms, titres et fonctions des assistants et employés attachés aux services de clinique, Elle indique également les noms et titres des personnes officieusement autorisées par les professeurs à collaborer à leur service.

Art. 15. — L'Administration à le droit de demander, le cas échéant, au doyen de la Paculté de médecine, le déplacement ou le reuvoi des fonctionnaires de la clinique. Dans les cas exceptionnels et d'extrême urgence, l'entrée de l'établissement peut leur être interdité à titre provisoire, par décision du Directeur de l'Assistance publique, à charge d'en rendre immédiatement compte au doven de la Paculté, qui avisora.

Art. 16. — Les infirmiers, infirmières et gens de service de l'Assistance publique attachés au service des cliniques, de même que les agents gradés, seront soumis aux mêmes règlements que le personnel des autres services hospitaliers.

Art. 17. — Les gens de service attachés aux laboratoires des cliuiques ne peuvent, en aucun cas, être logés dans ces laboratoires. Ils ne reçoivent, d'autre part, aucune allocation de uourriture, ni d'habillement, de l'établissement auquel le laboratoire est annexé.

Ils peuvent prendre leurs repas à l'hôpital, au prix fixé, chaque année, par l'Administration de l'Assistance publique.

Art. 18. — Les infirmiers, infirmières ou gens de service attachés aux salles de clinique ne peuvent être détournés de leurs fonctions hospitalières et être affectés au service des laboratoires de la Faculté.



## SCURENALIN



Adrénailne synthétique, chimiquement pure et stable.

Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En flacons de 1 gr. (Produit oristallies).— En flacons de 10 et 20 gr. (Solution au 1/100°).

## SCUROCAÏNE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques. Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltratio Solution à 2 % | Anesthésie régionale. Solution à 4 et 5 % = Anesthésie dentaire. Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne-

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Photon, 89, Rue de Miromesnil, PARIS (8º).

### ANTIPHI = avti q (Deux cuillerées à soupe par jour)

## LE PLUS RAPIDE RECONSTITUANT

ASSOCIATION NOUVELLE: Sensibilisateurs extraits des Semences fraiches de Cola Acuminata et Reconstituants de choix, P. et As. sous leur forme la plus assimilable.

L'ANTIPHI est indiqué: Cher le tuberculeux payétique el le présuberculeux relèvemen des forces et retour repide de l'arpétit augmentation propessive du poid. — Chez le neurantaférique : diquariton repide de signe de handie.
— Chez le surmené, le convalescent, l'anémié : dès les premières dores, le malade accuse un mieux et resent l'influence de relèvement canociéristique de l'ANTIPHI. — Chez l'enfant rachtique, ou anémique, ou simplement chez

DOSES: Deux cuillerées à soupe par jour, au milieu des repas, pur ou dans un peu d'eau sucrée. — Chez l'enfant, réduire proportionnellement à l'âge.

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES de L'ANTIPHI, à ROQUEFORT (Landes)
Dépôt général : SIMON et MERVEAU. à PARIS

### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### DE LA RESPONSABILITÉ DES DENTISTES

M<sup>10</sup> J.... s'était présentée le 16 avril 1916 au "cabinet dentaire du D\* S..., pour se faire extraire la racine d'une incisive, et elle avait été reçue et opérée par le remplaçant de celui-ci, M. D... Or le remplaçant vétait âgé que de vingt ans: il avait bien son diplôme, mais son expérience limitée l'obligea à s'y reprendre à cinq reprises pour arracher la racine.

En réalité, les efforts du jeune dentiste n'eurent pas d'autre résultat que de luxer l'os maxillaire inférieur de M<sup>lle</sup> J....., sans parvenir à extraire la racine, et leur conséquence fut un abcès et une ostétie. Quelques jours après, ayant enfin réussi l'extraction, M. D..., impuissant à soigner nellever une partie de l'os maxillaire et neuf dents, ce qui nécessita la pose d'un appareil qui déforma le visace de la malade.

M<sup>116</sup> J.... fit un procès an dentiste et, sur plaidoirie de M<sup>0</sup> Emille Charpentier, la 8º chambre de la Cour de Paris a condamné, le 26 juin 1919, le D<sup>\*</sup> S... à payer à la demanderesse 10 000 francs de dommages-intéréts.

Ce procès pose nettement la question de la responsabilité des dentistes en cas de faute de leur remplacant.

La Cour a examiné tout d'abord la question de savoir si le jeune dentiste avait commis une faute lourde et si cette faute avait eu pour conséquence directe l'opération grave subie par Milo I...

Le Dr S... faisait plaider, en effet, que l'ablation d'une portion du maxillaire et l'extraction des neuf dents n'étaient que le résultat d'un mauvais état général de la santé de Mi<sup>10</sup> J....; mais, le rapport du Dr Broca ne signalant pas que Mi<sup>10</sup> J.... était constitutionnellement malsaine, la Cour a repoussé cette défense.

Ce point écarté, îl restait à juger une question très délicate : l'expert assurait que l'état local devait étre mauvais et il posait une question dont il ne donnait pas la solution. L'opération gravement mutilante avait-elle été nécessitée par la maladie initiale de la mâchoire ou par l'extraction manquée?

D'un côté, M<sup>116</sup> J.... affirmait que le 16 avril elle ne ressentait qu'un agacement simple de la racine, et le dentiste soutenait qu'il y avait déjà du pus et qu'il avait constaté l'ébranlement des autres deuts.

Le diagnostic du dentiste était confirmé par le fait que M<sup>III</sup> J..., dès le lendemain de l'opération manquée, aurait souffert d'un abcès dout la présence n'était possible si tôt que si la racine était déjà infectée la veille.

« Mais, dit l'avocat, considérant que le renseignement sur lequel argumente le Dr Broca est erroné, que ce n'est pas le lendemain que la demoiselle J.... a reçu son médecin et qu'il ne fut constaté alors qu'un abcès en formation et non déià existant, ce qui semble bien indiquer que l'opération violente mais infructueuse subie l'avant-veille était la cause déterminante de l'abcès en formation, c'est-à-dire d'un abcès dont le pus n'était pas encore collecté. »

Après cette constatation insuffisante en soi pour établir la responsabilité du dentiste, la Cour fait état de la nécrose du maxillaire avec séquestres qui a suivi, laquelle n'est pas un mal spoutante, mais qui ne peut être que le résultat d'un état général morbide spécifique, à évolution plus ou moins lente, ou la conséquence d'un traunatisme violent dont les suites sont plus immédiates dans leur manifestation.

« Or, conclut l'arrêt, considérant que la demoiselle J.... était par ailleurs absolument saine, il faut nécessierement admettre, pour expliquer la gravité des conséquences de l'accident dont elle a été victime, que D... procédant avec d'autant plus de légèreté qu'il était moins expérimenté et que l'opération était plus délicate, a atteint le maxillaire qu'il a gravement luxé, déterminant une nécrose avec séquestres à évolution relativement rapide; qu'on ne peut raisonnablement dire d'une telle opération qu'elle a été pratiquée suivant les règles de l'art. »

C'est de ces circonstances et de ces déductions que l'arrêt conclut à une faute lourde entraînant la responsabilité du dentiste.

Or, le jeune dentiste D... était le préposé du Dr S..., qui eu a été déclaré définitivement respousable.

Cependant, à la fin de son arrêt, la Cour relève que le D' Rey, qui opéra par la suite M<sup>110</sup> J... et que M. Blatter, directeur de la clinique de la rue de la Tour-d'Auvergne, « ont peut-étre eu tort, quelle que fitt leur opinion personnelle, de recourir au regard de la malade à des propos tendancieux ayant pour but de faire pression sur sa détermination et la détourner de son dessein d'agir en justice ».

Ces procédés, qui avaient pour but de priver Mile J... de tous soins si elle persistait dans son procès, manquaient évidenment d'élégance et ils ont eu pour effet de disqualifier l'avis de ces deux personnalités sur la responsabilité et « de rendre plus intéressante la situation d'une maheureuse sans défense qui n'a d'autre garautie personnelle que d'en appeler à la justice, non point contre ceux qui l'ont soignée et qui bien à tort la menacent, mais contre celui qu'elle estimait être l'auteur responsable de ses maux.

Il résulte à l'évidence, de ces demiers considerants de l'arrêt, qu'ils expliquent mieux que la discussion technique l'état d'esprit des magistrats. Ceux-ci se sont émus de l'attitude hostile des deux personnalités qui avaient fourni des éléments d'appréciation à l'expert; leur avis, cessant d'être impartial, a perdu son autorité. C'est ainsi que les intentions les meilleures, quand elles se manifestent brutalement ou maladroitement, vont toujours à l'encontre di but poursuivi.

ADRIEN PEYTEL,

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

#### REVUE DES REVUES

Influence de la scopolamine-morphine sur les phénomènes douloureux du travail, par le Dr M. LEROY (Thèse de Paris, 1919).

Ou a tenté de supprimer les douleurs de l'accouchement par divers procédés : rachi-cocainisation, morphine et atropo-morphine, etc. Mais la méthode la plus en vogene et employée particulièrement en Angleterre, et l'association scopolamine-morphine. C'est à cette méthode pue le D' Leroy vient de consacrer sa récent thèse, faite dans le service et sous la direction du D' Funchferentamo. Comme le D' Mougeof, fe vent protagoniste de de public le tres association, 31. Leroy a employé le de consecuence de l'account de l'account de l'account consociation production de l'account de l'account de consecuence de l'account de l'account de l'account de consecuence de l'account de l'account de l'account de consecuence de l'account de l'account

to the morphisms plus tentimers could que l'action de séols sur les phénomènes douboureux du travail est certaine. Cette action sur la douleur se manifeste au bout de dix minutes pour durce deux à trois heuras, et parfois la malade s'endort complétement, alors que le travail ent continue. Il y a intérêt à employer des doses fables, mais souvent répétées, surtont des les primipares, cosponiamise. un total opez de morphise et o,oco de scopolamine.

La méthode doit être employée avant que la dilatation ne soit complete, donc avant la période étepulsion. Il y a parfois un certain ralentissement du travail, dà ce que les coutractions utérines sont moins frequentes nuis saus danger sérieux pour la mère ou l'enfant, no constate presque toujours un certain ralentissement la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction sur l'eufant est nulle. Il y a contre-indication quand on craint l'incrite utérien. Mais l'auteur recon-

mande la méthode chaque fois que les douleurs sont trop vives pour étre supportées saus atigne célle, saus shock pour la parturiente. Il est à remarquer que les déchirures du périnée sont infinient plus rares, d'où une indication dans le cas de périnées très résistants. En somme, l'auteur n'a relevé ancen accident sérieux, alors qu'au contraire les avantages de la méthode paraissent tout à fait objectif.

Étiologie du béribéri (F. Clare, Bull. 4e la Soc. de Pathol. exot., 1920, nº 3).

L'étiologie du béribéri a été récemment le sujet de plusieurs communications à la Société de pathologie exotique. F. Clair a étudié cette maladie surtout à Madagascar, où elle est endémique sur la côte orientale. Il ne s'agit pas d'une maladie tellurique, contrairement à l'opinion de Manson, ni d'une forme sévère d'ankylostomiase. On a invoqué l'usage presque exclusif du riz décortiqué; pour vérifier cette théorie, des pigeons ont été nourris exclusivement avec du riz blanc : ils out succombé, après une quinzaine de jours, avec de simples phénomènes d'inanition. Chez l'honune, le riz blanc se putréfie dans l'intestin, d'où une pullulation microbienne et une résorption de produits toxiques qui causent la polynévrite. D'autre part, le riz décortiqué est facilement envahi par des champignons, et la maladie peut être due à une intoxication lente par ces microorganismes végétaux. Il est difficile de savoir si le béribéri est coutagieux parce que les individus atteints vivent dans les mêmes conditions misérables et sont exposés aux mêmes causes d'infection ; mais on ne saurait mettre en doute la nature infectieuse de la maladie et le rôle d'une nourriture insuffisaute tant en quantité qu'en qualité et en variété. T. B.

## CONSTIPATION

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1°EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secretions glandulaires de cet organe

2º EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIGMENTÉ qui regularise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés evant chaque repas

LABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPLIQUÉE SI, Rue Théodoire de Banville PARY.

J. LEGRAND, Phormacien

3º AGAR AGAR qui réhydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES
SÉLECTIONNÉS action
anti-microbienne et
anti-toxique

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



## VALEROBROMINE LEGRAND

SÉDATIF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux ; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

CALME rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LIQUIE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. CASSUES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule.

BRASES 0,125 de bromovalérianate de gaïacol par dragée

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

## A. HELMREICH

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Électricité Médicale

### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

### PARAFFINOLÉOL HAMEI

Paratilae liquide chimiquemeat pare, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes ;

UVEAU LAXATIF MINERAL Se fait sous trois formes

Indications:

Colltes, Entérocolites, Appendicites

3° Créme au cacac

Colltes, Entérocolites, Appendicites 3º Créme au cacao. Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

## Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 9 avril 1920.

A propos des névralgies ocesygiennes, — M. Pistalrist raporte un eas de névralgie occygienne intolérable ayaut résisté pendant plusicurs mois à toutes les ressources thérapeutiques : il finit par découvrir une petire tumeur sacro-cesygienne qu'il extirpa. Un an après, les douleurs recomunerérent, la tumeur était réddivée reluévée de nouveau, examen histologique sembalhèi; les douleurs ne disparurent pas. Un examen du sang ayant donné un Wasermanu positif, le [traitement spécifique amena la guérison complète: pas de récidive depuis cinn ans.

A propos de la rectoscople dans le cancer du rectum.

M. Ozuxux distingue, au point de vue diagnostique, les cancers de la moité supérieure et ceux de la moité inférieure du rectum. La rectoscopie peut être utile pour les preniers, lien qu'elle ne puisse que signaler l'existence et le siège d'une ulcération. Pour les seconds, accessibles au doigt, le toucher rectal renseignera plus sirement que la rectoscopie; pli estime que l'utilité de la rectoscopie pour les encers de la moité inférieured u rectum est disseutable.

M. M/Z SRAN rapporte deux cas où la rectoscopie lui a rendu service. Il vante la rectoscopie dans le pausement reetal dans les eas de rectite amibienne ancienne. M. A. MOUCHET confirme les services rendus par l'endoscopie recto-colique dans le diagnostic des lésions de la partie inférieure du tube digestif, mais il regrette que le toucher rectal soit si souvent nécligé par les médecius.

Pleurésé blemorragique et séreusite. — M. A. Bi, Ixopense que, comme les sércuses articulaires, la plèvre, le péricarde, les méninges peuvent s'enflammer au cours de la blemocragice. On pourrait même y ajouter les chacardités blemorragiques, L'etulle ayant compare relocarde à une sércuse (1918). Il propose à ces réactions des sércuses le tur, générique des évensité blemorragique, qui se raugerait à côté des séreusites syphilitiques, tubereuleuses, penumoriques, etc.

De la fréquence de la dégénérescence malligne des libromes utérins et de sa conséquence thérapeutique. — M. C/ZN en neuf ans, sur 113 fibromes enlevés, en a reucutré ouze mallas, soit par propagation d'épithélionna du corps on du col, soit par dégénéresseure sarcomatense, proportion très supérieure au pourcentage admis, so 3 p. 100. L'auteur pense que cette dégénéresseure échappe souvent à l'examen trop sommaire du fibrome enlevé, et il conclut que sile siftomes utérins sont, comme less adéno-fibromes du sein, exposés à l'envalussement nofplasque, l'ablatiou chirurgieale précoce est le seni traitement qui puisse mettre les malades à l'abri de cette complication.







# LA SANGLE OBLIQUE

est une conception

## ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

## DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iª)
Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

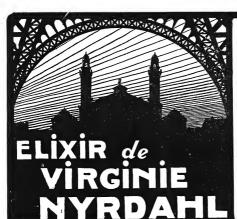

Souverain contre:

### VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

## HÉMORROÏDES

ACCIDENTS

PURERTÉ

et de la

MÉNOPAUSE

(Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld

PARIS

EN VENTE DANS TOUTES

... LES PHARMACIES ...

TUBERCULOSE

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE

## SPISAL SINE

## TRICALCINI

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE -



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PERITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPEPSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

POGDEN, CONTRINES, DI CACHETO
TRICALCINE CHOCOLATÉE
Préparée spécialement pour les Ediants
TRICALCINE
Michylarsénée en cachete

TRICAL CINI

CARIE DENTAIRE . DIABETE .

## Granules de Catillon

## STROPHANTUS

C'est avec ces granules qu'ont été failes les observations disontées à l'Académie en 1839, elles prouvent que 5 à par l'out-ionnent une distrèse rapides, relévant vite le cœur affabits, dissiponi ASYSTOILE, DYSPHÉE, OPPRESSION, GDÈMES, Affections HITRALEC, CARDIOFATHES des EHFARTS et

GEANULES 0,0001 STEED PAR EXCELLENG

Nombre de Strophantus sont ineries, d'autres toxiques ; les deintures sont infidèles, suiget la Système (LTILL) Briz de "égaciente de Médatine sour "Étrophantus et Étrophantis", Médaille d'Ét Augus, autr. 1900,

Ampoules at 0,000

STROPHANTINE-OUARAÎNE

our INJECTIONS intraveineuses on intramusculaires, en cas urge



TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.



# FOURNITURES GENÉRALES pour la MÉDECINE et la CHÎRURCIE

Ch. LOREAU "Va"

VENTE -ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATION

3 Rue Abel.



## ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE 10DURE DE CAFÉINE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE St-VALLIER (Dróme)

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)
Hôtel Maiestic. (Aletti, directeur.)

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

Radiographies de l'apparell urinaire. — M. AUTOURG présente une série de clichés et d'observatious montrant que des calculs sont parfois trouvés dans un endroit de l'appareil urinaire différent de celui qu'auraient pu faire sonpeomer les symptômes cliuiques.

Néphite chronique hypertensive et hypertrophie prostique. — M. Lavienary montre que, dans certains cas, rétraction vésicale chronique au conra de l'hypertrophie prostatique est sauceptible de provoquer un syudrome de ucpirite chronique hydrurique avec dilatation cardiaque et bruit de galop. Ce syndrome se différencie de la néphirte chronique vraie, indicibile, car il est curable, et c'est une indication opératoire. La rééducation motrice dans l'hémiplégie. — M. KOUN-DJY, en présence d'une hémiplégie et aussi près que possible de l'ictus, pense qu'il faut, d'une part, traiter la cause même de l'ictus par les agents thérapoutiques internes et, d'autre part, combattre les troubles trophiques par la mobilisation passive précoce, le massage méthodique et la rééducation motrice pour lutter contre les arthrites chroniques précoces; contre l'amy trophie et coultre l'impotence.

Eviter la faradisation et les excitants qui provoquent les contractures. H. Duclai x

### NÉCROLOGIE

#### CHARLES ESMEIN

C'est une chose triste que de voir disparaître des hommes jeunes encore au moment où, libres de toute entrave, ils allaient pouvoir donner la mesure de leur valeur. Aussi la mort prématurée de Charles Essmein à l'âge de trente-huit ans nous a-t-elle douloureusement



Le Dr Esmein.

émus. Il avait été successivement interne de Laumois, de Telssier et de moi-même, puis chef de clinique du professeur Debove. D's que je l'ai conun, je l'ai apprécié, comme l'ont fait tous ceux qu'il approchait. Je l'ai encouragé dans ses efforts ; j'ai applandi à ses succès ; je l'ai associé à mes travaux. De tout ce passé il ne restera plus que le souvenir d'un esprit fin et distingué, d'un mécican digne de c nom, par la droiture de av se scientifique et professionnelle. Dans ces dernières années il sétant attaché particulièrement à l'étude des maladies du cœur et des arythunies et avec Castaigne il leur a conseré un livre on îl u'est rien dit d'insutiet et où tont ce qui est utile est dit. Il avait participé à la fondation de nos Archie es des mi. Jais es du cœur, des voisseaux et du sarge dont il était un des du recture. Avec Clere, Laubry, Pezzi, la publié des études qui témoignent de son respect de Tobservation et de son souci de ne pas faire dire aux faits plus qu'ils ne comportent. Eatre temps il avait rédigé mes leçons sur les Arythinies et il s'apprétait à signer avec moi le uouvel ouvrage que nous préparions sur ce sujet lorsque la mort l'a pris.

Pendant la terrible guerre, Esmein, malgré la fragilité de sa santé, a fait plus que sou devoir. Il aurait voulu l'accomplir jusqu'au hout. Mais ses forces l'ont trabit et, incapable d'assurer un service à l'avant il s'était consacé avec ardeur, dans les hôpituax civils au soin des malades et des blessés. C'était trop, et lema la poursuivil entrement son cœuvre. Nous espérions que sa récente et ai justifiée nomination aux l'opitaux allait lui permettre de reprendre vigueur. Notre espérance a été décue. Marqué au coin d'un destin fatai Il est parti trop tôt. Sa mémoire sera chère à ses malties, at se sanis, à ses élèves. Que sa malheureuse veuve, que sa jeune enfant trouvent dans malterante de sentiments qui nons animent un adoucissement à la perte cruelle qui les a privées de leur sou-tien.

H. VAQUEZ.

#### NOUVELLES

Nominations dans les hôpitaux. — Les chirurgieus des hôpitaux dont les noms suivent sont nommés chefs de service dans les hôpitaux de Paris à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1920:

A la maison de retraite des Ménages, M. Alglave (Paul). A l'hôpital de la Maison de Santé, M. Chifoliau (Médéric-Emuauuel) et M. Descomps (Pierre).

A l'hospice d'Ivry, M. Lardennois (Charles).

A l'hôpital Bretonneau, M. Grégoire (Raymond). A l'Tospice de Bicêtre, M. Desmar.st (Ernest).

A l'hôpital Trousseau, M. Hallopeau (Paul),

Les accoucheurs des hôpitaux dout les noms suivent sont nommés chefs de service à dater du 1er janvier 1920 : A l'hôpital de la Charité, M. Jeanniu (Cyrille).

A l'hôpital Saint-Louis, M. Cathala (Victor).

Faculté de médecine de Lille. — Il est créé :

ro Un emploi de chef de laboratoire de clinique (maladies mentales) ;

2º Un emploi de clief de clinique des maladies mentales;
3º Trois emplois de préparateur, savoir : 4, pathologie

#### NOUVELLES (Suite)

interne et expérimentale ; b. bactériologie et hygiène ; c. médecine légale ;

4º Un emploi d'aide d'anatomie :

5º Huit emplois de moniteur, savoir : clinique obstetricale, cliuique des maladies cutanées et syphilitiques, cliuique médicale infantile, clinique ebirurgicale infantile, cliuique des maladies des voies nrinaires, clinique ophtalmologique, oto-rhimo-darygologie, pharmacologie;

oº Quatre emplois d'aide-préparateur, savoir : pathologie interne et médeeine expérimentale, travaux pratiques de pharmacie, stomatologie, physiologie :

7º Un emploi d'aide de clinique des maladies des voies urinaires.

 Vuillet est noumé chef de laboratoire (clinique des maladies mentales).

Prix Féron-Vrau. - . La Socaté anatomo-clinique de Lille ouvre un concours entre tous les étudiants de la Faculté libre de/Lille pour l'attribution de ce prix à l'auteur du mellieur travail original sur l'une des questions suivantes : Etinde clinique portant sur la vaccinchéraple. Que deviement au point de vue obatétrical les les feumes opérées de grossesse extra-utérine? On sur un sutet'au choix du candidat.

I.a Commission est composée de M. le professeur Voi turiez, président, et de MM. les Drs Delépine et de Vaugirand.

Les mémoires doivent être remis, avant le 31 juillet 1920, entre les mains île M. Voituriez, président de la Commission, 53, rue Jacquemars-Giélée, à Lille. Nouvelle chaire au Wal-6-Grâce. — L'Ecole d'application du Service de santé militaire du Val-6-Grâce vient de créer une chaire de physiothémpie et de la confier au médicien principa II s-J. Hirtz dont le compas pour repérage de projectiles est hieu coma. Le D' Hirtz s'est depuis tien longtumps (éd) consacré à l'étude et à l'application des agents physiques et ses travaux y four autorité.

Il faut souliener la création de cette chaire, la première chaire oficielle spécialisée, et elle vient de la médecine militaire. Certes, il y avait bien des précédeuts, mais relatifs, telles les chaires de physique biologique et électricité médicale des Pacultés de médecine de Bordeaux et de Lille, grâce aux professeurs Bergonié et 13. Doumer, mais comme chaîre nettement localisée à la phi solthérapie, celle du Val-de-Crâce est la première.

Commission de la protection de la santé publique. — Sont nommés membres de cette commission : MM. les Dr. Ott et Pottevin, Lacroix, conseiller d'Etat.

Médecins des circonscriptions de la Seine. — Le faux des honoraires alloués par visite à domicile est maintenu à 2 francs pour Paris et 3 francs pour la banlieue. Le taux des honoraires des médecins spécialistes est porté à 10 francs à partir du r° janvier 1919.

Société d'hygène allmentaire. — Le mardi 18 mai, à 17 heures, M. Portier fera au petit amplithéâtre de <sup>1</sup>Institut océanographique, 195, rue Saint-Jacques, une conférence sur le sujet suivant : « Nutrition et fécondation ».



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne : 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Réhantillons ; VIAL, 4, Place de le Croix-Rousse, LYON

Étabilssement Thermal toute l'année.

## SALIES DE BEARN

Climat sédatif doux tempéré

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes, INDICATIONS : LYMPHATISME -- RACHITISME -- ADÉNOPATHIES -- OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE

PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TELEPHONE 114

#### MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

De 2 à 6 sphérolines

per jour

dosées à 10 c/gr

En spherulines

Extrait rénal MONCOUR Insufficance rénale Aibuminurie Néphrites, Urémie En sphéralines

dosées à 15 e/gr. 4 à 16 sphérulines uar j

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

dosés d 5 c/gr. enhéralises rutines dosées à 35 ejgr. 4 boubons par jour. De 1 à 6 sphéruli Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déligrent que sur prescription médicale

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Менорацве

Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

Neurasthénie féminine En sphérulines dosces à 20 cjar h 3 sphérulines

Autres préparations MONCOUR Extrait

de Muscle lisse Extrait Muscle strié Moelle osseuse Myocardine oudre surrenale Thymus, etc., etc.

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm<sup>2</sup> 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

Ancien externe des Hopitaux de Paris BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES. ORTHOPÉDIES, SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone central : 70-55





Glycéroplasme minéral chaleur durable

> (S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement). l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès,

Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1ºc classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Telég. ANTIPHIO-PARIS



HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

# MOSERUM

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

#### **BRONCHO PULMONAIRES**

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES,

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimente par plus de 30.000 Médecins étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



# LABORATOIRES

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8°) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

## ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang

Sérosités

Sécrétions pathologiques

Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etuaes . Travaux spéciaux pour MM.les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielles

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique at Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyli

LITHIASE BILIAIRE ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEPATIE HÉPATISME A ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morus
DYSPEPSIES et ENTÉRITES - HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE

CONSTIPATION + HÉMORROIDES + PITUITE

MIGRAINE - GYNALGES - ENTÉROPTOSE

NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DEFINATOSES AUTO ET HÉTÉRATOXXQUES
INTOXICATIONS et INFECTIONS
TOXENIE GRAVIDIQUE
FIÈVRE TYPHOIDE ... HEPATIES e CRRHOSES

Prix de FLACON es France : 7 fr. 60

dans toutes les Pharmacies

Prix de la beita de PILULES : 5 fr. 50 MÉD, D'OR GAND 1913

> PALMA 1914

Cettu médication assentiellement clinique, institute par le DiPlantier, est in stude qu'i, egistitute par le DiPlantier, est in stude qu'i, egistitute par le DiPlantier, est in stude qu'i, egistitute par le comme de la comme del la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialité excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennemen on de 2 PILULES équivalentes.

Littérature et Échantilion ; LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

NOUVELLES (Suite)

Société de médecine militaire française. - I,a Société de médecine militaire française, dont les séances interrompues pendant la guerre out été reprises le jeudi 29 avril, se rénuira désormais régulièrement à l'Ecole d'application de la médecine militaire (Val-de-Grâce),

le dernier jeudi de chaque mois à 15 heures. Indemnités aux sages-femmes des bureaux de bien-

faisance. — Le conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Alpy au nom de la 5º Commission, vient d'émettre l'avis qu'il y a lieu de relever temporairement de 35 à 50 francs la rémunération par accouchement accordée aux sages-femues des bureaux de bienfaisance cette augmentation devant prendre fin à l'expiration du sixième mois suivant la cessation des hostilités.

Distinction honorifique. - M. le Dr Pierre Kouindjy vient d'être nommé chevalier de l'ordre du Christ pour les services rendus au traitement des blessés et mutilés de guerre

Service de santé de la marine. - Sont nommés au grade de médecin de 2º classe : MM. Brugeas Chabaud, Bars, Mallein, Carpentier, Gauguet, Pierre, Chatrieux, Clavier, Maudet, Framini, Triaud, Olive, Gueguen, Fournier, Kervella, Sennes, Bourdilla, médecins de 2º classe auxiliaires.

Est promu au grade de médecin principal : M. Le Maître, médecin de 1re classe,

Sont promus : au grade de médecin en chef de 2º classe, M. Merleau-Ponty, médecin principal; au grade de médecin principal, M. Cazeneuve, médecin de 1re elasse.

Ligue contre la mortalité infantile. - La Ligue contre la mortalité infantile tiendra, à la Paculté de médecine, le dimanche et le lundi de la Pentecôte, 23 et 24 mai une conférence nationale sur les movens les plus efficaces pour combattre la mortalité des nourrissons.

Programme. - Dimanche 23 mai, à 9 heures, séance d'ouverture, Allocution de M. Paul Strauss : discussion sur la première question : encouragement à l'allaitement maternel. 1ª L'allaitement maternel dans les maternités. Rapporteur : M. Bosc, médecin-chef de l'hospice de Tours. 2º Les primes d'allaitement. Rapporteur : M. TURQUAN, chef de division honoraire au ministère de l'Intérieur. 3º Le rôle des consultations de nourrissons.

Rapporteur: M. Marois, directeur de l'Assistance publique de Seine-et-Oise. 4º Le groupement des consultations de nourrissons autour d'un centre. Rapporteur : M. CHATIN, médecin des hôpitaux, professeur agrégé à la Faculté de médeciue de Lyon,

Deuxième séance, dimanche à 2 h, 30 : Continuation de la discussion sur la première question.

Troisième séance, lundi à o heures. Discussion sur la deuxième question : Placement des nourrissons que les mères ne peuvent garder. 1º Placement chez une nourrice isolée. Rapporteur : M. J. RENAULT, consciller technique au ministère de l'hygiène publique, 2º Centres d'élevage, Rapporteur : M. MÉRY, professeur agrégé à la Faculté, médecin des hôpitaux. 3º Pouponnières. Rapporteur : M. Wallich, professeur agrégé à la Faculté.

Quatrième séance, lundi à 2 h. 20. Continuation de la discussion sur la deuxième question. Vœux émis sur les deux questions. Projet d'un 2º Congrès national en 1021. Nota. - La Conférence ne recevra que les communications ayant trait aux deux questions posées. Prière d'eu adresser le titre à M. Lesace, secrétaire général, 49, rue de Miromesnil.

Inspection médicale des écoles. - En vue du prochain concours pour l'inspection médicale des écoles, M. Chéné. médecin inspecteur, 8, avenue de la Grande-Armée. avise ses confrères qu'il fera, le 21 mai, à cet effet, une conférence préparatoire dont l'eutrée sera ouverte à fone

Médecine opératoire spéciale. - M. LOUIS HOUDARD prosecteur, ouvrira le vendredi 21 mai prochain à l'Ecole pratique, à 1 h. 30 du soir, un cours d'opérations d'urgence et de pratique courante.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront les opérations sous la direction du prosecteur.

Seront seuls admis : les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Le droit à verser est de 50 francs. S'inscrire au secrétariat (guichet nº 3), de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

Hôpital Saint-Antoine. — D'x leçons sur les procédés d'examen de l'intestin, par les Dr. Bensaude, Cain. GOIFFON et GUENAUX. - Ces leçous auront lieu tous les matins à 9 h, 30 dans le service de M, le Dr Bensaude.

## Dragées Hecauet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIS (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Bool. de Port-Royal, PARIS

HERZEN

10° édition. 1919, 1100 pages, cartonné......

AMPOULES (0.03)

le Port-Royal, PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

du 26 mai au 5 juin. Les leçons théoriques sont libres. Les exercices pratiques donnent lieu à un droit de roo france.

#### MEMENTO DU MÉDECIN

- 15 MAI. Paris. Fêtes du centenaire de l'internat eu pharmacie.
- 15 Mai. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.
  M. le Pr Gilbert, à 10 h. 45 : Leçon clinique.
- 15 Mai. Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beaujou. M. le Pr ACHARD, à 10 heures : Leçon clinique sur l'encéphalite léthargique.
- 16 MAI. Paris. Asile Sainte Anne. M. le D. LAIGNEL-LAVASTINE, à 10 h. 30 : Androgyne et gynandre.
- 17 MAI, Paris. Concours d'agrégation de physiologie.
- 17 MAI. Paris. Paculté de médecine. Ouverture de conférences d'électrologie, radiologie, radiumlogie. 17 MAI. — Paris. Ouverture du registre d'inscrip-
- 17 MAI. Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'oto-rhino-larvngologiste des hôpitaux de Paris.
- 17 Mai. Marseille. Concours de chef de clinique des maladies uerveuses à la Faculté de médecine de Marseille. 17 Mai. — Paris. Asile Sainte-Aune. M. le D' Laigneil. Lavasting, à 1 h. 30 : Le vol pathologique.
- LAVASTINE, à 1 h. 30 : Le vol pathologique. 17 Mai. — Paris. Faculté de médecine, 18 heures. M. le D' VILLARET : Le syndrome d'hypertension sus-
- M. 16 19 VILLARET : Le Syndrome d'hypertension sushépatique. Le foie cardiaque. 18 Mai. — Paris. Hôpital Laënuec, 11 heures. M. le
- Dr Lerrebouller: Lecon clinique.

  10 Mai. Bruxelles. Congrès de médecine.
- 19 Mai. Bruxelles. Congrès du Royal Institute of public Health.
  19 Mai. — Lyon. Dernier délai pour les candidatures
- 19 MAI. Lyon. Deruier délai pour les candidatures à la chaire de médecine opératoire de la Faculté de médesine de Lyon.
- 10 MAI. Paris. Faculté de médecine, 18 heures. M. le D' VILLARET : Le foie dans les infectious aigués. 19 MAI. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 lt. 45: Présentation de
- malades. Notions de thérapeutique.

  19 Mai. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), 10 heures. Leçou par M. le Dr Hautanyt : La résection du labyrinthe postérient dans

- le traitement des complications endocraniennes des suppurations de l'oreille.
- 20 MAI. Marseille. Clôture du registre d'iuscription pour le concours de professeur suppléant des chaires de pharmacie et matière médicale à l'École de médecine de Marseille.
- 20 Mai. Paris. Hôpital de la Pitié, 10 heures. M. le D' Mauclaire: Les cals vicieux de l'humérus.
- 21 Mai. Paris. Préfecture de la Seine. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin en chef des asiles d'aliénés de la Seine.
- 21 MAI. Marseille. Concours de chef de clinique médicale infantile à l'Ecole de médecine de Marseille.
- 21 MAI. Paris. Faculté de médecine, 18 heures. M. le D<sup>a</sup> VIII, LARET: Le foie dysentérique. 21 MAI. — Paris. Conférence préparatoire au con-
- cours d'inspection médicale des écoles, par M. CHÉNÉ, 21 MAI. — Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. M. le Dr HARVIER: Leçon clinique.
- 21 Mai. Paris. Ecole pratique, 1 h. 30 : Cours de médeciue opératoire spériale de M. le D. HOUDARD.
- 23 ET 24 MAI. Paris. Paculté de médecine, 9 heuros. Lique contre la mortalité infantile.
- 24 Mai. Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux. 24 Mai. — Liége. Inauguration du monument Van Beneden.
- 25 MAI. Strasbourg. Congrès des sociétés savantes.
- 25 Mai. Paris. Concours du prosectorat.
  25 Mai. Paris. Concours de l'adjuvat.
- 26 Mai. Marseille. Concours de ellef des travaux de physique et de chimie à l'Ecole de Marseille.
- 26 Mai. Paris. Concours d'agr'gation de bactério ogie et de par sitologie.
  27 et 28 Mai. — Paris. Faculté de médecine, Vente
- au profit de la Maison du médecin.

  29 Mai. Paris. Clôture du registre d'inscription pour
- le concours d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux de Paris. 31 MAI. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux.
- tion pour le concours de chirurgien des hôpitaux.

  31 M.1. Marseille. Coucours de l'internat des hôpitaux de Marseille.

31 Mai. — Angers. Concours de chef des travaux d'auatomie, de chef de travaux d'histologie et de chef des travaux de physiologie à l'Ecole de médecine d'Angers.

Lactogène par excellence

# MALT D'AVOINE BARCLAY Marque: D' JOHNSON

pur ou étendu d'eau En

En vente dans les bonnes Pharmacies

Bière de santé tonique, digestive et reconstituante

DÉPOT GÉNÉRAL : MICHEL FAUVARQUE et Cir, 28, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. Tél. : 609

LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

## ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES
GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

## CHLOROFORME DUMOUTHIERS

PRÉPARÉ SPECIALEMENT POUR L'ANTESTHÉSIE :
Son flaconnage, en tubes jaunes scellés, le met à l'abri de tout elitération.

Pharmacie DUMOUTHIERS, 11, Rus de Bourgogne, PARIS.

#### ART ET MÉDECINE

## LE SALON DES ARTISTES DÉCORATEURS EN

Il est une foule qui chaque an accourt vers le Pavillon de Marsan, ponr voir l'échosion de l'art nouveau; on ne dit plus, il est vrai, l'art nouveau, ni non plus l'art moderne, mais l'art « que nos efforts, nos besoins et même l'époque de la Victoire méritent...» Cette foule est faite d'ouvriers d'art, d'artisaus de tous métiers, et aussi de bourgeois, puisque la race existe toujours, éclairés parfois êt souvent dilettantes à l'affût des nouveantés.

On y rencontre Monsieur le Professent de la Paculté de médecine avec sa jeune femme, di s'attardent devant les vases et les bibelots, et aussi Madame la notairesse, en passe de marier sa cadette et qui veut, eu la mettant dans ses meubles, lui faire adeau du lit 10.00!

Cette fois, on ne trouve pas ici une réalisation d'ensemble d'un style nouveau, comme on en ponrsuivait l'utopie il y a quelques années; tout ce qui fnt fait depuis vingt ans était une lutte parfois outrancière, contre toutes les traditions dont notre mobilier et ses accessoires ne pouvaient se dégager; nons sommes arrivés à l'heure où la bataille s'apaise, où les essais absurdes tombent à leur tour ; et il semble que quelque chose de moderne est sorti de cette longue gésine, non pas de nouvelles formes, car depuis tant de siècles où l'art s'essaye et se reprend, de grandes lignes nonvelles ne peuvent s'inventer, mais des accords nouyeaux, des visions différentes et probablement mariées entre elles d'une facon encore secrète à nos veux, sont survenus. Il semble bien que tout ce que l'on voit dans ce Salon, ou du moins la plupart des objets exposés s'écartent dans une certaine mesure des œuvres des devanciers, et se relient entre eux, de sorte qu'il apparaîtra plus tard qu'un style particulier a fini par succéder au Louis XIII, au Louis XIV, au Louis XVI, au Directoire, au Louis-Philippe, dont à la vérité on était las, non pas tant par besoin de changement, mais parce que les échantillons ne prenaient plus la vie à cette source vivifiante qu'est l'inspiration, qu'ils n'étaient plus que les pastiches ou la répétition sans âme de modèles, charmants sans doute, mais où le génie créateur n'apportait pas de renouvellement.

Mais, me direz-vous, la Médeciue a-t-elle quelque place en ce Salon? Qui peut incire le médecin plus que l'avocat, à visiter ces meubles ou ces bibleots? En quoi ces manifestations d'art intéressent-elles le praticien? Par quel côté peuvênt-elles l'attirer et le retenir?

Nous avons depuis vingt ans subi, dans la pré-

paration du futur médecin, des changements de doctine qui tous ont porté uniquement sur ses étndes classiques ; l'éducation artistique et l'éducation physique étaient jusqu'à ce jour négligées ; cependant elles auraient dû, sur un plan certes secondaire, tenir une bonne place. Le médecht doit pointere partout ; il ne doit pas tirer tonte sa force des acquits littéraires ou intellectuels des devanciers ; il doit savoir annexer par l'asage de ses propres sens, des notions directes du monde extérieur, il doit être au centre de son appareil physique, de son corps ; l'éducation physique, l'éducation artistique essentiellement sensorielle, font partie de l'entrainement préparatoire à la profession.

De moins en moins, l'homme spécialisé, tel le médecin, ne doit s'isoler dans son métier; du dehors et des choses qui peuvent sembler les plus étrangères, il doit tirer des clartés; si cela ne donne pas de résultats positifs, cela perfectionne son machinisme récepteur.

Quand Péan opérait en habit, quand Charcot se faisait sa tête et influençait son client par son atitude et la disposition de son cabinet, c'était faire de l'art. Et combien d'antres pourrait-on citer qui ont su, par uue mise en scène habile, prendre le contact du malade, du client, l'impressionner, et par ce moyen secondaire en avoir la maîtrise pour lui imposer les traitements utiles. Moyens accessoires certes, mais honorables après tout, s'ils out entraîné l'efficacité des régimes des règles preserites.

Il m'arriva qu'au début de ma médecine, d'accord avec une de mes malades, j'appelai le Professeur Dieulafoy en consultation ; il se présenta plein de hauteur, de condescendance et de silence dans la chambre de la malade ; je crois bien qu'il ne l'interrogea même pas ; celle-ci avait eu une très légère attaque de paralysie et il le savait; il rabattit le drap, le releva, puis gagna la porte : « Madame, avant trois jours, vous vous lèverez et vous sortirez, " Et il se retira, Les filles de la dame se précipitèrent à la fenêtre : « Oh! s'écrient-elles, quelle belle voiture, et ces chevaux ! » It dans leurs relations, en racontant la consultation, elles disaient : « Quel homme! Quel regard et quelle, élégauce ! Si vous aviez vu ces souliers vernis! et ces beaux chevaux!»

Ponr rendre justice à la vérité, moins efficace que l'eau de L'ourdes, le Professeur Diculafoy ne fit pas marcher la dame dans les trois jours. Mais, malgré le long mois de convalescence, l'im pression produite fut toujours aussi forte, utile pour le sujet, emphorique pour l'entourage, et bienfaisante au médecin habituel.

Dans un de ses romans, Guy de Manpassant nous décrit les débuts d'un jeune médeciu ; il

### ART ET MÉDECINE (Suite)

iniste, il s'attarde sur les détails de son installation, dont il fait plus de eas que de son bagage professionnel pour sa réussite. Dire ces choses, c'est ressasser des banalités; mais ne pouvonsnous en tirer des conclusions? Il va sans dire qu'entre ceux qui ne négligent pas ces moyens de prendre position vis-à-vis de la clientèle, certains y réussissent mieux que d'autres; c'est qu'ils y mettent plus d'art, plus d'élégance, plus de mesure, plus de sincérité.

Il en est auxquels ces gestes, ces attitudes, cette mise en schen ue sont pas liés à un sentiment intuitif et par là ne touchent pas le spectateur qu'ils voulaient atteindre par eette représentation. Ceux chez qui ils sont naturels trouvent, auprès de leur interlocuteur, plus facilement le chemin de la sympathie pour des goûts communs auxquels l'un et l'autre sont sensibles, souvent inconsciemment.

On ne se représentait pas le médecin, il y a vingt-cinq ans, sans le chapeau haut de forme ; si laide que fût cette coiffure, sa solennité était cependant un effet de l'art et contribuait au prestige du praticien ; jamais, en résumé, l'exercice de la médecine ne s'est concu ni réalisé sans un certain concours de formes destinées à en rehausser l'autorité et dont tous les traits étaient d'ordre artistique, soit que le médecin opérât au domicile du client, - et dans ce cas la tenuc, les accessoires de déplacement, voitures, auto, ainsi que l'attitude du geste, de la parole, donnaient au rôle sa caractéristique, - soit que le médecin opérât à son propre domicile, et alors, l'aspect convenable et même luxueux de l'immeuble, de l'escalier et de son tapis essentiel, du salon avec ses bronzes et cadeaux plus ou moins heureux, du cabinet plus ou moins élégant ou impressionnant, ressortait aussi de l'influence de l'art sur l'exercice de la médecine.

En somme, la plupart des médecins font de l'art sans le savoir ; les uns à l'aide d'une cravate ou d'une bague, les autres avec leur mobilier et leur bureau; mais l'art n'est pas figé, et le médecin, tout comme tous, doit marcher avec son siècle, se tenir apte à recevoir de nouvelles impressions. Nulle part plus qu'au Salon des artistes décorateurs, il sera plus à son aise pour enregistrer de nouvelles directives, des renouvellements de vision qui lui serviront de base et d'étalon pour l'examen des choses que chaque jour il croise ou rencontre dans son cabinet ou au domicile du malade.

Il rajeunira ainsi sans cesse ses impressions et se trouvera plus près du public, soit qu'il le précède grâce à la qualité de son sens ou de ses goûts artistiques, soit qu'il se contente de res sentir agréablement les effets artistiques au hasard de son chemin.

En allant au Salon des Décorateurs, on ne saurait faire porter son examen d'après un plan méthodique; bien qu'il y ait des « ensembliers », ne craignons pas de dire que ces figurations de pièces semblent plutôt rudimentaires; le luxe s'accommode mal du provisoire et du momentané; le raffiné souffre de la rusticité du vosin, et si cette rusticité elle-même est belle, elle ressent le contraste d'un art trou luxueux.

Le studio de Majorelle montre des portes assez quelconques, mais qui méritent d'être regardées et qui font bien. Je n'en dirai pas autant du bureau d'une forme bien anormale et ovoïde.

Groult a des meubles de salon bizarres, peints en rouge et avec des plumes de bois dans le dossier, mais le papier de tenture est plus amusant, parsemé de petits singes; le coloris de ce papier, des fauteuils rouges et du reste forme la note intéressante et harmonieuse de l'ensemble.

La chambre d'enfant de Bagge n'est point celle que je rêve quand je retoumerai à ces âges; uno sorte d'enclos, assez semblable à un parc à mouton, limite les fugues du jeune homme, dont le sort est lié à celui d'un éléphant de carton; le lit de bois est fruste et sacrifie à l'art par la peinture de ses bateaux; une voiture d'enfants, qui n'est certes pas américaine, encombre l'espace qui peut rester; ajoutez de petits fauteuils en étoffe, et nous n'aurons pas plus de satisfaction hvérienique qu'artistique.

La salle à manger de Rupin est coquette; la table nue à bords découpés plaît par la nouveauté de sa nudité à la mode.

Gabriel expose une chambre dérivée du moyen âge, dont les fauteuils en bois sont bien durs pontre siècle fatigué; de Lucet un très joil chilfonmier qui rappelle beaucoup l'ancien; quant aux fauteuils de Chauchet-Guiller, inaginez qu'ils sont prolongés d'une sorte de dossier-paravent, on dirait des mutilés l un canapé d'alcove; une table à narcotique, si je puis ainsi la désigner, car, vu sa hauteur de trente centimètres, je la juge apte à servir je ne sais quels besoins, accroupi à terre qu'il faut être pour en être l'usager; quant au tapis, c'est lui qui pique sa note avec le plus de brio, grâce à sa rondeur autour de laquelle tout se centre. En résumé, beaucoup d'habileté et d'efforts dans ces tentatives

Notons dans la chambre studio de Mee Ory-Robin, le joli effet obtenu par la tenture nutrale mais, avec son treillage à baguettes imprimées en rouge, et par les nattes, tout en regrettant de voir la fenétre condamnée par des nécessités décoratives. Les membles de Pállot, en bois

#### ART ET MÉDECINE (Suite)

sculpté, laqué ou doré, sont d'un have asiatique, mais le tapis à fond blane et enrichi de belles fleurs complète et unit l'ensemble, par ailleurs trop riche et propre à menbler quelque logé d'active. Les fautenils de Croix-Marie en étoffe manve sont quelque peu raides et engoncés; le lit de Selmershein, établi en série, présente dans ses bois une saillie, une aréte qui sernit certes pernicieuse à l'édredon de nos pères; le lit de Nathan présente une gaillie du même geure, nuais son armoire, son tapis gris s'associent heurussment, et surtout il y a une table de nuit complètement ouverte, permettant ainsi un état de propreté permanent et visible.

Quant aux meubles de Fraucis Jourdain, ils sout déjà bien connus, grâce à la boutique de la rue de Sèze; peut-être sont-ils adaptés au goût des nouveaux riches: l'inveuteur doit bien les connaître, pour oser réére ce neuble bizarre, composé d'une caisse en verre dépoil, montée sur quatre pattes et intérieurement illuminée d'une lampe électrique; de l'audace, disait Danton, qui ne pouvait prévoir que sa furia révolutionnaire s'appliquerait jusqu'à l'ébénisterie.

Les meubles en loupe d'amboine de Jean Serrière sont de ceux qui caractérisent l'évolution actuelle qui vise les réalisations en matières riches et précieuses; la salle à manger de Dufresne est du même ordre: on y admire une belle table, curiense par l'accouplement de ses quatre piets, par son flanc marqueté; les crédences très grandes, mais sobres, l'arrangement des murs avec tentures accrachées sut frinde, les sières un peu en cuvette, de dossier bas, forment un tout bien étudié, bien équilibré et de haut goût.

En résumé, peut-être y a-t-il dans la plupart de ces ensembles plus de réserve à faire que d'emballement à ressentir, mais là où vraiment il est permis de se laisser aller sans arrière-pensée au plaisir de voir de jolies choses, c'est devant toutes les autres œuvres spécialisées auxquelles des artistes tout à fait émérites ont consacré tous leurs efforts et toute leur expérience. Il est certain, par la floraison de toutes ces décorations que nous avous sons les veux, que nous vivous à une des plus riches époques artistiques qui fut ; la multiplicité de ces travaux si divers, en matières si différentes, montre bien qu'il ne s'agit pas de manifestations particulières à quelques individus bien doués, mais que nous sommes en présence d'une sorte d'épanonissement artistique national qui n'a pas donné encore toute sa mesure ; la peinture, la sculpture, et tous ces arts de la décoration ne trouvent qu'à des époques assez rares des réalisations telles que celles qui caractérisent l'œuvre des artistes français contemporains.

Les fers forgés de Sube, grille d'intérieur et appliques lumineuses, sont des pièces ravissantes ;  $\mathbf{M}^{10}$  de l'élice montre, dans les papiers de garde imprimés  $\lambda$  la main, une imagination colorée pleine de fantaisie et de goût ; les frées poupées travesties de  $\mathbf{M}^{no}$  Renard sont exécutées avec finesse et un rendu surprenant ; les relinres de  $\mathbf{M}^{no}$  Destreue sont d'un goût aim ible, saus prétention, sans préciosité, ni complication. Il n'est pas permis de s'arrêter devant le Batik français



### ART ET MÉDECINE (Suite)

de Mªº Pangon, sans rappeler l'effort couronné de succès de cette décoration teinturiere qu'elle a mise à la mode. Que de femmes du monde savent maintenant faire sur tous, les tissus cets splendide décoration; grâce à l'enseignement qu'elle a fait de ces procédés (réserves faites à la cire), Mªº Pangon a développé chez beaucoup de désœuvrées le goût de la décoration, et créé du travail, à oû il n'y avait que farmiente et papotage; des lectrices de roman perdues certes, mais des créatrices de belles étôfes, des femmes tournées vers l'art et le travail, vollà ce que signifient les vitrines de Mªº Pangon.

Que de jolies choses il faudrait encore citer! Le service de verrerie de Dresa : le curieux encrier de Bablet, vraiment original et d'esprit nouveau, et Dieu sait pourtant combien l'encrier a inspiré d'artistes et de la plus déplorable façon ! Les céramiques de Lachenal; les poissons de bronze portebouquets de Sandoz, d'une observation si étonnante; les cristalleries de Chevallier; le coffret de Foucault, femme nue dorée, assise, en attitude hiératique : les très beaux vases en cuivre de Capon; le scrvice à thé de Thiénot. Je devrais encore parler des céramiques grand feu de Decœur, des verreries émaillées de Marinot, d'une décoration si franche et si lumineuse, des poteries de grand feu de Lenoble : la frise pour chambre d'enfants de Broders, bien concue, ne saurait non plus être passée sous silence, car on fait si peu de chose pour l'enfant, que pareille tentative doit être rappelée.

Au milieu de tant de manifestations vraiment modernistes, dire qu'un faune, survivance anachronique des fantaisies des siècles passés, s'est glissé dans les œuvres de Roquin, un faune poursuivant la femme! Cela seul suffit à montrer que l'esprit du jour est tout de même bien différent de celui du passé: idées inspiratrices, exécution, tout diffère déjà profondément.

La mode a apporté peu de réalisations; seul Loys s'est amusé, dans des figures décoratives, à nous retracer les exagérations des jupes à godets de 1920 et aussi l'outrance du décolletage : les seins tout à nu, avec un bibl de cygne autour du cou et tombant sur le sternum; voilà nos descendants bien renseignés sur la mode du jour!

Quant à la guerre, inspiratrice d'art décoratif, son rôle fut restrient : c'est, de Pierre Roche, le panneau aux morts des ouvriers des Gobelins, curieux damier mossique en grès émaîlé; c'est aussi le panneau de bronze aux instituteurs des Côtes-du-Nord, morts pour la Patrie; on y voit l'effigie d'un soldat mort sobrement traité. Je terminerai par la plaquette de bronze de Bourgouin: Marthe et Murie (pour rappeler le dévouement des infirmières): la composition en est heureuse, sans exagération, et intéressante dans le détail; peut-être l'expression des infirmières est-elle un peu triste, mais c'est une pièce bien venue, bien de son époque comme expression artistique et documentaire.

Après avoir évoqué tant d'œuvres de si haute qualité, sources de plaisirs du meilleur



que l'esprit du jour est tout de même bien diffé- Marike et Marie. Modèle d'une plaquette en l'honneur des infirmières.
Par Eugene Bourgoun.

ordre puisque artistiques, puissé-je émettre le vœu que beaucoup de ces belles choses se répandent dans la Ville; que les demeures de nos clients s'ornent de ces œuvres aimables, et certainement cela aura son influence sur les mœurs ; une population élégante, raffinée dans ses goûts, aura pour le corps humain, dont nous sommes les protecteurs diplômés, une attention particulière; et peut-on dire aussi que si les clients pouvaient avoir un goût plus averti, les salons des médecins, au lieu d'affliger l'attente des visiteurs par la banalité encombrante de cadeaux cossus et hétéroclites, attireraient, égaieraient et exalteraient les consultants par l'exposition d'œuvres telles que celles de ce Salon des Artistes décorateurs. D. HENRI ROCHÉ.



r-SÉRUM

à Double spécificité a) par développement *de propriétés* hémopoïétiques *particulières* (Garnot): <u>Anémies convalescences</u>, *tuberculose* 

b) par exaltation du pouvoir... hémostatique de tout sérum de cheval(Weill,Camot). Hémorragies

2°TOUS LES AUTRES EMPLOIS DU SÉRUM DE CHEVAL Leucocytose générale: maladies infectie

tryectieuse Léucocytose locale:plaies infectées,

uviles

## SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules · Comprimés

Echantillonf, Littérature

Établissement Thermal

## SALIES DE BEARN

Climat cédatif doux e tempéré

JOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES

CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE

DE POUR TOUS renseignements, s'adresser au Comité d'initiation

D'SMÉNORRHÉE. DE POUR TOUS renseignements, s'adresser au Comité d'initiation

# l'Auvergne Thermale

SES CINO PRINCIPALES STATIONS .

LA BOURBOULE = Cures arsenicales.

CHATEL-GUYON = Affections intestinales.

ROYAT = Affections cardio-vasculaires.

LE MONT-DORE =Providence 40. Asthmatiques

SAINT-NECTAIRE = Cure de l'Albuminurie.

ACIDE THYMINIQUE UROTROPINE LYSIDINE

DIATHESE URIOUE

LIMITARY & Edvardons . ABORATOIRE DE THERAFIE BIO.CHIMIQUE. 150. Avenue de Wagram. PARIS

#### L'HYGIÈNE D'AUTREFOIS

#### LA LUTTE CONTRE L'ALCOOL AU TEMPS DE CHARLES-QUINT

Comment le peuple tourna les Edits de l'Empereur

« Les François, Flamans et Allemans racontent encor aujourd'huy plusieurs particularités de ses dictz et faicts, comme seroit, entr'autres, l'edict qu'il fit publier aux Pays-Bas, que les Brabançons ct Allemans ne peuvent encor despendre de leur mémoire : car ce fut un' ordonnance observée par toutes les dix-sept provinces, que l'on n'eust plus à faire caroux (1); car encor qu'il fust de la patrie, il nestoit point bon biberon (que c'est d'une belle naissance et bonne nourriture!) et sur peines de grosses admandes contre les contrevenants; et cela à cause de grands maux qui sortoient de ces brindes ordinaires et dissolus : tellement qu'il semblait advist à un chascun que l'Empereur avoit bien puny tous ses peuples, tant Vallons que Flamans, à causc de ces dessenses faictes de ne plus ainsi carrouser. Pour doncque oublier le mesteier à la longue que la nature leur avait appris, devenus quinaux (2) en leurs festins, s'advisarent d'esnerver cest edict prinsautier (3) en ceste facon, selon le contenu du vieux

(1) S'enivrer.

(2) Sot.

(3) C'est-à-dire de rendre nul et sans effet cet édit un peu rendu à la légère. proverbe italien: Chi ha latto la legge, trovalo l'ringamo (4), c'est qu'aux banquetz qu'ilz fai-soient, ilz se montroient les ungs aux autres les godetz et les tasses pleines de vin, et les soubstenantz regardoient à qui ilz les portoient et vou-loient, puis s'entredisoient: « Roll, l'entendez-tu'-l'eclui qui estoit tenu de pleiger son compagnon respondoit: « Et quoy? » L'assaillant replicquoit: « Ce que l'Empereur a défiendu ». Et la-dessus, il falloit trinquer et faire raison. Finalement. l'Empereur fut contrainte de laisser hausser le temps (5) aux bons biberons, comme ilz avoient accoutiumé...» (6).

Charles-Quint avait-il raison de rendre cet édit? Nous en trouvons la preuve certaine dans un bien curieux article publié par le D' Roshem dans le Paris médical d'avril 1914. L'auteur citant Liévin Lenne (1505-1568) écrit:

«C'est une coustume ancienne, entre les Allemans et Belges septentrionaux, qu'ils ne s'accointent pas volontiers d'aucun ny ne le tiennent pour leur loyal amy, s'il n'est bon buveur, et qu'à toute heure il ne soit prest à boire d'autant à tous venans... »

Wilson émule de Charles-Quint.

R. MOLINÉRY.

(4) Celui qui a fait la loi a trouvé aussi l'échappatoire.
(5) Hausser le coude.

(6) Brantôme : Vie des hommes illustres et des grands capitaines.



#### HYGIÈNE

#### CULTURE PHYSIQUE ET MÉDECINS

Je ne sais qui a lancé cette boutade que si beaucoup de médecins retiraient de leurs ordonnances les choses sans effet, ils s'apercevnient bientôt qu'une seule phrase reste efficace, si toutefois le client la met en pratique : promenezvous, faites de l'exercice!

Conserver la santé, c'est le rôle de l'hygiéniste; restaurer la santé est l'œuvre du médecin; former la santé, c'est le rôle de la culture physique. Et ceci me paraît parfaitement avoir les plus intimes rapports avec les études et la pratique médicales.

Mais beaucoup de médecins ne comnaissent en choses physiques que les records des sportsmen, que l'élite des sujets aptes à soulever l'enthousiasme, que les prouesses d'un Rose ou d'un Carpentier. It ils ont vu souvent dans quel état arrivaient tant de participants des concours sportifs; ils out vu périr beaucoup de ces soi-disants athlètes. Ils ont dit : l'exercice, ce n'est pas fait pour les malades, pour mes clients. Les médecins ont trop ignoré jusqu'ici l'exercice correctif, l'exercice curatif, l'exercice hygiénique, celui que l'on dose comme un médicament, celui qu'on pratique chez soi et non pour s'exhiber, celui qui est le mélleur pour la santé.

L'exercice, disait un empirique, c'est comme la

langue d'Ésope, la meilleure ou la pire des choses. Lorsqu'un médecin assiste à un match, à une fête sportive, il paraît s'intéresser à l'éducation physique; il est censé approuver ce qui s'y passe alors qu'il doit savoir que la santé des participants s'y trouve souvent en danger, parce que le contrôle n'a pas été exercé et que la passion sportive entraîne à des excès qui se révéleront un jour dans le cabinet de consultation.

Pour que le médecin puisse être bon conseiller, pour qu'il évite la politique des bras crosés et ne laisse pas une génération qui a si besoin de santé s'abimer par ignorance, il importe qu'il connaisse nieux l'exercice hygiénique, curatif ou correctif. Il doit savoir allier au mouvement l'application des radiations du grand air, l'application de l'eau et les principes d'hygiène pratique qui assureront à l'individu la plénitude de son développement.

C'est là le problème d'hygiène sociale le plus urgent, la nation constituant sa valeur par celle des individus.

Et lorsque Grasset trouve dans la biologie lumanine la base scientifique de la morale, ne pouvons-nous ajouter que l'éducation physique, élevant le rendement biologique, deviendra le meilleur remède à la crise morale que nous traversons?

Dr René Ledent.

# ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Saliculate de Puramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc.





#### REVUE DES CONGRÈS

#### AU CONGRÈS DE MONACO (AVRIL 1920)

Donner nn compte reudu analytique n'est pas le but que l'on se propose au cours de ces quelques notes très incomplètes; dégager une conception synthétique, un plan d'ensemble des questions mises à l'ordre du jour, permettra aux lecteurs de Paris médical d'avoir une idée du travail réalisé à Monaco.

Et nous disons bien du « travail » ; car même les harangues officielles se différencièreut très nettement des



Monaco. - Vue génerale (fig. 1).

disconrs que nos ordilles out si souvent entendus à l'aube on au soir des Congrès. Le nombre des auditeurs (je parle du Congrès d'hydrologie médicale et des villes d'euux qui nous retiendra iei) fut respeciable et, chose à uoter, les congressistes qui prirent la parole au cours des discussions, avaient nettement préparé les points sur lesquels ils appeliant l'attention de tous : rapports et discussions, attaque et défense: personne n'était pris an dépourvu. On a fait « ffort ». Mais l'effort, n'est-ce pas de la volonté en marche ?...

La spécialisation ayant été démontrée utile, possible, nécessaire par MM. A Robin el Bradet, il appartenait à M. Liuossier de nous dirc que les temps étaient révolus où l'analyse chimique, et seulement chiunique des eaux minérales, avait été seule considérée. Hommage fut légitimement rendu par le rapporteur à Pilhol, Wilm, Garrigou,

Nous sommes très ignorants du mécanisme de l'action des eaux minérales sur les tissus, malgré la richesse de notre documentation clinique.

L'analyse physico-chimique (recherche de la radioactivité, de la resistivité dectrique de l'eau, de la tension cemotique, de l'état colloïdal, etc.) nous apportera-t-elle un peu de lumière dans ce problème encree obsent ? Nul, dès maintenant, ne se pent prononcer;—dire « on ne sait pas » n'implique unilement que e l'on me santara pas », En tont état de cause, le plus grand nombre des analyses publiées jusqu'à ce jour n'est plus en rapport avec l'état de la science. Certaines sources (parce que viu.mtés) out subi des variations. La plupart d'entre elles possédent, à l'émergence, une activité spéciale, variatemblablement liée à lenr constitution physico-chimique; certaines antres subissent des variations, veylèque, saisonnéres, de température et de composition... D'où les conclusions: 1º Il faut que les aualyses de toutes les caux minérales

- françaises soient refaites avec toute la précision que permetteut les méthodes modernes ;  $2^{\circ}$  Il fant que ces  $e_{a}$ ux minérales soient, de toute néces-
- sité, étudiées à leur point d'émergence; 3º Il fant que ces analyses complètes soient refaites an
- minimum tons les trente ans; 4º Il fant que les variations de composition de toutes ces sources soieut étudiées par un service ceutral d'inspection à organiser.

Disons tout de suite que les conclusions du distingné rapporteur ont été admises à l'unanimité, sauf en ce qui concerne le dernier von.

Il faut le recouuaître : avec la plus extrême conrtoisie, M. Liuossier est allé au-devant des objections. Au nom du régionalisme, M. le Dr Laffor, ue, chargé du cours d'hydrologie clinique à la Faculté de Toulouse, a demandé que les Instituts d'hydrologie de province soient appelés à collaborer à notre œuvre considérable. Il semble, en effet, que Toulouse pour les Pyrénées, Bordeaux pour le Sud-Ouest, Clermont pour le Platean central, etc., à proximité des sources à étudier, en relations étroites avec le corps médical spécialisé de ces diverses régions, soient plus à même, avec le minimum de déplacement, de se livrer à ces analyses. Dans cet ordre d'idées, nous nous sommes permis de rappeler au Congrés comment le professeur Garrigou, dont la mort a été dou-'ourensement ressentie par l'Hydrologie française, avait voulu créer à Luchon, « reine thermale et touristique des Pyrénées», un Institut central de recherches biochimiques et d'observations cliniques pour toutes les sources de la cha'ne...

M. Linossier n'a eu aucnue peine à reconnaître le bien fondé des réflexions de MM. Lafforgue, Gomma, Boyer qui prirent encore la parole sur cette... brû lante question



Monaco. - La promenade (ng. 2).

1 « Si je demande nu service ceutral, dit-il, c'est pour milier les méthodes d'analyse et obtenir ainsi des résultats immédiatement comparables. Paisque l'Institut d'hydrologie de Paris va être doté de fonds importants pour établir des laboratoires dotés de tout l'outillage moderne, il semble que cet Institut soit qu'hife pour mener à bonne fin cet important travail.

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

M. Boujean craint que l'unification de méthode ne nuise à l'initiative des chercheurs. Crainte injustifiée: chacun doit rester libre, sous condition d'indiquer sa méthode... n'agit-on pas ainsi pour les recherches bactérioloriques?

Après échange de vues et discussion très serrée où prirent part nombre de congressistes, « sur l'autel des intérêts généraux furent sacrifiés les intérêts individuels... »: il fut voté que le mot central serait supprimé.

Restera à étudier modalités, voies et moyens de réalisation.

Nul ne sera surpris que, dans ces assises interalliées, évocatrices de rudes combats menés en commun, le sort de nos blessés n'ait été négligé.

Le rapport, très vécu, de M. Ray. Durand-Fardel sur l'utilisation des stations hydrominérales, climatiques et marines par le service de santé pendant et après la guerre; occupa, tout entière, l'une de nos séances et ce fut justice.

M. Ray, Durand-Parafel rappela comment, au cours de l'année 1913, les service de santée aut à se préocuper des cures thermales des blessés de guerre et comment, en 1916, iffu changé, avec le professeur Sellier, de Bordeaux, d'organiser, par région, le traitement hydrominéral de nos soldats. Naturellement, innéfisance des six höpfitux millitaires thermaux prévus ponr l'état de paix; nécessité de catégoriser les cas justiciables de la cure thermale ou climatique; nécessité de rigueruszement syécalaliser les stations. Passons sur les difficultés de toute nature, même les moiss à prévoir; et soulignons que trente-sept formations thermales militaires out été organisées, permettant d'effectuer 2000 ou cures en 1918.

« Après la guerre, il importe de ne pas laisser disparaître le progrès ainsi réalisé au point de vue de la thérapeutique d'armée. »

La loi du 31 mars 1919, art. 64, n'accorde-t-elle pas l'usage de la cure thermale aux anciens militaires pensionnés à la suite d'infirmités contractécs pendant le service?

Augmentation des hôpitaux militaires thermaux.

extension de la possibilité des cures climatiques et marines pour les jeunes soldats plus ou moins prétuberculeux ; é direction de la cure confiée à des médecins conpétents, c'est-à-dire à des médecins exerçant habituelement dans la station (militaires ou civils) et non pas à des médecins appelés de n'importe où pour manier, pendant les quatre mois de saison, un agent thérapeutique dont ils n'out nulle expérience.

Je vous le laissais entrevoir : la nuit du 4 août continue... L'organisation des régions et des tables de régime



L'Institut océanographique où s'est tenu le Congrès (fig. 3).

s'impose dans des stations comme Vichy, Vittel, Ch'îtel-Guyon, Capvern, etc.; M. E. Binet a consacré à cette question un rapport qui doit être lu et médité par tous ceux qui s'intéressent à l'avenir des stations françaises.

Il n'aurait servi à rien de spécialiser, analyser, utiliser, agencer nos stations, si nous ne les faisions connaître.

La leçon de choses étant, de l'avis de tous, celle que l'on retient le mieux, furent organisés, il y a tantôt vingt ans, les voyages d'études médicales aux formations hydro-miné-



# GÉLOTANIN

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Toloph\_FLEURUS 13-07

# SEDATIF NERVEUX

# HYPNOTIQUE DE CHOIX



à base de VÉRONAL SODIQUE E EXTRAIT DE JUSQUIAM INTRAIT DE VALÉRIAN



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPLIQUÉE

21, Rue Trécofore de Bannille, PARY.

J. LEGRAND, Pharmacien

Anti-spasmodique anti-algique







COUTTE

GRAVELLE

ARTÉRIO-SCLÉROSE

SIROP BRAHMA CONTRE 14 TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures.

MODE D'EMPLOI: Enfants, au-dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1º classe 35, Rue Briçonnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOTET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

4º édition. 1919, 2 volumes in-8, 1 100 pages et figures....

#### EMENT & SYPHI

er à 40 % (Codex 1906) Seringue apéciale igier, stérilisable. — H. au Galemel à c. ; Huile au sublimé à 0,01 par ec. ; H. au

att de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par cc.; 2° au Biie de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par cc. sarmania VIGIER, 12, beulavard Banne-Ros

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE St-VALLIER (Drôme

Dans tons les cas où vous ordonniez l'Uno tropine, prescrivez l

# Urotropine Française

Antisentique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantilions gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

#### Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER Ancien interne des hôpitaux.

1920, 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)...... 3 fr.

GLEY Professeur au Collège de France Ouvrage complet

TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE

.... 35 fr.

# SANATORIUM D'ENVAL

A cinq kilomètres de Riom (Puy-de-Dôme) PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON (UN DES PLUS REAUX SITES D'AUVERGNE)

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONA

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

rales et climatiques, les V. E. M., curicuse canavane dont Landoury portait le fanion. Carron de la Carrière et Jouaust nous firent assister, avec demonstration cartographique, aux cinq sérfes de ces voyages qui ont groupé plus de 130 médécius de 27 antionalités diverses, qui ont permis 186 conférences dans 21,3 stations visitées. Il faut que le Touring-Club de France, il faut que l'Office national de tourisme, il faut que les Universités et leurs Instituts d'hydrologie, il faut que les grandes fédérations touristiques et thermales patrouneut et rendeut possibles ces V. E. M. Aux applaudissements de tous, le député belge Terwagne, dont la placefut si grande à ces Congrapprosas que ces V. R. M. encore exclusivement français puissent devenir internationaux. N'oublions pas cependaut, comme le fit remarquer le rapporteur, que les V. R. M. ont été créés pour faire connaître aux médecins français et étrangers les stations hydrominérales et climatiques françaises 1...

(A suivre.) R. MOLINERY, (Bagnères-de-Luchon, mai 1920.)

#### NOUVELLES

Comité peur la gioritication des médecins morts pour la Patrile. — En vue de l'illustration du Livre d'Or oi seront rémis les noms de tous nos morts, le scerétaire général du Comité demande à tous nos confrères (étudiants ou doctueurs) possédant de très bons documents photographiques évocateurs du rôle des médecins pendant la guerre, de bies vouloir les lui communiquer (photographies de postes de secours, de groupes de brancardiers, d'abpitaux d'évacuation, etc.). Un choix sera fait par les soins du Comité pour sélectionner les clichés réunissant la plus grande valeur documentaire à une exécution technique permettant leur reproduction. Prière d'expédier les euvois au Laboratoire de thérapeutique de la Facquité de médecine de Paris.

Assistance médicale à domicile. — Sont nommés médecins de l'Assistance médicale à domicile : M.M. Cadreau, Itufinet, Strauss, Beloux, Wallimam, M<sup>so</sup> Bruninghaus, M.M. Pinot, Petit, Boyer, Doucet, Renault, Duclaud, Rovye, Gontier, Fénard, Théry, Latbetzki,

Sont réinvestis dans leurs fonctions pour une période de trois anuées : 1er arrondissement, MM. Vincent, Gousarlès, Friedel; 2º arrondissement, M. Rouyer; 3º arroudissement, MM. Cahn, Giraud; 5º arrondissement, MM. Planès, Pelisse, Demay; 7º arroudissement, Mme Dautremer: 8e arrondissement, MM, Guillemiu, Papillon; 9' arroudissement, MM. Poupon, Goizet; 10' arrondissement, MM. Bloch, Lafond, Lavis, Archambault, Bricet, Carret, Morin; 11' arrondissement, MM. Dubreuil, Netter, Bourdier, Moulignac, Le Mière ; 12' arrondissement, MM. Gourichon, Jauot, Abramoff, Schroder, Nogier; 13' arrondissement, MM. Gresset, Biard, Drcyfus; 14' arrondissement, MM. Forestier Bresson; 15° arrondissement, MM. Chastanet, Ricapet, Biug, Jacobsolm, Oppenheim; 10' arrondissement, MM. Dufournier. Teisseire. Bertrand : 17' arrondissement, MM. Laffitte, Weill, Blondiu, Laskine; 18' arroudissement, MM. Journiac, Cange, Barrault, Bonniot, Thil, Boehory, Darin, Henriot; 19' arrondissement, MM. Le Bas, Lasuier; 20' arroudissement, MM. Cart. Monjoin.

Sont de plus réinvestis: pour uue période de trois années, MM. Bail, Delutout-Bebet; pour uue période de deux années, M. Bloch; pour uue période d'une aunée, MM. Pascalis, Mathieu.

Chirurgien-dentiste. — 1º Examen de validation de stage dentaire. — La sessiou s'ouvrira le lundi 14 juin 1920. Les candidats produiront les certificats attestant qu'ils ustifient de deux années régulières de stage. Ces certificats doivent être établis sur papier timbré. Les consignations serout reçues au secrétariat de la Faculté les lundis 31 mai et mardi 1° juin 1920, de midi à 3 heures.

2º Promier, deuxième et troisième examens. — La session s'ouvrha le lundi 28 juin 1925. Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté le lundi 14 et le uardi 15 juin 1920, de midi à 3 heures, eu faveur des titulaires de quatre, luit et douve inscriptions. Ces derniers consignerout simultanément pour les deux parties du troisi 'me examen.

Centenaire de l'Internat en pharmacie des hôpitaux de Paris. — La célébration du centenaire a cu lieu, ainsi que Paris médical l'avait annoncé, le samedi 15 mai, sous la présideuce de M. Homoorat, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Une sóance solenuelle fut teune à 4 heures dans le grand amplithéatre de l'Boole supérieure de pharmacie. Elle fut suivie d'uu lunch servi dans la galerie des Besuard. Après des allocations du professeur Grimbert, tetracunt l'Histoire de l'internat, et de M. Strauss, Seuteur de la Schie, disant les services rendus par l'internat à l'Assistance publique, M. Homonora à évoqué la pléadac de savants illustres qui, depuis Caventou, ont été intenne en pharmacle. Le ministre a ensuite, aux applaudissements de l'assemblée, annoncé que, par décret sigué le main même, l'Rocle supérieure de Paris était, ainsi que celles de Montpellier, Nancy et Strasbourg, transformée en Faculté.

Le sofr, un grand d'îner clétura la fête, sous la présidence de M. Breton, ministre de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, assisté de 'MM. les ministres Steeg et Honnorat, de M. le préfet de la Seine Autrand, de M. le président du conseil municipal Oudlu, de M. le sénateur Paul Strauss, de M. G. Mesureur, directeur de l'Assistance Dublique, de M. Appell, recteur de l'Tulversité de Paris, On remarquait eu outre la présence de M. le professeur Roger, doyen de la Faculté de médecine, celle de M. Gautier, directeur de l'Ecole de pharuacle, celle de M. Pascalls, présideut de la Chambre de commerce, che

Un magnifique programme fut distribué, qu'illustrait la reproduction en couleur d'une aquarelle originale de M. le professeur Léon Orlimbert, aquarelle représentant le laboratoire de la Pharmacie ceutrale des hôpitaux de Paris.

Association générale des médecins de France (5, rue de Surèue). — L'Associatiou générale des médecins de France a tenu son assemblée générale le dimanche 9 unai dans le grand amphithéâtre de la Faculté de núcle-

# Adrépatine

Composition:

Succenales Extrait hepatique Extrait de marrhons d'incu Extraits vegetaux Excipient antiseptique et calinant Excipient

FISTULES RECTITES PROSTATITE

uppositoires · Pommade

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS .

#### SIROP PURGATIF POUR BEBES

Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX LAXATIF ET DÉPURATIF Dose purgative : i cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge-Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

POUR SECONDE ENFANCE LABORATOIRE MOYAL. **VERNON (EURE)** 



BANDAGES HERNIAIRES, CEINTURES, SANGLES. ORTHOPÉDIES. SCOLIOSES, LÉSIONS NERVEUSES.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



#### LA PRATIQUE PSYCHIATRIQUE

A L'USAGE DES ÉTUDIANTS ET DES PRATICIENS Par les Docteurs André BARBÉ Medecin adjoint

LAIGNEL-LAVASTINE Professeur agrég à la Faculté de médecine de Paris Alédecin des Hópitaux.

l'Hospice de Bicêtre. 1919, 1 vol. in-16 de 384 pages avec figures......

DELMAS

Ancien chef de clinique des Maladies mentales de la Faculté de Paris, Médecin des Asiles

20 fr.

VALMER et ses annexes Etablissement INSTITUT HELIO-MARIN DE LA COTE DIAZUR DIRECTION MEDICALE

#### NOUVELLES (Suite)

cine, sous la présidence de M. Bellencoutre, président.

De nombreux présidents et délègués des sociétés locales assistaient à la séance.

. Dans son discours d'ouverture, M. Bellencontre a signalé plusieurs legs importants faits au cours de cette année à l'Association générale, en particulier celui du Dr Alfred Jean, ancien chef de clinique de la Faculté, récemment décédé.

L'exposé de la situation financière a été fait par M. Jules Bongrand, trèsorier général, et le rupport sur les pensions par M. Claisse, médecin de l'Aiopital Laënnec. Cette année, la somme à distribuer aux pensionnés s'élève à 100 000 fraucs environ.

MM. Bau louin, médecin des hôpitaux, Delpierre, député de l'Oise, Blanquinque, président de la Société de Laon, et Legras, président de l'Union des syndicats médicaux, sont élus membres du Conseil.

caux, sont élus membres du Consell.

M. Levassort, secrétaire général, lit un rapport très
documenté sur les actes de l'Association et sur les veux
présentés par les sociétés locales. Quelques-suns de ces
veux donnent lieu à une discussion des plus animées,
M. Clermont, de Toulouse, secrétaire de la Société de la
Hautt-Caroune, défend avec beaucoup de chaleur un
veu émis par sa rociétés, relatif à l'augneutation des
pensions qu'il voudrait voir atteindre le chiffre de
j oos francs. Il propose, dans ce but, l'élévation de la
joos francs. Il propose, dans ce but, l'élévation de la
cotisation. MM. Decourt (Meany) et Vacher, président
de la Société du Loiret, approuvent cette proposition et
l'Assemblée décide d'inviter les sociétés locales jà verser
annuellement au conseil général de l'Association générale un somme de § frances parsocifetaire à titre de don

à la Caisse des pensions viagères.

Le secrétaire général résume les nombreuses démarches qu'il a faites en vue de faire obtenir aux médecins des automobiles, de l'essence et des pneus.

La question des médecins assermentés, qui avait été l'objet d'un rapport spécial du D' Paul Boudin, docteur en droit, donne lieu à un écht ne de vues entre MM. Vacher (Leiret) et J. Noir qui voudraient que le diplôme de docteur en médecine confère à son titulair e le titre d'assermenté.

Un vœu de la Seine-Inférieure sur le service de san té militaire provoque une intervention très vive de la part de M. Patay, président de la Société d'Ille-et-Vilaine.

A propos d'un vœu de la Drôme et Ardèche concernant les chambres de dischifine et l'ordre des médiceins, l l'Assemblée n'est pas d'avis de renvoyer — quant à présent — la question à l'examen des sociétés locales.

Par contre, elle décide de mettre à l'étude la déclaration de la tuberculose (vœu de la Seine-Inférieure) et les meilleurs moyens de prophylaxie à employer.

M. Foveau de Courmelles expose brièvement les avantages qui résulteraient de l'adhésion de l'A. G. à la C. T. I. (Confédération des travailleurs intellectuels) et l'Assemblée générale donne mission au conseil de désigner les délécués.

A l'ordre du jour figuraient encore de nombreuses questions : celle des médecins installés dans la clientèle de leurs confrères mobilisés, l'augmentation du tarif kilométrique (révision du tarif Dubief), les étrangerdans le corps médical, les postes médicaux vacants, etc.

Le soir, un bauquet réunissant plus de cent convive s a cu lieu au restaurant Marguery.

Hôpitaux thermaux militaires. --- Par décision ministé-

# QUATRE LEÇONS SUR LES SÉCRÉTIONS INTERNES

par E. GLEY

Professeur au Collège de France, Vembre de l'Acalèmie de Médecine.

# HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX SERENOL COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

#### NOUVELLES (Suite)

rielle du 6 mai 1920, les officiers du service de santé, dont les noms suivent, ont été désignés pour être détachés, pendant les saisons thermales de 1920, aux hôpitaux d'eaux minérales ci-après, savoir :

Hôpital de Vichy (du 15 mai an 15 septembre) : M. Mandour, (Joseph-André-Marcel), médecin-major

de 17 classe de la place de Tours.

M. NICOLAS (Alexandre-Octave), officier d'admi-

M. NICOLAS (Alexandre-Octave), officier d'administration de 2' classe, du 13' corps d'armée.

L Hôpital de Barèges (du 12 jnin au 13 septembre);
M. REBIERRE (Panl-Henri-Adolphe), médecin-major de 17° classe, du 20° corps d'armée (médecin-chef).

de 1<sup>2</sup> classe, du 20<sup>6</sup> corps d'armée] (médecin-chef). Hôpital du Mont-Dore (du 1<sup>2</sup> juin au 15 septembre) : M. Salzes (Emile-Léon-Michel-Alexandre), médecin-

major de 1º classe, du 20º corps d'armée, médecin-chef. Les officiers du corps de santé militaire, désignécomme médecins-chefs, devront être rendus aux hôpitaux thermanx lmit jonrs avant l'ouverture des saisons thermales, et retourneront à leur poste d'origine lmit iours après l'exviration de la dernière saison.

Les autres officiers du corps de santé détachés aux hôpitanx thermaux devront y être reudus deux jours avant l'onverture et rejoindront leur poste d'origiue à l'expiration de la dernière saison.

Les officiers d'administration devrout être rendus aux hôpitaux thermaux luit jours avant l'ouverture et retourneront à leur poste d'origine quinze jours après l'expiration des saisons.

Etudants chinols en France. — Divers journaux aumonçaient récemment l'arrivée en France de 800 étudiants chinols à destination de l'Université de Paris. Mais les 800 chinols iront pu trouver à se loger dans Paris et ils ont été dirigés sur Lyou, on nue Université chinolses évorganise pour être inanquer l'autonume prochain sous les anspices des gouvernements français et chinols.

Ligue contre la mortalité Infantile. — Cette ligue tiendra à la Faculté de médecine, les 23 ct 24 mai, nue couférence nativale sur les moyens les plus efficaces pour combattre la mortalité des nourrissons. Séauce d'ouverture le 23 mai à o heures. Allocution de M. Paul Stranss, séuateur, président. Discussion de la première question : Encouragement à l'allaitement maternel ; rapporteurs : MM. Bosc. Turquan. Marois. Chatin.

Le 24 mai, discussion de la deuxième question : Placement des nonrrissons que les mères ne penvent garder ; rapportenrs : MM. Renault, Méry, Wallich.

Burean d'hyglène d'Agen. — La vacance de directeur dn burean municipal d'hygiène d'Agen est déclarée ouverte.

Le traitement alloné est fixé à 4 000 francs par an, avec antorisation de faire de la clientèle.

Les candidats out un délai de vingt jours, expirant le 1<sup>er</sup> jniu 1920, pour adresser leur demande an ministre de l'Hygiène.

Conférences et démonstrations praiques de radiologie, de radiumogie et d'électrologie. — La « Société ess médecins-chefs des laboratoires de radiologie et d'électro-radiothérapie des hôpitaux de Paris a organisé une série de conférences et démonstrations pratiques d'électro-radiologie et de radiumlogie qui ont commencé le 17 mai

Les conférences ont lien tons les jours, à 18 heures, . l'amphithéâtre de physique de la Paculté de médecine de Paris.

Elles fout suite au cours de radiologie organisé par la Faculté de médecine de Paris.

Des démonstratious pratiques ont lieu le matin dans les laboratoires de radiologie et d'électro-radiothérapie des hôpitaux de Paris.

Pour l'inscription qui est gratuite, s'adresser au Dr Mahar, hôpital Tronsseau, 158, avenne du Général-Michel-Bizot, Paris (XII°).

Maniputations de hactériologie. — Une série de manipulations de bactériologie et de paras'tologie, réservée aux pharmaciens diplômés désirenx de parfaire leur instruction à es point de vue spécial, doit avoir lieu à l'Ecole de phar nais de Paris à partir du 31 mai prochaîn, pour nue période de trois seusaines. Les demandes devront être adressées à M. le professeur Radais, et les places, dont le nombre est limité, seront attribuées dans l'ordre des iuscirptions.

Le prix de ces manipulations est fixé à 150 francs.

## Todéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

OP (0.04) TOUX

49, Super and de Port-Poyal, PARIS.

# Broméine montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% =0.66)

GOUTTES (Ag =0,61) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

AMPOULES (0.03) & Benisvard de Port-Royal, PARIS. TOUX PERFECTS
INSOMNIES
SCIATIQUE
NEVRITES





#### CHRONIQUE DES LIVRES

Ceux des adhécents qui serdent possessents d'un microscope et surtent d'un objectif l'immersion, sout priés de se inuuir de leurs instruments. Cours de la Faculité de M. le professeur Gosset et de les cours à la Faculité de M. le professeur Gosset et de vertis de la façon suivante. Virgina de la consideration de la consideration de la commercial professeur Gosset : Amphithéâtre Vulpian. Laudi, mercredi, verderdi, de 18 leurers à 19 leurer au lieu de

17 heures à 18 heures.

17 henres à 18 heures.

Professeur agrégé Maurice Villaret: Amphithéâtre
Vulpiau. Lundi, vendredi, de 17 heures à 18 heures au
lieu de 18 heures à 19 heures.

La salson de Vichy. — Elle est ouverte depuis le 1 \* mai. Tous les hôtels de tous ordres sont rendus à la clientèle. Le grand Casino et son théâtre serout ouverts cette année.

Nos confrères peuvent adresser leurs malades à la célèbre station thermale avec l'assurance on'ils y trouverout tous les soius et le confortable désirables

Nos confrères qui désireraient se reudre à Vichy seuls ou avec leur famille y recevront de la direction l'accueil et les faveurs habituelles.

#### MEMENTO DII MEDECIN

21 MAI. - Paris. Préfecture de la Seine. Clôture du

21 M.1. — Paris. Prefecture de la Seins. Cléture du registre d'inscription pour le concours de méchen en chef des asiles d'alients de la Seins. Me de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del la commanda del commanda de 23 et 24 MAI. - Paris. Réunious de la ligue contre la mortalité infautile à la Faculté de médecine de Paris, à 9 heures du matin.

24 MAI. — Marseille. Clóture du registre d'iuscription pour le concours de médeciu des hôpitanx. 24 MAI. — Liége. Inauguration du mounment Van

Reneden

MAI. — Strasbourg. Congrès des sociétés savantes.
 MAI. — Paris. Concours du prosectorat.
 MAI. — Paris. Concours de l'adjuvat.

25 MAI. — Paris. Hôpital Laëunec, 11 heures. M. le
Dr Lereboullett: Leçon clinique.
26 MAI. — Marseille. Concours de chef des trayaux

de physique et de chimie à l'Ecole de médecine de Mar-cille.

26 Mai. — Paris. Hèpital Saint-Antoine, 9 li. 30. Leçons sur les procédés d'examen de l'intestin (service du Dr Bensaude).

26 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'Hotel-Dieu.

20 MAI. — Paris, Chinque medicate de Photel-Dieu. M. le professeur Gillsefar: Présentation de malades, notions de thérapeutique. 26 MAI. — Paris, Chinque oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), à 10 heures. M. le professeur SEMILAR. Tevolution elinique et diagnostique du cancer du larynx.

26 MAI. — Paris. Coucours d'agrégation d'hygiene et bactériologie, de parasitologie et histoire naturelle 26 MAI. — Paris. Routle de médeche, à 17 heures. M. le Dr VIIJAREZ: Le foie dans les infections aiguês. 28 MAI. — Paris. Hopital Lacennee, à 11 heures.

M. le Dr Harvier: Leon clinique. 28 Mai. — Paris. Hopital Laennec, 11 heures. M. le Dr HARVIER : Lecon clinique

28 Mai. - Paris. Faculté de médecine, à 17 heures. M, le Dr VII.I.ARET : Le foie dysentérique.

20 Mai. — Paris. Cloture du registre d'inscription pour le concours d'oto-rhiuo-laryugologiste des hôpitaux de Paris.

20 MAI. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, à 10 h. 45 : Leçou cliuique par M. le professeur Gilbert.

20 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le professeur ACHARD, à 10 heures : Lecon clinique.

29 MAI. -- Paris, Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgieu des hôpitaix de Paris. 30 Mai. — Paris, Asile Salute-Anne, M. le D' LAIGNEI.

LAVASTINE, à 10 h. 30 : Epilepsie et auxiété.

30 et 31 MAI. — Paris. Faeuté de médeciue. Vente au profit de la Maisou du médecin.

au profit de la Maisou din Indecein.

31 MM. — Augers. Concours de chef des travaux d'anatomie, de chef des travaux d'histologie et de chef des travaux de physiologie à l'École de médecine d'Augers.

31 MM. — Marseille. Concours de l'internat des hôpis.

tanx de Marseille. 31 Mai. - Marseille. Clôture du registre d'inscription

pour le coueours de chirurgien des hépitaux de Marseille.
31 MAI. — Paris. Asile Sainte-Anne, à 1 h. 30. M. le
Dr LAIGNEL-LAVASTINE: Violences et homicides pathologiques

logiques.

11 JUIN. — Bordeaux. Ouverture du registre d'iuscription pour le coucours de la médaille d'or de l'internat des hôpitans de Bordeaux.

2 JUIN. — Rouen. Dernier délai d'inscription pour le

concours de chirurgien des hôpitaux de Rouen.

2 JUIN. — Rouen. Deruier délai pour l'inscription des candidats au coucours de chirurgien adjoint des hôpitaux

de Roueu. 4 JUIN. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hópital Lariboisère), à 10 heures. M. le professeur BROCA sera heurenx de faire une lecon: Sens-mécanique de l'oreille interne. Mesure physiologique de leur per-

fection 7 JUIN. — Marseille. — Concours de médecin des hôpitaux de Marseille. 7 JUIN. — Marseille. Concours de médecin des hôpi-

taux de Marseille.

taux de Marseille. Concours de chirurgien des hippitaux de Marseille. Concours de chirurgien des hippitaux de Marseille. Cloture du registre d'inscription pour l'internat des hippitaux de Marseille.

pour l'intertant des hopitaux de Marseille. 14 JUIN. — Paris. Ouverture d'u coucours d'oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris. 14 JUIN. — Paris. Ouverture à la préfecture de la Seine d'un conc uns pour trois places de médecinen chef dans les asiles d'ailénées de la Seine.

#### Lac de Genève L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

# A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

# MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le D' BALZER

Médecin de l'Hôpital Saint-Louis

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue

#### LIBRES PROPOS

#### ENQUÊTE SUR LA NATALITÉ

Le déséquilibre des sexes et l'immigration de maris étrangers

Avant d'aborder la question des Caisses de natalité qui, à mon lumble avis, est la question capitale si l'on veut pratiquement combattre la redoutable crise de la dépopulation, je voudrais revenir, une fois encore, sur le problème du déséquilibre des sexess résultant de la guerre, qui entravera, pendant quinze ans au moins, la natalité française, puisque, parmi les femmes en âge d'avoir des enfants, une sur trois environ doit, actuellement, renoncer à l'espoir de trouver un mari et de fonder une famille complète.

Je ne parlerai aujourd'hui que du mariage de ces e inépousées de guerre » avec des étrangers. C'est un problème auquel je n'attachais, au début, qu'une importance relative : car je pensais que peu nombreux seraient les étrangers désirables, capables de se marier eu France, de s'y fixer et d'y faire souche. Mes correspondants français semblaient, d'ailleurs, partager mon sceptieisme à cet égard. Or il est arrivé ce fait remarquable que, les articles du Paris médical ayant été reproduits (de façon ultra-fantaisiste d'ailleurs) dans certains grands journaux américains, j'ai reçu en quelques jours une petite avalanche de lettres provenant de tous les États d'Amérique et de toutes les classes sociales, lettres dans lesquelles nombre de jeunes gens me disaient leur désir d'épouser des Françaises, beaucoup d'entre eux acceptant de venir se fixer en France. J'ai donc conclu que (comme toujours dans notre pays où l'on sait plutôt se moquer que se rendre justice), nous ne nous rendions pas suffisamment compte du prestige énorme qu'a acquis la France à l'étranger, en Amérique surtout, prestige que nous voilent les agissements un peu déplaisants de leurs politiciens ou de leurs financiers.

Parmi les lettres que j'ai reçues, les unes emanent d'Américains qui se plaignent de leur solitude et qui révent d'installer à leur foyer américain un peu de la grâce et de la gafté des Françaises. Ces lettres-là, je les ai jetées aussirité au panier : car ce que nous voulous, ce n'est pas une exportation de nos Françaises en Amérique od elles sernient perdues pour nous : leurs enfants resteraient Américains; d'ailleurs, l'expérience a prouvé que la Française, transplantée à l'étranger, n'y réussit pas, s'y ennuie dans un autre milieu que le sien et que de pareils mariages finisseut trop souvent par des désillusions et des divorces.

Mais il en est tout autrement pour une deuxième catégorie de correspondants dont les lettres méritent toute notre attention: car ils veulent se marier à des Françaises et se fixer en France. Certains disent qu'ils «aiment la belle et noble Françae, et qu'ils veulent l'aider à renaître »; que leur vœu est d'épouser une jeune fille française de bonne éducation et qu'ils auront pour elle «l'affection et le respect que l'on doit à a fenime». D'aucuns me disent leurs goûts: l'un voudrait une blonde aux yeux bleus, l'autre des cheveux châtains et des yeux noirs; l'autre teint, avant tout à la gaité; un autre demande une bonne musicienne; ils n'indiquent la taille qu'ils

ont et celle qu'ils des ent cerrains me disent ce qu'ils gagent en Annéquer d'autres ce qu'ils youdragent et leur femme pour aider leur implantaion et leur femme pour aider leur implantaion et leur répondre ou de leur india quer des jeunes filles avec qui correspondre. Ils me demandent aussi si je crois qu'ils pourraient se faire en France une situation définitive. Tous paraissent pleins de volonté et de bome volonté. Ce sont bien la les maris d'importation désirables. Mais, hélas I mon laboratoire de la Faculté n'a rien d'une agence matrimoniale et je suis bien embarrassé pour répondre... Que diable ai-je été faire dans cette galler!

Je crois pourtant que, s'il se constituait, en France, un comité de Dames française, impeamt le respect, connaissant geus et usages d'Amérique, pour favoriser l'importation de maris étrangers honnétes et travailleurs, leur indiquant des correspondantes, ou ferait facilement œuvre utile. Ou pourrait venir ainsi en aide à bien des jeunes filles françaises pour qui le mariage est arithmétiquement impossible, et qui semblent vouées à une vie sacrifiée et stérile. On pourrait ainsi attier, en France, des hommes vigoureux, pleins de santé physique et morale et qui, l'influence de la femme aidant, ne tarderaient pas à devenir de bons Français. De ces mariages enfin mârtraient des enfants sains, nés en France de mères françaises, et qui resteraient français.

susses, vet qui essenziant insuquari, la candiens me pantitra dente de da metricalisa, las Canadiens me pantitra dente de la canadiens de la canadiens me partitra de la canadiensi de la canadiensi de la canadiensi del del de souche française? n'out-tile pas souvent notre lanque? Ne sont-tile pas proifiques à sonhait? Elt n'avons-nous pas, pendant la guerra, admiré leur robustesse et leur courage, d'out nous étions fiers en nous rappelant leurs aucêtres potievins ou normands?

Cet article était déjà écrit lorsque j'ai reçu, d'un de nos bons confrères canadiens, la lettre suivante, extrêmement intéressante et instructive parce qu'elle émaue du dehors et parce qu'elle est écrite par un homme qui observe et qui pense.

« Je suís d'une extraction française, mais ne suis pas moi-même Français. Mais j'aime la France; je l'admire et j'ai servi en France pendant la guerre, daus un hôpital canadien dont j'étais médecin-chef.

« Dans les pays ueufs, la population est fournie par l'immigration des pays plus vieux : il y a lieu de se demander s'il est possible pour la France d'imiter ce procédé avautageux. Invitez les hommes non mariés des autres contrées à venir en Frauce, pour y rester, à la condition qu'ils se marient à des femmes françaises : en retour, offrez-leur des emplois, et des avantages suivant les enfants qu'ils auront, ainsi que vous le suggérez. Votre population bénéficiera immédiatement de l'adjonction d'hommes sains, et, plus tard, d'enfants sains. Votre réputation morale ne souffrira pas comme elle risquerait de le faire dans l'hypothèse que vous indiquez. Vos femmes sont de bien trop loyales Françaises pour qu'il n'y ait aucun risque à courir quant à la loyauté de leurs enfants. La France a toujours été exclusivement concentrée sur elle-même, n'immigrant guère chez les autres et n'acceptant guère l'immigration des autres chez elle. L'immigration serait cependant actuellement avantageuse pour la France et

#### LIBRES PROPOS (Suite)

renforcerait les liens d'amitié avec les autres pays.

«Le monde entier admire la France et maints jeunes hommes voudraient venir chez vous.»

Edm. Seaborn.

Lt-Col. C. A.M.C.

Cette lettre précise admirablement les termes du problème, tel que nous devons le poser :

l'immigration de maris, canadiens me parattrati extrémement désirable. Nous ne pouvons, hélast penser à marier ainsi nos deux millions d'inépousées; nais peut-être pourrions-nous expendant en sauver ainsi quelques dizaines de mille et compenser dans une faible mesure notre redoutable déséquilibre des sexes. Même ainsi limité, le problème n'en doit pas moins tentre les bonnes volontés et susciter une action énergique et immédiate.

#### HYGIÈNE SOCIALE

L'HYGIÈNE ET LA PROPHYLAXIE ANTIVÈNÉRIENNE A L'ARMÉE D'OCCUPATION (Décembre 1918-Septembre 1919)

> Par J. Albert WEIL Médecin auxiliaire.

Il était une partie de la tâche du médecin auxiliaire de bataillon qui edt été digne d'un plus grand intérêt, si elle avait pu être entre-prise avec une méthode capable de donner d'efficaces résultats : c'était la lutte prophylactique contre les maladies vénériennes, dont l'extension devenait chaque jour plus considérable en Allemagne occupée. Malheurcusement cette lutte fut presque inexistante en fait. Son étude fear l'objet du présent article.

On peut se demander pourquoi la contagion vénérienne fit de si inquiétants progrès parmi nos troupes en pays rhénan. Il y eut, à cet état de choses, plusieurs causes très simples :

« Complaisance extrême de la femme allemande, à quelque classe sociale qu'elle appartint, à l'égard du Français; état d'esprit du soldat ne demandant qu'à passer agréablement les beures si monotones d'occupation; saleté et ignorance des principes de la plus élémentaire hygiène, communes à l'une et à l'autre; œuvre sanitaire et prophylactique du service de santé militaire insuffisante et ineflicace. »

En ordonnant la création des postes prophylactiques, les dirigeants du Service de santé militaire agirent en quelque sorte avec un bon sens comparable à celui du personnage de Mac-Nab, qui, après avoir été prévenir la gendamuerie, le maire et le commissaire, accourut, mais un peu tard, dépendre le pendu. Le soldat, en effet, ne peut géhéralement se rendre au poste prophylactique que beaucoup trop tard après les rapports exxuels, alors que loute prophylaxie est devenue inutile. Il n'est plus temps de songer à détruire le virus syphilitique par la pommande au calomed, alors qu'il a déjà pénétré dans l'organisme.

Qu'était-ce donc qu'un poste prophylactique à l'armée d'occupation?

ro Postes prophylactiques. — Les postes prophylactiques devaient être établis dans une pièce ou une baraque distincte du poste de secours

ou de l'infirmerie, afin que leur utilisation par les hommes puisse présenter certaines garanties de discrétion. On devait y installer en permanence une solution aqueuse de permanganate à environ ogr,15 ou ogr,25 p. 1 ooo, un bock laveur avec tube de cacoutchouc et canule de Janet, un seau lorsqu'on en possédait un, une ou deux cuvettes pleines d'eau, du savon, et enfin plusieurs boîtes de pommade au calomel. Tout le matériel devait être naturellement tenu dans un état d'extrême propreté par un infirmier chargé spécialement du service du poste. A l'intérieur de la station prophylactique devait être affichée une notice signée du médecin, expliquant comment on devait prendre les précautions préventives. L'infirmier pouvait d'ailleurs donner aux hommes toutes les indications nécessaires.

Avec juste raison, aucune sanction n'était en , général prévue contre les hommes qui contracteraient unc maladie vénérienne sans s'être rendus à la station prophylactique après les rapports suspects. On savait trop que le soldat qui craint d'être puni cache son mal. (C'est pour cette raison que l'on doit tenir peut-être comme sujettes à caution les merveilleuses statistiques américaines! Que pcut-il y avoir de moins probant après tout qu'une statistique médicale concernant des soldats?) On fit connaître à la troupe par la voic du rapport les « nouvelles créations » du Service de santé militaire. Les médecins étaient chargés d'expliquer aux hommes en quoi consistaient les mesures prophylactiques (1º lavage des partics génitales au savon ; 2º lavage urétral au permanganate ; 3º friction des parties génitales à la pommade au calomel) et combien de temps après les relations sexuelles on devait autant que possible les prendre.

Les stations prophylactiques n'eurent aucun succès auprès du poilu. Leur échec fut dû à deux causes :

1º Leur fréquente installation défectueuse;
2º La mentalité du soldat.

Bien rares furent les médecins militaires qui crurent au succès possible des postes prophylactiques, en tant que postes prophylactiques. Aussi négligèrent-ils souvent leur installation,



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le égale dans l'artériosclerose, la publicación de l'artériosclerose, la publicación de l'artériosclerose, la publicación de l'artériosclerose, l'albuminurie, l'hystolicación de l'artériosclerose, l'arté

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

Le traitement rationnel de l'acthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

les acides urinaires. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24, - Prix : 5 fr.

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS =

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

cardiaque.

# tonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

dans LA GOUTTE

Littérature et Echantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

MÉDICATION PRÉVENTIVE ET CURATIVE 11 11 11

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

Des Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. - Prix de la boîte de 10 ampoules : 10 fr.

Établissements BYLA

ADMINISTRATION : 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines à GENTILLY (Seine)



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTIME - ORBÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, FTC.

CÉRÉ#\_RES JAML\_ET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
rechure et échantillons sur demande, M° JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



# DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

#### ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRÀ-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE

PRODUITS CARRION

L. B. A.

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR " -- 606 914 -- NÉOARSENOBENZOL "SANAR " -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

ACIDE THYMINIQUE UROTROPINE LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

Littérature et Echantillans, LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue a

#### HYGIÈNE SOCIALE (Suite)

parfois d'ailleurs assez difficile. Très souvent, ils ne purent les établir en des lieux où il eût été loisible aux poilus de se rendre sans se faire voir. Très souvent, les postes étaient sales, mal entretenus, inexistants même quelquefois; la plupart du temps, les infirmiers non surveillés négligeaient systématiquement leur entretien, et cette négligence n'était nullement étonnante, car le médecin militaire a malheureusement pu ériger en principe général la constatation suivante : « A l'armée, tout travail médical, exigeant de la part de l'exécutant une absolue propreté et un soin constant, lorsqu'il est accompli par des subalternes peu instruits et livrés à eux-mêmes sans surveillance, est presque toujours exécuté dans des conditions déplorables. » Aussi les postes prophylactiques furent-ils inutiles et parfois même dangereux. On a pu voir, en effet, dans certains postes, des canules de Janet servir, sans aseptisations intermédiaires, à plusieurs hommes consécutivement, ou même des canules ayant été utilisées par des blennorragiques servir ensuite, sans avoir été désinfectées et lavées, à des hommes sains. La plupart du temps, e'était au poste soi-disant prophylaetique que les malades vénériens allaient suivre lour traitement.

On conçoit que, dans ces conditions, le poilu ait montré peu d'enthousiasme à aller au poste prophylactique prendre des précautions d'hygiène bost coîtum. Il ne lui était guère possible de s'y rendre dans les trois heures suivant les rapports, et d'autre part le soldat français, à l'eucontre de l'Américain, qui, dit-on, sait se soumettre à une discipline sanitaire, répugne à aller publiquement faire acte de prophylaxie antivénérienne, même s'il en comprend l'utilité. La plupart des Français, d'ailleurs, sont en général mal éduqués au point de vue vénérien. Ils vivent sur leurs idées néfastes et préconçues. Ils n'ignorent pas le péril vénérien; ils ont une peur terrible, non pas de la blennorragie qu'ils ne craignent pas assez, mais de la syphilis, sur laquelle ils possèdent les notions les plus fausses et les plus fantaisistes. Seulement, ils ne veulent rien faire pour s'en préserver.

L'idée prophylactique ne pénètre que lentement dans la masse. Les médecins out rupplés sans cœse au soldat les dangers vénériens, ils l'ont miss en garde coutre les fenumes suspectes, les liaisons de rencontre, si fréquentes en Allemagne et en l'irance, ils l'ont adjuré d'être propre, de se protéger, puisqu'il le pouvait, puisqu'on lui donnait des armes de protection, ils lui ont fait enfin des « conférences sur les maladies vénériennes ».

2º La conférence sanitaire. — La « conférence du major » n'eut aucun succès ; elle constituait

le plus souvent une corvée pour le conférencier, convaincu de son inutilité, une corvée pour les auditeurs, qui, après cinq ans de guerre, répuguaient à aller à l'école, surtout par ordre. (On les menait en détachement à la salle de conférence!) Ce n'était certes pas le moment de rééditer les antiques causeries à l'usage des e bleus s. C'est ce qu'on fit cependant au grand enuni, et parfois au grand amusement des vieux soldats de cette guerre. L'échec de la campagne prophylactique à l'armée d'occupation fut beaucoup dit à des maladresses de cet ordre.



Mais un autre facteur de l'extension de la contagion vénérienne fut aussi la mauvaise organisation du Service de salubrité.

3º Les mesures de salubrité. — Les unalades, hommes ou femmes, n'étaient pas isolés on étaient isolés trop tard : les soldats blennorragiques demeunient au corps, exempts de service ou non, et libres de tous leurs mouvements. D'ailleurs, quand un « soldat vénérien » était évacué sur un hôpital, il n'y était parfois pas pour cela mieux isolé, je connais tel hôpital de vénériens dans une ville de la région rhénane, où, malgré l'interdiction formelle de sortir, bien des malades réussissaient à trouper la consiene.

D'autre part, quand une femme allemande était signalée malade, elle n'était souvent visitée et évacuée que beaucoup trop tard, après des formalités infiniment trop longues. Voici à peu près comment les choses se passaient, lorsqu'un médecin de bataillon cantonné en campague dans la tête de pont de Mayence avait connaissance d'un cas de maladie vénérienne. Il signalait immédiatement le nom de la femme suspecte, le nom de la localité où elle résidait, et son adresse dans cette localité au médecin-chef du régiment. qui lui-même signalait le cas au médecin divisionnaire, qui en rendait compte à la direction du Service de santé de Mayence. De Mayence, on envoyait au lieu de résidence de la femme suspectée malade un médecin-major, chargé de lui passer la visite en présence d'un médecin allemand de la localité, et de décider de son évacuation, ou de sa non-évacuation sur l'hôpital de Mayence. Il n'était pas permis au médeciu de bataillon de passer la visite lui-même à la femme qu'il avait signalée. On imagine le temps que prenaient toutes ces formalités, alors que la femme suspectée était laissée libre de faire encore de nombreuses víctimes. Pour ma part, j'eus connaissance en juin 1919 d'un cas de blennorragie chez une fille de quinze ans, qui avait contaminé plusieurs

#### HYGIÈNE SOCIALE (Suite)

soldats, dans un village où une compagnie de unon bataillon était cantonnée. Je fis le rapport réglementaire à mon médecin-chef, qui le transmit à ses supérieurs hiérarchiques. Un mois plus tard, lorsque mon régiment quitta la région, la malade n'avait pas encore été visitée l

Dans les grandes villes, le service de salubrité semble avoir été un peu mieux organisé. Il y était assuré par des nédecins allemands et français; le système appliqué était analogue à edui actuellement en vigueur à Paris. Dans certaine ville rhénane, l'autorité française créa des maisons de tolérance spéciales pour la troupe, mais la trop grande fréquentation de ces maisons les rendit dangereuses. D'autre part, le nombre des prostituées clandestines, des filles insoumises, des femmes contagieuses non visitées était incalculable. Mayence et Wiesbaden étaient et sont encore de terribles fovers vénériens.



La lutte contre les maladies vénériennes à l'armée d'occupation a en somme été mal comprise, mal entreprise et mal organisée. Mais qu'aurait-on dù faire pour combattre efficacement la contagion? Eût-il fallu, comme le firent les Allemands dans leur armée, distribuer aux soldats des nécessaires préventifs, dont ils se seraient, hélas, peu servis? cht-il fallu interdire absolument les relations excuelles france-allemandes? eft-ilfallu, par des distributions fréquentes de tracts et de brochures d'instruction sanitaire, par des causeries, souvent renouvelées, des médecins et des officiers, faire une propagande antivénérienne plus énergique et plus soutenue parmi les troupes? Mon peu d'expérience, et la modestie des fonctions médicales que j'exerçai à l'armée m'interdisent de répondre à ces questions d'une manière absolue. Je crois cependant qu'une meilleure organisation, une plus grande extension du service de salubrité, une plus grande rigueur, et surtout une plus grande rapidité dans son exécution auraient donné d'appréciables résultats, et que d'autre part de fréquentes visites de santé permettant aux médecins-majors de voir, de soigner tous les vénériens et de les isoler, auraient pu contribuer à enrayer la contagion. Au point de vue prophylactique, la seule mesure efficace à l'armée (et je cite ici l'opinion d'un des maîtres de la vénéréologie française) cût été d'apprendre aux hommes à se laver, à se savonner les parties génitales aussitôt après les rapports sexuels, pratique simple et facilement exécutable que le soldat ignorait (n général. A l'armée, une prophylaxie, pour être familière à la masse, doit être éminemment simple : c'est pourquoi tous les postes prophylactiques, tous les nécessaires 1 réventifs actuellement en vogue ne seront jamais utilisés, efficaccuent ou non, que per une petite minorité.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LES IMPOTS SUR LE REVENU

Comment doit être calculé le revenu imposable

Les médecins sont soumis, depuis 1918, à deux sortes d'impôts sur le revenu, car à l'impôt voté en juin 1914 on a ajouté celui sur les bénéfices des professions non commerciales.

L'impôt général sur le revenu est assez connu pour qu'il suffise d'en rappeler les grandes lignes. Il est dû par tous eeux dont le revenu net, déduction faite des charges de famille, dépasse 3 000 fr

On appelle revenu imposable la somme globele obtenue en additionmant les différents revenus après avoir déduit pour chacun d'eux les frais qui les grèvent spécialement, puis en déduisant du total obtenu les charges générales telles que les impòts directs, les pertes résultant de l'exploitatit n, les intérêts et les rentes qui ont été obligationnement parés.

La loi admet encore d'autres déductions forfaitaires: 2000 francs pour les contribuables mariés, 1 000 francs par enfant on personne à sa charge et 1 500 francs à partir de la cinquième. Enfin la première portion de 3 000 francs es exonérée d'impôt. Sar le revenn net ainsi obtenu, le contribuable paye : 1,50 p. 100 jusqu'à 5000 fr.; I centinue p. 100 de plus par 100 francs jusqu'à 150 000 francs; I centinue par mille de plus jusqu'à 550 000 francs; 20 p. 100 au-dessus de ce chiffre.

Le contribuable doit faire la déclaration de son revenu dans les trois premiers mois de l'année.

Cette déclaration doit contenir le chiffre des bénéfices de la profession, qui fait, lui-même, l'objet d'un impôt spécial depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1918: c'est sur ce point que nous appelons l'attention des lecteurs.

Cct impôt est établi sur le bénéfice de l'année précédente constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

De cette définition résultent deux conséquences: il faut faire figurer toutes les recettes touchées à l'occasion de l'exercice de la profession, et de ce total il ne faut retrancher, pour avoir le bénéfice net, que les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

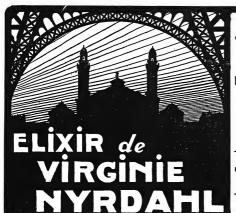

Souverain contre:

#### VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

#### HÉMORROÏDES

ACCIDENTS

de la PUBERTÉ

et de la

MÉNOPAUSE (Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld PARIS

EN VENTE DANS TOUTES " " LES PHARMACIES " "

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.



SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

VAL-MONT-LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

CLINIOUES DIÉTÉTIOUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement) ; Affections

des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; DESITÉ;

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RWYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste a D' WIDMER Médecin-Directeur

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire entrer en compte, au passif, les dépenses générales qui auraient été pavées même si le contribuable n'avait pas exercé la médecine

Par exemple, le médecin s'habille, se nourrit. il pourvoit à l'entretien de sa famille, mais ces dépenses ne sont pas nécessitées par l'exercice de la médecine ;elk sne doivent donc pas être déduites.

Au contraire d'autres dépenses, sans être exclusivement nécessitées par la profession, s'y trouvent partiellement affectées, elles doivent donc être déduites pour cette partie.

Le lover du médecin pent être déduit entièrement s'il a son cabinet hors de son domicile; si, au contraire, la maison ou l'appartement servent à la fois de local professionnel et de local d'habitation, il faut ne déduire que la partie du loyer affectée aux locaux utilisés pour l'exercice de la médecine.

Les frais de dactylographe sont à déduire entièrement, les gages des domestiques et leur entretien ne doivent, au contraire, être comptés que pour ceux des domestiques qui sont utiles à la profession on pour la proportion dans laquelle un domestique est utilisé pour la profession.

Les médecins penvent encore tenir compte des frais de déplacement, qui seront très variables selon l'autorité ou la spécialité du médecin. Pour les médecins qui ont une automobile qui ne sert qu'à leurs courses professionnelles, ils en compteront tous les frais : si cette automobile sert aussi à la famille du médecin, de façon habituelle, une partie seulement de ces frais pourra être déduite.

Une question plus délicate consiste à savoir comment le médecin doit compter le prix d'achat de l'automobile. On ne peut raisonnablement compter sur une année le prix d'achat; on ne peut compter la différence entre le prix d'achat et la valeur marchande à la fin de l'année, et d'autant moins qu'anjourd'hui cette différence constituerait non une perte mais un bénéfice.

Le plus sûr est donc d'évaluer le nombre d'années pendant lequel la voiture peut être utilisée et diviser le prix d'achat par le nombre de ces années, en affectant le quotient au calcul de chacun des exercices.

Ce même mode de calcul par amortissements annuels doit également être employé pour les instruments, les bibliothèques, les installations spéciales qui sont faites par les médecins et dont les prix parfois considérables se trouvent ainsi reportés sur un nombre d'années égal à celui de leur utilisation présumée.

Faut-il ajouter à cette énumération, et par souci d'être complet, les frais de téléphone, d'assurances, les frais des procès relatifs à la profession et même, puisqu'il faut tout prévoir, le montant des condamnations encourues par suite du jeu de la responsabilité médicale?

On obtient, après toutes ces déductions, le bénéfice net. Ce bénéfice n'est imposable que s'il dépasse 3 000 francs à Paris et la banlieue jusqu'à 25 kilomètres; 2 500 francs dans une ville de plus de 100 000 habitants : 2 000 francs dans une ville de plus de 10 000 habitants; 1 500 francs dans les villes au-dessous de ce chiffre. (Suite à la rage VI.)

Lac de Genève

#### L'ERMITAGE

d'ÉVIAN = les = BAINS (Haute - Savole) PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes Rellé à l'Établissement Thermai par un Funiculaire Salson' 15 Mai - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

Artério-Sclérose Presclérose, Hupertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS



#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Pour le calcul de l'impôt on compte pour la moitié ce qui dépasse le minimum ci-dessus indiqué jusqu'à 5000 francs, et le surplus est compté pour le tout.

Enfin le taux de l'impôt, est de 3,75 p. 100 et le chiffre de la cotisation est dininué de 5 p. 100 pour une personne à sa charge, 10 p. 100 pour deux, 20 p. 100 pour trois, 30 p. 100 pour

quatre. Comme pour l'impôt général sur le revenu, la déclaration doit être faite dans les trois premiers mois de l'année, faute de quoi le contribuable, ayant été invité à donner des explications, est taxé d'office et sa cotisation est maiorée de moitié.

Adrien Peytel,

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### AU CONGRÉS DE MONACO

Spécialiser les stations, analyser les sources, les utiliser pour nos malades et blessés de guerre, faire commatre nos villes d'eaux aux médiceins français et étrangers... s.rait n'effectuer qu'une portie de l'effort jugé actuellement nécessair, si une législation très « au point » un venait protéger nos sources ; une point » une venait protéger nos sources.

- 1º Contre les entreprises des voisins :
- 2º Contre les abus d'exploitation et contre les souillures et dénaturations.
- Il appartenait à Georges Maillard, avoeat à la Cour d'appel de Paris, de présenter au Congrès intertallié de Monaco toutes les suggestions que commandent les circonstances actuelles, les déterminations à prendre, les réalisations à poursuivre avec une énergie qui ne doit plus admettre de défaillance.
- Nous suivrons très étroftement le reunstquable rapport de M. Maillard, estimant que nous u'obtiendrons gain de cause sur ce terrain-là que par une campagne de presse vigoureusement menñe et en suscitant un mouvement d'opinion qui force l'attention de nos tiggilateurs. Nous dédions, en particulier, ces notes au groupe médical parlementaire.
- Il faut le constater : la législation française peut être prise comme modèle si nous considérous qu'un périmètre de protection est accordé aux sources dont l'utilisation paraît nécesuire dans l'intérêt de la santé buili .uc.
- Il ne faut pas l'oublier: le Congrès de Monaco étant interallié, les résolutions prises et votées en commun ont un earactère (doivent avoir un caractère) international.
- Maître Maillard résume donc les mesures devant être préconisées comme les meilleures dans tous les pays :
- « Le Congrès estime qu'il y a lieu, pour la protection des sources d'eau minérale contre les entreprises des voisins, de recommander, aux pays alliés et amis, des mesures législatives permettant de suspendre, par voie administrative, sur requête des intéressés, les sondages et travaux souterrains susceptibles d'altérer ou diminuer les sources méritant, par leur importance et leur efficacité, d'être considérées comme ayant un intérêt public, et d'instituer des périmètres de protection fixés administrativement suivant l'état géologique de la région, l'expérience des travaux antérieurs et les menaces des entreprises possibles; dans ces périmètres, tous les sonda; es et tous les travaux souterrains doivent être interdits sauf autorisation ministérielle, spéciale et préalable, les travaux autorisés pouvaut être eux-mêmes interdits plus tard, sur la demaude du propriétaire de la source, s'il est établi qu'ils ont, en fait, pour résultat de l'altérer ou de la diminuer.
- « La loi française des 14-22 juillet 1850 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales peut être considérée comme un exemple ayant fait pra-

tiquement ses preuves. Mais elle doit être appliquée de manière à alléger autant que possible les formalités administratives, accorder très libéralement les déclarations d'intérêt public et les périmètres de protection, laisser un assez long délai, au moins une année, pour rendre définitive, par la fixation d'un périmètre de protection, la suspension des travaux jugés de nature à altérer ou diminuer la source déclarée d'intérêt public. La loi doit être modifiée on interprétée en ce sens que l'autorité administrative pourra, sur la requête du propriétaire de la source menacée, uon seulement suspendre les travaux inquiétants, mais prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le préjudice déjà causé, notamment faire procéder à l'obturation on à la réglementation de débit du forage qui nuit à la source qu'il faut protéger ; ces mesures deviendront définitives quand le périmètre de protection englobera ledit forage. En ec cas, l'indemnité due au propriétaire qui aura été privé du fruit de ses travaux devra, si la source était déjà en exploitation, comprendre la représentation de la valenr commerciale de ladite source.

sentation de la valeur commerciale de l'adité source. 3 Mairte Maillard étude dans la deuxième perire de son rapport, comment peut être envisagée la protection de la source contre les abns d'exploitation et contre les souillares et dénaturations. On peut les résumer en quelqueligues ; que le demandeur soit tenn d'avertir le service générales de demandeur soit tenn d'avertir le service d'une source, déclarée d'intéritpublle, puises, sur le terrate d'une source, déclarée d'intéritpublle, puises, sur le terrate d'une source, déclarée d'intéritpublle, puises, sur le terrate d'une source, declarée d'intérit public, puises, sur le terrate d'une source, declarée d'intérit public, puises, sur le terrate d'une source, declarée d'intérit public, puises, sur le terrate d'une source, declarée d'intérit public, puises, sur le terrate d'une source, des conditions approvées par l'administratives gener de la source; que les antorités administratives preunent dont source; que les entorités administratives preunent toutes mesures utiles pour mettre le griffon à l'abri de tontes souillares et contaminations,

Mais nous demanderons alors à maitre Maillard pourquoi, arceles variations que comporte i l'espèce , ne pas assimiler les caux minérales aux mines? Pourquoi les caux thermo-minérales ne seraient-elles pas propriété de l'État!. Pourquoi des sociétés fermières dont le type est la puis sante Société de Vichy ne seraient-elles pas chargées de leur explocitation?

Il y adéjà plus de quatre-vingts ans, l'illustre hydrologue Fontan réclamait l'intervention des pouvoirs publics.

«Il faultati, écrit-il, que le Gouvernement s'occupit un pen plus des ébablissements thermaux. Jamnis les Conseils municipaux de ces localités ne sauront décider de ces améliorations ni en faire un bon choix.... J'ai toujours pensé que dans toutes les questions d'hygéne et de salubrité publiques le Gouvernement, après s'être éclairé, devait agir par correttion.

Nous avons les Chambres d'industrie thermale.

Le Di Gomma, maire très vigilant et très actif d'Axles-Thermes, fait remarquer que ces chambres peuvent unaquer d'une certaine indépendance, puissque l'ou y retrouve une partie des éléments composant les municipalités. Mais que le Conseil d'État donne donc aux précts l'autorité nécessiés— our renforer les droits et pouveis Établissement Thermal ouvert toute l'année.

DYSMÉNORRHÉE.

# SALIES DE BEARN

limat sédatif doux : tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES

CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉMORRHÉE

# A. HELMREICH

NANCY — Rue Saint-Jean — NANCY

#### Électricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures. Affections douloureuses et chroniques

#### VICHY

Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)
Hôtel Maiestic. (Aletti, directeur.)

#### Traitement des Arrêts de Croissance

par 13 D Maurice SPRINGER
Ancien internedes höpitaux.

1920. 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)....... 3 fr.

# HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE . 159, Av. da Wagram, PARIS

# TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION

Extrait total des Glandes Intestinales -Extrait Biliaire - Agar Agar - Ferments Lactiques

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE, 21, rue Théodore de Banville, PARIS

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

de la Chambre d'industrie thermale (1)! Redoutez-vous que les préfets soient encore circonvenus par de « grands électeurs ou que leur passage trop éphémère à la tête des affaires départementales ne leur permette point la continuité de vue suffisante pour mener à bieu une tâche que incontestablement est de lougue haleine? Pourquoi dès lors ne pas revenir à des inspecteurs thérmaux régio aux dont la compétence serait indiscutée et qui, durant une longue carrière, pourraient donner la mesure de leurs efforts? Chacun le sait, le célèbre Th. de Bordeu, nommé par Louis XV surintendant général des eaux d'Aquitaineput par son activité et son influence donuer aux stations pyrénéennes une vogue qu'elles n'eussent jamais connusaus lui

Nous nous excusons de revenir sur un point que uous avons développé dans la Vie, grâce à l'hospitalité qui nous fut donnée dans cet organe par Marius-Ary Leblond. Mais ce point vient en corollaire du rapport étudié plus

G. Boyé, le distingué chroniqueur de la Vie, a démontré la uécessité des « conseils de compétence ». Dès lors cet inspecteur, ce surintendant régional s'entourerait de l'un de ces conseils : thermalisme, tourisme, hôtellerie ayant des intérêts e minuus, sociétés n édic: Ls locales, sociétés d'hydrologie, syndicats d'initiative, Chambre de commerce, Chambre d'industrie thermale vivraient en com-

(1) M. Pierre, dans son rapport très remar ué sur l'administration nunicipale des villes d'eaux, pense que la Chambre d'industrie thermale devrait administrer effectivement la ville d'au pendant la saison them ale,

munauté d'idées avec cet inspecteur qui recevrait leurs confidences, leurs désirs, leurs inspirations. C'est en commun accord qu'études et suggestions seraient approfoudies, et réalisées celles qui lui paraîtraieut dignes d'être

Si d'Etigny a pu trausformer la Bigorre, créer l'admirable tronçon pyrénéen de la route « Paris-Barèges », amorcer le développement de Luchou, c'est en raison de l'autorité qui lui avait été conférée sur cette base : «sacrifiez les intérêts particuliers aux intérêts généraux du

Cela n'alla pas sans difficultés...

Cette digression nous amène à dire seulement un mot d'un organisme dont, après Bardet, nous avous préconisé, dans une communication à l'Académie de médecine (décembre 1919), la création argente, possible et nécessaire : la Banque nationale thermale.

Le Dr Daniou, à diverses reprises pendant le Congrès. insista sur le fonctionnement de cette banque et sur les services (qui se devinent) qu'elle reudrait aux statious de premier ordre au point de vue médical, mais qui ne peuvent se développer faute d'argent. Nous n'y reviendrons pas ici.

Nous savons que l'idée fait son chemin ...

M. R.-A. Martel présenta une étude géologique sur la protection des sources et montra comment des sources, dites vierges, n'étaient que de fausses sources, réapparitions de cours d'eau ou pluies in filtrées, M. Guérin montra jes avantages du captage tubulaire : celui-ci permettant d'aller chercher l'eau dans son gîte le plus profond sans aucun mélange d'infiltrations superficielles.



Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante . exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 10 et 30 gr. (Solution au 1/1000-).

# SCUROCA

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration.
Solution à 2% | Anesthésie régionale.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne-

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Pholon, 89, Rue de Miromesnil, PARIS (80)

# Technique Thérapeutique Médicale

#### le Docteur MILIAN

Médecin de l'hôpital Saint-Louis

vol. in-8 de 282 pages avec 116 figures. Breché. . . . . . . . . . . . .

(Bibliothèque de Therapeutique Gilbert et Carnot).

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Nous l'avons dit : notes et réflexions à l'occasion des Congrès de Monaco. Notes incomplètes, par conséquent...

Al assection du Tourisane nous demanderons au rapport de M. le D'Mellon, de Cautertes: Comment notre époque comprend l'auténagem ant touristique d'une station hydromierale ou climatique : fédérations régionales des syndicats d'aittiative, fédérations thermales et ellmatiques (dont le type nous paraît être celle de l'Auvergne), action commune du T. C. P., de TO. N. T., des grandes compagnies de chemins de fer, etc.

Doser l'utile et l'agréable dans d'harmonieuses proportions me paraît être la formule recherchée par cette fédération d'efforts...

L'œuvre est immense, l'œuvre est de longue haleine ! Peu des ouvriers qui l'entreprendront en verront la complète réalisatiou : Gustave Le Bou ne nous a-t-il pas appris que le Présent, fils du Passé, prépare l'Avenir?...

Mouaco, avril 1920.

Dr R. Molinéry (de Bagnères-de-Luckon).

#### NOUVELLES

Vente au profit de l'œuvre de la Maison du médecin. — Cette vente aura lieu les 30 et 31 mai à la Faculté de médecine, vestibule de la salle des thèses, de 2 à 7 heures.

Les comptoirs sont tenus par Mucs Claisse, Thion de la Chaume, Schmitt, Harvier, Maurice de Fleury, Brouardel, Lauth-Bossert, Milian, J.-L. Faure.

Académie des sciences. — Commissions de prix chargées de juger les concours de 1920 :

Prix Montyon, Barbier, Bréant, Godard, Mège, Dusgate, Bellion, Larrey. — MM. F. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Charles Riehet, Quénu, Widal, Armand Gautier, Ed. Perrier, Guignard, Roux, Henneguy.

Prix Montyon, Lallemand, La Caze, Martin-Damourette,
Philipeaux. — MM. Arunand Gautier, Edmond Perrier,
d'Arsonval, Ronx, Laveran, Henneguy, Charles Richet.
Fonds Charles Bouchard. — MM. Armand Gautier,
F. Guyon, Edmond Perrier, d'Arsonval, Guignard, Roux,
Laveran, Henneguy, Charles Richet, Ondru, F. Widal.

Prix Lannelongue, Trémont. — MM. Deslandres, Lenuoine, Emilie Picard, A. Lacroix, Appell, Edmond Perrier. Question à proposer pour le Graud prix des sciences physiques à décerner en 1923. — MM. Armand Gautier, El lmond Perrier, d'Arsonval, Guignard, A. Lacroix, Douvillé. La Chatelier.

Nouveau service d'accouchement à la Maternité. — Le Conseil municipal de Paris a donné son approbation au projet de construction d'un nouveau service d'accou-

chement à la Maternité de Paris.

La dépense prévue, s'élevant à 640 000 francs, sera imputée sur la somme municipale extraordinaire de

dix millions.

Société française d'eugénique. — Après l'interruption causée par la puerre et par la mobilisation d'un grand nombre de ses membres, la Société française d'ugénique vient de reprendre ses travarux, sous la présideuce de M. Edmond Perrier. Au cours d'une réunion tenue le 5 mai à la Faculté des seixeux, le professeur Charles Richet a été diu vie-président du burcau, en remplacement du professeur Landouxy, décédé. Rappelous que les deux autres vie-présidents de la Société sont M. Houssay, doyen de la Faculté des sciences, et le professeur Pinard.

Le De Congrès international d'engénique, qui devait se réunir aux litats-Unis en 1015, se tiendra à New-York du 22 au 28 septembre 1921. Il scrait très désirable que la France y soit représentée et que, dès à présent, soient poursuities les étitudes tendant à améliorer l'état de la population et à atténure les causes d'affaiblissement.

Prière d'adresser les adhésions à la S ciété française

d'eugénique au docteur Apert, secrétaire général, 14, rne de Marignan, Paris (VIII°), La cotisation annuelle est fixée à 20 francs.

Société beige de physiothérapie. — Sous la présidence du D' Gunzbonrg (d'Anvers), la Société belge de physiothérapie a repris ses travaux. Elle organise en août un Congrès franco-belge de physiothérapie à Anvers. Le programme peut être obtenu auprès de M. le D' Wybauw, à Sha.

Association de la presse médicale française. — Dans son assemblée générale du 7 mai, l'Association vient de renouveler son burean qui est aînsi composé: syndics parisiens: MM. F. Le Sourd et R. Blondel; syndic de province: M. Monrpoft (d'Angres).

Secrétaire général ; M. Granjux.

Secrétaire général adjoint : M. Pierra.

MM. le professeur Albert Robin et Marcel Baudoin ont été nommés syndies honoraires.

Association des journalistes médicaux français. — Elle a tenu son assemblée générale trimestrielle le 15 mai, sous la présidence du DF Granjux, président de la Société

Un nouveau membre, le Dr Controis-Suffit, médecin des hôpitaux, est délégué au premier Congrès national corporatif des journalites prançais, lequel Congrès doit avoir lieu à Paris le 5 juillet prochain. M. Courtois-Suffit fera uu rapport sur les accidents du travail et des maladies medessonnelles des journalistes.

11/18sociation des journalistes médicaux a décidé son affiliation à la C. O. I. Elle a voté à l'unauimité des membres présents une protestation contre la désignation allemande, dans le Supplément au codez, 4 n 31': 1 m ents d'origine française, parmi lesquels l'urotropine. Cette protestation sera adressée à qui dé droit et publiée.

Enfin l'assemblée générale a exprimé l'avis que les journalistes médicaux français, so'licités decollaborer à des journaux médicaux allemands et autrichiens, devaient s'abstenir.

Sosiété française d'hygiène. — La Société française d'hygiène a dévidé, dans sa dernière séauce, de participer au Congrès anglo-belge d'hygiène de Bruxelles. Plusieurs membres y enverront des communications et M. Marie-Davy en est le secrétaire général pour la France.

Le Di Fovcau de Cournelles a parlé de la lutte antialecolique et de l'introduction d'un referendum près des populations pour limiter le nombre des débits de boisson. Le Di Mabille a vanté la marche et divers procédés simbles pour l'hydène des varioueux.

Enfin le docteur canadien français Aurele Naudean

#### NOUVELLES (Suite)

a été proclamé lauréat de la Société française d'hygiène pour ses travaux sur l'hygiène de l'enfance.

Consell médical de la marine marchande. — Il est créé auprès du sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches, un conseil médical de la marine marchande, composé de trois membres:

Le médecin inspecteur en chef du service médical de la marine marchande, président ; un médecin inspecteur de la marine marchande, expert ; le médecin inspecteur adjoint au médecin inspecteur en chef, secrétaire.

Que deviennent, du fait de cette création, les rapports des médecius sanitaires maritimes avec les autorités qui les régissent : directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes et ministre de l'Hygiène publique? Quel sera le rôle précis de ces médecins inspecteurs en chef, inspecteur tout court, inspecteur adjoint? Mystère.

Monument aux internes en médesthe morts au champ d'honneur. — Le Conseil genéral de la Seine a accordé une subvention de 3 000 francs à l'Association amicale des internes en médiceine des hôpitaux de Paris, en vue de contribuer à l'érection d'un monument, à l'Itôde-Dien, à la mémoire des internes et anclens internes des hôpitaux de Paris, morts au chaung d'honneur.

L'automobile des médecins. — M. Henry Fougère, de des mesures ont été priess récentuent pour la livraison, par les constructeurs, de plusieurs centaines d'automobiles aux médecins des régions libérdes et ayant demandé s'il n'y aurait pas intérêt à ce qu'un arrêté ministériel accorde d'une façon générale, à tout le corps médical, un droit de priorité près des grandés constructions.

teurs, pour la livraison de voitures neuves et de toutes les pièces nécessaires aux réparations, a reçu la réponse suivante :

« La concession d'un droit de priorité aux médecins pour la livraison par les constructeurs des voitures automobiles et pièces de rechange qui leur sont nécessaires ne pourrait être réalisée que par une loi. La mesure demandée paraît d'ailleurs délicate à la fois dans son principe, contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, et dans son application, susceptible de douner lieu à des abus. D'ailleurs, il y a lieu de penser que les difficultés signalées, qui existeraient également pour les pneumatiques, ne sont que transitoires et qu'elles disparaftront avec l'amélioration des conditions de la production. Aussi le ministre du Commerce. d'accord avec son collègue de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, se propose-t-il, avant toute autre mesure, de saisir de la question les syndicats des industries de l'automobile et du caoutchouc, et de leur demander d'intervenir auprès de leurs adhérents pour que les commandes des médecins reçoivent satisfaction par préférence dans le plus bref délai possible. » (Officiel, 24 avril 1920.)

Médecins de l'Assistance publique au Maroc. — Le Maroc peut offrir actuellement un certain nombre de places de médecins de l'Assistance publique.

Ces places sont données par contrat d'un an renouvelable, aux conditions ci-après :

- ro Indemnité mensuelle de 1 000 francs ;
- 2º Le logement en nature ou en argent ;
- 3° Le remboursement intégral des frais de voyage en

STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine

Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cet

Cranules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cet

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

Que les ferments lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LEUradeu et Estaulleus, LABORATOIRE DE THERAPIE BIOCHIMIQUE, 155, Avenue de Wagram, "ARIS

Sdoples dans les Mopitanz de Baris et de la Marine.

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 2 contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obesite, Goître, etc.

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

METAIRIE LAC LEMAN -ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

TÉLÉPHONE LLA

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114 Extrait intestinai

Extrait gastrique MONCOUR

Maiadies du Foie Hypopepsie Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 0 or. 125

De 4 à 16 sphérulines par jour.

dosées à 30 clgr. en doses de 12 gr.

En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires — De 1 à 2 suppositoires —

Extrait hanatique

MONCOUR

MONCOUR Diabète par hyperhépatie En sphérulines dosées à 20 clgr.

uppositoires

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques En aphérulines dosées d 25 etar. De 1 & 4 sphérulines par jour.

MONCOUR Constipation Patérite muco-membraneuse En sphérulines dosées d 30 ctor.

Ds 2 à 6 sphérulines Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE TUBERCULOSE

RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

TRICAL CINE

# RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABETE

TRICALCINE PURE Z. COMPRINES, GRANGLES, ST CACHETS TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

#### NOUVELLES (Suite)

r, classe jusqu'au port de débarquement à Casablanca ; 4º Une indemnité journalière de déplacement pour rejoindre les postes d'affectation :

5º Les frais de transport nécessités par les déplacements (y compris bagages et mobilier);

6º A la fin de l'engagement, les frais de retour en 170 classe jusqu'au domicile de départ.

Ces médecins sont destinés à faire des remplacements dans toutes les formations sanitaires du Maroc dépen-

dant des services civils de la Santé et de l'Hygiène publiques.

A l'expiration de leur contrat d'un an, ils pourront demander l'attribution de postes fixes d: ns la mesure des vacances des créations nouvelles. Les contrats de médecins de colonisation varient entre 12 000 et 16 000 francs, logement et moyens de transport en sus.

Les candidats devront adresser leur demande directement à M. le sous-directeur du Service de la Santé et de l'Hygiène publiques à Rabat et fournir les pièces cidessous:

- 1º Acte de naissance dûment légalisé;
- 2º Copie du diplôme d'Etat de docteur eu médecine ; 3º Certificat de bonnes vie et unœurs ayaut moins de
- trois mois de date :
- 4º Extrait du casier indiciaire remontant également à moins de trois mois de date :
  - 5º Etat signalétique et des services militaires :
- 6º Tustifications de titres ou travaux scientifiques et des services publics précédemment rendus ;
- 7º Certificat d'un médecin assermenté de l'Administration constataut l'aptitude à un service essentiellement actif :
- 8º En cas de réforme du service militaire, fournir un certificat indiquant le motif de la réforme.

Maladies du cœur et des reins (démonstrations et exercices pratiques) (Hôpital Tenon). - M. le Dr Lian, les lundis, jeudis, vendredis et samedis à 10 heures.

Maladies des yeux. - M. le Dr Poul, ARD fera dans son service de l'hôpital Necker, du 18 au 30 juin, les lundis mercredis, vendredis à 2 h. 30, six leçous d'ophtalmologie pratique. Se faire inscrire dans le service à l'hôpital Necker. Ces conférences sont gratuites.

# racées Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE

MONTAGU, 48, Boul. de Port-Royal, PARIS

#### MEMENTO DU MEDECIN

29 Mai. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de

Paris.

29 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu,
à 10 h. 45 : Leçon clinique par M. le professeur Gubert.

29 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital
Beaulon. M. le professeur ACHARD, à 10 heures : Leçon

29 MAI. — Paris. Clôture du registre d'iuscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux de Paris. 30 MAI. — Paris. Asile Sainte-Auue. M. le Dr LAIGNEL-

30 MM. — Paris. Asile Sainte-Auue. M. le D' LAIONEI-LAVASTINE, à 10 h. 30 : Epplepsie et anxiècte. Veute au profit de la Maison du médecin.
31 MAI. — Paris. Faculti de médecine. Veute au profit de la Maison du médecin.
31 MAI. — Magers. Concours de chef des travaux d'anatomie, de chef des travaux d'histologie et de chef des travaux de physiologie àl Ticole de médecine d'Angers. 31 MAI. — Marseithe. Concours de l'internat des hôpi-

taux de Marseill 31 Mai. — Marseille, Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgieu des hôpitaux de Marseille.
31 MAI. — Paris. Asile Sainte-Aune, à 1 h. 30. M. le
De LAIGNEL-LAVASTINE: Violences et homicides patho-

logiqu

31 MAI. — Paris. Hôpital Laënuec. M. le Dr Lere-BOULLET: Leçon clinique à 10 heures. 1st Juin. — Bordeaux. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de la médaille d'or de l'internat des hôpitaux de Bordeaux.

1er Juin. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr Gilbert : Présentation de malades : notions

de thérapeutique

de thetapeutuque, ris. Chique etc. rhino-laryngologique de Ladiboisère. M. le profesieur Sintrikat.

2 JUIN. — Rouen. Deruier délai d'uscription pour le concours de chirurgien des hópitaux de Rouen. 3 JUIN. — Paris. Hôpital de la Pitié, 10 heures. M. le D' MAUCLARIS. Trattlement des pseudarthroses.

4 Juin. — Paris. Clinique oto-rhino-laryugologique (hôpital Lariboisière), à 10 heures. M. le professeur BROCA: Sens mécauiques de l'oreille interne. Mesure phy-

Sidogique de leur perfection.

1 JUN. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel.

Dieu, M. le professeur Gilbert, 10 h. 45 l. (von clinique.

4 JUN. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujou. M. le professeur Acaban, 10 heures ; Levon clinique.

TUIN. - Marseille. -- Concours de médecin des hôpitaux de Marseille

- Marseille, Concours de chirnreien des 14 TUIN. hôpitaux de Marseille.

nopitaux de Marseille.

14 JUIN. — Marseille. Clôture du registre d'iuscription pour l'internat des hôpitaux de Marseille.

14 JUIN. — Paris. Ouverture du coucours d'otorhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris.

14 Juin, — Paris. Ouverture à la préfecture de la Seine d'un conc surs pour trois places de médecinen chef dans les asiles d'aliénés de la Seise.

15 Juin. — Paris. Concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux. 15 Juin. — Bordeaux. Clôture du registre d'inscription our le coucours de la médaille d'or de l'internat des hôpitaux de Bordeaux.

#### **romeine** montagu

dé Codéine

GOUTTES (% = 0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0.05) ulevard de Port-Royal, PARIS.

TOUX Pervett

Lactogène par excellence pur ou étendu d'eau

#### D'AVOINE BARCI Marque : D' JOHNSON

En vente dans les bonnes Pharmacies

Bière de santé tonique, digestive et reconstituante

DÉPOT GÉNÉRAL: MICHEL FAUVARQUE et C1º, 28, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. Tél.: 609

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Maladies vénériennes, par Balzer, fasc. VII du Traité de médecine, publié sous la direction de Gilbert et Carnot, 1920 (J.-B. Baillière et fils, édit. Paris, I vol. in-8 de 710 pages, avec fig., 30 fr.).

Il ne s'agit pas là d'un simple fascicule d'un traité, mais bien d'un volume de 710 pages, qui est la plus récente mise an point de l'étude des maladies vénériennes. M. Balzer, avec la grande expérience et la pondération que chacun lui reconnaît, a fait hà une œuvre didactique de grande valeur où étudiants et praticiens trouveront tous les renseignements utiles à la counaissance des maladies vénériennes et à leur traitement.

173 pages sont réservées à l'étude de la bleunorragie de l'hommeet de la femme, sans suéglige crolle des enfants (petits garçons et petites filles). Balanites, végétations, chancrelle sont ensuite étudiées avec soin. Le reste du volume est tout entier occupé par la syphilis acquise et héréditaire. Le traitement y occupe une place très grande, indiquant les méthodes, les techniques les plus en faveur de celles qu'il est bon d'employer. Un formulaire très commode des principales médications anti-vénériennes termine ce volume et le complète d'une façon très partique.

On ne saurait trop recommander aux médecins et aux étudiants de posséder ce livre, clair, instructif et mis an point de la science par un auteur compétent et judicieux. G. MILIAN.

Curiosités médico-artistiques, 3° série, par le D' Lucien NASS. 1920, 1 vol. in-8 de 302 pages avec 249 gravures. Prix: 4 fr. 50. (Che: Le François, libraire, Paris).

Le D' Lucien Nass a en la bonne idée de rémitr en un volume une collection d'images qu'on a pu appréeler séparément dans le Correspondant médical, où le même auteur nous les a déjà fait connaître sous sa planne alerte et autorisée. Nous bénéficions du «témoignage d'affectueuse gratitude » offert par Lucien Nass à MM. Dallos et Martinet, par le plaisir de retrouver ces illustrations habilement classées, euchâssées dans un texte explicatif nouven et intéressant!

Ces gravures sout d'après Rubeus, Van Hovc, Rembrandt, Luini, Van Dyck, Raphaël, Callot, Poussin, Daumier, Gavarni, Rowlandson, Brouwer, etc.

Ce sont des types médicaux d'une belle exécution. Voyez donc ee qui a trait au dentiste, à l'obésité, aux pétits parasites, aux iruands, au choîtra, aux aveugtes, etc. On frissonne devant toutes ees représentations de la torture en Chine. On éprony car ailleurs des sensations plus douces et l'on retient de l'ensemble une impression très agréable.

La palpation abdominale en gynécologie, par le professeur Socrates TSAKONA, de l'Université d'Athènes (Brochure publiée à Athènes en 1819, chez P.-A. Pétrahos).

L'auteur s'est attaché, dans ce travail très intéressant, à étudier la physiologie des divers types respiratoires : type abdominal, type costo-inférieur, type costo-supérieur. S'inspiraut des travaux français et anglais, en particulier rappelant ceux de John Hutchinson, le professeur Tsakona a fait œuvre utile et didactique. Mais en outre il a ajouté aux études de ses devanciers une note personnelle très originale en décrivant une méthode nouvelle pour explorer la région abdominale, méthode qui prend son point d'appui solide sur les données physiologiques précitées. Essentiellement, cette méthode consiste, la malade (l'auteur a plus particulièrement choisi des femmes de son service de gynécologie) étant couchée dans le décubitus dorsal, la tête légèrement surélevée, les jambes fléchies et en abduction légère, à commander des mouvements inspiratoires profonds; « taudis que le sujet hausse les épaules et aspire pour aiusi dire par la moitié supérieure du ventre sans appliquer autre chose qu'une contraction légère aux muscles droits », ces deux actes combinés relâchent au maximum la moitié inférieure de l'abdomen où la palpation devient alors facile.

Le travail du professeur Tsakona est de ceux qui intéressent tous les praticiens.

P. D.

Leçons de chirurgie de guerre, publiées sous la direction de Cl. Récaud, de l'Institut Pasteur, directeur du Centre d'études et d'enseignement de Bouleuse. 1918, 1 vol. în-8 (Masson et Civ., éditeurs, à Paris).

Sous ce titre, M. Régaud a en l'heureuse idée de réunir les leçons de chiurtigé de guerre faites au centre d'enseignement de Bouleuse. C'est une idée heureuse, parce que ces leçons, faites par de jeunes maîtres judicieusement choisis et parfaitement compétents, garderout toujours un réci intérêt parmi les innombrables publications qui out vu le jour depuis le début de la guerre. Elles sout comme un résumé vivant des progrès les plus marquants qu'a faits la technique chiuragicale et, en particulier, la suture primitive dans les différentes variétés de plaies y tient la place prépondérante qu'elle mérite, I' al lu et tout le monde lira avec intérêt ces pages essentiellement pratiques et pleines de vie.

Auseline Schwartz.





#### VARIÉTÉS

LE MOUSTIQUE, SON HISTOIRE DANS L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE

Par le Dr V. NICLOT

Le moustique de Marathon. - Dans la Villeraries géographes, naturalistes, médecins, poètes. disme : Orphée, Hippocrate et ses successeurs. L. ciens de la malaria et de la malacqua, . Ne pus remuer la Camarine, » Le rôle pathogène de l'insecte: Columelle. La biologie: Aristote et les polygraphes.

Movens de défense : Héraklès Conopion et Cornopion. - La mousliquaire égyptienne. Hérodote; Cléopâtre-Les procédés empiriques. Recettes de divers compilateurs. ... La parasitologie comporte encore d'autres chapitres.

Parfois aussi le dard d'un inscete jaloux Inquiétait le col des belles sous les branches : Et e'étaient des éclairs soudains de nuques blanches Et ce régal comblait nos jeunes yeux de fous.

Verlaine, Fêtes gaiantes.

4 O vous, dit la huppe aux autres oiseaux ses camarades, qui, dans les marécages des vallées, happez le cousin au dard aigu, vous qui habitez les champs humides de rosée et les aimables prairies de Marathon (1), »

Ainsi chantait le lyrisme grec, mais la bestiole est demeurée victorieuse, elle a vengé, de son rostre virulent, les Perses d'Artapherne que Miltiade enliza dans ses marais et, quelque vingtquatre siècles après, voici le portrait, en 1907, des habitants dans cette tétrapole qui jadis florissait au pied des marbres du Pentélique

C'est la réplique d'un tableau hippocratique, celui des Scythes, œdémateux et splémomégaliques, ou des indigènes dans cette contrée novée des bords du Phase, celui, mieux encore, de ces buyeurs d'eau stagnante si fortement dessiné (2). « Des formes vêtues de noir, un teint terreux,

- un corps épuisé avec la saillie d'un ventre énorme, des membres desséchés : telle est dans sa réalité symbolique le Marathon d'aujourd'hui (3), »
- Si le voyageur qui traversait la plaine entendait hennir des chevaux et bruire des armes, il n'ouïrait plus guère maintenant que mâchoires grelottantes (4).
- Le taureau qu'y terrassa Thésée n'était pas moins farouche, et c'est grand mérite pour la sciencecontemporaine de s'être à son tour employée avec succès à pareille tâche (5).

La densité de cette faune spéciale dans ses

- (1) ARISTOPHANF, Les Oiseaux, v. 243 et sq. (2) HIPPOCRATE, Les Airs, les Eaux, les Lieux, § 7 ct 15, t. II,
- (3) Anastasopoulo, Le Paludisme en Grèce (texte grec),
- Athènes, Publications de la Ligue, 1907, p. 282. (4) PAUSANIAS, I, 32.
- (5) SAVVAS et CARDAMAGIS, Le Paludismo en Grèce. déjà cité, 1908, p. 54.

apports avec l'humidité des lieux n'avait pas Ahappé à l'attention : en Acarnanie, près du untrais de Lysimachia ou d'Hydra, avec un bac dr l'Achelous, les géographes notent Conopa grite encore Lymni, c'est-à-dire la ville du moustique ou le marais. Il y a Conoræium (6) et Conopeius Lacus, dans le Pont, sur la côte de l'Euxin, tandis que Conopion est sur le Palus Mœotide. Conopon diabasis - le « passage des moustiques » - est un emplacement insulaire. pour Pline, dans la quatrième branche de l'embouchure danubienne. « Je suppose, dit en latin un de nos meilleurs documentateurs, qu'il s'agit du passage habituel, à certaines époques de l'année, vers le Conopion du Palus Moeotide qui leur doit son nom. » Du Danube à la Crimée ce serait un vol predigieux. I. Virgile appelle «chétif nourrisson de l'onde» ce Culex auquel

de préférence les jardins irrigués, surtout s'il y a Enfin Horace (o), dans son voyage à Brindes, se plaint « que les méchants moustiques et les ranes aquatiques lui aient refusé tout sommeil ».

des arbustes », remarque Pline (8),

il consacre un menu poème (7). « Ils infestent

La littérature, où notre insecte occupe une large place, a retenu surtout à son propos les piqures et le bourdonnement. Parmi les naturalistes, Elien (10) flétrit «ce méchant animal qui, le jour comme la nuit, tourmente l'humanité de ses atteintes et de sa clameur ennemies».

Le médecin Hippocrate compare tel exanthème à de multiples piqures. On peut consulter l'opinion publique aux quatre vents de la bibliographie.

Dans la fable d'Esope le Lion et le Moucheron, glorieusement rénovée par La Fontaine, le récit. moins brillant, est aussi plus précis. La guerre est déclarée au puissant adversaire :

- « Il sonne la charge et se fiche sur le pourtour des narines qui est glabre et où il mord. Le lion se déchire lui-même de ses griffes dans sa fureur. Le moucheron vainqueur s'envole, chantant sur sa trompette guerrière son hymne triomphal : mais il s'embarrasse dans les liens de l'araignée... »
- Sainte-Beuve a conquis le public français aux grâces de l'anthologiste Méléagre (11) : deux des

<sup>(6)</sup> STRABON, Siv. X. - POLYBE, V., 74. - ARRIEN, Périple, PLINE, IV. 24. 8, é lit. Lemaire, 1828, t. II, p. 320, ef. les notes. Henri l'STIENNE, Thesaurus (Conops, Conopion).

<sup>(7)</sup> VIRGILE, Culex, v. 184.

<sup>(8)</sup> PLINE, XIX, 58, 2, (9) HORACE, Sat. I, 5, v. 14.

<sup>(10)</sup> Paten, Hist. des anim., liv. XIV, chap. XXII.

HIPPOCRATE, t. V., 255 et 455 de la tr. Littré. (11) SAINTE-BEUVE, Portraits cont., et div., 1846, p. 498.

MÉLÉAGRE, Anth. grecq. Henri ESTIFNNE, p. 449, Trad. Hachette, 1863, épigr. érotiques, nº 151-2.

meilleurs fleurons de sa « Couronne » sont consacrés à notre héros redoutable.

«Cousins au vol bruyant, qui sans pudeur vous abreuvez du sang des humains, monstres ailés des nuits, laissez, je vous en supplie, dormir en paix Zénophile, et nourrissez-vous de ma chair. Mais c'est en vain que je parle, ces bêtes que rien ne touche se plaisent sur sa peau délicate, qui les attire. Ah! je vous le redis une fois encore, détestable engeance, cessez de montrer tant d'audace, ou vous connaîtrez la puissance de mes mains jalouses.»

« Vole pour moi, moucheron, léger messager, et effleurant l'oreille de Zénophile, murmurelui ces mots : tout éveillé il t'attend, et toi, oublieuse de ceux qui t'aiment, tu dors, Va, vole, ô l'ami des muses, envole-toi, mais parle-lui tout bas, de peur qu'éveillant celui qui dort à côté, tu 'ne déchaînes sur moi ses jalouses colères. Oue si tu m'amènes la belle enfant, ie te coifferai d'une peau de lion, moucheron sans pareil, et je te donnerai à porter dans ta main la massue d'Hercule.

Au théâtre, Eschyle nous présente Clytemnestre inquiète s'éveillant à ce bourdonnement léger (1).

Ce même bruissement, nous affirme le comique, avait fort intrigué Socrate, qui, après s'être demandé si notre animal chantait de la bouche ou du croupion, se serait décidé pour la dernière hypothèse (2).

Plate (3) stigmatise ce groupe odieux et malfaisant « qui moleste l'humanité, mouches, moustiques, poux et puces ».

Il attribue pourtant au moustique la légèreté et la fantaisie, il papillonne, et cana culex désigne un séducteur aux cheveux blancs. Un grammairien nous définit culicellus amasio comme un amoureux frétillant.

Mais il est temps, si j'ose dire, de revenir aux affaires sérieuses. On sait que la Grèce et l'Italie tiennent la tête de la statistique palustre en Europe : on a pu dire que le monde antique avait succombé à pareille endémie. La pathologie médicale d'Hippocrate et de ses successeurs, Littré l'a établi, trouve en elle ses justifications. La tierce, la quarte figurent déjà dans les poèmes orphiques (4), dont l'archaïsme est contesté, il est vrai : mais la période classique est pleine de références à leur endroit, qu'on ne saurait

amplement enfermer dans ce cadre. Leur apparition était antérieure aux expéditions asiatiques de Xénophon et d'Alexandre, parfois incriminées. Une brusque expansion épidémique était rapportée à la colère divine, mais la fièvre, pour la plupart des écrivains, s'explique par des altérations humorales : on accuse aussi les éléments. l'air, l'eau, la terre, le feu (5), les influences météoriques et les conditions du sol. Les marais sont partout: Troves comportait à ses portes « le roseau et le marécage » (6). Le péril était figuré par ces symboles redoutables, hydres ou autres formes imaginaires, dont les peuplait le mythe légendaire. Les livres hippocratiques (7) parlent à diverses reprises de ces « souffles lourds et nuisibles qui se dégagent des eaux bourbeuses et limniques ». Cribase, Aetius (8), dans les mêmes termes, car ils copient Galien, accusent formellement leur caractère « délétère ». Empédocle prit acte de semblable doctrine pour des travaux d'assainissement autour de Sélinonte et d'Agrigente (o). Arétée, énumérant les « causes morbides » qui touchent la rate, termine par : « les localités marécageuses, les eaux stagnantes, salées, fétides, Parmi les saisons, c'est l'automne qui est la plus cruelle. »

A côté de ces théoriciens de la malaria - et l'on retrouve à nouveau le médecin de Cos en cette place - il y a ceux de la malacqua. Sur ce dernier chef, voici un exemple macédonien:

Stratonicus (10), à Pelfa, s'approche d'un puits. «L'eau est-elle bonne? Nous n'en buyons point d'autre », répondent des gens au teint « mauvais et jaune ». « Elle est donc de la pire qualité », croit-il devoir conclure.

Non seulement le marais, mais le travail du sol à son niveau était depuis longtemps tenu pour dangereux. Il me suffira de citer le proverbe célèbre, dont Rabelais fait son profit, les termes mêmes de l'oracle prohibitif adressé aux Syracusains de Camarina, élevée sur une hauteur entre deux estuaires malsains : «Ne remuez pas Camarina, il vaut mieux qu'elle demeure immobile (II). >

Il a fallu les découvertes du siècle pour amélio-

<sup>(5)</sup> PLATON, Timés, XI., 86, édit, Teubner.

<sup>(6)</sup> HOMÈRE, Od. XIV, v. 474.

<sup>(7)</sup> HIPPOCRATE, Du Régime, liv. II, 48.
(8) ORIBASE, Symopseos lib. nov., liv. I, ch. XXIII. —
AETIUS, Tetrabiblos., I, IV, 162 ct I, III, ch. 155 (Galeni et ex Rufo).

<sup>(9)</sup> PLUTARQUE, Contre l'épicur. Colotès, ch. 29, p. 781, t. II, édit. Amyot, 1616. - DIOGÈNE LAERCE, Empédocle, liv. VIII. - Arérée, De sig. et caus. morb. c. liv. I, ch. 14

<sup>(10)</sup> DIODORE DE SICILE, V. ch. LXXXII, 1 (un fait épidémique). - ATHÉNÉE, Banquet des soph., liv. VIII. (11) VIRGILE, En., III, v. 700, comm. Servius. - Lucien, Le pseudologiste, ch. XXXII.

<sup>(1)</sup> ESCHYLE, Agamemnon, v. 892. (2) ARISTOPHANE, Les Nuées, v. 157 et sq

<sup>(3)</sup> PLAUTE, Curculio, IV, 2, 14; Casina, II, 3, 22. Dionton, III, 513.
(4) Poèmes orphiques: les Pierres, l'Agathe. Trad. Leconte

de Lisle.



# Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une etilicatés ans de déchloruration, le reméde le égale dans l'artériosclérose. la plus héroïque pour le brighique comme est la digitale pour le craftague.

PHOSPHATÉE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les codémes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

- PARIS -

4, rue du Roi-de-Sicile

**PRODUIT** FRANCAIS



L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

B. A.

Téléphone : Élysées 36-48

# **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMEHOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉGLES JAMEET pour bécoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

STOCKED STOCK LITHIASE BILIAIRE

COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. **INSUFFISANCES** HÉPATIQUE à BILIAIRE :

HEPATISME :: ARTHRITISME CHOLEMIE FAMILIALE DIABÉTE PAR DYBHÉPATIE TUBERCULOSE et SCROFULE

justiciables de l'Huile de Foie de Morue DYSPERSIES YPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES OLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES

ENTEROPTOSE, GYNALGIES Hörroses et Psychotes Dyshipatio MALADIES INFECTIEUSES NEURASTHÉNIE ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE

INTOXICATIONS TOXHEMIE GRAVIDIQUE DERMATORES par DYSHEPATIE : (Chicasma, Ephilides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES

ané, Furonculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES

(Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) \*\*\*\*\* MÉDAILLE D'OR aux Expesitions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR & CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Priz du FLACON on France : 6 fr. 60 Priz de la boîte de PILULES : 5 fr. 50 EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échautillous, Littérature ABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Enter and cardon contentifiument cilinate, instituted part 1 prepared to the extractionate part or million of these tractions on some cilinate part of the extractionate part of the extraction of the extract l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voies biliaires étant alors démontré extérieur à celles-cl, non lithlasique ou au-dessus des ressources de la

energeneared the La PANBILINE, traiter et total es maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquent on une attociation qui axalte

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolêrée, légèrement amère mais suns arrière-roft.

Se prépare aussi en PILULES.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une beisson froide ou tiède. — Demi-duse pour los

subdection.

Against sur it restro dignifit your top pri e principium on the la biligendee normals, it modication exerce, en ours, bien que ne renfermant secume drogue à donc de la commandation de la biligendee normals, it modication exerce, en ours, bien que ne renfermant secume drogue à donc de la commandation de la secretain de l'insemnée à l'état physiologique dans les expériences de perfusion intertuale.

Dépourreur d'effet todique ou modifie de la commandation de l'insemnée à l'état physiologique dans les expériences de perfusion intertuale.

Dépourreur d'effet todique ou modifie de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de l'insemnée à l'estat physiologique dans les expériences de perfusion intertuale.

Dépourreur d'effet todique ou activité de l'insemnée à l'estat physiologique dans les expériences de l'estat plus de l'estat

VAL - MONT-LA COLLINE

= STR = MONTREUX-TERRITET

660 mètres d'altitude

CLINIOUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÉTE et NÉPHRITES (à Val-Moht spéciatement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Éstomae, Fele, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; A MAIGRISSEMENT; OBESITE; GOUTTE, étc.

HYDROTHERAPIE. ELECTROTHERAPIE. MASSAGES, RAYONS X. GYMNASTIQUE SUEDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur

ASTHME.CŒUR.REINS HYPERTENSION ARTÉRIOSCIÉROSE

ODURE

O.GR.25 PAR CUILLEREE À CAFÉ

ECHANTILLONS FRANCO LABORATOIRE MARTIN MAZADE St.RAPHALL (Var)

rer les techniques et nous permettre d'en appeler de cette décision.

Chez les Romains, Palladius (1) conseille à l'agriculteur d'éviter les vallées, «surtout s'il habite une province suspecte pour ses maladies estivales». Pline s'exprime de même. Il ajoute fort judicieusement que l'aspect des habitants est un critère insuffisant, «l'assuétude permettant de résister mieux dans les milieux infectés». Vitruve informe l'architecte des dangers de la paludis vicinitàs, et Végèce (2), qui s'adresse aux hommes de guerre, édicte qu' «à l'égard des eaux, il faut éviter de boire celle des murais». Plus join : «11 faut aussi prendre garde, en été, que votre camp ne soit trop près des mauvaises eaux et trop loin des bomnes.»

Quant au rôle pathogène de l'anophèle, les Grecs ne paraissent pas clairement l'avoir pressenti.

En revanche, on trouve dans Columelle comme une synthèse étiologique, en un texte définitif:

« Ne construísez pas au voisinage d'un marais..qui au moment des chalcurs crache un virus nocif et engendre des animaleules armés d'aiguillons empoisonnés; leurs essains épais nous enveloppent de leur vol; ce sont encore des serpents et d'autres ennenis vivants... d'où naissent des maladies obscures, dont la cause échappe à la perspicacité des médecins (3), »

\*\*\*

Le rapprochement de quelques propositions empruntées à Aristote précise nettement les conceptions de la biologie à son époque, quant au cycle reproducteur de ces insectes.

«Les animaux (4) qui naissent spontaniment dans la terre ou dans les plantes, ou dans d'autres animaux, ou dans quelques-unes de leurs parties, s'accouplent à la vérité et se reproduisent, mais ce qu'ils produisent est imparfait et ne ressemble en rien aux animaux qui le produisent... de ces œuis ou de ces lentes, il ne vient rien de plus. »

La naissance de l'adulte est ainsi décrite: il s'agit du moustique né avec une préditection pour l'automne, dans les puits et les mares, appelé « empide » par l'auteur. Ce mot veut dire « qui .s'abreuve ».

« Les empides naissent de vers ronds - escarides - qui viennent dans la vase des puits et

 PALLADIUS, De re rustica, I, 16. Tr. Cabaret Dupaty. — VITRUVE, I, 4. — PLINE, XVIII, 7, 2 et 6, 3.

(2) VEGÈCE, De re milit., liv. III, ch. I, § 2 et ch. II, § 3. (3) COLUMELLE, De re rustica, liv. I, ch. v.

(4) ARISTOTE, Hist. des Anim., liv. V, ch. 1, in fine, et ch. XIX Des insectes qui ne proviennent pas de congénères, mais naissent spontahément, t. 1, p. 470 et 477 de l'édit. Erusme.

là où confluent des eaux à dépôt terreux, cette vase pourrit, prend des teintes blanches, noires, sanguines; après cette évolution surviennent des manières d'algues, denses et rouges, au bout d'un certain temps, le mouvement apparaît, elles se rompent, et les ascarides parcourent l'eau; après quelques jours ils se tiennent d'ord à la surface de l'eau, inmobiles et rigides: puis l'enveloppe se rompt et l'empide repose sur ses débris jusqu'à ce que, mue par le soleil ou le vent, elle s'envole, »

C'est déjà l'esquisse ressemblante de ce que constatera le xvinte siècle, avec Réaumur, Swammerdam, mais les parties du cycle sont encore disjointes.

Dans la terminologie du Stagirite, on note encore les « Conopes » qui s'engendrent parmi les lies acides et le vinaigre; les « Psines» et les «Cnipes », qui sont les Cynips du figuier et de l'ormeau.

Quant aux synonymes «Empide» et « Conope», au sens étymologique, l'un signifie sans doute le «buveur», l'autre est signalé dans sa morphologie; le langage courant les confond et notre philosophe, fait regrettable, n'apportant point les éléments de distinction nécessaires, les interprètes, comme Barthélemy Saint-Hilaire, ont dû transporter dans leur traduction, tels quels, ees vocables imprécis.

Pline (5), que l'on surprend à compiler confusément, sans discussion et sans vérification, ajoute de prétendues origines : il fait naître ses culex « du navet comme les chenilles du raifort ». En Cilicie, on les aurait vus se former aux dépens des gommes de l'ormeau. Ce sont encore les feuilles de chêne ; enfin toute une aventure de génération spontanée, imitée de Théophraste et d'Aristote qui visent les cynips, est exposée à propos du figuier sauvage : ils émergeraient des fruits non mûrs avec une telle précipitation qu'ils y laisseraient parfois aile ou patte. Une sorte de fermentation acide est créatrice : acescens natura, gignit, et cette appétence de l'acidité leur demeurerait normale, une fois éclos : acida petunt, ad dulcia non advolant, loi générale, selon Théophraste, le « désir du congénère », la raison de l'attirance du pou, né du sang, vers le sang.

\* \*

Tous les fléaux avaient une divinité correspondante, proteotrice : les maladies du blé ou de la vigue, l'infestation par le rat, la mouche,

(5) Phane, XIX, 57, 2 (mavet); XIII, 10, 2 (ormeau); XVI, 10, 2 (F. chéne); XI, 41, 1; XV, 22, 1; XVII, 44, 1 (figuier savage); X, <sup>6</sup>90, 2 et XI, 41, 2 (acides). — Théophraste, II, 9, 6.

appelaient un eulte spécial, envers un grand olympien ou tel comparse de moindre importance. Une épithète reconnaissait ce pouvoir particulier et, en l'espèce, c'est au « marteau des monstres », à Héraklès Conopion, qu'incombait le moustique : j'en ai cru longtemps au moins, sur parole, un docte scoliaste de Pline l'Ancien (1). C'eût été travail bien méritoire, supérieur à celui du Lion néméen, mais le moucheron ne semblait pas avoir eu entièrement le désavantage, car nos générations l'ont retrouvé, dru et copieux, aussi bien dans Athènes que dans l'agro romano italien. Mais quand je suis remonté aux sources, j'ai découvert pourquoi le résultat était si préeaire: la vraie leçon est non point Conopion mais Cornopion, ee qui signifie, en dialecte thessalien, qu'il était la mort des sauterelles. Il est vrai que eelles-ci, également, ne s'en portent pas plus mal.

On ne comptait pas, au demeurant, uniquement sur les immortels. La défense mécanique par les fines mailles d'un tissu a de fort anciennes annales: l'Egypte paraît en avoir eu la primeur.

« On v voit, dit Hérodote (2), une quantité prodigieuse de moueherons. Les Egyptiens ont

(1) PLINE, liv. X, 40, 1, note 2, p. 270 de l'édit. Lemaire. Hercules vero Conopion a culicibus vocatur. - ID., liv. XXIX, 34, 2, note 9. - STRABON, liv. XIII, 2, 64. (2) HÉRODOTE, II, § 95.

trouvé des moyens pour s'en garantir. Ceux qui habitent au-dessus des marais se mettent à couvert de ces insectes en dormant au-dessusd'une tour : le vent empêche les moucherons de voler si haut. Cenx qui dorment dans la partie marécageuse out imaginé un autre moyen : il n'y a personne qui n'ait un filet. Le jour on s'en sert pour prendre des poissons ; la nuit on l'étend autour du lit, on passe ensuite sous ce filet et l'on se eouche. Si l'on voulait dormir avec ses habits ou enveloppé d'un drap, on serait piqué par les moucherons, au lieu qu'ils ne l'essayent même pas à travers le filet. »

L'ostentation extérieure de l'austérité a opposé longtemps, ehez les civils ou aux armées, une sorte de veto contre certaines mesures d'hygiène. Aleibiade (3) était traité d'efféminé pour avoir, en mer, imaginé de remplacer par le hamac le lit de peaux habituel. Caton le censeur (4) supprimait l'eau des distributions particulières aux dépens des fontaines publiques, comme s'il s'agissait d'un luxe superflu. De même Horace (5) s'attaque à l'apparition de la moustiquaire aux camps.

Interque signa turpe militaria

- Sol adspicit conopium.
- (3) PLUTARQUE, Alcibiade, chap. XVIII. (4) PLUTARQUE, Cato major, chap, XXVII.
- (5) HORACE, Epod., 9, 15-6.



# **OPOTHÉRAPIE** HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour lours malades

Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DénAt Général :

eschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Parts.

Et Properce (1) flatte les récentes terreurs de ses concitoyens à l'encontre de l'Egyptienne, quand il montre les fæda conopia de Cléopâtre tendus sur la roche Tarpéienne.

Aux époques dites de la décadence, ces accessoires du confort intime sont acceptés partout; ils sont autour d'un bercean dans Juvénal et fournissent matière laudative aux anthologies. Telles sont les épigrammes d'Agathias (2) le Scolastique et de Paul le Silentiaire.

«Les filets servent à envelopper une bande de volatiles et à prendre au voi de petits oiseaux, mais moi, je préfère les éloigner et ne rien prendre: je repousse tout ce qui se présente, pas même un moucheron ne s'introdnira à mon insu, si petit qu'il soit, en passant à travers les mailles de mes filets. En quelque sorte les oiseaux me doivent la vie, je les épargne, en même temps que je protège la couche des humains. Est-ce qu'il est rien de plus bienveillant et de plus doux que mes procédés? »

(1) PROPERCE, liv. III, élég. II, v. 45. — JUVÉNAL, S. VI,

(2) AGATHIAS LE SCOL. et PAUL LE SILENT., Anthologie grecque, loc. cit. — Sur Oribase, ID., Anth. — PLANUDE, « J'entoure le lit des époux et je suis un filet non de la diligente Phœbé, mais de la tendre Vénus. Je couvre d'un tissu à mille trous l'homme qui dort, sans le priver en rien des brises vivifiantes »

Enfin nous possédons du chef des compilateurs :

« Comme une abeille, est-il écrit à propos d'Oribase, médecin de Julien, ce sage esprit allait de-ci, de-là, pour la cueillette des fleurs chez les hommes du passé. »

Et des polygraphes, qui se transcrivent sans vergogne, une foule de recettes empiriques le document est à retenir et même la valeur pratique parfois réelle.

Ainsi dans l'emploi multiple et journalier du soufre—le e divin e, ua langue grecque—rituel et purificateur, industriel, thérapeutique ou hygiénique, il y avait place définie pour la lutte contre les divers parasites, et les vapeurs en sont conscillées par Palladius à côté de celles d'origan contre notre gent ailée. En outre de ces produits, l'line (3), par exemple, préconise

(3) PLINE, XNVII, 28, 5 (absinthe); XXV, 91, 1 (petite centaurée; XXIII, 61, (écorce de grenade); XIX, 58, 2 (galbarum); XXII, 74, 3 (lipin); XX, 71, 3 (nielle); XXXIV, 50, 2 (vapeurs métalikques.).





encore l'absinthe, le suc de petite centaurée, les fumigations de nielle, les fumées d'écorce de grenade, de lupin et, en général, les vapeurs métalliques. D'aucuns préfèrent les copeaux de cèdre, le cyprès. Sans alourdir mon exposé de tout un faix de noms obscurs, il suffira de présenter dans le vade mecum de l'homme des champs, Geoponica, par Cassanius Bassus, jadis attribué à un auguste « basileus ». la rubrique où se condense notresujet, extraite en son archaïsme savoureux des « XX livres de Constantin César, auxquels sont traités les enseignements d'agriculture, traduits par Antoine Pierre, licencié en droict, 1545, à Poictiers, à l'enseigne du Pélican, » ou « à Paris, 1550, à la grande salle du Palais, au second pilier chez Arnould L'Angelier ».

Le chapitre « des moucherons » (liv. XII, ch. III) est emprunté à Démocrite :

« Le poil de cheval espandu auprès de la porte de la maison chasse les mouscherons et les garde d'entrer dedans? On les chasse aussi en perfumant la maison de Nyelle ou de Calanantha. Si vous pendès en votre teste et dessoubs vos picds une esponge imbibée de fort vinaigre, les mouscherons ne s'approcheron point de vous. Vous les chasserez aussi mettant

tremper de la Rije, et en respandrez dans la maison. Pareillement l'herbe appelée l'Encensière (convze) cuicte et de la décoction arrouser la maison chasse les mouscherons : ou autrement avec parfum de Galbanum et de Soulfre ou de Cumyn. Si vous mettez auprès de vous, quand vouldrès dormir une plante de Chanure, qui soit verte et florissante, les mouscherons n'approcheront point de vous. Et semblablement ils ne vous toucheront point, si vous êtes frotté de Manne ou de myes d'Encens, avec vinaigre et huvlle. Pareillement on les chasse avec les vapeurs et odeurs du vinaigre, simplement, ou de l'Origan. Les fiens de Bœuf perfumés et mis contre les murailles chassent les mouscherons hors de la maison, Vous le pourrez aussi faire en prenant deux onces d'Inule et deux drachmes de coquilles brûlées (on lit dans le grec : une once d'aunée, deux de fumigation ammoniacale, deux de styrax, deux de coquilles) et en perfumez vos robbes. Si vous pendès au sommet de la maison une esponge imbibée de vinaigre, tous les mouscherons s'assembleront là. Ils ne molesteront celui qui aura en son lict de la Chanure. Faites cuvre en eau de l'herbe Encensière ou mettez tremper de la Riie et puis en arrousez la maison et les mousche-



en ampoules de 5 °C

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

**⊕** 

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux USINES CHIMIQUES DU PECO 39 Rue Cambon PARIS

**①** 

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

# L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS Lac de (Haute PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ETABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE vert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN · LES · BAINS

rons mourront. Finablement on les chesse avec perfum de Bdellium. »

La pratique des fumigations mérite quelques éclaircissements. On pourrait tirer de nombreux exemples d'Hippocrate, notamment, surtout dans les Maladies des femmes.

Certains aromates se projetaient directement dans le feu. Quiconque a voyagé en Grèce et en Macédoine a vu sur les murailles des boulettes de bouse séchant au soleil : c'est le combustible futur. On le modelait en formes d'écuelles, destinées à recevoir le produit utile. Des coquilles ou des tessons de vases chauffés étaient encore utilisés. Enfin au contraire, et simplement, les préparations liquides, mises en un chaudron, étaient exposées sur le fover ou brusoument chauffées par la projection de cailloux incandescents. Les vapeurs, sèches ou humides, se dégageaient à l'air libre ou étaient dirigées sur les parties malades par un roseau, par des dispositifs métalliques divers.

Pour tenir lieu de nos «fidibus» spéciaux, Actius conseille d'incorporer à cette même bouse bovine l'absinthe et la nielle ou la céruse et le noir de cordonnier (1),

La priorité a été donnée au moustique — ab Jove principium — mais la mouche, les différents ectoparasites humains ont une histoire également digne de solliciter la curiosité du chroniqueur.

 AETIUS, liv. IV, 2, chap. 41. — ID. Paul d'Egine, liv. V, ch. I. — Medicæ artis principes d'Henri ESTENEN, Index, art. Suffitus..

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

# LES MÉDECINS ET LES BÉNÉFICES DE GUERRE Une note ministérielle.

Le ministère des l'inances a pris parti : il suit la jurisprudence du Conseil d'État et déclare les médecins soumis à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre.

Cette solution est contraire aux intentions du

Parlement — nous l'avons déjà démontré — mais elle est conforme aux traditions de l'administration.

C'est ce qui résulte d'une note ministérielle du 11 mai 1920, dont voici le début :

« Il est rappelé que la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, instituée par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1916, est applicable non seule-



# PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

#### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastralgie, Hypersécrétion permanente, Colites muco-membraneuses. Fermentations anormales.

SES : 20 à 56<sup>th</sup>grs. par jour dans Eau, Lait ou Tisane, Chaque Flacon porte une mes dont le contenu correspond à 10 gra, de Carbonate de Bismuth, Ph. LANCOSME, 71, A<sup>7</sup> Viete France, III, Parie et testes Fa<sup>1,4</sup>



#### APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE Modèle TRANSPORTABLE

Pour traitements chirurgicaux Par applications externes ou par endoscopie

DIATHERMIE ÉLECTRO COAGULATION

ÉTINCELAGE

#### DRAPIER ET FILS

41, Rue de Rivoil, PARIS (1") — Téléphone: Gutemberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE — ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

ment aux personnes ayant passé des marchés de fournitures avec l'État ou les administrations, mais encore:

« A toutes personnes qui, étant sans profession nagissant en dehors de l'exercice de leur profession habituelle, ont réalisé, du 1º août 1974 à la fin de la période d'application de la contribution des bénéfices de guerre, soit en accomplissant des actes de commerce à titre accidentel, soit en intervenant comme intermédiaires ou bailleurs de fonds dans la conclusion ou l'exécution de marchés;

« A tous les patentables, exerçant un commerce, une industrie, une profession libérale (médecins, avocats, etc.), or titulaires de charges ou offices (notaires, etc.), lorsque les bénéfices qu'ils ont réalités au cours de chacune des années dela même période sont en excédent sur leur bénéfice normal. »

La note du ministère n'a pas en soi une valeur interprétative devant laquelle il soit nécessaire de s'incliner, mais elle est conforme à la jusriprudence du Conscil d'État et elle montreque le ministère, sans tenir compte des protestationsqui se sont élevées chez tous ceux qui exercent une profession libérale, maintient absolu le point de vue soutenu par l'administration des contributions.

D'ailleurs la note prend soin d'établir le mode de calcul du bénéfice normal et de l'excédent qui est soumis à la contribution extraordinaire :

« Pour les entreprises antérieures au 1er août 1914,

le bénéfice normal est constitué par la moyenne des bénéfices nets réalisés au cours des trois exercices antérieurs à cette date, ct, si la période d'exploitation ne comprend pas trois exercices, par la moyenne des résultats de cette période. Les contribuables peuvent encore évaluer leur bénéfice normal à trente fois la moyenne des principaux de leur patente pour les trois dernières années antérieures à 1914. »

En aucun cas, ce bénéfice ne peut, même pour les entreprises créées après le 1<sup>et</sup> août 1914, être inférieur à 5 000 francs, mi à la somme obtenue en appliquant aux capitaux engagés le taux de 6 p. 100 pour les années 1914 à 1916 et celui de 8 p. 100 à partir de 1917.

Les contribuables passibles de l'impót sont tenus de souscrire, pour chaque période d'imposition, une décharation indiquant notamment: le bénéfice net réalisé pendant cette période; le montant du bénéfice sonmal; l'excédent constituant le bénéfice supplémentaire. Les intéressés peuvent se procurer dans les mairies les formules nécessaires pour l'établissement de leurs déclarations qu'ils doivent adresser au directeur des contributions directes de leur département.

Tout contrbuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans les délais impartis est passible d'une majoration de droits de 10 p. 100.

Les assujettis qui s'abstiennent de souscrire leur déclaration sont, en outre, taxés d'office par

MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE Avantages réunis de Tanin ede la Gélatine

# GÉLOTANIN

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Teleph., FLEURUS 13-07

Adultes : Caphra de Géocogia ; Una bolle or jour de la 1 cachta de 67. 10 prenimdiust, sa militu el a la fla des repea. Nourrissos est Badante Paquete d'Géocogia ; la se totta — Per your de 3 è paquita de 0 ar. 15 livier dou il est ou l'altorat lebitant. PAS D'INTOLÉRANOS.

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉMIQUES
ET BILIARES
CHOLESTÉRINE PURE
ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENO, CAMPURE
AMPOULES - PILULES
LIMITATION of Extendition ,
LABORATORE DE TRÉABRIE
BIO-CHIMIQUE
150, Avonum
de Wageram
v Paris «

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

les commissions départementales chargées de l'assiette de l'impôt et ils ne peuvent ensuite contester cette taxation devant la commission d'appel qu'en apportant toutes les justifications nécessaires pour faire la preuve de leurs bénéfices.

Toutes ces précisions posent bien la question : faut-il,dansl'état actuel de la législation telle qu'on l'interprète, faire une déclaration, même si elle doit être négative, ou faut-il s'abstemir?

Sans doute le droit et l'équité sont d'accord pour nous incliner à conclure dans le sens de la résistance. Je renvoie les lecteurs, pour la raison juridique de cette conclusion, aux trois articles de Paris médical sur cette question. Ni l'intention des l'égislateurs, ni la volonté des rapporteurs, ni l'ensemble du texte voté ne permettent de dire que les médecins soient soumis à la contribution sur les bénéfices de ruerre.

Et il semble blen que si les puissantes organisations médicales existantes avaient pris le soin de faire intervenir des parlementaires par une action directe devant les Chambres, l'interprétaton donnée par le Parlement serait conforme à nos conclusions.

Mais où il paraîtraît que ces groupements n'ont pas agi et n'ont pas voulu agir, ils n'ont sans doute pas vu l'importance de la question au point de vue du secret professionnel, ou bien peut-être ontils été éblouis par ectte idée que les médecins qui avaient fait d'importants bénéfices de guerre ne les intéressaient pas.

Les syndicats médicaux, en tout cas, ne semblent pas avoir compris que le médecin, même mobilisé, même ruiné par la guerre, va être obligé de faire une déclaration négative, par conséquent il devra justifier de l'inexistence de bénéfices de guerre, et cette justification constituera un viol formel du secret médical.

Il est bien entendu que les motifs de décision des syndicats que j'indique ne sont que des hypothèses, car, n'étant en rupport avec aucun d'eux, je n'ai pas connu personnellement leur délibération et je ne rapporte ici que ce qui m'a été dit à cet égard, sans vouloir critiquer une abstention dont j'ignore les causes.

Regrettons donc que cette intervention ne se soit pas produite ou n'ait pas réussi et plaçons-nous devant le fait accompli.

Rechercher l'équité, vouloir défendre le droit, se révolter contre les atteintes portées au secret médical, c'est parfait. Mais est-ce opportun, est-ce pratique ou judicieux?

Si le contribuable ne fait pas de déclaration,

même s'il n'a fait aucun bénéfice de guerre, il est taxé d'office, et nous savons que l'administration ne met aucune bienveillance dans cette appréciation.

Quand cette taxation est excessive on erronée, il peut réclamer, mais il doit alors emprunter la procédure des commissions d'appel et apporter la preuve de l'inexistence de l'excédent de recettes avec toutes les pièces justificatives possibles.

De plus, il subit d'officeune majoration de droits de 10 p. 100.

Par conséquent, eu se refusant à faire toute déclaration, le médecin paraît risquer davantage que s'il fait une déclaration sincère. En effet, cette déclaration, qui peut être négative, à condition qu'elle soit conforme à la vérité, a des chances pour chapper à toute investigation et à tout contrôle.

Le médecin mobilisé qui n'a rien gagné pendaut ciquans ne scra pas géné pour faire sa déclaration, celui qui n'aura fait que des bénéfices normaux et dont la vie n'aura pas été modifiée par lefait de la guerre, n'aura rien à craindre. Seuls, ccux qui ont profité des hostilités pour soigner les malades des autresets ercér une notoriété nouvelle-peuvent craindre de voir leurs livres contrôlés et fouillés: ce sera l'execution.

ce sera l'exception.

En tout cas, entre deux maux il faut choisir le moindre. Il semble aujourd'hui définitivement acquis que le médecin soit soumis à la contribution sur les bénéfices de guerre. Une protestation collective, appuyée par des groupements, pourrait peut-être encore faire revenir les pouvoirs publics au respect du droit, mais les médecins n'ont, personnellement, ni la force ni les moyens de résister à la pression du fisc.

Le mieux est donc de s'incliner et de fournir les déclarations négatives qu'on réclame. On vérir ainsi d'être taxé suivant la fantaisie des commissions départementales, ou évitera les justifications que réclame la commission d'appel, on vértera las urtaxe de 10 p. 100, et enfiu le médecin aura pour lui la conscience d'avoir fait tout ce qu'il était possible de faire pour résister à l'Invitation qui lui a été lancée de violer le secret pofessionnel.

Sur les feuilles fournies gratuitement par la mairie, nous déclarerons qu'ayant été au servcice du pays pendant cinq ans, nous n'avons pas exercé notre profession. Nous aurons aigne rempil la double ambition de l'administration, qui est de gâcher du papier et de faire écrire ce qu'elle sait déjà.

> ADRIEN PEYTEL, Docteur en droit avocat, à la Cour d'appel.

#### NÉCROLOGIE

#### FRANTZ GLÉNARD

Frantz Glénard, qui vient de monrir, conquit très jenne une notoriété dans le monde médical.

Interne des hôpitaux, quand éclata la guerre de 1870, il s'eugagea, fut fait prisonuier, et envoyé à Stettiu. Dans cette ville, il fit la connaissance de Brandt, qui venait de douuer la formule du traitement de la fièvre typhoïde par les baius froids. Il s'enthonsiasma pour la méthode, et, à son retour à Lyon, entreprit une véritable croisade pour en répaudre l'emploi,

Il rencontra dans le corps médical de vives résistances, mais il avait une âme d'apôtre, une énergie iudomptable, une ténacité qu'aucun échec ne rebutait, une conviction, un enthousiasure, qu'il savait communiquer aux plus réservés de ses interlocuteurs. Malgré toutes les oppositious, la méthode de Brandt fut inaugurée dans les hôpitauxi de Lyon, y triompha, et de là se répandit,



L. D. FRANTZ GLÉNARD

grâce aux efforts persévérants de son initiateur, àlParis et dans la France entière.

Ce succès semblait devoir orienter définitivement Glénard verslamédecine interne. Il n'eu fut rieu, et, quand il termina ses études, il hésita beaucoup sur la directiou à donner à son activité.

Fils d'un chimiste-distingué, longtemps directeur de l'Écolede médecine de Lyou, et un des hommes qui contribuèrent le plus à sa transformation en faculté, il cut d'abord la tentation de se consacrer comme son père au laboratoire, et il débuta, dans la carrière scientifique, par un travail de physiologie. Ce fut la démonstration très curieuse, que le sang peut être maiutenu indéfiniment daus un valsscau séparé de l'animal vivant, sans se coaguler, et s'y dessécher tout à fait, saus perdre la propriété de se coaguler, quand on redissout dans l'eau le plasma sec.

Malgré cet heureux début, Glénard ne poursuivit pas ses recherches. Si, comme science, la physiologie lui paraissait passionnante, comme carrière elle ne lui présagent qu'un avenir bien incertain. Il se tourna d'un autre côté il prépara peudant quelque temps le concours de chirurgien des hôpitaux. Il y cût sûrement réussi, s'il n'avait été interroupu dans sou travail par une grave maladie d'es-

Obligé de réduire sou activité, il préféra renoncer à la médeciue, que continuer uue carrière médiocre, et entra dans la finance

Très heureusement le krach de 1882 le ramena dans sa véritable voie. Sa santé s'était un peu rétablie. Il revint à la médecine, ct, encore incapable de reprendre la rude existeuce des coucours, il s'installa à Bourbon-Lancy.

Le théâtre devint vite insuffisaut à son activité sans cesse grandissante. Peu après, il se fixait définitivement à Vichy, et y conquérait rapidement une situation prépondérante. Ses publications se multiplièrent. Ce fut d'abord, en 1885, la description de l'eutéroptose, description anatomique, physiologique, clinique très complète, et à laquelle les recherches poursuivies pendaut plus de trente aus dans le monde entier n'ont presque rien chaugé. C'est à juste titre que Bouveret, dans son beau Traité des maladies de l'estomac, la baptisa « maladie de Glénard », appellation qui fit universellement célèbre le nom du médecin de Vichy.

Plus tard Glénard chercha à démontrer, que toutes les maladies réunies sous le nom de maladies de la nutrition, maladies arthritiques, sont en réalité des maladies du foie, et proposa de les grouper sous le nom d'ensemble d'hépatisme. L'hypothèse était ingénieuse, séduisante, présentée avec un brio, une conviction entraînante, mais discutable. Elle fut discutée, et ne s'imposa pas ; mais au cours des discussions qu'elle provoqua, que de faits intéressants son auteur sut mettre en relief, quelle aboudance de procédés ingénieux il sut imaginer pour sa documentation s. un iologique : procédé du « pouce » pour l'étude du foie, du « glissement » pour la recherche des cordes iutestinales, de «l'afffit» pour la déconverte du rein abaissé, etc.

La plupart de ces travaux ont été réunis en 1800 dans un important volume ; Les ptoses viscérales.

Glénard avait beaucoup d'amis, et s'il eut, eu science, des adversaires qu'il coml attit avec l'ardeur et la convictiou d'un apôtre luttant pour sa foi, il n'eut jamais d'ennemis. Il savait, dans les polémiques les plus vives, ne se jamais départir de sa courtoisie et de sa bonne grace contumière.

Depuis deux ans, l'in atigable travailleur, dout l'activité, la persistante jeunesse faisaient l'étonnement de tous ceux qui le connaissaient, avait perdu son entrain et sa vivacité. L'an dernier, il renonça à venir à Vichy. Il vient de s'éteindre à l'âge de soixante-douze ans, après une belle carrière, dout s'honorent Lyon, sa ville natale, Vichy où s'exerça son activité, et la médecine française toute entière.

Nous adressons à son fils, le Dr Roger Glénard, qui fut à plusieurs reprises notre collaborateur dans ce journal, l'expression de notre bien sympathique condoléance.

G. LINOSSIER.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séances des 7 et 14 mai 1920.

Présontation d'appareil. . . . M. L<sub>e</sub>andowskii présente une ventouse à pompe sans robinet, imaginée par M. de Lestable : l'aspiration peut être graduée à volouté.

Présentation de maiades traités par la thermoradihérapue et la ridjuration. — N. DE KARITACH-IMET rappelle ses deux méthodes de traitement du cancer, la fuiguration, consistant en une exércise restreinte des lesions suive d'étincelage de haute fréquence de la plaie opératoire; la thermoradiothérapie, association de la chaleur aux rayous X, destincé à radioexabiliser les tuments profondes. Il présente un certain nombre de maiades traités par ces méthodes avec succès.

M. DARTIGUES peuse qu'après une période d'engonement considérable, ces méthodes sont tombées dans un discrédit immérité, car on leur a demandé plus qu'elles ne pouvaient donner.

Présentation d'un opéré de courbure nasale du trosiéme degré sans cloatrice. — M. BOURGUET montre par un moulage et une photographie pris avant l'intervention la différence qui existait avec la forme actuelle. L'opéré ne présente pas de cicatrice, le résultat est immédiat et l'opération finit sons auestificie locale.

A propos du diagnostie endoscopique du cancer du rectum et de l'S lilaque. M. R. GAULTIER moutre que si, pour les premiers, le toucher rectal prime tout autre. mode d'investigation, pour les secouds, la rectoscopie est le mode d'examen le plus efficace; dans les deux cas, il facilite le diagnostic par la pratique des biopsies.

L'iodure de diméthyl-diphénylarsinate de mercure et de vanadium dans le traitement de la syphilis. — M. DALI-MIRA rend compte des premiers cessais favorables qu'il a faits de ce corps déconvert par M. Chesmais. Ce corps contient la tridae métallique spécifique du tréponéue; très actif par voie sons-cutante, bieu supporté par voie voincues, il semble der d'une grande efficacité.

Signes ciliniques du cancer de l'œsophage. — M. Guṛsizz, se basant sur plus de 900 cas examinés et strivés à l'œsphagoscope, insistés sur cretains signes ciliniques : indo-lence parfois très longue du début, d'apphagie élective pour le pain et la viande, appétit conservé jusqu'à un stade avancé, petites expectorations sanguinoleutes, fétidité de l'haleiue, cundrit blanc spécial de la base de la laugue. Le diagnostic est parfois difficile avec les sténoses inflammatoires, les pseudo-cancers; il est tranché par l'escophagoscope.

Pathogénie et traitement du pl'd creux antérieur.— M. LANCE montre les différentes affections pouvant donner lien à cette difformité et indique le traitement à suivre avec les modifications qu'il y a apportées.

Rapport sur les accidents dos arsénobenzols. —
M. GASTOV, dans nu long rapport très documenté, étudie successivement les principaux arsénobenzols utijisés, les accidents qu'ils provoquent, leur fréqueuce et leur cravité, leurs causes et leur nathocénie, les movens

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Par le

# "STANNOXYL"

\_\_\_ (DÉPOSÉ) \_\_\_\_

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 14 mai 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, 12 novembre 1918.

Société médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917.

Société de Chirurgie, 27 juin 1917,

The Lancet, 19 et 26 janvier 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917.

Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI: 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

de les éviter, la responsabilité médicale, la technique d'emploi des arsénobenzols.

Cancer restal. La croisade du toucher. Extirpation abdomino-périnéate. — M. VICTOR PAUCHET. — Quatre points sout à considérer: 1º L'importance du toucher rectal; 2º La cure abdomino-périnéale; 3º L'anus continent; 4º Le radium pour les cas inopérables.

1º Le caucer rectal est un bon cancer. S'il est grave, et paree que le premier médecin consulté ne fait pas le toucher rectal. Il est responsable de la plaquart des cas d'inopérabilité. Tout médecin doit faire le toucher rectal chez un malade qui présente le moindre trouble : écoulement sanguin ou .nuqueux. Si le doigt ne sent rien, faire la rectoscopie systématique, même si le malade présente un excellent état écoréal.

2º Exérisa addomino-périnéale. — C'est la seule opénation compléte. Elle comprend : laparotomie; ligature de la mésentérique inférieure : évidement complet du bassin; jucision périnéale avec exérése de toutes les parties molles du périnée. Le tout est eulevé en bloe : rectum, célou pelvien, auus ; souvent utérus, annexes, gauglions et tout le tisau cellulaire du bassin.

3º Anus continent. — Le bout colique fixé à la paroi sera coupé, tordu sur lui-même et passé entre les fibres musculaires du petit oblique pour assurer la continence.

4º Radium. — Dans les eas inopérables, faire uu anus continent et appliquer du radium ou de l'émanation qui, sans donner d'aussi bons résultats que dans le cancer de l'utérus, donnent des survies inespérées.

A propos du traitement du pled creux antérieur. —
M. Baxmant peuse que, dans les ess anteiges, lorsque
la partie antérieure de l'astragale est élargie, et que la
réduction est impossible, le trainent qui hui a donne d'excellents resultats est indiqué : section ou dédoublement
du tendon d'Achille, astragalectomie, section de l'aponevrous plantarier, application consécurive indissensable

d'un appareil plâtré maintenant le pied en talus et s'opposant énergiquement à toute incurvation de la voûte plantaire.

Présentation de radiographies de scapholde du farse.

MM. MOUCHET et ROIDERER, présentent avec quelques détails les radiographies très curieuses de cette dystrophie osseuse du scapholde tarsien qui s'observe chèz des enfants d'une et l'autre sexe, âgés de chip à dix ans. Il semble blen que cette dystrophie consiste, avec ou sans traumatisme, en une fracture par écras-ment du scapholde. Après une courte période d'immobilisation, la guérison est de règle et les radiographies moutrent un scapholde repenant peu à peu son architecture normale.

Thyroitothérapis intinitésimale (à r milligr).—M. Lão-ChUL-Lávia o abetuu les melleurs résultats du traitement thyroitien à la dose de r milligramme dans des eas de migraine, d'astlune, d'angoisse, de poussées rhumatolles, d'urticler, d'accidents angioerimiens, d'instabilité thyroidienne à forme de Basedow. Le traitement agir comme autinerveux, anticongestif, anti anaphylactique.

Dissussionsur le rapport des accidents des arsémobenzols.

—M. LERUEDER. — La très grande majorité des accidents mortels de l'arsémobenzol sont dus à des réactions spécifiques et peuvent être évités en commençant le traitement à dosse faibles. Le traitement doit être mené avec une prudence spéciale chez les malades atténits d'affection cardiaque. Les cas de mortalité subite après l'injection, qui sont tout à fait exceptionnels, se rattachent à des crises nitritioïdes, qui ne sont du reste qu'un cas particulier de la crise hémoclasque de Widal.

M. GOUBRAUmontre, par l'étude de 2 000 observations, combien est rare l'intolérance au traitement par les arsénobenzols. Il insiste sur la mécessité d'atteindre la dose utile forte et s'élève contre les doses faibles répétées : le dauger des traitements insuffisants n'est plus à démontrer.

H. DUCLAUX.





#### REVUE DES REVUES

Index de perméabilité et réactions méningées syphilitiques (B. DUJARDIN, Ann. des mal. vénér., mars 1920) Dujardiu signale l'importance qu'a dans le diagnostic des méningites chroniques syphilitiques, l'index de perméabilité méningée, c'est-à-dire le rapport entre l'intensité de la réaction de Wassermann dans le saug et celle de cette réaction dans le liquide céphalo-rachidien.

Quand les méninges sont normales, elles sont imperméables aux anticorps, quelle que soit la concentration de ceux-ci dans le sang ; quand elles sont enflammées, elles deviennent perméables, et leur degré de perméabilité est en rapport avec l'intensité de l'inflammation. La méthode de dilution permet de mesurer l'intensité de la réaction de Wassermann; mais, dans l'application de cette méthode au dosage des anticorps dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidieu, il faut tenir compte du fait que, si le liquide céphalo-rachidien, pauvre en substances albumiuoïdes, est un milieu presque idéal pour la réaction de Wassermann, cette réaction est entravée dans le sang par la grande concentration des albuminoïdes. On ne peut comparer les résultats dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, que si la réaction du sang est positive avec I centimètre cube d'une dilution supérieure au cinquième.

Dans le tabes pur, la réaction de Wassermann est fréquemment négative dans le sang, par snite du faible taux d'anticorps ; l'index de perméabilité est élevé, et peu ou pas modifiable par le traitement. Tout index plus grand que un dixième, pen ou pas modifié par le traitement et accompagné d'un taux important d'anticorps, doit faire soupçonner une paralysie générale ; dans les mêmes couditions, un index inférieur à un dixième doit éveiller l'idée d'une syphilis cérébro-spinale.

#### L'essence de niaouli (C. NICOLAS, Bull. de la Soc. de Path. exotique, 1920, nº 3).

C. Nicolas a utilisé l'essence de niaouli pure en Nouvelle-Calédonie, où il existe de vastes forêts composées exclusivement de niaoulis (Melaleuca viridiflora). L'essence pure lui a donné de meilleurs résultats que le goménol. Ce dernier produit, qui tire son nom du petit haueau de Gomen, bien que le véritable centre de production soit Bourail, n'est qu'un mélange huileux d'essence de niaouli à des taux variant de 5 à 50 p. 100. L'essence pure n'est caustique ni pour l'épiderme, ni pour les tissus sousjacents; son action est antiseptique, kératoplastique et désodorisante. On l'applique en pansement sur les plaies et les brûlures ; mais, dans ce dernier cas, il convient de a couper, par moitié, d'huile stérilisée. On peut l'employer en instillations dans les trajets fistuleux, les abcès, les bubons suppurés ; en attouchements sur le col utérin, dans les métrites ; en frictions sur la poitrine dans les maladies des organes respiratoires, surtout chez l'enfant. Elle peut aussi remplacer l'huile d'eucalyptus dans le traitement des fièvres éruptives par la méthode de Milne.

LÉGER note, à ce propos, que l'essence de niaouli est efficace dans le traitement de l'ankylostomiase et qu'elle peut remplacer l'esseuce d'eucalyptus dans la composition de la mixture d'Herman. Il fait prendre, en trois fois, dans la matinée, à une heure d'intervalle, une potion composée de : esseuce de niaouli, 8 à 10 grammes : chloreforme, 4 gr. mm.es; huile de ricin, 30 grammes.

L' lcère du jéjunum après gastro-entérostomie

(X. DE: ORE et P. CO.VERT, Rev. de chir., 1020, nº 1). Les auteurs étudient, à propos de cinq observations, l'ulcère peptique du jéjunum consécutif à la gastro-entérostomie. C'est une affection peu commune, qui ne re produit qu'une à deux fois sur cent après l'opération. Les malades sont ordinairement deshommes ayant atteint ou dépassé la quarantaine. L'ulcère jéjunal pur est rare ; pres que toujours l'ulcère est gastro-jéjunal. La gastro entérostomie a été faite par le procédé de von Hacker, pour un ulcère pylorique ou prépylorique avec sténose serrée. Les premiers signes fonctionnels de l'ulcère peptique apparaissent après une guérison maiutenue pendant une période d'un à quatre aus; cette longue période de guérison apparente suffit à différencier l'ulcère peptique des troubles digestifs consécutifs à la gastroentérostomie. Les symptômes de l'ulcère rappellent ceux de l'ulcère du duodénum ; ils se modifient quand l'ulcère envahit les organes voisins. Gosset a décrit : une forme perforante d'emblée, une forme avec péritonite localisée, et une forme avec ouverture dans les autres segments du tube digestif. On peut y ajouter une forme bénigne, justiciable d'un traitement médical, et une forme avec oblitération progressive de la bouche anastomotique. Les faits observés par Delore et Convert se rapprochent de cette dernière forme, dont ils diffèrent par la présence d'un spasme plutôt que d'un rétrécissement vrai de la bouche.

La pathogénie de l'ulcère peptique est encore d'scutée : 1 s uns invoqueut l'hyperacidité du suc gastrique et conseilleut, pour en atténuer les effets, de faire la bouche le plus loin possible du pylore ; d'autres incriminent une faute de technique ou une cause locale telle qu'un fil de soie ou un hématome. Certains procédés opératoires et quelques détails de technique favorisent sans doute la production de l'ulcère peptique, mais celui-ci relève en réalité des mêmes facteurs inconnus que ceux qui président à l'ulcère gastrique. La diathèse ulcéreuse relève d'une infection, et celle-ci est souvent de nature tuberculouse

Au point de vue des résultats éloignés des opérations faites pour ulcère, la résection gastrique est préférable à la simple gastro-entérostomie. L'alcère peptique doit être traité chirurgicalement, par une résection de la bouche anastomotique suivie de la réimplantation de l'anse jéjunale dans l'estomae au niveau de la perte de substance.

1.. B.

#### Emploi d'un éther glycéro-galac lique dans le traitement de la tuberculose.

Le Dr A. Leroy, de Nice, a fait dans le Concours médical du 14 mars dernier, une assez longue étude d'un nouveau médicament employé avec succès dans le traitemeut des maladies des voics respiratoires en général et de la tuberculose pulmonaire en particulier. Il s'agit d'un éther glycéro-gaïacolique, dit résyl, dont la formule chimique est C11II14O4 et qui se présente sous forme de paillettes blanches, d'une saveur amère, solubles dans l'eau, d'un pouvoir antiseptique démoutré, se décomposant lentement dans l'intestin en mettant en liberté

#### REVUE DES REVUES (Suite)

du gaïacol à l'état naissant, gaïaeol rapidement éliminé par les voies pulmonaires et rénales.

On administre le résul par la bonehe ou par la voie · intramuseulaire. Dans les deux eas le médicament est absorbé, décomposé, éliminé de la même façon.

M. Leroy explique l'action thérapeutique du résyl par la diminution sensible de la bronehorrhée suivie de la raréfaction des bacilles tuberculeux, et puis de l'amélioration progressive de l'état général ainsi que des signes stéthoseopiques. Conséquemment, il fant admettre une action élective de l'éther glycéro-gaïacolique à l'égard

Pour les injections sous-cutanées, la dose recommandée consiste dans une solution de 2 centimètres cubes d'une solution contenant 5 centigrammes de résul par centimètre eube. Une injection tous les deux jours.

des lésions pulmono-tubereuleuses.

L'auteur n'a pas vu qu'il y ait des contre-indicationsà l'emploi de ce nouveau médicament par la voie buccale

ou sous-eutanée. Les états fébriles et eongestifs tirent plutôt bénéfice de cette médication. A preuve les quelques observations qui sont eitées et dont trois ont été communiquées au Dr A. Leroy par le Dr Lefèvre, médecin-

ehef du sanatorium de Villepinte.

Les conclusions sont les suivantes : le résyl possède tous les avantages et n'a pas les inconvénients de la créosote et du gaïaeol. Cet éther glycéro-gaïaeoliquemérite true des meilleures places dans la thérapeutique antituberculcuse. On l'administre, soit par la voic buccale : de 5 à 20 centigrammes : soit par injections intra-musculaires à la dose de 10 centigrammes par séries de vingt pigûres suivies d'un repos de quinze à trente jours.

#### NOUVELLES

Inauguration du buste du chimiste Roussin. --- Un comité, placé sous la présidence d'honneur de MM. Guignard, Haller, Moureu, Balland et Béhal, a été eonstitué ponr organiser une manifestation en mémoire du ehimiste Z. Roussin (1827-1894), qui, dès l'année 1861, avait trouvé les matières eolorantes diazoîques. Cette manifestation aura lieu, le dimanche 13 juin, sous la présidence de M. Deschamps, député d'Ille-et-Vilaine. à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Rennes, où sera inauguré le buste du savant pharmacien.

M. Matignon, professeur au Collège de France, exposera l'œuvre de Roussin.

Deuxlème Congrès de pathologie comparée. - On

n'a pas oublié quel succès a obtenu, en 1912, le premier Congrès international de pathologie comparée. Plus de 500 médecins, vétérinaires et botanistes avaient répondu. à l'appel de la France. Nous apprenons que le deuxième-Congrès interntional se réunira à Rome au printemps de l'année 1921, sous la présidence du professeur Perron-

Congrès de physiologie. - Un Congrès de physiologie aura lieu à Paris du 16 au 20 juillet 1920 sous la présidence du professeur Charles Riehet. Une exposition d'appareils et d'instruments sera annexée au Congrès. Les physiologistes des pays alliés et neutres sont priés d'y participer.

AFFECTIONS L'ESTOMAC DASDEDS:E GASTRALGIE

ALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépationes



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires



[XL/adhésion et la\_cotisation\_(35 francs) devront être envoyées le plus tôt possible au trésorier, M. Lucieu Bull, secrétariat du Congrès, Sorbonne, 1, rue Victor-Cousin, Paris. V°.

Société des médecins inspecteurs des écoles. — Le Conseil général de la Scine a accordé, pour l'année 1920, une subvention de 500 francs à la Société des médecins inspecteurs des écoles de Paris et du département de la Scine.

Subvention au laboratoire de bactériologie. — Le Conseil général de la Scine a voté une subvention de 20 000 francs à la Faculté de médecine de Paris, pour l'année 1920, en vue de l'installation et de l'auueaagement du laboratoire de bactériologie (chaire du professeur Bezançon).

Enfants assistés de la Seine. — Sont nommés: à titre provisoire aux fonctions de "médecins du service des Enfants assistés de la Seine: pour la circonscription de Pougues-les-Baux (agence de Nevers), M. Lalu: pour la circonscription de direigny (agence de Nevers), M. Champonier: pour la circonscription de Mollères (agence de Montauban), M. Pouch; pour la circonscription de Lurcy-Lévy (agence de Bourbon-l'Archambault), M. Virmont: pour la circonscription de Moulins-Engilbert aud-ouest (agence de Château-du-Loir, M. Coutaud; pour la circonscription de Moulins-Engilbert), M. Beaufis; pour la circonscription de Moulins-Engilbert nord-est (agence de Moulins-Engilbert), M. Beaufis; pour la circonscription de Moulins-Engilbert nord-est (agence de Moulins-Engilbert nord-est (agence de Moulins-Engilbert), M. Beaufis; pour la circonscription de Moulins-Engilbert nord-est (agence de Moulins-Engilbert), M. Beaufis

Au Congrès angio-beige d'hygiéne. — L'inauguration du Congrès a eu lieu jeudi zo mai au paiais des Académies de Bruxelles, avec la présence du roi Albert, sous la présidence de lord L'everhulme et du vicomte Sandhurst. M. le ministre Reultún a salud les congressistes et paraphrasé la phrase de lord Disraell: « Le premier souci de l'houme d'Etat est le souel de l'hygiène » Les délégués de Grande-Bretagne, de l'Amérique, de Suisse et du Danemark outrépondu, tandis que M. le professeur Léon Bernard parlat au nou de la Prauce.

Le diplôme d'honneur du « Royal Institute of public Health» a été remis à MM. Beco, Franqui, Herman, Jaspar, Malvoz, Max, Putzeys, van Ermeugen et à M<sup>me</sup> la comtesse de Mérode.

Le Congrès poursuit des travaux importants de six sections avec 300 rapports exposés à 700 congressistes.

La tuberculose, la syphilis et les habitations à bou marché reticnnent particulièrement l'attention. M. le professeur Nicolle a fait trois conférences en anglais sur les antigènes et les anticorps.

Les étudants au consoil de la Faculté de miscelne.

Les dunads de la funesse miticale sont, comme on sa it.

l'organe officiel de l'Association corporative des étudiants en médicaine de Paris. Bi cette association est elle-même un vaillant milien qui offre aux étudiants se beaucoup d'avantages matériels et un soutien moral s, comme le bobiftanx, dans son récent et beau traité de Déndo-logie (1) sur lequel nous reviendrons. Donc, cet organe mensuel revient, dans son ununéro d'avril, sur la collaboration éventuelle des étudiants aux travaux du conseil de la Faculté, on exprimant certains desiderat, un conseil de la Faculté, on exprimant certains desiderat, un conseil de la Faculté, on exprimant certains desiderat, un conseil de la Faculté, on exprimant certains desiderat, un conseil de la Faculté, on exprimant certains desiderations.

Le système ne pourra donner son piela rendement, est-il cetti, que si les éturitants sont effectivement appaisé, et san a arrière-pensée de la part de leurs maitres, à collaborer aux turauux du Consell. Pour cela, il sen nécessaire que les étudiants solent tenus au courant et avertis à l'avance des ordres di Jour de l'assemblée. Ils pouront ainsi étudier à temps les questions proposées et, al besoin est, consulter leurs mandants afin d'are recevoir toutes indications utiles.

Cette transformation de la Faculté eu maison de verre aurait pour effet de supprimer un grand nombre de faits relevant un peu de la diplomatie secrète.

Il sera nécessaire, par ailleurs, que les étudiants délégués alent la liberté de soumettre au Conseil les vœux émis par les assemblées d'étudiants, lorsque ces vœux seront l'expression de revendications d'ordre général et d'intérêt commun. Il faudra, su un mot, qu'ils puissent toujoure et sans entrave morale remplir leur rôle de porte-parole.

Il sera désirable que le Conseil s'adresse de temps à autre aux délégués et leur demande un court rapport sur certaines questions à l'ordre du jour.

Les délégués devront avoir la liberté d'exposer toutes

(1) Déontologie et jurisprudence médicale, par LE GEN-DRE et II. RIBADEAU-DUMAS (t. I du Traité de pathologie médicale, par MM. E. SERGENT, L. RIBADEAU-DUMAS et L. BABONNEIX, 1920.

### SANATORIUM D'ENVAL

PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON

(UN DES PLUS BEAUX SITES D'AUVERGNE)

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE

GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM

loleanes ou propositions émanant d'étudiants en métecine de telle ou telle cutigorie, réunis en assemblée pour délibérer de leurs intérés; la liberté d'en appeler aux étudiants et aux groupements professionnels, au sujet des matières discutées aux conseil. Hord ece sedux cus, possibilité de présenter des observations, soit sur leur demande, soit après y avoir été autorisés

18t les Annales, en invoquant l'exemple de l'université américaine de Vale, expriment le voeu que les étudiants en médecine aient voix consultative au Conseil de la l'aculté, s mais voix consultative rendue utile et efficiente par la sanction du droit à la réponse s.

Pour remédier à l'encombrement des maternités de Parls. — Le Conseil municipal a voté la délibération

vivante :

Un crédit provisionnel de 100 000 francs est mis à la disposition de M. le Directeur de l'Assistance publique

pour permettre dès maintenant .

a. De porter de 50 à 70 francs l'indemnité des sagesfemmes des bureaux de bienfaisance pour chaque accouchement fait par elles à domicile;

b. D'allouer à toute femune accouchant chez elle au titre de l'assistance à domicile un secours exceptionnel de so francs:

c. De prévoir une indemnité movenne de 20 francs

pour chaque visite que les urédecins des bureaux de bienfaisance seraient appelés à faire auprès des accouchées à domicile

Natalité comparée. — L'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française a relevé les pertes subles par la Frauce dans sa population civile, pendant la guerre, et celles subles par la Prusse dans les mêmes circonstances.

Voici la comparaison : du 1º juillet 1914 au 30 juin 1915, non compris les morts aux armées, la population de la France non envahle (33 millions d'habitants) a diminué de 1973 000 habitants, celle de la Prusse (42 millions d'habitants). Il résulte du détail des descriptions de 1981 de

Assurances sociaies. — En Belgique, en attendant la législation définitive, le ministère du Travail preud trutes les dispositions utiles. Les mutualistes reçoivent d'importants subsides pour l'organisation du service métical et phurmaceutique. Ce dernier est réglé par des camaissions provinciales comprenant les représentants du Gouvernement et des délègués en nombre égal des mutualités reconnues d'une part, des unions médicales et pharmaceutiques reconnues d'une part, des unions médicales et pharmaceutiques reconnues d'une part,

Le principe est le libre choix du médecin et la tari-



### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons: vial., 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

fication équitable du service qui sera dans la majeure partie du pays le paiement à l'avis et à la visite. Les conflits seront réglés par une commission médicomutualiste supérieure.

Osmité d'hygiène mentale. — Il est institué au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance de la Prévoques sociales un Comité d'hygiène mentale chargé d'étudier, au point de vue technique, toutes les questions relevant de l'hygiène mentale, de la psychiatrie et de la psychophysiologie appliquées aux diverses activités sociales Dans ce douation. Il poursaivra la mise au point des méthodes, coordonnera les efforts, suscitera et encouragen les initiatives, proposera les moyens de réalisation, propagera, les notions et conseils utiles. Notamment, il recherchera les moyens médieaux et acoleux les plus efficaces d'organiser la prophylaxie et le traitement des troubles mentaux.

Ce comité, qui devra eu outre examiner les divers moyens de sélection sociale d'après les aptitudes, notamment des écoliers et des travailleurs chargés d'un service intéressaut la sécurité publique, est composé de :

MM. Dron, sénateur du Nord, président ; le directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques : le chef du service des aliénés de la préfecture de la Seine : le président et le rapporteur de la troisième commission du Conseil général de la Seine ; 4 membres élus par la Société médicale des asiles de la Seine ; 3 membres élus par la Société amicale des médecins des asiles publics. d'aliénés ; de MM. André Broca, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris ; Brunet, conseiller municipal de Paris ; Le Chatelier, professeur à la Faculté des sciences de Paris; Doizy, député; Georges Dumas, médecin-chef de l'hospice Sainte-Aune ; Dupré, professear à la Facalté de médecine; Imbart, profa seur à la Paculté de m decine; Pierre Janet, professeur au Collège de France; Klippel, médecin de l'hôpital Tenou; Langlois, Roussy, professeurs agrégés à la Faculté de médecine de Paris ; Lapicque, professeur à la Faculté des sciences; Legendre, préparateur de physiologie au Muséum national ; Mignot, médecin-chef de la maison de santé de Saint-Maurice ; Papillault, professeur à l'Ecole d'anthropologie ; Pieron, directeur de laboratoire à l'Ecole des Hautes-Etudes; Roubinovitch, médecin de l'hôpital de Bicêtre ; Seglas, médecin de la Salpêtrière ; Sellier, conseiller général de la Seine ; Toulouse, médecin-chef de l'asile de Villejuif.

Médoches de colonisation et soins grautis. — A lir les critiques dont l'organisation de la médocine de colonisation continue d'être l'objet (Voy. Le Caducde, 15 fév. 1920), on n'aperçoit pas les suites heureuses du décret du 6 décembre 1923 portant réorganisation du service des médecins de colonisation. Non seulement en Algérie, mais au Congo, et l'on peut dire partout oil 19 a des médecins de colonisation, ceux-cl se trouvent dans des conditions iumánissibles et archafuque se dépendance vis-à-vis de l'autorité territoriale locale, fût-elle la moins élevée ».

Mais c'est un autre point de vue qui nous retient ici. On a pu voir en effet, dans l'Officiel, que par décret du 9 février dernier:

• ART. 10. — Ont également droit aux secours médicaux gratuits pour eux et leurs ascendants et descendants à leur charge et résidant avec eux, les agents des administrations publiques dont le traitement ue dépasse pas 4 000 francs et qui n'ont pas d'autres ressources.

« La liste de ces agents sera dressée annuellement par la commissiou et sera susceptible de revision dans les mêmes conditions que la liste des indigents, le sonspréfet pouvant toujours rétablir d'office sur la liste les agents indiment exclus ou ouis. »

Association médicale mutuelle du département de la Seine. — I/Association médicale mutuelle du département de la Seine, fondée par le D' Gallet-Lagoguey, en 1886, a pour but, on le sait, d'allouer une indemnité pécunitire aux membrés del Association placés, par la maladie, dans l'impossibilité absolue d'exercer leur profession, soit temporairement, soit d'une façon permanente

L'Association compte actuellement 755 adhérents. Elle a distribué depuis 1886 des indemuités se montant à la somme de 1 680 320 francs. Pendant la guerre elle a vené aux blessés et malades mobilisés 322 540 francs. Son capital réservé se monte à 953 360 fr. 35. Ces chiffres indiquent suffasamment l'intérêt qu'il y a pour les jeunes médecins s'ustallant à Paris et dans le département de la Seine à donner leur adhésion à cette œuvre de prévoyance.

Ils trouveront tous les renseignements utiles au siège administratif, 116, rue de Rambuteau, à Paris.

Avis aux fabricants de spécialités. — Le Dr Lacroix, à Trois-Pistoles (comté de Junisconata, province de Quebec, Canada), désire recevoir des échantillons des principales spécialités pharmaceutiques françaises parce qu'il aurait le désir « de pousser les remédes français ».

Médailles de la reconnaissance française. — Médailles de vermeil. — Mue le Dr Finley (Amérique), M. le colonel médecin Margaria (armée italieune); M. le Dr Wyatt, directeur médical à la commission Rockfeller; Mue le Dr Fairbanks, chirurgien de l'hôpital des Dames américaines de Luzanev.

Médailles d'argent. - MM, les Dre de Amallo, Barbaro Saldana; Ricardo Murillo, Lluesma Garcia, Enrique-Ostai, Gonzales Deletto, Ortiz de Villajos, Roca Plaza, Villaplano Gonzalez (armée espagnole) ; William Martin , Rivet, Thurston (de nationalité britannique); Papales, de Stephania. Trovanelli (de nationalité italienne); Mme le Dr Chills et MM. les Drs Klotz (de nationalité américaine), Spelkens et van Dessel (de nationalité belge); MM. les Drs Olivier (de Paris), Pochon (de Paris), Vincent (François) (de Lyon); Maurice Cazin, André Chantemesse, Georges Laurens (de Paris); Mmes les Drs Bentley, Doherty et Evans (de Luzancy); Fraser, de l'hôpital des Dames américaines de la Ferté-Milon ; Kagan, de nationalité russe ; Lapham, de nationalité américaine; Maclachlan, de natio alité américaine, directeur de l'hôpital de Luzancy; M. le Dr Mah ný, de nationalité britannique ; Mme le Dr Manwaring, de nationalité américaine ; M. le Dr Stockis, de nationalité belge, médecin-chef des ambulances de la Croix-Rouge de Liége : MM, les Dra Marchenav (à Rochefort), Mouin (àNeuilly-sur-Seine), Poucel (à Marseille), Thoumire (à Paris); MM. les Dre Paul Bisch (de Grenoble); Gross, doyen de la Faculté de Nancy ; Charles Monod, chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris; de la Nièce

(de Paris) ; M<sup>tte</sup> Vasseur, docteur en médecine à Paris ; M. Welling (de Rouen).

Médailles de bronze. - MM. les Drs Basili. Cavalli. Ciardi, Dalla Pavera, Gatti, Minerbi, Missone, Passalacqua, Gilbert de Wincke (de nationalité italienne), Burnotte, Deblon (de nationalité belge), Samuels (de nationalité britannique), French, Mme le Dr Nevin et MM, les Drs Thorndike (de nationalité américaine), Martinez-Leanes (de nationalité argentine), Peter( de nationalité suisse), Baribault (de nationalité américaine) Mate Arnold (Henry), docteur en médecine (de nationalité britannique), M. Shakespeare (cap. du R. A. M. C.); MM. les Drs Bony (de Gennevilliers), Chappet (de Lyon), Fernandez de Armenteros (de Paris), Laborde (de Mugron), Nicolas (de Marseille), Perreau (de Saumur), Robin (de Lyon), Béhier (de Saint-Malo), Dubreuil-Chambardel (de Tours), Halmagrand (d'Orléans), Pruvost (Emile-Pierre) (de Paris), Rachet (de Honfleur), Thomas (du Raincy), Violet (Jean-Marie-Louis) (de Pau); Mme le Dr Mercelis (de nationalité américaine), Sachnine (de nationalité russe), médecin-chef des hôpitaux 276 et 224 ; MM, les Drs Bucquoy (médecin des hópitaux de Paris), Chevalier (à Bordeaux), Comar (à Paris), Demons (à Bordeaux), de la Tour de Saint-Igest (à Paris); Charroppin (de Toulon); Dessevre (de Saint-Laurent-les-Mâcon); Gamel (de Marseille); Gallois (de Lille); Gonnet (de Lyon); Guidon (de Ligny-en-Barrois); Ladmiral (d'Etiolles) Laversin (de Lillers); Loison (de Lyon); Masbrenier (Adolphe-Lucien) (de Mclun); Mme Nageotte-Wilboulchewitch, docteur en médecine (de Paris); MM. 1:s Drs Ozanon (de Rougeon); Tourtelot (de Royan); Yver (de Flers).

Association mutuelle des infirmières de la Croix-Rouge française. - En 1909, la Société de secours aux blessés militaires avait fondé pour ses infirmières une association mutuelle, laquelle fut enregistrée comme société et approuvée en septembre 1913.

Une conséquence de la grande guerre aura été l'extenslon de cette association mutuelle d'infirmières aux deux autres sociétés de la Croix-Rouge française : l'Association des dames françaises, l'Union des femmes de France.

C'est de cette union décidée en juillet dernier, qu'est née et que fonctionne depuis lors l'Association mutuelle des infirmières de la Croix-Rouge française, association qui s'étend en province où chaque ville, chaque dispensaireécole peut devenir le centre d'une section.

L'association, qui a pris la forme mutualiste, a pour but t « de grouper les infirmières, de maintenir entre elles les liens de camaraderie et de solidarité, de leur faire connaître les œuvres où elles pourraient être utiles, de les tenir au courant, par des réunions et des conférences. de ce qui peut les intéresser professionnellement, enfin de venir en aide, par des indemnités de maladie ou des allocations d'invalidité, à celles que la maladie ou l'âge peuvent mettre dans une situation précaire »,

« Elle groupe les infirmières dans un grand esprit chrétien, dans une union égale et véritable, chacune apportant au fonds commun sa part matérielle ou morale. chacune y trouvant aussi un soutien affectueux et, en cas de besoin, une aide pécuniaire à laquelle elle aura droit dans les limites fixées par les statuts.

Les membres participants, lesquels out droit seuls aux indemnités de maladie et aux allocations d'invalidité accordées par l'Association, paient une cotisation annuelle

# Comprimés dosés à 0<sup>sr.</sup>50 d'haxaméthylène-tétramine chimiquement purs

ANTISEPTIQUE IDÉAL

### des Voies liaires et Urinaires

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

\$ & 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau freide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

de 8 francs, ou la somme une fois payée de 100 francs.

Les membres honoraires et les membres bien/aiteurs paient respectivement une cotisation annuelle de 10 francs ou de 30 francs au minimum, ou bien la somme une fois payée de 150 ou 300 francs.

Toutes les infirmières des trols sociétés sont invitées à faire partie de la nouvelle association. Les demandes d'adhésion sont à adresser :

1º Pour la Société de secours aux blessés militaires : à Mile Fidière des Prinveaux ou à Mile de Caters, 98, boulevard Auguste-Blanqui, Paris (134) :

2º Pour l'Association des Dames françaises : à M11º Briel, 12, Yue Gaillon:

3º Pour l'Union des Femmes de France : à Mile Raoul, 16, rue de Thann.

Le prix des mariages indigènes au Sénégal. --- Un conseil des notables indigènes de la ville de Rufisque a renouvelé, le 7 avril 1919, la convention suivante, régiant les dots et frais de mariages :

Pour une jeune fille, 350 francs ; pour une vieille fille, 250 francs; frais de matiage pour une jeune fille, 75 francs ; pour une vieille fille, 50 francs ; espèces pour nourriture, 25 france.

Lorsque la mariée part de chez ses parents pour aller cohabiter avec son mari, on doit lui donner : 1º 40 francs ; 2º pendant trois jours, 30 kilos de mil et o francs en espèces, soit ro kilos de mil et 3 francs par jour.

Celui qui enfreindra cette convention seta passible d'une amende de 50 francs. S'il refuse de payer, il sera mis en prison jusqu'à paiement de ladite amende. (Annales coloniales.)

L'exercice de la pharmacie en Indo-Chine. -- La pharmacie est actuellement exercée en Indo-Chine par des pharmaciens universitaires européens, par des pharmaciena chinois ou indo-chinois; elle le sera, prochainement, par des pharmaciens indigênes diplômés de l'École de médecine et de pharmacie indigène de l'IndoChine. En prévision de ce nouvel état de choses, un décret du 29 julliet vient de régler l'exercice de la pharmacle dans cette colonie, en tenant compte des coutumes locales, de la thérapeutlque européenne, de l'hygiène publique et des lois relatives à la pharmacie.

Un autre décret, portant la date du 30 juillet et remplaçant celui du 20 juin 1915, a réglementé l'importation. le commerce, la détention et l'emploi des substances vénéneuses en Indo-Chine

Inauguration du monument d'Emile Reymond, - Enl'absence du Président de la République, victime d'un accident qui n'aura heureusement pas de suites sérieuses, M. Steeg, ministre de l'Iutérieur, a procédé lundi à Montbrison à l'inauguration du monument élevé à la mémoire des soldats morts pour la patrie, et en particulier à la mémoire du Dr Rimile Reymond, chirurgien de la maison départementale de Nanterre, sénateur de la Loire, pilote aviateur, mort pour la France en 1914. Après le général de Lacroix, le maire de Montbrison, le professeur Hartmann et le sénateur Jenouvrier, M. Steeg prit la parole à son tour pour lire le discours de M. Deschancl, qui a tracé un beau portrait de notre regretté confrère et a rappelé en termes émouvants sa fin héroïque,

Blessé à mort au cours d'une recounaissance aérieune, Reymond tomba entre les lignes françaises et euncuries, Dégagé par une patrouille, agonisaut, il rassembla ses dernières forces pour « rendre compte » de sa mission, et il s'éteiguit.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le professeur GILBERT et M. le professeur agrégé VILLARET, avec le concours de MM. les Drs H. Bi NARD, CHABROL, DAUSSET, PAUL DESCOMPS, DEVAL, DUFGURMENTEL, DUMONT, DURBY, GUILLEMINOT, HERSCHER, LARDENNOIS, LIPP-MAN, MOUTIER, SAINT-GIRONS, feront un cours de perfectionnement consacré aux notions récentes sur les maladies du tube digestif, du 10 au 24 juillet.

10 L'exploration (examen clinique, chimisme gastrique,



SI VOUS VOULEZ de bonnes

plats cuisinés tout prêts et d'excellents vins vieux en bouteilles de crus renommés, garantis d'authenticité, faites vos achats aux Établissements Saint-Michel.

L.G. SOUBIRAN, à Bordeaux.



Ch. LOREAU 3 has Rue Abel PARIS XII . Telep Rocal 85.

PPOSITOIR

coprologie, radiologie, œsophagoscopie, rectoscopie), par MM. Villaret, Dcval, Guilleminot, Dufourmentel et Moutier.

- 2º Les simptômes (faim, douleur, aérophagie, sténose, pylorique, hématémèses, perforations gastro-intesti, nales, processus morbides hépatiques, constipation)par MM. Moutier, Chabrol, Descomps, Villarct, Saint-Girons, Bénard.
- 3º Les maladies (cancer, ptoses, ulcus, gastrites, dyspensics, dysenteries, appendicite, colites, tuberculose intestinale), par MM, Villaret, Moutier, Herscher, Dumont. Descomps.
- 4º Les traitements (thérapeutique chirurgicale, thérapeutique par les agents physiques, thérapeutique médicale, régimes, thérapeutique hydro-minérale), par
- MM. Lardennois, Guilleminot, Durey, Dausset, Lippmann, Cet enseignement commencera le samedi 10 juillet, à o heures, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Trousseau). Il aura lieu tous les jours, le matin à 9 heures, l'après-midi à 14 h. 30 et 17 h. 30.
- Les élèves seront exercés individuellement. Des sommaires détaillés résumant chaque lecon seront distribués aux álèves.

Un voyage d'études sera organisé les 14, 15 et 16 juillet, à Vichy et aux stations d'Auvergne. Ce voyage sera absolument gratuit. S'inscrire à l'avance auprès de M. le Dr Paul Descomps, à la clinique médicale de 1'Hôtel-Dieu.

Un certificat sera délivré aux élèves à la fin du cours. Le droit de laboratoire à verser est de 150 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers et les étudiants immatriculés à la Faculté, inscrits spécialement à ce cours. Les bulletins de versement relatifs à ce cours sont délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet 3) les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. (Professeur : M. JEANSELME). - Cours des médecins de l'hôpital Saint-Louis. - Le mardi 18 mai 1920, commencera un cours de dermatologie et syphiligraphie fait par MM. Thibierge, Darier, Jeanselme, Hudelo, Milian et par M. Sabouraud, chef du laboratoire municipal.

Ce cours durera deux mois. Il aura lieu à l'amphithéâtre de la clinique, hôpital Saint-Louis, salle Henri-IV.

Horaire des cours. - Lundi, 9 h. 15, M. Sabouraud ; 10 h. 30, M. Hudelo, - Mardi, o h. 15, M. Icanseline: 10 h. 30. M. Darier. - Mercredi, 9 h. 15, M. Thibierge; 10 h. 30, M. Milian. - Jeudi, 9 h. 15, M. Sabouraud; 10 h. 30, M. Milian. - Vendredi, 9 h. 15, M. Hudelo; 10 h. 30, M. Jeansclme. - Samedi, 9 h. 15, M. Thibierge; 10 h. 30. M. Darier.

M. le Dr Gougerot, professcur agrégé, fera tous les dimanches, à 10 heures, des lecons sur les mycoscs. MÉMENTO DU MÉDECIN

- 5 JUIN. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu
- M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique. 5 Juin. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD, à 10 heures : Leçon clinique.
- 6 Juin. Paris. Asile Sainte-Anne, à 10 k. 30. M. le Dr Laignel-Lavastine : Epilepsie et anxiété.
- 6 Juin. Chartres. Concours pour deux places de médecius des dispensaires antituberculeux.
- 7 Juin. Paris. Faculté de médecine, 17 heures M. le D' VILLARET : Le foie syphilitique.
- 7 Juin. Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30, M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Vagabondage et attentats aux
- 7 Juin. Marseille, Concours de médecin des hôpitaux de Marseille.
- 9 Juin. Montpellier. Dernier délai pour la candidature à la chaire de pharmacie de la faculté de Mont-
- 9 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT : Présentation de malades. Notions de thérapeutique.
- 9 Juin. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). M. le Dr GRIVOT, à 10 heures ; Paralysies faciales otitiques.
- 9 IUIN. Paris. Faculté de médecine, 17 heures. M. le Dr VILLARET : Le foie tuberculeux.

9 JUIN. - Bordeaux. Dernier délai d'inscription pour les concours de chef de clinique ophtalmologique et chef

### **Todéine** montagu

OUTTES (E = 0,01) SIROP (0.04) PILULES (0,01)

EMPHYSÈME

48, Soffered de Port-Royal, PARIS

### **FOMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine

AMPORT.RE 0.00 rd de Pert-Royal, PARIS.

DU D' MIRADEL

Assainit les Eaux devellisées & de une excellente Eau Minérale. Active la digestion si Libère l'Intestin. Elimine acide urique & Toplines. Office Entral d'Dygiène, 4 Rue Boulle -PARIS am -4

LIFTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

PRODUITS DE REGIME HEUDEBERT Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes ouits de céréales Légumes décortiques

de clinique d'accouchements à la Paculté de Bordeaux.

- 11 Juin. Paris. Faculté de médecine, 17 heures. M. le Dr VILLARET : Les kystes hydatiques du foie.
- 13 Juin. Paris. Asile Saiute-Anue, 10 h. 30. M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Démences des épileptiques.
- 13 JUIN. Rennes. Inauguration du buste du chimiste Roussin à l'Ilcole de médecine de Rennes.
- 14 Juin. Marseille. Concours de chirurgien des hôpitaux de Marseille.
- 14 Juin. Marseille. Clôture du registre d'inscription pour l'internat des hôpitaux de Marseille.
- 14 Juin. Paris. Ouverture du concours d'otorhino-la ryngologiste des hôpitaux de Paris.
- 14 JUIN. Paris. Ouverture à la préfecture de la Seine d'un concours pour trois places de médecin en chef
- dans les asiles d'aliénés de la Seiue. 14 Juin. - Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30. M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Les troubles psychiques dans
- les accidents du travail. 14 JUIN. - Bordeaux. Concours pour les places de
- chef de clinique ophtalmologique et de chef de clinique d'accouchements à la Faculté de Rordeaux

- 15 Juin. -- Paris. Concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux.
- 15 Juin. -- Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de la médaille d'or de l'internat des hôpitaux de Bordeaux.
- 16 Juin. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), 10 heures. M. le Dr Cl. VINCENT; Sémiologie du vertige voltaïque.
- 16 Juin. Bordeaux, Deruier délai d'inscriptiou pour les concours de chef de clinique médicale et de chef de clinique gynécologique à la Faculté de Bordeaux.
- 18 Juin. Paris. Ouverture des leçons d'ophtal mologie pratique de M. le Dr Poulard à l'hôpital Necker. à 2 h. 30.
- 21 Juin. Bordeaux. Concours your deux places de chef de clinique médicale et une place de chef de clinique gynécologique à la Faculté de Bordeaux.
- 28 Juin. Rouen, Concours de chirurgien des hôpitaux de Rouen.
- 28 Juin. Marseille. Concours de l'internat des hôpitaux de Marseille.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Technique microbiologique et sérothérapie, par BESSON. 1920, 7º édit. en 3 vol. : t. I. Technique génévale, 1. vol. in-8 de 320 p., et fig.; 18 Tr. (I.-B. Baillière et fils. Paris).

Comme bien d'autres sciences, la baetériologie a subi des modifications importantes à la faveur des faits et des recherches nouvelles faites pendant la guerre. Aussi, la septième édition du livre de technique microbiologique et sérothérapique de M. Besson paraît au moment opportun pour la mise au point des données récemment acquises.

On trouvera dans le premier volume, qui vient de voir

le jour, l'exposé méthodique de tous les procédés techniques utilisés en bactériologie, avec tous les perfectionnements que la pratique a fait acquérir depuis plusieurs années.

Le plan de l'ouvrage est le même que celui des éditions précédentes. L'auteur y a fait cependant de notables additious; des pages iutéressantes syuthétisent avec la plus grande clarté l'état actuel de nos conuaissances sur la morphologie et la biologie des bactéries ; elles constituent un chapitre important qui met en évidence une foule de données que tout bactériologiste doit counaître, et plus particulièrement des renseignements de la plus haute utilité concernaut la chimie biologique adaptée

# HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE - 159, Av. de Wegrem, PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES (Suite)

à l'étude des microbes : on sait, en effet, la place qu'elle prend maintenant dans les expertises journalières qu'ou réclame des laboratoires dans l'application de la bactétlologie à la clinique.

Il faut être aussi reconnaissant à M. Besson d'avoir consacré un chapitre spécial à la description soiguée des procédés de coloration émanant de la méthode classique de Romanowski. Voilà une étude d'ensemble qui aidera beaucoup à la compréhension des colorations utilisées en parasitologie, et où l'ou peut puiser des notions générales, mais aussi d'ordre pratique, qui faciliteront considérablement l'étude des protozoaires.

Ce premier volume est donc le bleuvenu à tous les égards; la façon dont il est conçu fait bien augurer d'autre part de l'intérêt que comportera le deuxième qui sera consacré alors à la technique spéciale où l'on attend avec impatience l'exposé des méthodes adaptées à l'étude et à l'identification de chaque microbe en particulier. Il n'est pas douteux que cette septième édition, aura le même succès que ses ainées.

Traité de l'immunité dans les maladies infectieuses, par Jules Bordet, 1920, 1 vol. in-8, : 40 fr. (Masson et Cie, éditeurs, à Paris).

L'apparition du livre de Metchnikoff avait été un événement. Le Traité de l'immnuité de J. Bordet en est un autre non moins important. Dans l'intervalle qui les sépare, les travaux qui concernent ce sujet passionnant au premier chef, puisqu'il domine toute la pathologie des infections, en mettant en évidence le conflit entre l'organisme et le microbe, en expliquant la guérison et la mort, ces travaux, dis-ie, ont été nombreux, les discussions fréquentes, ayant entraîne des interprétations variées. Une mise au point s'imposait. J. Bordet nous l'apporte aujourd'hui ; nul n'était plus qualifié que lui pour entreprendre cette œuvre considérable, puisqu'il avait contribué autrefois à faire counaître les réactions qui portent actuellement son nom, et que la plus grande partie de son existence scientifique a été consacrée à l'étude des problèmes captivants qu'il expose aujourd'hui. Aussi, ce livre n'est-il pas une simple condensation des données acquises sur ce sujet ; il y apporte sa note originale et ses conceptions personnelles en discutant les opinions des savants qui se sont adonnés à la même Atude.

Après un aperçu général où il étudie les propriétés

unicrobiennes qui entrent en jeu dans l'infection, la pénétration des microbes, l'extension de l'infection, puis l'immunité naturelle, c'est-à-dire la résistance naturelle aux microbes et aux poisons, ses causes d'affaiblissement et eufin l'immunité acquise sous toutes ses formes, il entre plus avant dans le détail.

Avec une minutie et une clarté remarquables, il aborde alors le mécanisme intime de cette immunité : il consacredes pages passionnantes d'intérêt et qui forcent la lecture sur l'immunité cellulaire, en envisageant consécutivement la digestion intracellulaire, la résorption, en un mot la phagocytose, le conflit qui se déroule entre le microbe et le phagocyte et les conséquences qui en dérivent directement.

Le chapitre sur l'immunité humorale est particulièrement captivant ; il étudie à tour de rôle les propriétés principales des sérums dans leurs fonctions antitoxique. agglutinante, bactériolytique, hémolytique, précipitante, cytotoxique, etc.

Quelles belles pages il nous accorde encore sur l'alexine. les antigènes, les anticorps dans leurs rapports avec leur constitution unicroblenne, mais aussi chimique, sausoblier leur spécificité! L'anaphylaxie reutre eucore dans cette étude ; il la traite tout d'abord à un point de vuetrès général, puis passe aux applications des recherchesscientifiques pures à l'analyse et à la synthèse de ce phénomène observé en pathologie.

Il termine en fin par une vue d'ensemble sur la réaction générale de l'organisme et sur l'immunité dans les diverses infections microbiennes.

Le lecteur se rendra facilement compte de l'énormitédu labeur qui se trouve à la base de cette œuvre magistrale. Ce qui l'attirera surtout, c'est le désir évident dela découverte de la vérité que l'ou rencontre à chaque pas, au milien des interprétations les plus diverses qu'il essaie d'harmoniser avec les résultats de l'expérimentation et de l'observation, sans oublier de poser les problèmes qui restent encore à résoudre, et d'ouvrir ainsi la porte à de nouvelles découvertes destinées à combler les lacunes que l'auteur, loin de dissimuler, souligne au contraire d'une façon particulière.

Utuvre magistrale, je le répète, bactériologique, physiologique, biochimique, théorique et pratique, dont le retentissement sera vraiment mondial.

DOPTER.



# GRIPPE. ETATS FI

Rééducation Physiologique de l'Intestin CACHETS de SANTE de L. PACHAUT

centigr, d'extrait de belladone. CONSTIPATION, MIGRAINES, VERTIGES

Dose : i à 4 par jour.

de L. PACHAUT, 130, Boult Haussmann, PARIS

#### LIBRES PROPOS

#### LE CONCOURS DE L'EXTERNAT

Il vient d'y avoir, coup sur coup, deux concents pour la nomination d'externes des hôpitaux. For Tetalcertes une question classique, vaste, intéresfesseurs et étudiants sont d'accord pour eu trouver, sante Elle fut accueillie comme une catastrophe, La l'organisation défectueuse.

Les étudiants, disent les premiers, à pelue entrés à la Faculté, n'ont qu'une pensée en tête : être exterues. Vite ils s'inscrivent à une conférence, et apprennent par cœur des « questions ». Travail livresque, impersonnel, utilisant la mémoire plus que l'intelligence, et auquel sont sacrifiés cours, travaux pratiques, hôpital même, bref, tout ce qui est la base même de l'enseignement.

A quoi les étudiants répondent :

On n'apprend rien à l'hôpital, si on y est simple stagiaire. Être externe est indispensable, pour qui vent s'instruire en clinique, et nous devons tout sacrifier à le devenir. Ce n'est pas notre faute, si les cours et les travaux pratiques de l'école ne nous sont à eet égard d'aucune utilité, et si nous devons en sacrifier la fréquentation à une nécessité plus impérieuse.

Les professeurs ont raison. Les élèves n'ont pas tort

Oue faudrait-il pour les mettre d'accord? Deux réformes, qui sont, en partie du moins, réalisables.

1º Supprimer l'obligation pour les eandidats d'apprendre les questions par cœur ; 20 Par une entente entre l'Assistance publique

et la l'aculté, arriver à ce que l'enseignement de celle-ci soit la meilleure préparation aux concours

1º Le concours est organisé de telle manière, que senl le candidat qui sait sa question par cœur peut avoir une bonne note.

On ne lui accorde en effet que cinq minutes de réflexion (quatre en réalité) avant l'exposé publie. Il serait de toute impossibilité au plus instruit des membres du jury de grouper, en ce court laps de temps, les éléments de sa leçon, de bâtir un plan, de choisir les faits à retenir, ceux à laisser de côté, dans un sujet parfois exagérément vaste. Seul le candidat qui n'a qu'à retrouver dans un coin de sa mémoire une question toute faite peut se tirer d'affaire.

Le jury accepte cette nécessité, et, par tradition, la rend plus impérieuse encore, en limitant son choix à un certain nombre de questions consacrées par l'usage, et qu'il libelle toujours strictement de la même manière, pour ne pas risquer de déranger l'architecture des leçons rédigées par les chefs de conférence, et apprises par eœur par les candidats.

Si, par hasard, il se hasarde à créer une tradition nouvelle, en proposant un sujet, auquel les jurys précédents n'ont pas songé, c'est un désastre potables candidats. Cette année on a tiré de l'urne

les Néphrites chroniques et leurs complications. plusert des candidats ne trouvèrent pas à parler id nimutes! Si on leur eût proposé « le lavement». eussent été tous brillants, car le lavement est dans le programme !

Il y aurait un remède, et un remède assez simple. Ce serait de donner aux candidats une demi-heure de réflexion. Cette réforme n'augmenterait en rien la tâche du jury. Il suffirait d'organiser des locaux, pour que plusieurs étudiants puissent réfléehir simultanément. Dans ces conditions, les candidats, ayant tout le temps de rassembler leurs souvenirs, et de construire avec eux une question, n'auraient, avant le concours, qu'à se préoccuper d'apprendre la pathologie et l'anatomie et non d'enregistrer dans leur mémoire des lecons

toutes faites. Le jury pourrait de plus porter un eoup décisif à la déplorable habitude des questions apprises par cœur, en variant les sujets proposés, et surtout en les libellant d'une manière un peu imprévue. forçant ainsi le candidat à construire sa lecon, au lieu de se contenter de presser le bouton d'un phonographe interne.

2º On pose actuellement aux eandidats deux questions, une d'anatomie et une de pathologie.

Or la Faculté n'enseigne pas les pathologies en première année. Elle enseigne par contre la physiologie et l'histologie, et les étudiants sont disposés à consacrer à la pathologie le temps qu'ils devraient, selon les programmes, réserver à ces deux sciences. Ils négligent l'anatomie elle-même, paree que le professeur n'a cure des « questions » d'externat. Il consaere autant de soins à la description du trijumeau que du facial, ignorant (le pauvre homme!) que le facial est une des « questions », tandis que le trijumeau « n'est jamais sorti ».

Pourquoi la Faculté ne demanderait-elle pas à l'Assistance publique de comprendre l'histologie et la physiologie dans le programme de l'externat? Personne n'oserait prétendre qu'il n'est pas aussi indispensable à un étudiant, pour comprendre les néphrites, de connaître la structure et les fonetions du rein, que de savoir sa forme, ses dimensions et ses rapports.

En échange, l'Assistance publique, qui tient à bon droit à ce que ses externes aient quelques notions de pathologie, demanderait à la Faculté de eréer, en première et en deuxième année, des enseignements élémentaires de pathologie interne et externe.

#### LIBRES PROPOS (Suite)

Le jouroù le moyen le plus pratique d'apprendre le programme de l'externat serait de suivre les cours et travaux pratiques de la Faculté, soyez sûrs que eeux-ci seraient suivis.

Je me résume: mettre fin par une extension des programmes, par la variété des questions, par l'octroiaux candidats d'une denti-heurede réflexion avant leur exposé, à la déplorable habitude des cent et quelques questions apprises par cœur; demander aux candidats de faire preuve d'intelligence et non de mémoire et s'efforcer que l'enseignement de la Faculté constitue une préparation naturelle au concours, telles sont les réformes

facilement réalisables, qui pourraient donner une satisfaction relative à des critiques bien justifiées.

Mais, en France, nous faisons plus facilement unerévolution que nous nemodifions un règlement, et déjà les candidats de 1921 ont recueilli des mains de ceux qui viennent de triompher, pour les apprendre par cœur, les «questions» qui, traditionnellement, sortiront de l'urne l'année prochaine, et qu'ils réciteront consciencieusement sans s'être donné la peine de les comprendre et, bien entendu, de les modifier.

G. Linossier.

#### ART ET MÉDECINE

#### LE SALON DES PASTELLISTES FRANÇAIS EN 1920

D'exposition en exposition, la conclusion s'impose sur le concept artistique des peintres de notre époque. Peu à peu les grands sujets et même les compositions les plus simples dispariissent. Le nombre des peintres se multiplie incroyablement, mais les motifs de peintrure se restreignent invraisemblablement. On ne raisonne plus ce que l'on mettra sur la toile et l'on se contente d'évoquer la dernière impression suble. Les formes représentées n'ont pas l'ambition d'y être nettement définies; on cherche plutôt à fixer l'émotion ressentie, la sensation provoquée par la lumière et les couleurs,

Aussi les artistes ont-ils davantage le souci, maintenant, de perfectionner leur technique, de tirer de la matière tous les effets colorés dont ils sont enfin épris avec passion.

Le véritable laboratoire de cette exaltation de la couleur a été le Salon des pastellistes français. Voici bien des années que cette société, ouverte seulement à un très petit nombre d'artistes, et d'artistes très qualifiés, a été le point de départ de cette évolution, en a été l'initiatrice, et maintenant que ces tendances nées chez elle ont porté leur influence partout, il est curieux de voir ce que ces pastellistes réalisent, quelle place ils occupent dans l'ensemble du mouvement artistique.

Heureux entre tous, non seulement ils ont eu la satisfacțion de voir leur hymne à la belle lumière, à la couleur aux mille reflets chatoyauts, transformer la vision de presque tous les peintres contemporains, mais aussi ils ont eu la chance que leur manière, ayant conquis la mode, en dépasse les succès habituellement éphémères.

A l'heure où la technique de la peinture à l'huile est devenue particulièrement complexe

aux artistes, non par suite de quelque complication des noyens, mais au contraire, parce que les artistes n'ont plus la tradition soigneusement conservée dans les ateliers autrefois, le pastel leur a apporté un allégement considérable dans la préparation de la matière.

Dans un atelier comme celui de Rubens.il n'v avait pas que des peintres peignant ; on v faisait l'apprentissage de toute la technique, fruit d'une longue et héréditaire expérience ; on y broyait ses couleurs, on savait les choisir, on connaissait leurs incompatibilités, et l'on connaissait et l'on éprouvait la qualité des véhicules, huiles, gommes et tous ingrédients qui sont à la base de cette cuisine, par laquelle débute la mise en place des couleurs sur la palette. La préparation actuelle du peintre moderne ressemble assez à ce que serait eelle du médecin qui ignorerait les premiers éléments, qui n'aurait pas de notions de chimie, qui ne saurait se servir d'un réactif ou d'un mieroscope, ni même d'un stéthoscope ; c'est la raison grâce à laquelle tant de tableaux, depuis trois quarts de siècle, s'altèrent, changent et disparaissent : le Radeau de la Méduse en est l'exemple

le plus classique.

Le pastel, au contraire, fournit à l'artiste une
matière inaltérable, et en même temps une variété
aussi infinie qu'on peut la désirer, de tons tous
composés d'avance, et dout il n'y a plus qu'à faire
choix pour l'application immédiate; de sorte que
pendant le travail aucune préoccupation de l'outil
et de la matière ne vient contrarier et ralentir
l'inspiration; cette rapidité d'exécution, de
notation est d'ailleurs utilisée par beaucoup de
peintres, connus du public pour leurs peintures à
l'huile scules, mais qui avec le pastel prennent des
sortes d'instantanés avec lesquels ils fixent pour
eux-mêmes le souvenir des effets de l'umière.
Le véritable pastelliste ue se contente pas de

ces croquis; il s'en sert comme de base pour le

#### ART ET MÉDECINE (Suite)

tableau qu'il en tire, et si du moins son subjectile, toile ou papier, est bien celui auquei il est habitué, il n'a pas, comme le peintre à l'huile, les difficultés techniques de la recherche et de la composition de la teinte sur la palette; pour le peintre à l'Imile, les difficultés techniques l'obligent à comaître la composition de ses couleurs, leurs réactions chimiques, les tours de métier par lesquels il peut éviter le contact cutre les incompatibles, tout en s'en servant côte à côte pour ainsi dire. Quand on sait cela, qu'on l'applique scrupuleusement, on fait de la bonne peinture, durable, mais on n'est pas nécessairement un bon peintre.

Il en est tout autrement avec le pastel : la couleur est donnée là toute faite, inaltérable; à cette simplicité, on doit la liberté d'exécution, la maestria avec laquelle tant d'artistes sont arrivés à produire ces œuvres particulièrement lumi-



Eugéne Lour. - Doux rève.

neuses, puisqu'ils n'ont d'autre préoccupation que d'écrire ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent.

Rien de plus aimable, dès le seuil de cette exposition, que les sémillants sujets de Calbet; PÉté nous retiendra de préférence, car nous y retrouvons, avec ses petites cornes, le vieux faune poursuivant une femme: pauvre vieux faune J jamais rajeuni, jamais épuisé depuis tantôt deux siècles d'enverse libdineuses.

Les fleurs du regretté Rivoire ne sentent certes pas plus que le précédent, mais la manière admirable dont elles sont traitées prêtent à toutes les illusions.

Nous arrivons ainsi devant une des œuvres les plus caractéristiques de ce salon: Profil de lémme, par Besnard. Les portraits out pour les médecins un intérêt direct. L'examen de la figure lumaine nous fournit des renseignements de premier ordre; tant d'autres éléments contribuent à la formation du diagnostic, que nous n'y attachons pas la même importance que jadis;

néanmoins que de signes précieux, ayant une signification complète par eux-mêmes ou complèmentaire, nous pouvons y recueillir la structure: prognathisme, conformation du nez, du con, des nariues, des globes oculaires, la coloration des téguments, l'état des poils sont des sources d'information précieuses; ajoutez à cela ce qui transparait sur la face humaine du mode de réaction de l'individu, de sa personnalité, et voilà avec un portrait, pour un peintre observateur, de quoi s'approcher des frontières de la médecine. Celui de M. Besnard nous laisse un peu ineertain: l'art du peintre y est si grand que l'on admire la beauté de l'œuvre plus qu'on ne voit la figure évoquée dans sa réalité vivante.

Une femme endormie, de Loup, attire ensuite nos regards; c'est une femme pleine d'artifice, qui sait qu'en ces moments les regards indiscrets se premnent au piège qu'on leur tend : le piège lci est charmant, un sein parfait, inondé d'une douce lumière, et ce sommeil est si naturel que pas un Tartufe, soyez sirs, ne l'éveillera pour lui dire : « Cachez ce sesin... »

Le portrait de M<sup>10e</sup> V..., de Baschet, est une des ceuvres maîtresses de cette exposition. Parvenn à une parfaite maîtrise, l'auteur semble avoir encore dépassé sa manière. La mise en lumière de cette tête est d'un effet artistique extrême ; un examen rapproché du procédé par lequel l'artiste obtient ce résultat si parfait nous fait voir avec quel soin, quelle minutie infinie, chaque partie est traitée, et mise en force. La conjonetion de la belle vision artistique et de la maîtrise technique fait des portraits de M. Baschet des œuvres dont la place ira grandissant au-dessus de notre-ébooue.

Les pastels de M. Léandre jalouseront toujoursles dessins rehaussés de ce maître par lesquels il est arrivé à la plus grande notoriété. C'est une touchante fresque que la suite des portraits de ces enfants, orphelins de la guerre.

Le fond de la salle est oceupé par des pastels de Perronneau, de Bernard, de Coypel, de Durcrux, un portrait du graveur de la Fosse enfant. Ils font un certain contraste avec les modernes — je ne parle pas ici de leurs colorations qui se sont atténuées, et même attérées, car ils n'avaient en définitive que peu de couleurs, et eucore moins de solides, mais ce qui frappe surtout c'est l'esprit d'analyse de ces portraits.

On verra aussi avec plaisir le portrait de sa fille et de sa petite-fille par Russell. Les couleurs y ont gardé leur éclat, soit que cette œuvre fut conservée dans des conditions particulières, soit pour toute autre raison, et la manière dont l'enfant est traité, l'attitude de la jeune mère

#### ART ET MÉDECINE (Sutte)

sont de ces sujets qu'il serait bon de répandre et de mettre à la mode dans notre France dépeuplée.

Les potrails de M. Dagnan-Bouveret sout d'un genre bien différent des autres pastels de cette exposition,—ce sont plutôt des cravons rehaussés, truités avec une finesse incroyable; l'étude de nu, draperie blanche, est d'un développement moins resserré; la sévérité de l'exécution s'est tempérée de la graéeiusseté du sujet.



Louis LHERMITE

M. Montenard est un virtuose du pastel; il présente une série de paysages ravissante; il pousse à un art extrême la modulation des lumières tendres et réalise des passages incroyables de degrés entre des bleus pâles, des verts pâles de premier plan, et des bleus violâtres du plus extrême horizon.

Les portraits de M. Thévenot se relient davantage aux devanciers du xviii<sup>6</sup> siècle, non par la technique, mais par la recherche de l'expression. Il y a là un portrait de jeune fille d'un intérée puissant et qui ne sera jamais une œuvre indifférente, et ses portraits d'enfants dépassent tout ce qui s'est fait dans ce genre. L'influence de M. Thévence et déjà considérable, elle est féconde; comme toutes les œuvres solides, elle ne se répand pas bruyamment, mais chemine sifrement et s'inscrit avec le bagage le plus durable parmi nos contemporains; une pléiade d'élèves a recueilli son enseignement; peut-être est-il de tous les pastellistes celui qui a réalisé la teclnique alpus unifiée, la plus appropriée au pastel; il s'en sert en véritable peintre, assouplissant la matière, sans tomber dans la mollesse, et sans laisser voir des artifices empruntés aux procédés du crayon dur.

Les paysages de Litermitte sont d'une facture classique et dont chaeun se souvient; dans l'un, nous retrouvons la composition habituelle de bord de rivière, avec l'accent de quelques touches fortement teintées; dans deux autres bords de ner, nous avons le plaisir d'une coloration plus éclaireic, très harmonieuse, et pleine d'espace.

M. Gervex montre de légères dauseuses au foyer de l'Opéra; coloris, attitude, tout est enlevé d'une faqon aérienne; et comme dans la vie tout a une fin, de même ici cela se termine par un tombeau: Poilus visitant le tombeau de l'Empereur aux Invalides, d'après l'inscription; nous ferons aussi notre station, pour des raisons professionnelles, car l'invalide campé au premier plan est l'invalide à la jambe de bois. Ma foi, je préfère encore les jambes des danseuses que le peintre nous exhibe au fover de l'Opéra.

Dr HENRI ROCHÉ.

#### VARIÉTÉS

#### A PROPOS DU MONUMENT ÉDOUARD VAN BENEDEN

Né en 1846, mort à Liége en 1910, le grand biologiste belge a été célébré à Liége le 24 mai demier par ses élèves et admirateurs. Sa statue par Brake, très vivante, une plaquette commémorative de De Vreese ont été inaugurées en présence des corps constitués: Universités et Académies belges, les représentants du Roi, du gouvernment, de la province, des villes de Liége et Louvain, ainsi que de nombreux délégués d'Universités étrangères. MM. Nolf, Gravis et Lamecer ertracèrent la vie et l'œuvre de Van Beneden.

La portée de l'œuvre est grande, venant directement après les travaux de Schwann, de Liége, sur la cellule et les doctrines de Darwin. Quelles séries de recherches sont nées de son admirable mémoire sur la composition et la signification de l'ecui (1868)! Toute l'embryogénie repose sur les travaux que Van Beneden put mener à bonne fin à Ostende, en Bretagne, à Villefranche, à Concarneau, au Brésil, en Norvège. La fécondation s'éclaire des observations sur la maturation, la formation des chromosomes, des globules polaires; l'hérédité nous livre maints secrets. Le développement de l'œuf, la segmentation et la formation des feuillets, la gastrulation sont décrits après des travaux de vingt années, qui sont des modèles d'observation scientifique.

Van Beneden créa de plus l'embranchement des Mésozoaires et, par son mémoire sur les lerianthides (1897), il établit la filiation tant cherchée des Vertébrés.



Anémies ROUSSE Hémorragies

1ºSÉRUM

DOUBLE SPÉCIFICITÉ

a) par développement de propriétés hémopoïétiques particulières (Carnot): Anémies convalescences, tuberculose

b) par exaltation du pouvoir. hémostatique de tout sérum de cheval (Weill, Carnot). Hémorragies

2°TOUS LES AUTRES , EMPLOIS DU

Leucocytose générale: maladies

Léucocytose locale plaies infectées

# SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules - Comprimés

Echantillonf, Littérature 21 Rue d'Aumale, Laris

#### VARIÉTÉS (Suite)

L'Université de Liége lui doit la création d'insituts remarquables de la Faculté de médecine. Le corps médical contemporain lui doit sa formation scientifique. Procédant de l'analyse à la synthèse, examinant surtout l'évolution et la vie des organismes inférieurs, dégageant les mystères de l'embryologie, toutes notions qui ont pour le futur médecin une valeur inestimable. Van Beneden enseignait avec un art et une clarté sans égale, avec un esprit critique de la plus haute probité.

De nombreux disciples ont été formés par ce maître incomparable et, s'ils se sont orientés vers d'autres études, leur œuvre a gardé une empreinte ineffacable de l'esprit de méthode qui leur a été inculqué au seuil de l'Université par le professeur Van Beneden. R. LEDENT.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### LE XIV. CONGRÈS FRANÇAIS DE MÉDECINE.

(Bruxelles, 19 au 22 mars 1920)

#### Ce fut uu pèlerinage.

Compiègne, Noyon, Chauny, Tergniers, Saint-Quentin.. Le train ralentissait sur la voie meurtrie. Iei les champs incultes et désolés, les bois ravagés de mitraille, aux arbres amputés des bras, de la tête, ou squelettiques..., morts aussi de leurs blessures. L'i, des villages effondrés : amas de ferrailles, de briques pilées, où restent encore quelque mur ébréché, quelque cheminée d'usine épargnée par sa sveltesse ou coupée en deux, quelque maison sans toit, emportée comme par un cyclône, baillant vers le ciel comme une tombe ouverte; des fils de fer barbelés. tendus dans les marais impraticables, des chevaux de frise couchés sur les déblais, des disques renversés, des trous d'obus comblés par l'herbe neuve, des restes de tranchée. des croix de bois, des rails arrachés par les obus à la voie, tordus comme fil de fer, fichés en terre par la violence de la poudre, les ponts arrachés à leur pile, pantelante comme une épaule désarticulée,

Deux printemps n'ont pas effacé les ravages de l'ouragan.

La froutière franchie, le train reprend son allure. Mons, Chadred, ével encore quelques ruines et de terribles sonvenirs, mais aussitôt les plaines de la Belgique renaissante paraissent avec leurs puits de mines, leurs terrils, most tagnes artificièles de schistes extraties des gal·ries sonterraines, les usines, les tourbillons de fumée noire tires en longues trainées paraillées par le vent d'éct au sortir des hautes cheminées, les champs fertilles... la vie a repris joyense et productrice.

La ville est accueillante et gaie. Les visages sont épa nouis, la parole aimable et bienveillante. L'abondance est partout : magasins de cigares, bondés de havanes et de cigarettes, aussi nombreux peut-être dans Bruxelles que dans toute la France; pâtisseries gonflées de gâteaux substantiels; confiseries innombrables regorgeant de chocolats, de fondants, de caramels, de nougats ; immenses charcuteries où pendeut aux crochets des armées de jambons, saucisses et boudins, tandis qu'aux vitrines s'étalent les foies gras, les terrines de tortue, les pâtés, Jusqu'à minuit, leurs portes sont ouvertes au consommateur, Les globes électriques, les lampes à arc prodiguent sur la ville jusqu'à une heure du matin une lumière ruisselante. Les musiques et les fanfares reten issent à tous les échos. La foule gaie se presse dans les restaurants, les brasseries, les crèmerics, les cinémas, les promenades, les dancings, houreuse de vivre après la dure contrainte, la compressiou morale et physique de l'occupation allemande.

. \*.

L'accueil des Bruxellois aux cougressistes fit merveiluxide confialité. A p leures, an débargué du truit de Parisle 10 unai, avait Heu la séance d'ouverture près du palais du roi, au palais des Académies, ancien palais ducal, édifié dans le style de la Renaissance italièmen, occupé depuis 1877 par l'Académie nyale des sciences, des lettres des beaux-arts, et par l'Académie o myde des

La réunion avait lieu dans la grande salle du premier tage, long rectangle gami sur les côtés de vastes loges en lièmicycle et dout les murs sont décorés de dou e grandes fresques, peintures de Slingeneyer retracant l'historie de la Beleique.

A l'extrémité sud de l'immense salle, devant un rideau de plantes vertes, à l'ombre de deux gigantesques drapeaux belge et français, vint se ranger le bureau du Congrès, debout en attendant l'arrivée de la reine : le professeur Henrijean, de Liége l'héroïque cité, président du Congrès, ayant autour de lui M. Jules Reukin, ministre de l'Intérieur de Belgique, M. de Margerie, ambassadeur de France, M. Adolphe Max, ministre d'État, bourgmestre de Bruxelles, qui sut avec tant de vigilance tenir tête à l'Allemand et préserver les droits des citoyens de sa ville pendant l'occupation; M. le médecin inspecteur Vincent, en grand uniforme chargé des iunombrables décorations qu'il a conquises dans la guerre, représentant le service de santé nullitaire de France; le professeur Chauffard de Paris; M. Van der Velde, professeur à la Faculté de médecine de Bruxelles, vice-président du Congrès ; Bordet, professeur à la Paculté de Bruxelles; Wibin, inspecteur général du service de santé de l'armée.

Sobrement vêtue, coiffée d'un petit chapeau de paille brune dout la forme rapp-lait le casque de nos poilus, souvenir de l'épopée guerrière qu'elle vient de vivre, la reine entra dans la loge du milieu, accompagnée d'une gerbe de roses.

Elle s'assit, et les discours commencèrent: le ministre de l'rance, le ministre de l'Intérieur belge, M. le médecin inspecteur Vincent au nom des médecins de l'armée française et qui trouva d'heureuses phrases pour rappeler à la reine son rôle bienfaisant peudant la guerre et l'honmage ému des lumbles à sa Majesté, M. le professeur Chauffard au nom de la Faculté de Paris.. Brifu le professeur Henrigen, dans une superbe vue d'ensemble des

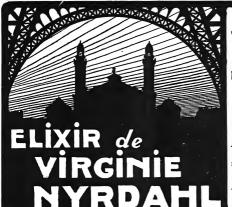

Souverain contre:

#### VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

#### HÉMORROÏDES

#### ACCIDENTS

<sup>de la</sup> PUBERTÉ

et de la

MÉNOPAUSE (Congestions et Hémorragies)

. \_\_\_\_\_

# PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld PARIS

FARIS

EN VENTE DANS TOUTES

## A. HELMREICH

NANCY — Rue Saint-Jean — NANCY

Électricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière)

du D<sup>r</sup> Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

### TRAITEMENT & SYPHILIS

les injections Mercurielles intra-musculaires, indelores, de VIGIER

Buite grice Vigier à 40 %, Rodax 1909) Seringus spéciale Berthélémy-Vigier, stérilleable. — H. au Celomel à 0,50 cgr. par co.; Heide am sublèmé à 0,61 par co.; H. on Buicelure de Hg. à 0,81 par co. Ampaules Nyperleniques, asocharosées, indoloras: 1º au

Bitecture de mg. a v.v. par cc. Ampaules hyperteniques, succharosées, indelores : le a Bensent de Hg, à 6,64 et 6,92 cgrs. par ec.; 2º au Bit dure de Hg, à 6,65 et 6,92 cgrs. par ec. Parmasis VillER, 12, boulevard Bonne-Bouvella, PARS

ELIXIR EUPNÉIQUE Martin-Mazade

IODONE DE CAPEINE

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

#### Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER

Ancien interne des hôpitaux.

1920. 4 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)

#### ORIGINE, EVOLUTION et TRAITEMENT

DES

### Maladies Chroniques non contagieuses

Théorie & l'Immunité, & l'Anaphylaxie et de l'Antranaphylaxie
par J. DANYSZ (de l'institut Pasteur).

1 vol. in-8, de 130 pages, broché ...... 5 fr

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Une Tropine, prescrivez l

Uroformine

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

déconvertes des sciences de ces dernières années, montra le chemin parcouru dans les domaines physique, chimique et biologique et le bénéfice que la médecine en peut attendre.

Dès lors, les travaux commencèrent, et chaque jour, matiu et soir, dans des séances très suivies, d'importantes questions furent discutées Parmi les plus assidus des congressistes (i'en passe certainement beaucoup) signalons : MM. Van der Velde (Bruxelles) ; Brachet (Bruxelles) ; Bayet (Bruxelles); Bordet (Bruxelles); Verhoogeu (Bruxelles): Godard Danhieux (Bruxelles); Noël (Liége); Knuth-Faber (Copenhagne); Petren (Snède); Morin (Neufchâtel) ; de Souza (Brésil) ; Teissier (Lyon) ; Bard (Strasbourg); Blum (Strabourg); Étienne (Nancy); Spillmann (Nancy); Linossier (Vichy); et de Paris: Chauffard, Netter, Teissier, Thibierge, Léri, Rénon, M. Labbé, L. Bernard, Hallion, Rist, Grenet, Kuss,

Galliard, Gastou, Guy Laroche, etc. Trois grandes questions furent étudiées au Congrès et furent l'objet d'importants rapports :

La syphilis de l'appareil cardio-vasculaire, qui fut surtout mise au point par le rapport extrêmement documenté de MM. Étienne et Spillmann. M. Bayet, très ée uté, étudia quelques productions expérimentales de syphilis cardio-vasculaire.

Les lipoïdes en pathologie, question magistralement exposée par M. Edg. Zunz au point de vue chimique, complètement construite par un labeur de plusieurs années par M. Chauffard qui, dans un rapport merveilleux de clarté et de précision, a réellement mis au jour ce nouveau chapitre de la pathologie qu'est la cholestérinémie et ses conséquences, aussi important que l'azotémie, la chlorurémie, l'uricémie et autres réactions physicochimiques de nos humeurs. La question fut étudiée par M. Linossier surtout au point de vue du rôle des lipoïdes dans l'infection.

Les rapports de MM. Burnaud, Derscheid et Geeraerd, Dumarest, et surtou, l'exposé lumineux et précis de M. Kuss, ont enfin exposé la question de la val.ur Thérapeutique du pneumothorax artificiel.

Je n'énumérerai pas toutes les questions adjacentes qui furent traitées à ce Congrès, malgré l'intérêt considérable que présentèrent certaines d'entre elles; je signalera seulement, pour montrer quelle somme de travail fut fournie les conférences de chaque jour faites par des personnalités compétentes et qui laisseront une impression profonde dans l'esprit des auditeurs : Malvoz (Liège). La lutte sociale contre la syphilis, premier jour ; BORDET (Bruxelles), La coagulation du sang, deuxième jour: Brachet (Bruxelles), L'hérédité dans ses manifesta tions générales et dans ses aspects particuliers.

On voit, par cette simple énumération, quel riche échange d'idées eut lieu à ce Congrès de Bruxelles.

Il y eut pour nous, Français, quelque chose de plus et qui nous a profondément ému : la cordialité, l'estime, qui montérent vers nous à ce lendemain de guerre, à cette anrore de paix.

Pas un qui ne fût c mylé à la table des familles belges : Henrijean, Bordet, Van der Velde, Verhoogen, Bayet... avaient invité: nos hôtes avec l'affabilité qui est leur caractéristique, les maîtresses de maison avec une élé-(Suite à la page VII)

MÉDICATION PRÉVENTIVE " " ET CURATIVE du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

# SERUM-COLLYRE

Des Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. - Prix de la boîte de 10 ampoules : 10 fr.

Préparé Établissements BYLA par les

ADMINISTRATION : 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines & GENTILLY (Seine)

# **AIX-LES-BAINS** GOUTTE - RHUMATISMES

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Sciatiques - Syphilis

Établissement ouvert toute l'année.

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Saint-Simon.

Sources de Marlioz : Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Eaux sulfureuses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 mêtres. de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

gauce toute parisienne. Chez M. Van der Veld:, l'illustre bourgmestre Adolphe Max, chieft des Bruxellois dont il fut la providence pendant la guerre, et que les dames portent en effigie à leur bracelet, rehaussait le diner de sa présence ainsi que d'autres hautes personnalités de la ville.

Le grand banquet traditionnel qui réunit le congrès, 1: veudredi soir, remarquable par l'excellence de sa chair et de ses vins le fut davantage encore par les paroles qui s'y échangérent. Il n'y eut nul besoin de la chaleur comunnicative, des banquets pour les stimuler.

Notons d'abord cette heureuse innovation de l'aprèsguerre, qui indique que notre gouvernement ne reste plus indifférent aux manifestations scientifiques et les juge aussi importantes pour la prospérité du pays que les affaires politiques, notre ambassadeur à Bruxelles, Son Excellence M. de Margerie assistait au banquet assis à la droite du président. MM. Henrijean, président du Congrès, M. de Margerie, le professeur Chauffard, le Dr Morin (Suisse), le professeur Knud Faber (Copenhague) prirent la parole. Tandis que pétillait dans les verres le champague de Reims l'inviolée, dont les caves furent préservées du pillage et du gosier a'lem n'i le président Henrijean, dont la belle tête blanche donnait à ses paroles une autorité toute particulière, quelque chose comme un témoignage vivant de la vérité historique, disait : « Au cours de cette longue guerre, quand sur l'immense front qui s'étendait de Dunkerque aux Dardanelles, les lignes faiblissaient quelque part, on criait : France, debout ! Et la France venait! Et le Boche était repoussé!» Précieux et juste hommage reudu à nos soldats.

Le professeur Kand Paber de Copenhague, graud, svelte distingué, le fin trait rouge d- la Légion d'Hommeur à son habit, avec la concision sans verbiage et l'Heŝttation pleine de charme, que lui imposait une langue qui ne lui étati pas familière, nous exprima la joie du petit Danemark agrandi, rendu à ses populations scandinaves. e Cela, dit.-l, nous le devons aux vertus militaters des

Alliés, mais par-dessus tout à l'esprit de justice et de probité de la France ! » Cette constatation des vertus désintéressées et du courage hérogue de patre pays dominait toutes les houres du

rage hérôque de notre pays dominatt toutes les heures du Cougrès. It les Frauçais, deleur-été, u'oublaient à ancun moment le sacrifice nitula d'aont 191, les anués de souffrance communes en pays occupé ou sur le front de bataille, et le gete consensuel d'avril 1920 de la loyale et courageuse Bélgiue!

Les heures douloureuses étaient lointaines, le 22 mai 1920, à l'hôtel de ville de Bruxelles, où le bourgmestre et les échevius reçurent les membres du Congrès: sur la grande place, aux façades gothiques rehaussées de dorures, les fenêtres de l'hôtel de ville s'éclarient d'une lumière joyeuse sous les ogives, les fléches des docijous s'ciançaiont agicument vers le ciel, la foule des invités, hommeses tenue de sofrée, dames élégantes, pour qui toutes les attentions étaient ménagées, se pressaient henreux, l'edi contial, le cœur libre, le front haut. Dans les superbes salons pleins de richesses et de souvenirs. sous les lustres étin-celants, l'històrie de la Belgique, de la main des peintres les plus illustres et par les tapisseries les plus renommées, s'inscrivait sous les yeux éblouis, tandis que les gour-mands s'attardaient aux buffets surchargées et que les jeunes filles gracieuses abandonnaient leurs corps souples aux d'anses et aux danseurs.

A peste, Jame et bello, libera nos, Maria pacis: \* De la peste, la faim et la guerre, délivrez-nous, Marie de la paix , ponvait ou lire an plafond peint de l'escalier d'Inonneur, en quittant ces fêtes merveilleuses, inscription de tons les siècles, la seule qui pit nous faire r. ssouvenir de l'Allemand, dont Bruxelles a balayê te moindre vestige.

\*

Nous avons quitté la joyeuse Belgique renaissante et pleine de vie.

Voici maintenant Paris, où le pain est gris et cher, où la vie s'éteint de bonne heure chaque soir, car le charbon est pauvre et la lumière rare, où le travail est dur parce que beaucoup sont morts qui nous aidaient, où nous sommes seuls sans les alliés d'outre-mer un peu inconscients dans leur richesse, sans les voisius de l'Est, encore nos ennemis ou épuisés comme nons... Mais au retour le long du chemin, le cœur moins serré et réconforté par l'accueil de nos compagnons de l'Yser, nous avons vu le tapis violet des sauges pi jué de coquelicots le long des talus, les champs de blé verdoyaut sons le soleil. les bestiaux à l'ombre des haies, les chevaux au pacage. Les arbres fruitiers eux-mêmes, seiés près du sol par le Boche dans sa fuite haiucuse, repoussent an pied, symbole de notre effort, et leurs feuilles verdissent encore s'il reste un peu d'écorce, des branches à la

Daus les ruines, une fourmilière d'hommes, qui vit comme des termites, rapièce les toits erevés, relève les murs écronlés,

Dans Paris même, sons l'œil de l'étranger curieux, le Français court à ses affaires; les voitures se pressent dans les rues; et si, le soir, les inaisons ferment de bonne heure, le matin les lourds camions circulent dés l'ambe, dans les rues, le 10 g du fluw et des canaux.

L'œuvr de réparation sera lente et difficile, mais malgré quelques convulsions qui s'éteignent, et blen que nous soyons restés longteups les bras tombés devant l'immensité du désastre, elle n'est pas au-dessus de nos forces ni de notre volonté. G. MILLAN.

#### REVUE DES REVUES

La fièvre récurrente en Chine (Jo VEAU-DUBREUL, Bull. de la Soc. de pathol. exotique, 14 jany. 1920).

La fièvre récurreute a été signalée en Chine pour la première ricis en 1904. Jouveau-Dubreuil en a étudié 95 cas dans le Setchouen (Chine cocidentale). La maladie y est endémique, avec recrudescences pendant les mois du printemps ; elle disparaît presque complètement en octobre et novembre. Elle atteuit les Chinois de la basse cochor et novembre. Elle atteuit les Chinois de la basse.

classe, les soldats, surtout les coolies et les mendiants; elle épargne les Chinois de la classe riche. Les poux sont les agents de propagation de la fièvre récurrente, et les recrudescences de l'endémie suivent celles du nombre des poux qui infestent la population panyre.

La maladie débute brusquement par une forte fièvre; la température atteint 39° ou 40°; le pouls est à 110 ou 130. Le ventre reste souple; la langue est tonjours

#### REVUE DES REVUES (Suite)

lumide, la constipation est la règle; le foie et la rate sont lepis sonvent augmenté de volument toigonartés dominareux à la palpation; quelquedois les téguments ont tune teinte aubictérique ou franchement ictérique. Ou trouve, dans le sang, des spirochètes en plus ou moins grand nombre; la formule leucocytaire est renarquable par la disparition des écsimophiles et l'augmentation des grands monouveléaires.

des grands monountearres.

Le septième on huitient jour, la température toube brusquement à 40°, les spirochètes disparaissent dans le sang, et le mandes semble entrer en convolucience.

Mais le plus souvent, après une semaint d'appreche.

Mais le plus souvent, après une semaint d'appreche concernité de control de l'experit de la conference de control de l'experit d'experit de l'experit d'experit d'exp

Le pronosché. Ja convaisseurce est unjoins uves angue-Le pronostic dépend beaucoup plus de l'état autérieur du sujet que de la sévérité de l'infection. La mortalité est presque nullé dans certains milieux; elle est de plus de 50 p. 100 dans la population misérable; elle a été de 13,37 p. 100 dans la statistique de l'auteur.

La prophylaxie consiste dans l'isolement des malades et la destruction des poux par les mesures d'hygiène appropriées. Jouvean-Dubreuil a employé avec succès dans 6 cas, le novarsénol Billou en injection intraveinens à la dose de 0°7, 20. L. B.

Radiothérapie de l'hypertrophie prostatique, (HARET, Journ, de radiol, et d'électrol, 1920, nº 1)

L'auteur signale l'action favorable des rayons X sur l'hypettrophie prostatique, tant qu'il m'existe qu'une simple hypertrophie glandulaire. Il pratique l'irradiation à travers le périnée, en se servant des tubes Coolidge-Standart. Dans neut observations relatées, les résultats out été bons. Mais quand il existe une hyperplasse des écliements de la prostate, la radiothérapie est inefficace. Le scaphandre autonome (CHASTANG, Arch. de médet de pharm, navales, 1020, nº 4).

M. Chastang donne le résultat des recherches faites en ue de réaliser un scaphandre autonome. Le scaphandre Rouquayrol-Denayrouse, actuellement en usage dans la marine, ne pennet guêre de plongées supérieures à 35 mêtres; d'autre part, le tuyautage de caouttelone qui le relie à la pompe extérieure peut s'accrocher ou se couper pendant la descente ou pendant le travail. Les scaphandres michilliques, tels ecux de Macduffee et de Jackson, permettent des plongées de 65 mêtres et même de 110 mêtres, mais îls ne sont pas indépendantes.

Depuis les progrès de la navigation sons-marine, on a cherché à assure le sauvetage individuel de l'équipage en cas d'accident survenu au submersible. La marine française a employé, dans ce but, une veste souple surmontée d'accaque, où un appareil à coyfithe servait au dégagement de l'oxygène et à l'absorption du gaz carbouique. Les Allemands ont utilisé un appareil respiratoire unui d'une petite bouteille d'oxygène comprimé et d'une boite d'absorption d'acide carbonine par la potasse.

Le scaphandre autonome Boutan réalise un grand progrès sur les appareils précédents. Il repose sur le même principe que l'appareil de Tissot et que celui de Guglielminetti et Draeger pour la respiration dans une atmosphère délétère. C'est un scaphandre ordinaire, en toile imperméable, avec casque, mais qui n'est pas relié à une pompe extérieure. Du côté gauche, se trouve un appareil à régénération d'air, contenant une solution concentrée de potasse caustique, et relié au casque par deux tuyaux. Un de ceux-ci aspire l'air vicié dans la solution de potasse, où il se purifie ; la solution potassique est agitée par un laveur que ment un monvement d'horlogerie. L'autre tuvau ramène l'air purifié dans le casque, grâce à un injecteur à air comprimé. Cet injecteur consiste en une bouteille d'acier, munie d'un détenteur et d'un appareil de réglage, et renfermant 450 litres environ d'un mélange d'oxygène et d'air comprimé ; ce mélange est préférable à l'oxygène pur, qui devient toxique quand il est en trop grande proportion dans l'atmosphère. Du côté droit du scaphandre, et faisant équilibre à l'appareil à régénération d'air, se trouve une boutellle d'air comprimé permettant au plongeur de gonfler son vêtement à volonté selon la pression ambiaute.



lissement Thermal

### SALIES DE BEARN

Climat sédatif doux et

toute l'année. SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-jodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMENORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative

TÉLEPHONE 114

En sphérulines

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES DE MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait pancréatique

TÉLÉPHONE 114

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsie

dosées d 0 gr. 125

De 4 à 16 sphérulines

Extrait hépatique MONCOUR Maladies du Foie Diabète par anhépatle En sphérulines

dosées à 30 elgr. en doses de 12 gr. En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 à 16 aphérulines p. jour

MONCOUR Diabète par hyperhépatic En sphérulines

Affections Intestinales Troubles dyspeptiques dosées à 20 ejgr. En sphérulines En suppositoires dosés à 1 gr. dosées d 25 elgr. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires — De 1 à 4 sphérulines

MONCOUR

Extrait intestinal MONCOUR Constinution Entérite

muco-membraneuse En sphérulines dosées d 30 cigr. De 2 à 6 sphérulines

par jour Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale

Bulletins et Mémoires de la Société médicale des hôpitaux DE BUCAREST

Ire Année 1919

10 Numéros par an: 15 fr.

On peut s'abonner à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et Fils

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE

# TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



## LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIOUE

TRICALO OUE PAR LA

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABETE

se vend : TRICALCINE PURE TRICALCINE CHOCOLATÉE TRICALCINE

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.



### CLINIOUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Etats nearasthénique set psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tube digestife de la nutrition CURES DE REPOR DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES Dr FEUILLADE, médacin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande

# STRYCHNALLONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce<sup>3</sup> P. LONGUET 50, rue des Lombards

### VAL-MONT-LA COLLINE

== SUR ===

MONTREUX-TERRITET

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTERITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGNISSEMENT; OBESITÉ; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimist- ø D' WIDMER Médecin-Directeur

#### INSOMNIES

### SÉDATIF NERVEUX

HYPNOTIQUE DE CHOIX



à base de VERONAL SODIQUE E EXTRAIT DE JUSQUIAMI INTRAIT DE VALÉRIANE



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS
LABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPLIQUEE
21, Rue Théodore de Bannille, PARY:
J. LEGRAND, Phormacien

### Anti-spasmodique anti-algique

LIQUIDE

1 à 6 conflecter à cafe

COMPRIMÉS

Deux à quatre

AMPOULES

Jaietien fouces



#### NOUVELLES

Service sanitaire maritime. — M. le D' Henri André, ancien élève de l'Ecole de médecine de Marseille, ancien médecin colonial, a été nommé médecin de la Santé à Marseille, en remplacement de M. le D' Castelli, admis à la catellité.

Faculté des seiences de l'Université de Paris. — Sont nommés professeurs adjoints à la Faculté des sciences de l'Université de Paris, les chargés de cours et maîtres de conférences de ladite Faculté pourvus du grade de docteur és sciences ci-aprês désignés :

M. Rabaud, maître de couférences de biologie générale;

M. Portier, maître de conférences de physiologie,

Comité d'hyglène mentale. — Sont nommés membres de ce comité : MM. les Dre Anglade, médecin en chef de l'asile public autonome d'alfénés de Château-Picou; Lalame, médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Maréville; Tissot, médecin en chef de l'asile privé d'alfénés du Bon-Sauveur de Caen.

Conférences d'internat. — L'Association corporative des étudiants eu médecine ouvre une série de conférences d'internat réservées aux externes nommés au dernier concours. Ecrire ou se renseigner au secrétariat de l'Association, 8, rue Dante.

Enfants assistés de la Seine. — Sont nommés à titre de la Seine : pour la circonscription du Mont. Saint-Jean (agence d'Arnay-le-Duc), M. Fonteray ; pour la circonscription du Mont. Saint-Jean (agence d'Arnay-le-Duc), M. Fonteray ; pour la circonscription de Neulliy-le-Redi (agence de Moulins), M. Lacroix ; pour la circonscription de Courçais (agence de Moultucon), M. Caychet; pour la circonscription de Villefrauche-sur-Cher (agence de Romorantiu), M. Marteville ; comme médécin contre-visiteur à Romorantin M. Martienon.

Le Service de Santé en Afrique occidentale. -M. Georges Barthélemy (Pas-de-Calais), député, ayant demaudé à M. le ministre des Colonies : 1º en vertu de quelles dispositions les emplois disponibles des Services de santé dans les chefs-lieux de l'Afrique occidentale française présentent les plus grauds avautages au point de vue rémunération où des conditions d'existence ne sont jamais confiées aux médecins civils de l'Assistance médicale indigène ; 2º si ces dispositions ne sont pas de nature à entraver le recrutement des médecins civils dont nos colonies ont le plus grand besoin ; 3º quelles mesures il compte prendre pour faire au personnel déjà ancien de l'Assistance médicale et de grade élevé une situation en concordance avec ses services et son expérience et pour assurer, aussi bien dans les chefs-lieux que dans l'intérieur de la colonie, une plus équitable répartition du personnel médical, a reen la réponse suivante :

« » 3 la "y a pas de dispositions réglementaires pour la répartition du personnel núclical dans les différents postes. Ce sont les gouverneurs généraux et gouverneurs qui procèdent à cette répartition selon les principes suivants : les chés de colonie doivent envisager, en premier lieu, l'intérêt général du service, puis la spécialisation (hoactériologie, bygiéne, éte, etc.), les aptitudes (chirurgicales, médicales), les services déjà rendus dans tel emploi. Dans les chés-lieux les plus importants, le ser-emploi. Dans les chés-lieux les plus importants, le ser-

vice est assuré par des médecins municipaux, liés aux municipalités par des contrats individuels, les médecins de l'Assistance médicale proprement dite en sont écartés en principe, leur rôle les destiuant aux agglomérations indigènes importantes, lesquelles ne coïncident pas toujours avec les chefs-lieux ; 2º cette manière de faire ue peut qu'améliorer la valeur du recrutement, eu attirant les sujets compétents et spécialisés, en leur garantissant l'atilisation de 1 ur spécialité et en maintenant eutre les candidats, quelle qu'en soit l'origine, une émulation qui est favorable à l'intérêt public ; 3º il convient de laisser aux gouverneurs généraux et gouverneurs la plus grande liberté pour appliquer ces principes dont ils n'ont jamais cessé de s'inspirer. Le développement progressif des services de l'Assistance médicale et l'augmentation de ses ressources en personnel civil doit rendre possible la réduction du personnel militaire H. C. et l'attribution aux praticiens civils des emplois spécian;, mais les avantages de carrière, conditiounés par les vacances et les disponibilités budgétaires, ne peuveut être accordés, en ce qui concerne le personnel de l'Assistance médicale, que par les gouverneurs généraux et gouverneurs. \* (Officiel, 19 mai 1929.)

Service médical de la Préfecture de la Seine. — Sur la proposition de M. le Préfet, le conseil municipal de Paris a décidé, dans sa séance du 30 mars 1920 :

1º La création d'un poste d'infirmière attachée au service médical central; 2º de porter de 3 000 francs à 6 500 francs (3º classe), puis à 7 000 francs (2º classe), jusqu'à un maximum de 7 500 francs (1º classe) l'indemuité aunuelle du médeciu suppléant attaché an service médical central.

La lutte contre la syphilis. — C'est devant les membres du Congrès français de médecine et du Congrès anglobelge d'hygiène que M. le professeur Malvoz a exposé l'organisation de la lutte contre les maladies vénériennes,

L'exteusion des dispensaires seule est capable d'enrayer le ficau par la mise des moyeas de diagnostie et de traitement en main de tous les médecins. L'Etat interviendra dans l'organisation des dispensaires et dans les francessités par les médicaments. -Le médecin traitant pourra fréquenter le dispensaire avec son majade. La confiance de celui-el sera sauvegardée tout autant que le secret professionnel par l'organisation d'henres de consultation multiolifées.

Enfin les infirmiers et infirmières par leurs enquêtes discrètes entretiendront cette confiance du malade et assureront cette continuité indispensable du traitement dont le médecin isolé ne peut arriver, malgré tout son zèle, à faire comprendre la nécessité inéluctable.

Les idées du professeur Malvoz ont attiré l'attention des congressistes par leur clarté et par la conviction comnunicative de leur auteur rompu aux problèmes de l'action des dispensaires.

Le taril Dublet majoré de 100 p. 100 est provisoirement prorogé. — Une nouvelle convention, passée entre les représentants des grandes compagnies d'assurances contre les accidents du travail et les représentants de l'Union de syndicats médicaux, rétablit, jusqu'au 1º juillet prochain, pour les notes en cours et non réglées déjà "Papplication du taril Dublet majoré de 100 p. 600.



#### Solutions Nº 1 et 2

Goutte, Rhumatismes, Manifestations secondaires de la gonococcie. Anémies diverses.

Néoplasmes inaccessibles et inopérables.

#### Solution No 3

Réservée pour injections intratumorales dans les néoplasmes inopérables et accessibles.

Toutes les compagnies n'étaient pas représentées, mais le président de la réunion des assureurs espère obtenir, sous peu, la quasi-unanimité des assureurs.

Vº Congrès de la Société internationale de chirurgie (Seccetaziat, 7, rue de la Loà, Baruxellea). — Le Vº Congrès de l'Association se tiendra à Paris, du xo au 23 juillet 1220, sous la présèdence du professeur W. W. Keules chirurgiens des puissances centrales en seront exclus. Les réunions auront lieu à la Faculté de médeche de Paris, qui sera spécialement aménagée pour donnet toutes les commodités aux congressistes. Outre l'exposition d'appareils pour fractures, il y aura une installation pour projections luminenses, un bureau de poste, etc. Volci la liste des rapporteurs :

I<sup>ra</sup> question: Chirurgie cardio-vasculaire. — 1. Chirurgie du cœur: M. Tuffier (Paris). — 2. Chirurgie des gros vaisseaux: M. Secnett (Strabourgi. — 3. Transfusion du sang: M. Jeanbrau (Montpellier). — 4. Chirurgie du cœur et des gros vaisseaux: M. Alessandri (Rome). - - 5. M. Goodman (New-York).

2º quostion : Radiologie chirurgicale. — 1. Traitement des tumcurs par les rayons X et le radinm ; M. Regand (Paris). — 2. Id. : M. Neville S. Pinzi (Londres). — 3. M. Gluseppe Mioni (Rome). — 4. M. R. B. Greenough (Boston)

3º question: Hématologie chirurgicale. — 1. Analyses du sang et réactions biologiques dans les affections chirurgicales: MM. A. Depage et Goovaerts (Bruxelles). — 2. M. Hyarts A. Graham (Saint-Louis).

4° question: Fractures de la cuisse. — I. M. Patel (Lyon). — 2. Major Maurice Sinclair (Pairport). — 3. M. Kellogs Speed (Chicago).

56 question: Prophylaxie et traitement du télanos.

M. Donati (Modène). — 2. M. Cumurins (Londres). —
 M. Sicur (Paris). — 4. M. Ashhurst (Philadelphie).

Ce programme scientifique sera complété par des séances dans les hôpitaux, des réceptions, un banquet par souscription et uu voyage aux champs de bataille.

Exposition internationale d'appareils de fractures. —
A l'occasion de la 5 réunion de la Société internationale de chirurgie qui doit avoir lieu à Paris du 15 au 3 piulite prochain, une exposition internationale d'appareils de fractures acra ouverte dans les locaux de la Faculté de médecine. Les médecins français évilus et militaires qui, n'étant pas membres du Congrés, désirenaient prendre part à ectte exposition, devront adresser, avant le 15 pius, au D' Auvarys, secrétaire du Congrés, 50, rue Pietre-Charron, à Paris (16°), leux demande de participation, qui sers soumies à l'approbation du Comité.

Les exposants, en même temps qu'ils adresseront leur demande, devront indiquer leur nom et leurs titres, leur résidence et leur adresse, la désignation de l'objet exposé, le nombre des appareils qu'ils exposent et leurs dimensions.

Les objets exposés devront parvenir au D'Auvray, à la Paculté de médecine, au plus tard le 10 juillet.

Ecole française de stomatologie.— L'École française de stomatologie a pour but de donner l'enseignement aux seuls étudiants en médecine et docteurs en médecine désireux de se spécialiser dans la pratique de la stomatologie.

L'enseignement, donné par des médecins spécialistes et techniciens, comprend : 1 · I.a clinique générale des maladies de la bouche et des dents :

2° Des cours spéciaux sur les différentes branches de la stomatologie :

3º Des travaux pratiques de technique opératoire, de prothèse, d'orthodontie et de laboratoire.

Pour les inscriptions et pour les renseignements, s'adresser au D. Bozo, directeur de l'Ecole, 20, passage Dauphine, Paris.

Services automobiles P.-L.-M. pour Saint-Rectaire. Les baigueurs désirenx de se rendre à Saint-Nectaire apprendront avec pilaier que les services automobiles P.-L.-M. entre Bosoire, Saint-Nectaire et Besse, d'une part. (correspondance avec les trains de nuit de et pour Paris). Clermont-Pernand et Saint-Nectaire, d'autre part (correspondance avec les trains de jour de et pour Paris) fonctionneront, cette année, du xi' piun au 3 soptembre, observable par l'estains de pour de et pour Paris).

Des billets directs avec enregistrement des bagages seront délivrés au départ des gares de Paris, Lyon-Perrache, Marseille-Saint-Charles, Nimes, Saint-Etienne et Vichy pour Saint-Nectaire, Murols et Besse ou vice versa,

Pour plus amples renseignements, demander le prospectus spécial à l'Agence P.-L.-M. de renseignements, 38, rue Saint-Lazare, à Paris, aux bureaux de ville, gares du réseau, etc.

Le Trait d'Union médical, coopérative de l'Union des syndicats médicaux de France, a décidé, dans sa dernière assemblée générale, d'ouvrir ses portes à tous les membres de professions médicales et juxtamédicales, syndiqués ou non.

Pour cette action, le « Trait d'Union médical» fait appel à toutes les énergies et à toutes les bonnes volontés de la graude famille médicale et juxtamédicale.

S'adresser, pour tous renseignements, au Siège social du « Trait d'Union médical », 28, rue Serpente.

Consell médical supérieur de la marine marchande. — Sont nommés membres du conseil médical supérieur de la marine marchande : MM. les professeurs Léon Bernard, Pernand Bezançon, Gosset, Jeanselme, de Lapersonne; M. le professeur agrégé Langilois; M. le médecin inspecteur général des troupes coloniales Gousien; M. le médecin général de la marine Laugier; M. le médecin inspecteur général, directeur du Service de santé du gouvernement militaire de Paris, Rouget.

Honoraires de médecins. — Le Comité de la British medical Association invite le corps médical du royaume britannique à hausser de 50 p. 100 le tarif des honoraires.

Institution Sainte-Périne. — Le Conseil municipal de Paris a élevé à 3 000 francs par an le prix de la pension à l'Institution Sainte-Périne taut pour les personnes dout la candidature est déjà inscrite que pour les candidats à venir.

Instituts de puérieulture. — Par délibération du Conseil municipal de Paris, la subvention allonée pour la Goutte de lait et l'Institut de puériculture de l'hospice des Enfants-Assistés est portée de 4 500 francs à 10 000 fr.

Deux nouveaux Instituts de puériculture sont créés, avec une subvention municipale spéciale de 5 000 francs pour chacun d'eux: l'un à la Clinique Baudelocque, l'autre à l'Hôtel-Dieu.

Une subvention globale spéciale de 37 500 francs (au lieu de 25 000) est allouée par la Ville de Paris à l'Assis-

### HYGIÈNE DES EAUX D'ALIMENTATION ERILHYDRI DU DE MIRADEL

LE PLUS EFFICACE & LE PLUS PRATIQUE DES STERILISANTS
OFFICE CENTRAL D'HYGIÈNE, 4, Rus Boulle, XI

### RICHARD POMARÈDE

#### LA CURE DE DIURÈSE 1920, 1 volume in-16 .....

# répat

Suppositoires - Pommade

Composition:

fl de Capsules 5 hepatique de marrons d'Inde Extrait il de Capacie. Extrait hepatique Extrait de marrons d'Inde Extraits vegétaux Excipient antiseptique et calmant.

FISTULES HÉMORROIDES

RECTITES PROSTATITES

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLEANS .

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Eiliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllis

BILIAIRE LITHIASE Coliques hépatiques, \* Ictèrer TISME A ARTHRITISME LÈTE DYSHÉPATIQUE OHOLÉMIE FAMILIALE H ÉPATISME DIABETE

SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morus DYSPEPSIES et ENTÉRITES -- HYPERCHLORHYDRIE

DISTRIBLES & ENTERIES - HYPERCHORIUSEE PLACE
COLITE MUCOMEMBRANEUSE
COSTIPATION - HÉMORRODES - FYTUTE
COSTIPATION - HÉMORRODES - FYTUTE
COSTIPATION - HÉMORRODES - FYTUTE
CONTINUATION - HÉMORRODES - PYTUTE
TOXENIE GRAYIOLEUE
TOXENIE GRAYIOLEUE
TOXENIE GRAYIOLEUE

Priz du FLACON en France : 7 fr. 60 Priz de la boite da PILULES : 5 fr. 50

dans toutes les Pharmacies MÉD, D'OR 1913 ET

PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, institute par le D'Hantier, est la soile qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excré-tion, combine l'opothérapte et les cholago-gues, utilisant par surcroit les proprietés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complete, en queique sorte spécifique, des mindiés du FOIE et des VOIES BILLAIRES et des syndromes qui en dérivent. Es autoble de dévisé légérament. essentiellement clinique, ins

VUIRS BILIAIRES et des syndromes qui con dérivent. En solution d'absorption facilis, inalitrable, non toxique, blen tolèrée, légrement amère mais sans arrières, doit, ne contenant ni sucre, ni alcool, ou en PILULES (so par bolte). Une à quatres cuillerées à dessert par jour au début des repas ou a à 8 PILULES. Enfants demi-dose.

Le traitement, qui combine la nabanne de plusieur spécialités excellentes, constitue une dépense de 8 fr. 25 pro din à la dose habituella d'une crillerée à dessert quotidisonement on de 2 PILULES équivalentes.

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

### ALBUMINURIES CURABLES

2º édition

Par J. TEISSIER

Professeur à la Faculté de médecine de Lyon

Un volume in-16 de 107 pages (Actualités médicales). 3 fr.

### VALEROBROMINE

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux ; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie. l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LIQUIDE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. CAPSULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule. DRAGÉES 0,125 de bromovalérianate de gaïacol par dragée

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS Détail: toutes Pharmacles

tance publique pour le fonctionnement de onze instituts de puériculture.

Transformation d'un service de chirurgie à l'hôpital Lariboisière. — Par délibération du Conseil municipal de Paris, une somme de 456 961 fr. 41 a été votée pour la transformation du service du professeur Cunéo.

Cilique médicale de l'hôpital Cochin. — Sous la direction de M. le professeur F. Widal, et de M. A. Lemerrer, agrégé, commencera à la clinique de l'hôpital Cochin, à partir du lundi 14 juin 1920, une série de quinze lecons avec exercices pratiques.

Ces leçons auront lieu tous les jours à 14 heures, au Laboratoire de la clinique.

Le nombre des assistants est limité à 20. Droit de laboratoire : 150 francs. S'inscrire au secrétariat de la Paculté, les jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Objet du cours : Procédés d'exploration clinique appliqués au diagnostic des maladies.

Cilhique gyaécolegique (Hópital Broca). — M. E. DOUAY, chef de clinique, et M. HALLER, chef de clinique adjoint, feront un cours de perfectionnement à la clinique gyaécologique (hópital Broca), du lundi 14 au samedi 26 juin. Les leçons aurant lieu tous les jours, sauf les dimanches, à 17 heures. Le cours complet en douze leçons aura un caractère essentiellement pratique. Les élèves seront exercés individuellement à l'examen gyaécologiqu- des malades.

Le droit à verser est de 100 francs. Un certificat d'assiduité sera délivré à la fin du cours.

Les bulletins de versement seront délivrés au :ecrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les jeudis et samedis de midi à trois heures.

Hôtel-Dieu (amphithéâtre Dupuytren). — Le mardi 22 juin, à 16 heures, M. le professeur F. De LAPERSONNI fera pour les auditeurs de l'Institut de médecine légale et du cours de perfectionnement une conférence sur les è Blessures oculaires et accidents du travail ».

Cours de vacances de M. Caloi, du lundi 2 août au 9 août, à l'Institut orthopédique de Berck (roë année).

— En sept jours, de 9 heures du matin à 7 heures du soir, enseignement de l'ONTHOPÉDIE INDESPRISABLE AUX PRATICIESS (Orthopédie, Inbrendasse acteunes, fractures), evec exercices pratiques individuels. Pour méticeins et étudiants français et drangers. Les explications peuvent être données en espaguol et en aughais par M. Caloi et ses assistants. Droid d'inscription : noof raucs. Le nombre des places étant limité, écrire dès maintenant au D' Fouchet, à la clinique Calot, 69, quai d'Orsay, Paris, ou à l'Institut Calot de Berck-Plage (Pas-de-Calais).

Conférences sur les maladies de la nutrition. — Le D' RATHERY, agrégé, médecin de l'hôpital Tenon, commencera le lundi 14 juin, à l'hôpital Tenon (amphithéâtre des cours) à 10 h. 30, une série de dix conférences qu'il continuera les uardis et vendredis suivants à la même heure.

Sujets des conjerences: Hyperglycémies diabétiques; substances azotées et graisses chez les diabétiques glandes vasculaires sanguines et syndromes diabétiques; formes cliniques du diabète et leur rapport avec le traftement du syndrome; rein diabétique; méthodes d'examen au cours du diabète.

#### MÉMENTO OU MÉDECIN

- 12 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.
- M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45: Leçon clinique. 12 JUIN. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD, à 10 heures: Leçou clinique.
- 13 Juin. Paris. Asile Sainte-Anne, 10 h. 30. M. le Dr Laignel-Lavastine: Démences des épileptiques;
- Dr Laignel, Lavastine: Démences des épileptiques; 13 Juin. — Rennes. Inauguration du buste du chi-
- uiste Roussin à l'Ecole de médecine de Rennes. 14 JUIN. — Marseille. Concours de chirurgien des
- hôpitaux de Marseille.

  14 IUN. Marseille. Clôture du registre d'inscription
- pour l'internat des hôpitaux de Marseille. 14 JUIN. — Paris. Ouverture du concours d'oto-
- rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris.
- 14 Juin. Paris. Ouverture à la préfecture de la Seine d'un concours pour trois places de médecin en chef dans les asiles d'aliénés de la Seine.
- 14 Juin. Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30, M. le Dr Laignel-Lavastine: Les troubles psychiques dans les accidents du travail.
- 14 JUIN. Paris. Faculté de médecine, 17 h. M. le D' M. VII. JARET : Le foie cancéreux.
- 14 Juin. Bordeaux. Concours pour les places de chef de clinique ophtalmologique et de chef de clinique d'accouchements à la Faculté de Bordeaux.
- 15 Juin. Paris. Concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux.
- 15 JUIN. Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de la médaille d'or de l'internat des hôpitaux de Bordeaux.
- 16 Juin. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), 10 heures. M. le Df Cl. VINCENT: Sémiologie du vertige voltaïque.
- 16 Juin. Paris. Faculté de médecine, 17 h. M. le D' VIL ARET : La lithiase bîliaire,
- 16 JUIN. Bordeaux. Dernier délai d'inscription pour les concours de chef de cliuique médicale et de chef de cliuique gynécologique à la Faculté de Bordeaux.
- 17 Juin. Paris. Hôpital de la Pitié, 10 h. M. le-Dr Mauclaire: Greffes osseuses et greffes articulaires.
- 18 Juin. Paris. Ouverture des leçons d'ophtalmologie pratique de M. le Dr Poul, ard à l'hôpital Necker, à 2 h. 30.
- 18 Juin. Paris. Faculté de médecine, 17 h. M. le D' VIII ARET : I.a lithiase biliaire.
- 21 JUIN. Bordeaux. Concours pour deux places de chef de clinique médicale et une place de chef de clinique gynécologique à la Faculté de Bordeaux.
- 21 JUIN. Paris. Asile Sainte-Anne, r h. 30. M. le Dr I,AIGNEI,-I,AVASTINE: L'enfance délinquante et criminelle.
- 28 Juin. Rouen. Coucours de chirurgien des hôpitaux de Rouen.
- 28 Juin. Marseille. Concours de l'internat des hôpitaux de Marseille.
- 12 JUILLET. Marseille. Dernier délai d'inscription 1 our le concours de chirurgien adjoint à la maternité des hôpitaux de Marseille.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

été atteinte.

Traité d'orthophonie, publié par les professeurs de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, sous la direction des Dr. André CASTEX et Robert JOUET, 1920, un vol. in-8 de 190 pages avec fig.: 10 fr. (J.-B. Baillier et fijs, diliturs, à Paris).

Ce traité étudie des questions insuffisamment connues du public médical. Les progrès réalisés de notre temps, pour la thérapeutique des premières voles respiratoires, rendent très opportune son apparition. L'orthophonie s'ajoute naturellement aux divers procédés qui visent à corriger les troubles fouctionnels de la visi et de la parole.

Les auteurs passent successivement en revue :

- 1º J.a physiologie des mouvements producteurs des sons et de la parole, avec figures démonstratives (M. Marichelle);
- 2º Les retords d'acquisition du langage articulé. Cartes et traitement (M. Hervanx); 3º Les divers défauts d'articulation, blésités ou dysla-
- lies (M. Pautré);

  4º Méthode générale pour la correction des divers
- défauts d'articulation (Lésioux); 5° Les aphasies et les ressources du traitement péda-
- gogique. De nombreux cas cliniques commentent le chapitre (M. Duío de Germane) ; 6º Vient ensuite une importante étude du bégaiement
- envisagé de ses points de vuc divers (MM. Dupuis et Legrand) ;  $7^{\rm o} \ {\rm Le} \ {\rm nasillement}. \ {\rm La} \ {\rm prononciation} \ {\rm vicieuse} \ {\rm des} \ {\rm becs}.$
- de-lièvre et des fissures palatines. Leur traitement orthophonique post-opératoire (M. Drouot); 8º Les voix infantiles (M. Binon);
- 9° Un intéressant chapitre sur la correction des accents étrangers et provinciaux (M. Pouillot) ;
- 10e I/ouvrage se termine par « l'Orthophonie de guerre » (MM. Corneviu et Dupont). Dès 1915, en effet, un cours fut ouvert à l'Institution de la rue Saint-Jacques pour les soldats mutilés de la parole. Les résultats obtenus furent très intéressants.
- Ce traité a été écrit beaucoup avec des documents recucillis au cours gratuit d'orthophonie organisé par le Dr Castex depuis 1903 comme annexe de la clinique oto-thino-laryngologique.

L'énunération des parties du texte montre qu'il ne

s'adrese pas seutement aux spécialistes ou aux profesionnels de l'orthophonie, mais encore aux médecins qui peuventrencoitrer dans leur clientéle des troubles de la voixet de la parole, comme aux chirurgiens d'enfants qui, après les réfections opératoires sur les lèvres et le pulais, out à faire corriger les troubles persistants dans la promonciation.

Conférences d'éducation physique, par le Dr René Ledent, médecin-directeur des cours provinciaux d'éducation physique. 200 pages, Illustrations de

L. Dupont U.-B. Baillière et Jité).

Voiel un beau volume, édité avec goût, écrit avec
conviction et resideant les idées qui orientent les médecins
vers la thérapeutique physique. L'auteur donne les
raisons de ces vues nouvelles : c'est faire de la bonne
biologie. Il résume les données physiologiques relatives
à la fatigue, à l'entrafinement, au surmenage. Il en déduit
des consells médicaux et pédagogiques, inséparables
dans une boine propagande. Il émet même des aperçus
artisfiques et philosophiques sur l'éducation physique,
et ces causeries embras ent comme il convient les problèmes nouveaux avec une autorité qui n'a pas cucore

E. Gaucher et la protection de la femme, par le D Louis Fiaux. 1919, i vol. iu-8 de 170 pages (Félix Alcan et Lisbonne, éditeurs, à Pavis).

Ce livre, de boune fol, plein de la conviction abolitioniste de son auteur, est une étude des idées de feu Gaucher sur la prostitution et des mesures à prendre pour diminuer les conséquences désastrenses de celle-cl.

Il est en même temps une apologie des plus complètes du professeur Gaucher, pour lequel M. Fiaux montre la plus vive admiration.

Mais il ne s'agit point ici de mesurea répressives contre les femmes; il s'agit d'étabit une répression legale qui vise aussi bien l'homme que la femme ct qui atteigne l'homme qui délore, l'homme qui abandonne, l'homme qui sédute, origine du mal. Les lois qui atteindraient ce but doivent étabit: s' la recherche de la paternité; s'e le délité abdiuction s'è le délit d'abandon

Ce volume, écrit avec ardeur et enthousiasme, doit être en lossession de tous ceux que les questions de prophylaxie sanitaire et morale intéressent. G. MILIAN.

## Dragées ...... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer CNLORO-ANÉMIE
(4 à 6 par jour) NERVOSISME
KONTAGE, 48, Beal de Pert-Boyal, PARIS

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xs ==0,04) SIROP (0.00) PILULES (0.01) AMPOULES (0.04)

TOUX nervesses

68, Benisuard de Port-Royal, PARIS.

Lactogène
par?excellence
pur ou
étendu d'eau

# MALT D'AVOINE BARCLAY

En vente dans les bonnes Pharmacies

Bière de santé tonique, digestive et reconstituante

DÉPOT GÉNÉRAL: MICHEL FAUVARQUE et C1º, 28, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. Tél.: 609

#### REVUE DES CONGRÈS

#### AU CONGRÈS DE MONACO

L'exposition rétrospective des villes d'eaux

(Médecine et Histoire)

Bruxelles, Buenos-Ayres, Monaco, trois étapes, frois aspects divers d'une ceuvre commune! Inréresser au passé de nos villes d'eaux, c'est intéresser au présent; c'est marquer une évolution accomplie:

interesser au passe de nos vintes d'eaux, c'est interesser au présent; c'est marquer une évolution accomplie; évolution n'étant pas forcément synonyme de progrès... Intéresser au passé, c'est faire aimer davantage, puisque c'est établir un lien, renoner une tradition ombilée, recon-



Etablissement thermal de Luchon (fig. 1).

naître les efforts réalisés par d'autres que par nous, reudre justice aux disparus : les uorts s'en vont si vite !...

justice aux disparus : les morts s'en vont si vite !...

Or « l'humanité n'est-elle pas faite de plus de morts
que de vivauts »?

La caractéristique de l'expositiou rétrospective des Congrès de Monaco (dont le Dr Carron de la Carrière et nous-même avons été chargés par le Comité général d'organisation) a été, en évonnant le passé de nos stations



Bourbon l'Archambault (fig. 2).

thermales, defaire revivre le souvenir du passage de grauds personnages qui les ont illustrées de leur séjour; d'aider par la connaissance de la spécialisation thermale, à des époques déjà loiutaines, au diagnostic de la maladie d'un Montaigne, d'un duc du Maine, d'une princesse des Ursins, d'un maréchal de Richelieu, d'un Chateubriand, d'un Lamartine ou d'un Plaubert,...d'extraire de la correspondance de escurieux malades ou de leur entourage, tout

ce quia trait non seulement à leur séjour, aux incidents de la daye, aux ordonances des médieries, unis encore à de ligit giyénlogie. Les lettres de Mes Scarron, datées de figures (1775-1770), n'ont-elles pas préparé son accession put traite; Le Voyage aux Pyrénées, de Taine, ne nous faittipés/comaitre ce philosophe de l'histoire, sous un ouvel

Eu résniné, notre exposition rétrospective est une démonstration par la gravure, l'estampe, le document, du lieu qui unit la médecine à l'histoire, dans ce champ

immense des investigations qui est le passé de nos stations hydro-minérales et elimatiques françaises.

Nons devons une respectueme recomnaissance à M. le professeur Gilbert d'avoir écrit une éradite préface à l'œuvre attachante que nous avons essayée, avec l'aide de tous, de meuer à boune fin. Car le discours magistral d'onverture du Congrès d'hydrologie, que l'ou a lu dans le Paris médical, fut une belle page de l'histoire de l'art de guérir: art de guérir au moyen des caux uninérales depuis l'époque rounaine et gallo-romaine jusqu'au xviure siècle».

Le D' Cabanès, dont nons avons si souvent mis, à contribution l'idiasable bieru. Illance el l'érudition jaunais prise en défant, avait bien vonha accepter de faire partie du Comité de patronage, dont la présidence d'honneur revenait à M. le professeur Le Denth, délègué officiel du gouvernement français; il a droit à nos bien vifs reunerciments.

Nous n'aurions garde d'oublier MM. Hanneau d'Arcachon; Le Bondúlier, de Bagnéres-de-Bigorre; Mallat, de Vichy; A. Meillon, de Pau; Labande, conservateur des archives de la principanté.

Ou uous permettra ici de rendre hommage à la délicate hospitalité qui nous înt offerte à l'I. S. C. par M. C. Blane; à l'amabilité de M. Dumontpallier, secrétaire général administratif des Congrès de Monaco; l'un et l'autre facilitérent notre tâche...

Grouper nos documents sons le nom de l'un des grands lydrolognes dont les travaux se rapportent à une région déterminée, nous a paru être une manière de les houorer, une façon de rappeler leur souveuir aux visiteurs français et étrangers, un moyen de synthèse muémotechnique vis-à-vis d'un ensemble de stations.

Jean Hamhau pour la Côte d'argent, Th' de Bordhu pour les Fyrénées, Vidal, et Bennier pour tout le littoral méditerraieen, Mortiller pour les Alpes, Michel Berenand pour le Plateau central, Max DURAND-FARDEI, pour Vichy, Bagar pour les Vosges et l'Est, « patronnent » leur région hydro-uniérale.

Le 14 avril 1020, S. A. S. le prince de Monaco, accompansé de M. Jaloustre, ministre plénipotentiaire, de M. le commandant de Juniac, son aide de camp, inaugurait l'Exposition rétrospective. Albert l'ef fut reçu par M. le professeu Gilbert, président du Gongrès d'hydrologie, et par tout le bureau des Congrès interniles, auquel s'étaient joints M. le professeu Gilbert, président d'accompansée d'hydrologie, et par tout le bureau des Congrès interniles, auquel s'étaient joints M. le professeu Gilbert, président génardié député da Parlement Italien; le [Dr Terwagne, ancien député d'Auvers, délégaé du gouvernement beleje M. Le

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Bourdon, luinistre d'État, et une foule de notabilités françaises, étrangères, monégasques. La presse étrangère était représentée par M. Gaston Stalins, directeur-rédacteur en chef de la grande revue belge la France.

Albert I<sup>et</sup> s'intéressa, tour à tour, à l'œuvre des grands hydrologues des temps passés. Très averti des choses de Hilstoire, en partieulier de celle des Pyrénées, le prince non seniement possible judiciense,questions, mais appor-



Barèges (fig. 3)

tait encore une contribution tonte personnelle à la visite de cette Exposition.

Le groupe Jean Hameau retint, dès l'abord, son attention.

Jean Hameav, né le 5 octobre 1770 à la Teste-de-Buch fit quatre aunées à d'apprentissage », de seize à vingt ans amprès d'un praticien landais le Dr Desquives, Quelles admirables recons de choses ce maître devait donner à un



Vue de la fontaine de l'Hôpital (fig. 4).

tel élève! Officier de santé de l'école Saint-Côme à Bordeaux, J. Hamean ne tardait pas à revêtir, à Montpellier la robe historique de Rabelais: 1807.

Hameau se vone à la propagation de la vaccine. 1810: il note le premier cas (comu de la transmission de la morre à l'Homme; 1818: il dome une géuiale description de la pellagre; 1836: la Société de médecine de Bordeaux reçoit son mémoire sur les Virus, contenant sa théorie des contaces vieuns; L'Académie de médecine témoigne de « sa hante estime» pour ce mémoire, dans sa séauce du 23 mars 1843. Mais il fant en arriver à 1805, pour que le professeur Grancher, dans une magistrale préfuse d'une réédition que nous devous à sou petit-fils, notre tré distingué contrière d'Arcachon, M. le D' André HAMBAU, prononce enfiu le seul mot qui convienne: Jean Hancau est le vériable précurseur de Pasteur.

Avions-nous raison de choisir Hameau pour la région « Bordeaux-Biarritz, »?

Gantave Hamkat uncedant à con père apres avoir travaillé avec lui à la création et au développement de la station baluéuire et médicale d'Arcadion. Lettres, sciences, arts, philosophic, rien ne lui fut étranger: G. Hamkar, philosophic, rien ne lui fut étranger: nedectins de France. Dans le même cadre, à leurs côtés, jes Dr Per, yra et Corrigan. Arcachon en 1860. Arcachon en 1920. L., Voici un curieux 'Biarritz sous l'Empire, et ine vue de Saint-Jean-de-Lux vers 1840...

Et l'on passe an groupe de Borden. Dynastie des Hameau, dynastie des Borden ! Quel enseignement !

Bordeu, arrière-petit-fils, petit-fils, fils, frère de médecins du Béarn, si proche du pays des Landes, patrie des

BORDEU, HAMEAU: philosophes et observateurs, cli-



Fig. 5.

nicicus et écrivains, fondateurs d'école combattus on mécomus; les premiers plutôt polémistes; les seconds plutôt «gnérisseurs». Borden: plus distant; Haunean: plus humain.

Quelle curieuse étude à faire des portraits comparés d'Antoine, de Théophile, de François de Bordeu et de ceux de Jean, Gustave, André Hameau! Bordeu règne sur les Pyrénées.

Le professeur Gilbert a évoqué le souvenir de ce médie ch de tout premier plan qui, au Xvine siècle, lix nu rang si envié parni nos praticiens de Paris. Diderot, d'Alembett reçurent son emprehit e scientifique ; Bichat reconnait in devoir as théorie des tissus. Le professeur Brissaud n'a-t-ll pas montré comment la théorie des ondulations nerveuses est tout entière dans Borden?

C'est en hydrologues que Théophile, son père Autoine, son frère François, collaborèrent au Journal de Barèges,

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

requeil de plus de 3 000 observations raisonnées sur les maladies traitées dans cette célèbre station thermale.

Dans son « groupe », nous distinguerons des vues de



Cauterets (fig. 6).

Pau par Ranch et Ballora; une belle gravare d'Henri le Vert Galant; une autre de Pierre de Marca (1544-1662), archevêque et historien; un beau portrait d'Abd-elKader; les premières chasses au reuard de Pau; Dame béarnaise en ses atours...

Les Eaux-Bonnes, que fréquentaient, entre autres, Boïcidien et le P. de Ravignan Les Eaux-Chaudes nous offrent de curieuses lithographies de Gorse, Dandiran, Victor Petit. Onatorze planches du musée du Costunie.

Le prince et son entourage s'intéressent beaucoup aux vieilles maisons du xvie siècle de Salies-de-Blann; celle de Jacques de Conlonne, qui reçut la visite de Jeanne d'Albret, est une des plus eurienses.

Vingt-einq documents iconographiques composent le panneau de Cauterets. Les Melling y voisinent avec les Cleeri et les Schrader; Margnerite de Navarre, Jeanne d'Albret. Voisenon. Talma, la reine Hortense...

d'Albret, Voiscanou, Taluna, la reine Hortense...

Lut-Saini-Saweur sous le première et le second empire,
rappelle le chevalier de Parny et les Pabas; une naïve
gravure sur bois représente l'arrivée de l'Impératrice et
de Napeléon III au milieu d'un grand concours de population. Bourgeois et Melling, chacun avec leur temperament, traitent les mines du voitaceu de Sainte-Marie «
que les Barégeois reprirent aux Anglais... Augé Conflite
commandait les Barégeois A côt, l'edilse dit des Teun-

pliers, bâtie par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusulem qui possédaient, à Gavarni, une de leurs plus paissantes commanderies. Le Cirone : Gèdre et sa grotte ; le Pont de

Scia et son gouffre, qu'an dernier hiver de la grande guerre survoiait un avinteur amourenx d'une jolie v toye ». Et ectte calvacade de Luz et la héraldique duchesse d'Augoulème. Celle-ci monte à cheval à Barèges, où nous sommes maintenant, l'amiée 1823. Recomme au bout de quelques ins-



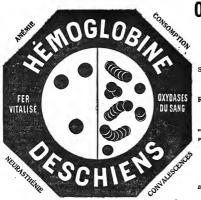

# **OPOTHÉRAPIE** HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

ployé par 30.000 Médecins du monde entier

Pour teurs matades Pour leur famille

Pour sux-memes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuttlerée à soupe à chaque repus. Dépôt Général :

chiens, 9, Rue Paul-Baudry, Parla

OLÉÏNE MALADIES

CAPSULES GLUTINISÉES

L'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF

A 6 CAPSULES PAR JOUR

AMU

DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

CONSTIPATION

DEPOT !

CHOLÉINE CAMUS

13. Rue Pavée, Panis (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

tants, la longue rue de la station fut pavoisée et la petite ganism d'invalides, commandée autrefois par de Laurières, au temps oi le cardinal de Rohau désembastillé y faisait uneeure en compagnie du jeune Ramond de Carbonndères, futur préfet de l'Empire et vice-président du Corps législatif, lui rendait les lonneurs dus aux souverains.

Mais ec fut la cure de Mgr le due du Slaine qui « lança » Barèges (167;-77;-81). On salt comment, accombagale (167;-17;-81). On salt comment, accombagale Marègeron, lebàtant royal, atteint de paralysis infantile, fit trois séjours au milieu de nos montagnes, sur l'ordonance de Pagou (Guy-Cresceul). Vauban, en 1685, devait travailler à la route du Tourmalet. Bt les portraits de saccéder aux lithographies : Dissaits, écrivain et conventionnel (olt 1si peu...). Augereau, Murat, Louis-Napo-léon; les Neunours, que sais-je enore? ... Le joyau de cette exposition documentaire est une aquarelle de Barèges de 1770, non sigue, hefas l'mais dout la facture ne peut révéler qu'un mateur noviec... Mais enfin, c'est le Barèges vivant, et le Barèges aut temps de lorden le. una labé de cour offre galamment la main à une « vaporenus » unalade et lui dide à traverser le Basatra».

Bagnéres-de-Bijorre, la rivale de Barèges au XVII<sup>s</sup> siècle, au temps où de La Guttère essayuit de retuir au bain de Saint-Roch le fils de M<sup>100</sup> de Montespan, Bagnères-de-Bigorre nous offer les admirables dessius de Jacottet, les litios de Dandfirm, deux gravures anglaises (Drano ib Allon), Et Ula Bartas, le chantre et Montaigue : Essaysiste. Tournefort le botaniste du jardin du Roy, M<sup>100</sup> des Ursins et le marquiste d'Ermelien, M<sup>20</sup> Cottin, La Tourt-Auvegne, premier grenadier de la Répul-lique, et aussi Dancle, La-imartine., Georges Saud.

La reine des Pyrénées, la capitale de l'Empire du Soufre, au dire de Landouzy, se devait à elle-même — noblesse oblige — d'offrir à l'Exposition rétrospective des villes d'annx, une reconstitution de son lointain passé: Luchon.

Nous permettra-t-on de regretter de n'avoir pu offrir aux visiteurs friands des mœurs et continues de temps à jamais révolus, le plan des thermes romains de Luchon, plan levépar M. Chambert, l'habile architecte des thermes actuels? N'eût-il pas été agréable d'accompagner Pauline, fille de Flavianus Rufus, dont l'ex-voto au dien Lixon chante la recounaissance? Pauline avant abandonné ses vêtements dans l'abodytère, s'avance dans l'onctuaire, où elle se fait oindre par son esclave. Elle passe dans le sphéristère où elle va jouer à la balle durant quelques minutes; elle séjonrne dans l'hypocauste, dont la voûte assez basse est soutenue de gracieuses colonnes en terre euite. Elle retrouve ses amies à la piscine de marbre, et tontes de s'abandonner au plaisir de l'eau. Puis, leutement, de passer du tébidaire au trigidaire, pour ménager les transitions. Auguste, dit-on, visita nos thermes ouésiens; Septime Sévère les fit réparer. « L'importance de ees theriues, constate Lambron, ressert done du grandiose urême de leurs dispositions balnéaires, «

Il eût été également intéressant d'exposer les poteries romaines retrouvées dans ces fouilles, et, remontant plus hant encore, les silex taillés contemporains de l'âge du reme

Franchissons à pas de géant les siècles et les siècles. Les Barbares, plus cruels que le temps, détruisent les bains de Luchon qui, en plein moyen âge, commreut une brillante renommée. Les comtes et nobles évêques de Com-

Établissement Thermai

### SALIES DE BEARN

Climat sédatif doux et tempéré en toutes saisons.

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sadiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANCLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES

CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMENORHÉE

BOYSMÉNORRHÉE. B — FOUR tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif
que les ferments lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

DESINFECTION INTESTINALE

Concerte d'Estaullian LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159 Avenue de Warronn "ANIS"

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

minges étendaient leur sollicitude sur cette ville bienfasante par ses caux salutaires.



Scarron (fig. 7).
Cependant, alors que Cauterets, Bagnères et Barèges

étaient en grande vogue, Luchon, Inaccessible, semblait méprisé des grands Incadnat d'Ptigny, à qui la Bigorre doit sa fortune, à qui Luchon a étevé une statue (dont nous avons vainement attendu une photographie), résolut de domner aux Bains de Luchon leur ancienne spiendenr. Le maréchai due de RICHISARUE et de PROSSAC alternait des curse settre Baréges et Luchon. Nous avons publié de curienses lettres écrites de Baréges à son sujet (r.76x-176x). Paul d'Tatrée, son hoigeraphe, dans un tout prochain volume, nous révélera sans donte quelque indiscrétion nouvelle touchant les conquêtes du trop s'millant gouverneur. Au fait, soignait-il à Luchon autre chose que la goutte?

Dans cette Exposition rétrospective nous eussions eucore fait figurer le magnifique huilier d'argent offert par Richelleu à l'afeul de notre très distingué confrère le 1Dr Barrii. 't aussi la délicieus: t-thatière, émail et or, de Stépharie Tascher de la Pagerie.

Cependant, malgré funtes es lacunes, trente documents conographiques ont pu êtro assemblés. Das Melling, des Wormser, des Cleeri, des Victor Petit, des Paris, un joli lot de Pingret, ont constitué un groupe intéressant au plus bant point. Aux cótés de Richcien, Meré de Pompadour; puis au XX° siècle, la Patti, A. Dumas, C. Flambert, le charunant petit prince impérial. Le professeur Le Dentu a conté, pendant la visite que nous fit Albert I°, comment le petit malade fut envoyé à Jachon. Nélaton, cliurigén de l'Pimpereur, int mandé à Compiègne pon



## SANATORIUM D'ENVAL

A cing kilomètres de Riom (Puy-de-Dômo)
PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON
(UN DES PLUS BEAUX SITES D'AUVERGNE)

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRES MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM



TRAITEMENT DES: SALPINGO-OVARITES, MÉTRITES,

# BOUES RADIO ACTIVES

de la Ste Fse d'Energie et de Radio-Ghimie

EN BOÎTES DE I & 2 Kº

LABORATOIRES RHEMDA

51-53. Rue d'Alsace. COURBEVOIE

KOSSUTH

CHIRURGIE-DERMATOLOGIE-GYNÉCOLOGIE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE



# **D'APPAREILS**

RADIUM

MESOTHORIUM

Société Française d'Energie et de Radio-Chimie

à la journée, à la semaine, au mois

51.53. Rue d'Alsace Courbevoie-Paris Lès appareils sont portés à domicile sous la responsabilité de la Société

HOSSUTH

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

examiner l'enfant souffrant d'une « tumeur de la hanche ».



Le Prince impérial (fig. 8).

Cette tumeur était molle. On songe à un abcès. Nélaton de demander un trocart et d'affirmer que, dans quelques minutes, il n'y paraîtra plus. Le trocart est enfonsé, e à la Nélaton s: rien ne vient; le chirurgien désappointé demande un trocart de plus gos calibre. Les assistants virent alors s'écouler un liquide blane, colloïde, gélatineux, sur la nature duquel on parut ne passe prononcer. In 1857, le prince impérial partait pour Luchon et on lui réservait les cabines de luxe annexées à gauche des thermes actuels.

Le cèdre de Lamartine est célèbre à Luchon: on sait comment le poète promena sous nos platanes son désenchantement de grand seigneur démocrate !...

Thiers, le roi de Hollande, le roi des Belges. — Elnfiu, Rostand! — Pour clore cette série, voyez la Route des Pyréntes, on le Bouddief rait revivre en trunte figurines délicatement sculptées, la vie de nos montagnes. MM. Le Bond'dier, Gabard et Le Kem ont obtenu, par leur si artistique reconstitution, un très brillant succès.

> Dr R. MOLINÉRY, Secrétaire général de l'Exposition rétrospective des Congrès de Monato.

Luchon, mai 1920.







# SCURENALINE



Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En liscons de 1 gr. (Produit cristalisé).— En facons de 10 et 30 gr. (Solution au 11/100°).

# SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux.

Solutions stables et stériles, en ampoules soellées
pour tous usages anesthésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltratio Solution à 2 % | Anesthésie régionale. Anesthésie dentaire, Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne-

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Photen, 89, Rue de Miromesnil, PARIS (8º)

# Laboratoires pharmaceutiques DAUSSE

#### Fondés en 1834

## **EXTRAITS**

de Bardane, Berberis, Cupressus Osler rouge, Salicaire, Sauge ———— Séneçon, etc.

# <u>SCLÉRAMINE</u>

lode organique injectable, Ampoules Cachets et toutes prescriptions

## **FONDANTS**

de Condurango, Étain, Iodotannique Levure de Bière, Mangano-ferreux — Soufre, Salicaire, etc. —

#### INTRAITS

Digitale, Gui, Marron, Valériane,
Strophantus, etc.

#### COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre,Térébenthine,etc.

#### PAVERON

Ampoules et toutes prescriptions
comprimées

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE, 4, rue Aubriot, PARIS (IVº)

#### VARIÉTÉS

#### SUPPLÉMENT DU CODEX

Le Supplément au Codex a élé présenté aux lecleurs de Paris médical, dans le numéro du 15 mai, Cependant, nous avons reçu entre temps, de M. Maurice Perrin, projesseur agrégé à la Faculté de médecine de Nancy, des commentaires dont nous insérons voloniters la seconde partie comme pouvant s'ajouter à ce que nous avons publié sur le même supel.

Les Mutanda ou changements apportés à un certain nombre d'articles du Codex de 1908, sont surtout des modifications relatives aux conditions de pureté exigées pour un certain nombre de médicaments et pour leur adaptation aux conditions actuelles; la Commission du Codex a décidé, en effet, qu'une tolérance pent être admise relativement aux traces d'impuretés presque inévitables au cours de la préparation industrielle de certains produits, quand il n'en peut résulter une atténuation, même légère, de l'action\_thérapeutique du médicament.

La magnésie officinale peut être aussi bien la magnésie lourde que la magnésie légère.

Les granules, dont le poids était fixé entre ogr,03 et ogr,05, sont admis comme pesant habituellement environ ogr,06.

Les formules de préparations mercurielles injectables sont modifiées en vue d'une stabilité

plus grande.

La dangereuse poudre contre le coryza voit sa teneur en menthol réduite au quart de la formule primitive, c'est-à-dire qu'elle sera désormais à 1 pour 45, l'excipieut étant constitué par du salicylate de bisauuth au lieu d'un métange de salod et de bétol; c'est un progrès, mais il ne faut pas

oublier les dangers du menthol chez les enfants, tels que les a signalés le Dr I. Mayet (de Lyon). Les « suppositoires de glycérine » contiendront

désormais davantage de beurre de cacao. La richesse en glycérophosphate de calcium du classique glycérophosphate de chaux granulé sera doublée.

Les vins de kola, coca, colombo, le vin créosoté, le vin iodotannique pourront être préparés avec « uu vin de liqueur » et non plus seulement avec du vin de Malaga.

En sus du soluté de tuberculine au dix-millième, le supplément admet un soluté de tuberculine au centième pour le diagnostic de la tuberculose par l'oculo, la cuti et l'intradermo-réaction

Le sulfonal et le véronal (inscrits au tableau des doses maxima sous les noms de diéthylsulfonediméthylméthane et diéthylsulfone-éthylméthylméthaue) ne devront plus être prescrits en principe à une dose supérieure à un gramme par prise, la dose maxima officielle pour vingt-quatre heures restant 2 grammes.

Teles and 12 giannies.

Telles sont les principales modifications que les médécins doivent connaître. Sije suis bieninformé, il, y a lieu d'espérer que la commission placera bientôt dans la pharmacopée (par la voie, du fournal official et du Bulletin de l'Acadème de médécine) les médécaments dont l'omission actuelle a étonné les médécines et les pharmaciens. L'explication donnée dans la préface din Supplément s'appuie uniquement sur des difficultés d'ordre typographique; cela n'a donc pas empécié la Commission de continuer ses travaux, et, par conséquent, ses autres conclusions ne sauraient se faire a éttendre longtemps.

Maurice Perrin.

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

#### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cuillerée à soupe de "PANHÉMOL" 2 gr. de sang total concentré dans le vide et à froid-2 gr. de d'ilémoglobine. 0 gr. ou d'ilémoglobine.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graves.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE RATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (IVII°). 161.Wagram 61-42

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Fixation des cadres du personnel médico-pharmaceutique dans les services tuberculeux des hôpitaux de Paris,

— Le conseil municipal a adopté les dispositions suivantes :

Article premier.— Les services de tuberculeux iustallés dans les hôpitaux généraux ou hospices suivants : Saint-Antoine, Cockin, Tenon, Laënnee, Broussais, La Rochejoucauld, Debrousse, continueront à être placés sous la direction d'un médecin-chef de service.

Art. 2. — Il est créé quatre emplois de chef de service des services de tuberculeux à raison de : un à la Salpétrière, où il n'existe pas de service de médecine générale, un à l'hospice d'Irry, deux à l'hospice de Biethe.

Art. 3. — Le cadre des élèves en médecine de chacun des services précités est ainsi constitué : Saint-Antoine (service du professeur Chauffard), deux externes. Cochin (service du Dr Pissavy), un interne et six externes. Tenon (service du Dr Klippel), quatre externes. Laënnes (service du Dr Rist), un interne et six externes. Broussais (service du Dr Bergé), un interue provisoire et deux exterues ; (service du Dr Dufour), un interne provisoire et deux externes. La Rochefoucauld (service du Dr Laubry, un interne et six externes. Debrousse (service du D' l'apillon), un interne et cinq externes. Salpētrière (service des tuberculeux), un interne et cinq externes. Bicètre (pour chacun des deux services de tuberculeux), un iuterne et cinq externes. Ivry (service des tuberculeux). deux internes et six externes. Soit au total neuf postes d'interne en médecine, deux postes d'interne provisoire et cinquante-quatre postes d'externe

Arl. 4. -- Il est créé à l'hôpital Cochin (service du Dr Pissavy) un cadre de chef de laboratoire.

VERONAL SODIQUE

LIQUIDE

1 à 4 cuillerées à cale

Art. 5. — Il est créé un cadre d'interne en pharmacie attaché a uservice des tuberculeux dans les établissements suivants : Cochin, Laënnec et Ivry; deux cadres de même nature, à raisou d'un par service de tuberculeux, sout créés à l'hospice de Bicétre.

An. 6. — En ce qui concerne les établissements possédant un service de tuberculeux autres que ceux énumérés à l'article 5, un iuterne en pharmacie de l'établissement sera, moyennaut l'allocation de l'indemnité réglementaire de 500 fraues par au, chargé en supplément du service des tuberculeux.

AH. 7. — Les services des tuberculeux de l'hospice de Brévannes continueront à être placés sous la direction d'un médecin des hôpitaux astreint à une visite quotidienne; à ce chef de service il est adjoint quatre médecius assistant sy compris le médecin assistant du service des tuberculeux, prévu par l'arrêté du 12 jauvier-10 février 1914 et quatre înteruse en médeciue).

Ait. 8. — Un cadre de pharmacieu des hôpitaux est créé à l'hospice de Brévannes; ce pharmacieu, qui sera tenu de résider à Brévannes aura, outre la direction générale du service pharmaceutique, la charge des travaux de laboratoire, des recherches bactériologiques et autres qui seront demandés par le médecin de l'établissement.

Art. 9. — Il est créé dans les hospices d'Ivry, de Bi-ctire et de Brévannes une consultation iuterue d'oto-thino-laryngologie; ces consultatorous, qui auront lieu me fois par sennaine, seront faites par un oto-thino-laryngologiste des hôpitaux qui recevra une indemnité de 30 frances pour chaque consultatiou à Ivry ou à Bi-cêtre, et une indemnité de 40 frances par consultation à l'Drospiec de Brévannes.

## INSOMNIES

## SEDATIF NERVEUX

DE CHOIX



ANTI-Spasmodique Anti-Algioue

à base de

EXTRAIT DE JUSQUIAME

COMPRIMÉS Deux a quatre INTRAIT DE VALERIANE

AMPOULES
Injections Sous Cutances

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO: CHIMIE APPLIQUÉE.

21, Ruc Théodoire de Banville PARLY

J. LEGRAND, Pharmacien



# **SIEROSINA**

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES REVUES

Tumeurs consécutives aux injections d'huile camphrée.

Les tumeurs produites par les injections sous-cutanées d'huile camphrée sont bien connues, William H. Mook et WILLIAM-G. WANDER en relatent (Arch. of Dermat. and Syphil., mars 1920) 6 cas nouveaux, tous observés chez des femmes âgées de vingt-trois à quarante-cinq ans. Le nombre des injectious huileuses avait été d'une à huit sur un même membre. Une scule malade avait éprouvé de la sensibilité et de la gêne permanente après les iujections ; chez les autres, les tunieurs sous-cutanées s'étaient développées insidieusement, après un temps variant d'un mois à dix-huit mois. Elles siégeaient, dans la plupart des cas, aux deux bras ; elles occupaient, en même temps, les cuisses chez deux malades, et un côté du thorax chez une autre. Elles avaient de grandes analogies avec les para finomes ; elles formaient des plaques infiltrées, arrondies ou linéaires, ou de véritables tumeurs sous-cutanées. lobulées, atteignant parfois le volume d'une orange on même plus volumineuses. Dans quelques-uns de ces cas, de petites tumeurs analogues remontaient, en chaîne, vers l'aisselle, ou étaient disséminées au voisinage de la tumeur principale, simulant des métastases d'une tumeur maligne. Dans trois cas, les tumeurs étaient enflammées, chaudes, douloureuses à la pression, et les téguments avaient, à leur niveau, une teinte rouge violacé. Dans un cas. l'œdème du membre et la saillie des veines superficielles firent même redouter la gangrène. Celle-ci n'a pas été observée. Ces tumeurs persistaient, sans modification, depuis un temps variant de dix-sept à trente mois. Quelques-unes fureut excisées pour l'étude; elles offraieut, à la coupe, l'aspect d'un fibronse alvéolaire ou spongieux.

dont les cavités, très nombreuses, étaient remplies d'huile.

Le processus évolue de la façon suivante: l'huile, poussée par l'injection entre les-sîbres conjouctives et dans les espaces lymphatiques, joue le 70ê d'un corps étrauger et provoque une inflammation lente aboutissant à la formation d'un nouveau tissa conjoucit, qui, graducilement, encapsule des parcelles d'huile et forme des kystes huileux. Des vaisseaux néoformés parcourent le tissa fibreux et assurent la circulation; mais, si cette circulation complémentaire devient insuffisante, il se produit de la stase veineuse, une congestion de la tumeur, et les phénomènes inflammatoires notés plus hant.

L'excision est le traitement idéal; mais, le plus souvent, ges infilirations sont si étendues que ce procéde n'est pas applicable. Le massage, pratiqué chez deux malades, a dié être abandomé, parce qu'il réveillait les phénomènes inflammatoires. La radiothémple a paru n'être pas exempte de daugers, en raison des troubles circulatoires. Il est possible que, avec le temps, il se produise une atrophie du tisse conjonetif hypertrophié. Pour prévenir ces inconvénients des injections builenses, il faut n'employer, dara la préparation des builes injectables, que des builes végétales ou aniunales, à l'exclusion des huiles minérales.

#### Cancer de la dermatose de Bowen.

J. DARIER a fait, en 1914, une étude clinique et histologique de la dyskératose de Bowen, d'après les cinq observations commes à cette époque. Il a observé récemment (Ann. de Derm. et de Syph., 1920, 9° 2) un cas de cancer confirmé consécutif à cette dyskératose. Le

# MANNITINE" SIROP PURGATIF

Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DELICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF POUR SECONDE ENFANCE

Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge. Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

LABORATOIRE MOYAL. - VERNON (EURE)



Combinaison iodo-mercurielle réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure, avec exaltation de l'activité thérapeutique propre à ces deux composants.

Echantillons : Laboratoires CIBA — O. ROLLAND, Pholen, I, place Morand, LYON

# MÉDICATION

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS ; LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Tuigh, FLEURUS 13-07

CURE DE



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyfé, S. à l'Ichthyot, S. Sulfureux, S. à l'hulle de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul, Bonne-Nouvelle, PAR S

ELIXIR EUPNÉIOUE **BTIN-MAZADE** 

#### PARAFFINOLEOL HAME

Paraffine liquide chimique NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

1º Aromatisė. 20 Sans arome

Indications : Colites, Entérocolites, Appendicites 3º Créme au cacao.

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL. LE MANS



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATI

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires



le MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES. BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé des 1891 dans les inhoratoires de la Maison ADEZABF et Ci<sup>e</sup> et depuis imité par les Allemands sous divers noms.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ADRIAN et C<sup>1</sup>, 9, rue de la l'erie, Paris



#### REVUE DES REVUES (Suite)

malade était un vieillard, âgé de soixante-dix ans, dont le cancer occupait presque tonte la figure. La lésion était remarquable par son extension en surface plutôt on'en profondenr et par sa tendance végétante, plutôt qu'ulcérense, donuant lieu à des nappes circonscrites d'exeroissauces conglomérées, séparées par de profonds sillons, reconvertes de squames-eroûtes, et parsemées de points blancs ressemblant à des grains de milium. Son accroissement avait été rapide, puisqu'elle avait, en quelques mois, envahi presque toute la face. Elle était le siège d'hémorragies profuses et rebelles. Les ganglions cervicaux et sous-maxillaires étaient indurés, contrairement à ce qu'on constate dans l'épithéliome baso-cellulaire ; mais ces gauglions étaient petits, multiples et non conglomérés, ce qui les différenciait de ceux de l'épithéliome spino-cellulaire. La réaction de Bordet-Wassermann au sang était positive. Le diagnostic était difficile, et l'onémit les hypothèses de syphilome tertiaire, de tuberculose cutanée. de pemphigus végétant, de mycose quelconque. La lésion ne fut modifiée ni par un érysipèle interenrent, ni par la radiothérapie à hantes doses. Le malade ayant succombé à la cachexie, on trouva, à l'autopsie, des métastases caucéreuses dans les poumons, le péritoine, et les gauglions internes

Histologiquement, le cameer viseéral avait la même structure que le cameer catant. Celui-ei se composait d'amas et de boyanx pleins, formés d'épithélium malpiglien métatppique, dont les cellules dyskérntiques étaient identiques à celles de l'épiderme des taches de dyskératose de Bowen. Ce caucer était, histologiquement, analogue à la dyskératose de Paget ou manaloté de Paget du seiu, bien que ces maladies soient distinctes l'une de

L'évolution probable de la dyskératose de Bowen en cancer confirmé, indique qu'on doit exciser chirurgicalement, des leur apparition, les placards dyskératosiques, ou les détruire totalement par le cautère ou la neige carbonique. L'intervention chirurgicale est encore plus indispensable quand le cancer est confirmé.

L. B.

#### Le soi-disant syphilome ano-rectal.

Sous le nom de syphilome ano-rectal, A. Fournier a décrit une affection rare, observée surtout chez la femme, et caractérisée par une infiltration rectale et périanale, avec rétrécissement de la région ampullaire et souvent fistules multiples. O. JERSHD (Ann. de Dermat. et de Sybh., 1920, nº 2), avant eu à soigner cinq cas de cette affection, chez des femmes âgées de viugt et un à vingtsix aus, a cherché à en élucider la pathogéuie. Une de ces femmes n'était pas syphilitique; deux autres ne contractèrent la syphilis que plusieurs années après le début de la lésion ano-rectale : senles, les deux dernières avaient contracté la syphilis' respectivement quatre ans et huit aus avant l'apparition des symptômes anorectaux. Chez quatre de ces malades, il existait des lésions vulvaires éléphantiasiques, qui semblaient relever du même processus que l'infiltration rectale. L'examen histologique, pratiqué dans quatre cas, a moutré principalement des lésions soit d'inflammation chronique, soit d'éléphantiasis typique, sans trace de néoplasie ou de

#### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

# PULMOSERUM

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

#### CACAGACT OF TOWARD

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Höpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimenté par plus de 30.000 Médicals étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR
ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



#### LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8°)
T61.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

#### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques

mens bactériologiques SUR FROTTIS Contenu stomacal Selles

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

SUR FROTTIS Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches, Etudes, Travaux spéciaux pour MM.les Docteurs, Etudes Anatomo-Pathologiques, Analyses des Produits Mimentaires, Analyses Industrielles



# Prescrivez



Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de

Lymphatisme Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

HÉPATIQUE BILIAIRE associées aux

LITHIASE TUBERCULOSE

DFULE et TUBERCULOSE ible de l'Halle de FOIE de Morue PSIES et ENTÉRITES -- HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE

STIPATION + HEMORROIDES + PITUITE PSYTHOSES DYSHEPATIQUES ATORES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUE HÉTÉROTOXIQUES TOXENIE GRAVIDIQUE TRE TYPHOIDE ... HEPATITES et CIRRHOSES

eite de PILULES : 5 fr. 50

1914

os de 2 PILULES 69

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE. ANNONAY (Ardèche)

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

#### REVUE DES REVUES (Suite)

tuberculose, et sans tréponèmes sur les coupes en série. Le syphilome ano-reetal de l'ournier n'est donc pas une lésion de nature syphilitique.

L'infiltration rectale et le rétrécissement qui en provient ont une localisation fixe dans la portion ambullaire du rectum, dont toute la circonférence est envalue inson'à une limite qui ne dépasse pas 7 à 8 centimètres au-dessus du sphineter. Cette fixité du siège indique qu'il s'agit d'une maladie régionale. Jersild, s'appuyant sur les travaux de Gerota au sujet des lymphatiques de l'anus et du rectum, attribue au soi-disant syphilome ano-rectal le mécanisme páthogénique sulvant :

1º Une lésion quelconque (chancre syphilitique, chancre simple, plaie) de la région génito-anale avec adéno-lymphangite consécutive, entraîne un arrêt de la circulation lymphatique dans les gauglions ingninaux ou dans les lymphatiques afférents de ces gauglions; 2º la lymphe de la région ano-génitale se déverse, par les lymphatiques du rectum et grâce aux anastomoses lymphatiques ano-rectales, vers les ganglions du mésorectum; 3º les agents infectieux, parveuus aiusi aux lymphatiques rectaux, provoquent une adénite des ganglious ano-rectaux décrits par Gerota, et une oblitération de ces ganglions ; 4º il se produit alors une stase lymphatique chronique, associée à l'infection. En arrière, la stase lymphatique ne dépasse pas la partie inférieure du rectum, le long de luquelle sont situés les ganglions de Gerota et les troncs collecteurs. En avant, la limite de la stase lymphatique dépend du siège de l'obstacle antérieur : si celui-ci siège au périnée, l'infiltration ne dépasse pas cette région ; mais si l'oblitération antérieure occupe les ganglions inguinaux on les lymphatiques collecteurs qui se dirigent vers l'aine, l'infiltration rectale et périauale s'accompagne d'infiltration des grandes lèvres. La prédominance presque exclusive de ces lésions anorectales chez la femme s'explique par les anastomoses abondantes des lymphatiques périnéo-vulvaires avec le réseau lymphatique ano-rectal ; tandis que, chez l'homme, les ulcérations génitales occupent le plus souveut une région dont les lymphatiques se rendent à des groupes ganglionnaires inguinanx différents de ceux qui reçoivent la lymphe de l'anns.

La dénomination de syphilome ano-rectal doit donc être reniplacée par celle d'élépliantiasis ano-rectal on génito-ano-reetal.

I, B.

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

REGLES DIFFICIES, Excessives, insufficantes — VARICOCELES — VARICOCELES — PHLÉBITES — VARICOCELES

#### DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 8 verres à liqueur par jour. ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour. DOCTEUR : Vouloz-oous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : L'HÉMOPAUSINE Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère). - ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

TELEPHONE 114 Extrait de bile MONCOUR

insuffisance rénaie Colleges hépatiques. Lithiase Albuminurie Nephrites, Urémie Ictère par réténtion En sphérulines

dosées à 10 e/gr De 2 à 6 aphérulines par jour.

par jour. Toutes nes préparations ont été expérimentées

En sphérulines dosées à 15 ciar. 4 à 16 sphérulines

Extrait renal

MONCOUR

En sphérulines dosres à 35 e/gr.

Fu bondons De i à 4 honbons par jour. De i à 6 sabérulines

Corps thyroide MONCOUR Myxædème, Öbésíté Aménorrhée Arrêt de Croissance Dysménorrhée Fibromes Ménopause

Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 ejgr

Poudre ovarienne

Do 1 à 3 sphérulines par jour.

Autres préparations MONCOUR Extrait Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse

Myocardine Poudra surrenale Thymus, etc., etc.

dans les Hépitaax de Paris. Elles ne se déllorent que sur prescription médicale



SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT -COMME UNE PILULE

#### NOUVELLES

L'Institut d'hygiène soelale d'Arcachon. — La ville d'Arcachon did à une femme de cour et de haute intelligence, M™ Veyrier-Montaquères, de poaséder un vaste édifice dans lequel sont installés et organisés : r en u dispensaire admindereuleus; ; <sup>20</sup> un institut d'hygiène sociale municipal. Cet institut fonctionnera sons la direction du D' Haneur, pour ce qui concerne la lutte antituberculeus; ; sous la direction du D' Liaguet, pour ce qui a tattà à l'hygiène urbaine (logements insaiburés, caux, bassins d'ostréculture, ctc.). Il a été inauguré récemment par le préfet de la Gironde en présence des membres de la Pédération girondine des œuvres autituberculeuses et des nombreux médecins de Bordeaux et d'Arcachon : le P Arnozan, les D™ Bourdier, Pestal, Hameau, Lalesque, Leuret, Llaguet et tutif quanti.

Cours complémentaire et de perfectionnement sur les maladies du cour, des vaisseaux et du sang (165PTAL DE LA PITIÉ). — Service du professeur VAQUEZ. Du 15 juin au 15 juillet 1920, à 10 heures du matin.

15 julin. Prof. Vaquee: Les grands syndromes de Piusaffisance cardiaque. — 16 juin. D' Laubry; Shygunomanométric. — 17 juin. D' Laubry: Hypertension artériède. — 18, 19 et 21 juin. D' Bordet: Relectocardiographic (technique). — 23 juin. D' Douzelot: Electrocardiographic (climique). — 24 juin. Prof. Vaquee: Digitaliue et ouabaine. — 25 juin. D' Leconte: Les extrasystoles. — 25 juin. D' Leconte: L'Arythmic comparoxystiques. — 28 juin. D' Reconte: L'Arythmic comblète. . — 20 juin. D' Riberre El Bradveardie et dissociation. — 30 juin. D' Donzelot : Alternance du cœur et du pouls. — 1º juillet. D' Lutembacher : Les endocardites infectieuses subaigues. — 2 juillet. D' Giorux : Résitance globulaire et ictères hémolytiques. — 3 juillet. D' Cler: Les leucémics. — 5 et 6 juillet. D' Aubertin : Les anémies. — 7 juillet. Pof. Vaouez : Erythrémie.

Le droit d'inscription pour cette série de couléreuces est de 100 francs. S'inscrire au secrétariat de la Faculté, guichet n° 3, les jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Hôpital maritime de Berck-sur-Mer. Cours de vacances.

— Douze leçous sur la tuberculose ost-o-articulaire et gaugnionnaire et quelques détineuts d'orthopédie pratique, par : MM. les D'm Mixang, chirurgien houoraire de l'Hopital maritime; SORREE, chirurgien des höpitaux de Paris, chirurgien en chef de l'Hôpital maritime; ANDREEU, TRIDON, chirurgiens assistants de l'Hôpital maritime; PAUSI, chef du laboratoire de radiologie de l'Hôpital maritime.

Les cours aurout lieu l'après-midi à 2 heures à l'Hôpital maritime.

Les matinées seront consacrées à des démonstrations pratiques : exaucens cliniques les luudis, opérations et ponctions les mardis et vendredis, plâtres les mercredis et samedis, démonstrations de laboratoire les feudis,

Droits d'inscription: 150 francs (les internes des hôpitaux de Paris sout dispensés de ces droits). Se faire iuscrire par lettre adressée au : Dr Pariu, Hôpital maritime, Berek-Plage (Pas-de-Calais).

Société française d'électrothérapio ot de radiologie. — Une conférence du professeur agrégé Guilleminot aura



# Antiphlogistine

## Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emplote chaussée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 18 heures se délache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1<sup>re</sup> classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Teléq. ANTIPILLO-PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 per 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

WERE A STATE OF THE STATE OF TH

lieu le 17 juin 1920 à 20 h. 45 très précises à l'amphithéâtre de physique de la Faculté de médecine, sur la quantitométrie Iluoroscopique des rayons X

Les docteurs et les étudiants en médecine sont instanment priés d'y assister.

Voyage de médecins espagnols à Paris. - Nous apprenons que notre grand confrère d'Espagne Los Progresos de la clinica vient d'amener à Paris un premier groupe de médecins espagnols qui out été recus le 2 juin à la Faculté par M. le professeur Roger, notre doven Celui-ci, entouré des professeurs Broca, Pierre Delbet, Brindeau, Desgrez, Bernard et Marcel Labbé, a fait les honneurs de la Faculté et de ses différents services à nos confrères étrangers, avec sa bonne grâce contumière et sa parfaite aménité.

Après des explications scientifiques sur les gaz aspliyxiants données par M. le professeur Desgrez et visite de ses laboratoires de chimie, il les conduisit dans les salles de cours où ils purent se rendre compte de l'activité de nos étudiants. M. le doven dans une allocution charmante, remercia M, le Dr L, Nuñez Grimaldos directeur de Los Progresos de la clinica et organisateur du voyage, d'avoir bien voulu lui présenter ses confrères, venus de tontes les provinces de la péninsule Ibérique.

En sortant de la Faculté, le groupe s'en fut visiter l'Institut Pasteur où, sons la conduite de M. le Dr Pettit. il alla déposer un pieux souvenir sur le tombeau de notre grand homme. M. le Dr Pettit, assisté des Dre Veillon et Dartigues, fit les honneurs de son service et de ceux de ses confrères

Les médecins d'Espagne, enthousiasmés par ces réceptions, remercièrent vivement le Dr Nuñez de son idée heurense de les avoir rapprochés ainsi de nous et se promirent bien de se souvenir des aimables invitations qu'ils regurent de nos sommités médicales parisiennes.

Instaliation et transformation d'appareils de radiojogie, - I/expérience de la guerre incline un grand nombre de médecius vers la radiologie et les conduit à désirer soit la création d'une installation moderne, soit la transformation d'appareils vétustes,

A ce sujet, la Presse médicale (nº 35 du 29 mai 1920) a déjà dit les efforts de la jenne Société française électroradiologique, dont les fabrications robustes et bien étudiées recueillent l'approbation générale.

La Société française d'énergie et de radio-chimie,

concessionnaire exclusive de la vente, avertit sa clientèle médicale qu'elle se tient à sa disposition pour lui fouruir sur les productions de la Société, toutes les indications utiles. (Écrire Société française électro-radiologique, 51, rue d'Alsace, à Courbevoie, département radiologique.)

#### MÉMENTO DU MÉDECIN

- Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-19 IUIN. -Dieu. M. le Pr Gilbert, à 10 h. 45 : Lecon clinique.

19 Jun. - Paris. Clinique médicale de l'hópital Beaujon, M. le Pe Achard, 10 heures : Leçon clinique.

20 Juin. - Paris. Asile Sainte-Anne, 10 h. 30; M. le Dr Laignel-Lavastine : Les paralytiques généraux.

21 JUIN. - Paris. Asile Sainte-Anne, 13 h. 30. M. le Dr HRUYEN : L'enfance délinquante et criminelle.

21 Juin. — Paris. Faculté de médecine, 17 heures, M. le Dr VII, LARIET; Les complications de la lithiase biliuiro

21 Juin. - Bordeaux. Concours pour deux places de chef de clinique médicale et une place de chef de clinique gynécologique à la Faculté de Bordeaux.

21 Juin. - Paris. Asile Sainte-Anne, 1 h. 30, M. le De L'AIGNEL-LAVASTINE : L'enfance délinquante et cri-

22 JUIN. - Paris. Hôtel-Dieu, à 16 heures. M. le Pr DE LAPERSONNE : Blessures oculaires et accidents du

23 Juin. - Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), 10 heures, M. le Dr Robert Poy :

Examen des sourds, dépistage des simulateurs. 23 Juin. - Paris. Paculté de médecine. 17 heures. M. le Dr Vullarer : Les cirrhoses biliaires.

25 JUIN. - Paris. Paculté de médecine 17 heures. M. le Dr VII, JARRY : Le caucer de la tête du paucréas.

28 JUIN. - Rouen, Concours de chirurgien des hôpitaux de Rouen. 28 Juin. - Marseille. Concours de l'internat des

hôpitaux de Marseille. 12 Juniari. — Marseille. Dernier délai d'inscription

pour le concours de chirurgien adjoint à la maternité des hôpitaux de Marseille. 16 JULLET. - Paris. Congrès de physiologie.

19 JULLET. - Paris. Congrès international de chi-

rurgie. 19 JULLET. - Reims, Concours d'internat de l'hôpital

· de Reims. 26 JUILLET. - Marseille. Concours de chirurgien

adjoint à la maternité des hôpitaux de Marseille.

## Iodéine MONTAGU

(Bi-lodure de Codéine

TOUX GOUTTES (Xg.=0,01) EMPHYSÈME PILULES (0.01) ASTHME

49. Sopieved de Port-Royal, PARIS

**COMEINE** MONTAGU (Bi-Bromure de Codéine) PILULES (0,01)

GOUTTES OF =0,01

AMPOULES (0.02 ed de Pert-Royal, PARIS

#### VAL-MONT-LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES, DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la GIRGULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉSITE; GOUTTE, etc.

HYDROTHERAPIE. ELECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUEDDISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Anatomie médico-chirurgicale de l'abdomen. La région thoraco-abdonninale, par Raymond GRé-GOBRE, professent agrée à la Faculté de médechne de Paris, chirurgien des hôpitaux de Paris. 1920, 1 vol. in-8, 192 pages, 71 plauches noirs et coloriéss, 30 fr. (Librairie 1-E. Baillière et lis, à l'aris).

Depuis quedque viagt-cinq on trente ans, l'anatomie humaîne a été étudiée avec une telle précision qu'il peut paraître osé d'écrire un nouveau volume sar es apiet. Mais, comme le dit fort justement l'auteur de cet ouvrage, si tout on à peu près tout a été dis var la description macro-scopique des organes de l'homme, il restera toujours bean-cup à dire sar le groupement topographique de ces organes, et sur les applications pratiques qui peuveut et doivent en déconder. Si l'anatomie descriptive à dit son dernier mot, l'anatomie médico-chirargicale n'en est qu'à se débuts et nous ne possédons pas encore, on peut bien le dire, de bon traité d'anatomie médico-chirargicale

M. Grégoire a done fort bien fait de s'attaquer à un parell sujet et il n'a point commencé par la tranche la plus facile: mais c'est pent-étre la tranche la plus fatche: mais c'est pent-étre la tranche la plus fatchessante que cette région thoraco-adominule, zone frontière du thorax et de l'abdomer où les organes des deux régions se pénétrent, la plèver et le poumon s'insimant dans les sinus costo-diaphragmatique, les organes du vettre, foie, estomae, rate, s'élevant avec le diaphragme dans le thorax, c'equi donne aux lésions tranundiques et infectienses de cette région un aspect élulque si particulier et uu côté thérapeutique si suécial.

L'étude de cette région a été faite par M. Gré .oire avec un sens pratique parfait; ses dissections sont très belles, très claires, très démonstratives, et son livre aura les necès qu'il mérite.

A. Schwartz.

Mœurs intimes du passé: les fléaux de l'humanité, par le Dr Canaxê;. Un vol. de 478 p. avec nombreuses illastrations. Prix: 5 fr. 75. (Albin Michèl, éditeur à Paris).

Le Dr Cabanés coutinue; et il le fait avec à-propos, Daus cette cinquîcime série des Mœurs intimes du passé, sont évoqués les fléaux de l'humanité, dont les uns sont à nos portes et nous envaluraient bien vite si l'on n'y prenait forte garde, et dont le dernier cité semble bien s'être installé chez uous à titre définitif, pour faire comme en se jouant, chaque anuée, de nombreuses victimes. Ces fléaux se nommeut : Peste, Lèpre, Cholera, Variole, Grippe. Chaenn d'eux défile, précédé de l'historique qui lui est propre et qui, s'il n'est pas inconnu dans toutes ses parties, est exposé d'une façon parfaite et pleine d'intérêt. Nous avons été retenu plus spécialement par la lecture des historiques concernant la variole et la grippe, et les mouographes qui voudront s'ingénier à traiter de nonveau ces deux questions d'une façon complète, puiseront ici de précieux renseignements. L'histoire de la vaccine est traitée 'de main de maître. nous voulous dire d'une manière historico-scientifique des plus solides et, apparemment, irréfutable. En ce qui

concerne la grippe. l'épidémité signalée en France et 1444 en dépend blen l'image, eu un nombre lufini d'exemplaires : c'était alors le inc. Mais en 1427, il y eut une épidémie de même nature : c'était le dande. En 1387, en 1103, es l'urent des généralisations de catarrèse, d'aunlogie frappante avec la grippe. « En l'an 927, la Gaule et la Germanic... Mais nous ne pourous suivre le De Chamés tont le long des routes curieuses par lesquelles il nous conduit.

Signalous ce nouveau livre à cenx qu'attire le passé. Cette lecture est agrèmentée par de nombreuses gravures dont beaucoup sont à remarquer particulièrement.

CORNEY.

Physique médicale, par le D<sup>e</sup> André Broch, 3° édition, 1 vol. in-8 de 042 pages avec 380 fig., broché 16 fr., cart. 22 fr. (Bib'ioth? que du de et rait en médecine de Gilbert et Founier) (J.-B. Baillière et lits, éditeurs, Paris).

La deuxième édition du Traité de physique de M. Andrés Broca a para ue 1013. Pediant la est san squ'i viennent de s'écouler, le mouvement scientifique s'est singuliferement ralentt, sauf cu ce qui concerne les applications à la guerre des données scientifiques antérieures. C'est dire que l'auteur u' ca qu'ir réaliser quelques unies au point pour que la troisième édition fût tout à fait au courant de la science.

La grande difficulté, pour le rédacteur d'un traité de physique médicale, est la suivante :

S'il se conteute d'exposer les applications de la physique à la médecine, il risque d'être incompreheusible. La plupart de ses lecteurs out conscienciessement oublié les quedques notions de sciences pures acquisses au P. C. N., et la terminologie elle-même les d'route. S'il évoque tous les faits et toutes les lois de la physique pure, avant d'aborder l'étude des applications, il est obligé à des développements excessifs, et doit sacrifice à l'exposé de notions banales, que l'on peut trouver dans tous les truités de physique, la place qui serait inieux utilisée au développement de la physique spécialement médicale.

M. Broca a tourné élégamment la difficulté. Il a réduit la part faite à la physique pure à un simple rappet des faits et des lois dont la counnissance est indispensable à la compréhension de la physique mélleale, et il a désigné par un astérièque les paragraphes coisacrés à ce rappel. Le lecteur se trouve donc, en néglègeant ces paragraphes, en face d'un traité de physique exclusivement écrit pour des médechus. At-til quelque difficulté de comprendre su passage, il se reporte à l'aliané correspondant marqué d'un saférisque, et y rafraichit ses souvenirs de physique pure.

Grâce à cette dispositiou, l'ouvrage de M. Amide Broca, toutenn 'excédant pas les dimessious'du précis, reuterme toutes les dounées de physique médicale utiles à l'étudiant et au médicale, exposées avec une rare compétance, et nue constante précocupation d'être utile. Nuil doute que cette troisième édition n'ait le unême succès que les précédeutes.

G. LINOSSIER.

#### VARIÉTÉS

#### DÉCOUVERTE D'UN PROCÉDÉ MATHÉMATIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DU SEXE DU CRANE HUMAIN:

## L'INDICE CONDYLIEN

#### Par le D' Marcel BAUDOUIN

Ancien interne en chirurgie des hôpitaux de Paris.

Un procès sensationnel, qui est en cours, et dont le héros est accusé d'avoir fait disparaître plusieurs femmes par le procédé de l'incinération, donne un caractère spécial d'actualité à la communication suivante.

Après avoir découvert que l'Indice glénoidien de la vertèbre Atlas indiquait nettement le sexe du sujet, tout aussi sûrement que celui des masses latérales (1), j'ai eu de suite l'idée de rechercher si l'Indice condulien de l'Occipital, pouvait servir de même au diagnostic dudit sexe.

A priori, il devait en être ainsi, puisque le condyle ne représente en somme que la contre-empreinte osseuse de la cavité articulaire supérieure de la première vertèbre cervicale.

Les examens anatomiques n'ont fait que confirmer d'une façon éclatante cette hypothèse; et l'Indice condylien donne des indications, très précises et mathématiques, en effet, sur le sexe d'un crâne, pourvu d'un occipital, dont il ne peut persister qu'un unique condyle au demeurant (2).

Ce procédé, quand il est utilisable, est certainement plus sûr que celui actuellement en usage dans les laboratoires d'anthropologie, puisqu'il est basé sur la mathématique et des mensurations faciles à faire, et non plus sur des appréciations vagues, sur la forme et l'aspect de la voûte cranienne!

L'appelle Indice condylien le chiffre fourni par les diamètres antéro-postérieur et transverse maximum de cette portion de l'occipital. On le calcule, comme d'ordinaire, en divisant par la longueur, dimension maximum, la largeur, dimension la plus petite, multipliée par 100.

Le nombre obtenu varie, bien entendu, avec les espèces animales, même les plus élevées dans la série (homme, anthropoïdes, singes, etc.).

Mais, dans l'espèce humaine, les chiffres

oscillent seulement de 40 à 70.

(1) MARCEL BAUDOUIN, Les atlas et les avis de l'allée couverte de Vaudan, ourt (Oise) (Mêmoires de la Soc. prêh. franç., Paris, 1918-1919, t. IV).

(2) MARCEL BAUDOUIN, D'une mesure anatomique qui permet le diagnostic du sexe du crane humain : l'Indice condylien (C. R. Ac. acs sciences, Paris, nº 16, 19 avril 1920, p. 9545).

Le sexe masculin va de 40 à 50 : le sexe féminin de 50 à 70.

Chez les femmes, l'indice condvlieu est donc supérieur à 50, tandis que chez les hommes il descend jusqu'à 40.

Ces données ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux Adultes; nous verrons plus loin que, chez les adolescents et les enfants, elles sont différentes, pour des raisons faciles à soupconner.

#### I. Préhistoire. — L'indice condylien sera extraordinairement précieux en préhistoire.

En effet, souvent, les ossements humains préhistoriques qu'on recueille au cours des fouilles leplus difficiles sont complètement brisés. Quand il s'agit de crânes, il est souvent impossible de les reconstituer, pour pouvoir étudier leur forme générale, et. partant, déterminer leur sexe,

Grâce aux condyles, qui, assez souvent résistent dans les inhumations ordinaires, in suffira désormais de les mesurer pour être sûrement fixé.

Cet indice rendra de réels services pour l'étude des grands ossuaires de la pierre polie, où les crânes ont été brisés intentionnellement, lors de la sépulture secondaire, par suite de la décarnisation des cadavres.

Mais il faut bien savoir que, même dans ces amas d'os néolithiques, les occipitaux intactsont assez rares, en raison même de la façou dont on désarticulait, de façon voulue, la boîte cranienne.

Iùn effet, ou trouve très peu de condyles occipitaux dans les ossuaires néolithiques.

C'est ainsi qu'à Bazoges-en-Pareds (3), je n'en ai recueilli qu'une douzaine, des deux côtés, dont cing seulement d'adultes, deux d'adolescents et quatre jeunes, très jeunes même (4) : cela pour 100 sujets.

Ce fait est dû à ce que, comme je l'ai d't ailleurs, les néolithiques brisaient presque tous le : crânes, avant de les déposer dans des monuments funéraires, à l'aide d'un bâton introduit dans le trou occibital, pour faire éclater la base du crâne et pénétrer facilement dans leur cavité.

Cette opération se passait en dehors du mégalithe, car cette base du crâne manque presque toujours dans les dits ossuaires.

On trouve plus de condyles de sujets jeunes que de sujets âgés, parce qu'on ne brisait pas toujours les crânes des enfants.

Toutefois, danz les sesuaires où il y a plus de crânes intacts qu'à Bazoges, par exemple à Ven-

(3) Cet ossuaire n'a pas fourni un seul erâne entier. 4) Soudure nou encore réalisée (Voy, plus loin:

drest (Seine-et-Marne), on trouve, bien entendu, un plus grand nombre de condyles mesurables. En effet, à Vendrest, j'ai pu mesurer les crânes ci-dessous (nºa i à ii), qui présentent des condyles en bon état.

On trouvera dans les tableaux suivants les mensurations de ces deux ossuaires, très caractéristiques.

#### A. Ossuaires néolithiques.

1º OSSUAIRE DE BAZOGES-EN-PAREDS (VEN-DÉE). — Voici les mensurations constatées sur 13 condyles occipitaux de cette sépulture : pu étudier les condyles d'enfants jeunes : ce qui est toujours difficile.

On notera queles os, à surface articulaire, dont le condyle n'est pas encore soudé à la base de l'occipital (n° 9 à II), ont tous un indice supérieur à 50.

Mais cela tient exclusivement à ce que la longueur est de 2 à 4 millimètres trop courte, par suite de cette non-soudure.

Le diagnostic du sexe est donc, sauf exception, impossible — à moins de faire la correction avant la soudure en question, qui d'ailleurs n'a

| AGE.                | NUMÉROS<br>DES OS. | DIAMÈTRE<br>TRANSVERS. | DIAMÈTRE<br>ANTÉRO-POST.   | INDICE<br>CONDYLIEN.                      | . SEXE.                                        |
|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Adultes             | 1                  | 12<br>12<br>14<br>13   | 23<br>25<br>28<br>25<br>25 | 48,00<br>52,17<br>50,00<br>52,00<br>52,00 | H.<br>F.<br>F.<br>F.                           |
| Adolescents         | 5<br>8             | 10<br>8                | 22<br>18                   | 45,45<br>44,00                            | H.<br>H.                                       |
| Enfants très jeunes | 9<br>10<br>11      | 9<br>9<br>8<br>9       | 17<br>16<br>15<br>14       | 52,92<br>56,25<br>53,43<br>64,44          | Discutable.<br>Fille.<br>Discutable.<br>Fille. |

Adultes. — On remarquera que, dans cette sépulture, les écarts des indices sont peu accentués: de 5 à 6 points sculement.

Cela tient à la race dolichocéphale, qui est de petite taille, et à ossements très eréles.

Par suite, les crânes des hommes ressemblent beaucoup à ceux des femmes, dans leur partie postérieure tout au moins. jamais lieu chez certains animaux, comme on sait (1).

La correction est d'ailleurs aléatoire, car il faut ajouter 2 ou 3 millimètres; et on ne sait pas sur quelle donnée tabler à ce point de vue.

2º OSSUAIRE DE VENDREST (Seine-et-Marne). - Mensurations sur des crânes souvent entiers.

| A E      | NUMÉROS<br>DES OS. | DIAMÈTRE<br>TRANSVERS.           | DIAMÈTRE<br>ANTÉRO-POST.               | INDICE<br>CONDYLIEN.                                        | SEXE.                      | REMARQUES.                                                                                        |  |
|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| [Adultes | IIIIVVIVIX.        | 12<br>12<br>14<br>13<br>10<br>13 | 23<br>25<br>28<br>25<br>23<br>23<br>25 | 52,17<br>48,00<br>50,00<br>52,00<br>45,45<br>52,00<br>62,50 | P.<br>H.<br>H.<br>F.<br>F. | Grande taille,<br>Condyle à encoche (2),<br>Petite taille .<br>Condyle à encoche,<br>Trépanation. |  |
| Enfants  | VIII<br>IX<br>X    | 8<br>9<br>9<br>8                 | 18<br>17<br>16<br>15                   | 44,00<br>52,92<br>56,25<br>53,43                            | (3).<br>F.<br>F.           | Sexe assez discutable.                                                                            |  |

Ici les indices sont un peu plus distincts, parce qu'il y avait des hommes de grande taille à Vendrest (brachycéphales et métis).

Enfants, — Grâce à cet ossuaire de Vendée, j'ai

 Os basilaire ou occipital antérieur. — Il représente le corps de la vertèbre occipitale transformée.
 Le condyle d encoche est une variété anatomique qui va

(2) Le condyle à encoche est une variété anatomique qui va de pair avec la cavité giénoïde à encoche. Cette conformation n'a pas été étudiée, en préhistoire, comme elle le mérite.
(3) Jadis, j'avais cru à une Femme!



SOLUTION 011 Établissements Albert BUISSON 57, rue de Sèvres

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# tophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

# ORGANIQUE

UBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOUS

Rue de Turenne HOPITAUX



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTA IT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

· SOUS ESES IQUATRE TORMES PHOSPHATÉT:

CAFÉINÉE LITHINÉE

PURE Le médicament réquiseur par l'adjuvant le plus sir des curs le médicament de cono, des les custement automnt de choix de la configuration de la dyspace, renles codentes et la dyspace, renles codentes et la dyspace, renconfiguration de configuration de la dyspace, renconfiguration de la dyspace, ren
la description de la dyspace, ren
configuration de la dyspac la diathèse urique les acides urinaires DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se pi

rue du Roi-de-Sicile PARIS =

# RYCHN

Dérivé synthétique de la Strychnine les à 0 gr. 01 - Ampe

P. LONGUET DA PARIS

SÉDAT VEUX

HYPNOTIQUE DE CHOIX



VERONAL SODIQUE EXTRAIT DE JUSQUIAM



ORATOIRE OF BIO- CHIMIE APPLIQUES Aue Théodore de Banville, PARS J. LEGRAND, Pharmacien

## Anti-spasmodique ANTI-ALGIQUE



Constinution HATELGUYON

SE SUCENT COMME UN BONBON

HATELGUY

S'AVALENT COMME UNE PILULE



VARICES

VARICOCÈLE

PHLÉBITES

HÉMORROÏDES

ACCIDENTS de la

PUBERTÉ et de la

MÉNOPAUSE

(Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld PARIS

II II LES PHARMACIES II I

B. Sépultures par Inhumation.

1º CRANES GALLO-ROMAINS DE LA SÉPULTURE DES CHAUMES, Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)

| Contract of the last | SEXE ET AGE.                                                                                                     | NUMÉROS DES OS.  | INDICE<br>CÉPHALIQUE.                                       | DIAMÈTRE<br>TRANSVERS.           | DIAMÈTRE<br>ANTÉRO-POST.               | INDICE<br>CONDYLIEN.                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | P. Enfant (16 ans) P. Très âgée P. Edentée Vicille H. Adulte (40 ans) H. Adulte (45 ans) (1) P. Agée P. Agée (2) | 2<br>3<br>4<br>5 | 75.97<br>70,00<br>85.71<br>82,04<br>80,90<br>78,85<br>77.77 | 10<br>13<br>11<br>12<br>11<br>13 | 21<br>23<br>22<br>26<br>23<br>20<br>21 | 47,61<br>57,14<br>50,00<br>46,19<br>43,43.<br>65,00<br>57,14 |

2º CRANE DU TERRIER DE SAVATOLE Nº 3, LE BERNARD [Gallo-Romain probable]:

No 1 — 12 × 100 : 28 = 42,85. Homme  $\hat{a}g\hat{e}$  (3).

Comme on le voit, chez ces Gallo-Romains, de grande taille, les indices sont bien plus différents que pour les *Néolithiques*. L'écart va de 43,45 à 65.

L'indice condylien doit donc avoir, à l'époque

- (1) Tavais, ia is, eru à u:e Femme.
- (2) J'avais cru, autrefois, à un homme
- (3) L'indice glénoïdien de ce sujet entier, trouvé en position, donne: 12 × 100 : 26 = 46,15. Ce qui prouve que l'indice dondriten est plus caractéristique encore que le glénoïdien.

moderne, une plus grande importance qu'à l'époque néolithique. — Et c'est ce que prouve encore le fait suivant.

3º MÉROVINGIEN [Inhumation]. — Sur un crâne de l'époque mérovingienne de la Cºº Contil (avec plaie cicatrisée de l'occipital), ayant 75 d'indice céphalique (dolichocéphale, petite taille) et 78 d'indice de trou occipital, j'ai mesuré les condules

J'ai trouvé 22 millimètres de long pour 15 milimètres de large. — D'où l'indice condylien:

15 × 100 : 22 == 68,00. ce qui correspond bien à une femme, en effet, et à un très fort indice!

# Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Ancun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature :

LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

II. Époque moderne. — Ces faits étant connus, il sera facile aux anatomistes de les vérifier sur des crânes humains modernes, de sexe bien déterminé au préalable, pendant la vie.

Mais, pour ne pas allonger cette étude, je n'insiste pas aujourd'hui sur cette partie du problème et crois inutile de donner ici une statistique quelconque à ce propos, la chose étant trop aisée vraiment et à la portée de tous.

rament et a la portee de tous. Quelques réflexions pourtant s'imposent encore.

Remarques générales. — Enfants. — Chez l'Enfant, l'indice est plus faible, comme on l'a vu, que chez l'adulte,

Ainsi une jeune fille gallo-romaine (I) de quinze à seize ans descend à 47,61, au lieu d'atteindre 50, chiffre minimum des femmes adultes.

SINGES. ANTHROPOIDES. — Cette diminution dépend de la tâille, puisque, chez les singes anthropoïdes de petite taille, l'indice descend à 33,33, par exemple chez le Chimpanzé jeune (2).

Chez les grands singes, comme le Gorille, l'indice est élevé et c'est celui de la femme dans l'espèce humaine, puisqu'il atteint 58,53 (femelle probable) (3).

RACES. — En outre, il semble bien que, chez les néolithiques, l'indice soit moins élevé que chez les Gallo-Romains; mais cela dépend de la race.

En effet, un crâne du dolmen de Vendrest (crâne nº x), donne 62,50 (il s'agit d'une femme trébanée).

Une jeune fille de treize ans, néolithique, de Laugerie-Basse (Co. Lebel), donne 59,09 : ce qui indique un indice de plus de 60 certainement, à l'âge adulte.

La Vénus hottentote donne d'ailleurs: II × 100 : I7 = 64,70; ce qui est caractéristique, car ane Vénus ne saurait être un homme, n'est-il pas vrai?

Technique. — 7º II ne faut pas mesurer le condyle avec un mètre flexible, qu'on enroulerait le long du grand axe, pour lui faire suivre la courbe de l'os; cela fausserait les chiffres, parce que la contexit du condyle n'est pas en relation avec le sexe. La longueur seule joue.

Il faut prendre la projection horizontale du grand axe, c'est-à-dire mesurer la longueur

(1) Une fillette de dix ans (squelette néolithique de Limoges) donne 10 × 100: 21 = 47,57; soit encore un chiffre inférieur à 50. — Ici l'axis justifie le diagnostie du sexe (trou axoïdien presque circulaire : 20,5 × 21, en haut).

(2) Le Gibbon Slamang (5 × 100 : 11 = 45,45) est intermédiaire.

(3) On sait que les oiseaux n'ont qu'un unique condyle médian; il n'y a done à se préoccuper que des Mammifères, maximum de la portion osseuse avec le compas d'épaisseur gradué habituel, d'usage courant en anthropologie, car seule c'est la dimension absolue qui importe pour le seus antéro-postérieur.

Même réflexion pour la largeur maximum, c'est-à-dire le diamètre transverse.

2º On ne peut pas se tromper, au cours des recherches préhistoriques, lors de la rencontre de condyles occipitaux.

Non seulement cette portion d'os ne ressemble à rien d'autre dans le squelette humain; mais ces condyles, chez l'homme, sont très différents de ceux des animaiux, qu'on trouve d'ordinaire dans les fouilles.

Il s'agit donc là d'un fossile d'une reconnaissance élémentaire et qui ne présente pas la moindre difficulté, même pour des débutants.

Emploi de photographies et dessins.— L'avantage de cet indice, comme celui de tous les indices, c'est qu'il permet de diagnostiquer le sexe d'un crâne sur tous les dessins publiés et les photographies de la norma inferior, bien exécutées, quelle que soit l'échelle de la figure.

En effet, il ne s'agit ici que d'un rapport et non des dimensions absolues.

C'est ainsi que j'ai pu calculer, sur une excellente photographie, l'indice condylien du crându squelette inhumé de la Planche à Puare, à l'île d'Yeu, et qui correspond à 43,47, c'est-àdire donne le sexe masculin d'un Néolithique sons-brachycéphale.

\*

III. Médecine légale. — Aujourd'hui, il est très difficile, en médecine légale, de recomaître le sexe d'un crâme brisé. Quoi qu'on en dise, les anthropologistes de métier, même les plus avertis, peuvent se tromper, même lors de reconstitution aussi parfaite que possible.

Désormais, il suffira d'avoir pu recueillir un Condyle occipital en entier, et un scul, pour être fixé!

Il faudra donc, dans toutes les recherches de justice, s'efforcer de retrouver un fragment. osseux de cette partie de l'*Occipital*.

Celui-ci découvert, le problème sera résolit, de façon indiscutable.

Un procès célèbre, actuellement en cours, pourra utiliser cette trouvaille, si les experts ont en leur possession des condyles occipitaux des victimes supposées. Y ont-ils songé?

LES ANCIENS GRADES DÉCERNÉS PAR LES FACULTÉS DE MÉDECINE

Par le D' L. PRON (d'Alger)

Les Facultés de droit, de sciences, de lettres décernent à leurs élèves le grade de bachelier, puis celui de licencié, puis celui de docteur. Les Facultés de médecine font seules exception à cette règle. Mais il n'en était pas ainsi autrefois.

L'ancienne l'aculté de médecine de Paris, après, de la nue de la Bucherie à l'ex-local des Récoles de droit, rue Saint-Jean-de-Beauvais, et après avoir pris pour patron saint Luc l'évangéliste, conférait trois, ordres de degrés : le baccalauréat, la licence et le doctorat.

Pour être admis comme candidat an baccalauréat, il fallait être âgé d'au moins vingt-cinq ans, pos-séder un diplôme de maître ès-arts ou philosophis, présenter un certificat de quatre années de scolarité à l'Académie, et déclarer par serment qu'on n'était pas marié.

Cette condition venait-elle de ce que presque tous les médecins du xvº siècle étaient ecclésiastiques? Quelques-uns parvinrent même aux plus hautes dignités, tels Guillaume d'Aurillac et Nicolas Ferveham, qui devinrent évêques, et Gerbert, Sylvestre II, Jean et Pierre d'Espagne, qui furent élus panes.

Les candidats au baccalauréat faisaient un stage de deux ans, pendant lequel ils étudiaient l'anatomie, la physiologie, la matière médicale, l'hygiène, la physique et la chimie. Ils étaient tenus d'assister aux leçons et consultations des docteurs, de suivre la visite à l'Hôtel-Dieu, et de prendre note des argumentations qui étaient soutennes à la Faculté. Une fois ces diverses formalités remplies. ils étaient admis à la supplique, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être interrogés. Alors, on leur faisait subir une série d'épreuves, qui duraient huit jours. Ceux qui avaient répondu de façon satisfaisante étaient promus bacheliers en médecine. Six mois après, ils soutenaient deux thèses : l'une sur la physiologie, l'autre sur l'hygiène, et ils devenaient bacheliers-maîtres.

A dater de ce moment, ils suivaient la visite dans les divers hópitaux, au lieu d'être localisés à l'Hôtel-Dieu; ils lisaient dans les écoles, et commentaient les auteurs classiques; ils faisaient entre eux des conférences, où ils s'exerçaient à l'argumentation, et ils ouvraient des cours publics. Leurs essais d'enseignement se fuisaient d'abord dans une maison située rue de Fooaurre; puis ils

# AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. GOUTTE - RHUMATISMES
Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Etablissement ouvert toute l'année. Suite

Deux-Reines. Indiau ZANDER
Eaux diurétiques. ..... (Saint-Simon. Physiothérapie. — Station d

Sources de Marlioz : Eaux sulfurcuses fortes pour les affections

SEDATIF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux ; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

CALME rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hosomile due à l'agigiation febrile, la Coqueluohe, les Toux irritantes dies nerveuses, l'Asthme, etc

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

furent autorisés à donner des leçons aux collèges de Bagneux, de Justinien, de Presle et de Boncour. Au bout de deux ans, ainsi employés, ils pre-

Au bout de deux ans, ainsi employés, ils premeint le titre de hachdier dimérile. Ils étaient alors autorisés à présenter une seconde supplique, à l'effet d'être interrogés sur la pratique, et ils devenaient licenciés. Les examens pour la licence duraient huit jours. Avant de les subir, les bacheliers émérites devaient s'engager par serment, et au besoin par un acte passé devant notaire, à ne jamais pratiquer la chirurgie, ni même se livrer à n'importe quelle petite opération. Ils recevaient la licence à evenux.

Les licenciés avaient le droit d'exercer et d'enseigner la médecine, non seulement à Paris et en France, comme de nos jours, mais encore dans tous les pays catholiques.

Il existait une espèce d'agrégation, n'ayant aucun point de ressemblance avec celle du régiun moderne: c'était le grade de maître-régent (magis-ter actu regens), qui donnait voix délibérative à l'Ecole, et qui s'obtenait par un nouvel acte (actus passallaria), consistant en une argumentation entre le licencié et le président. Après cet examen, le licencié était arpés au corox.

Vers la fin du xve siècle, au titre de maîtrerégent fut substitué celui de docieur-régent. Pour l'obtenir, le licencié devait présenter une dernière supplique, puis, celle-d'acceptée, subir une épreuve qui consistait dans un acte, qu'on appelait vesperie, parce qu'il avait lieu le soir. Le président 
adressait au candidat plusieurs questions générales sur la science médicale; puis, une fois cespositions « discutées, il adressait au récipiendaire 
un discours latin, dans leque il lui rappelait la 
dignité et l'importance de la profession médicale, 
ainsi que ses nombreux devoirs, Quelques jours 
après, le candidat était invité à se rendre à la 
Faculté. L'à, après avoir prété trois serments solennels devant tous les membres de l'alma mater 
assemblés, il recevait l'accolade et le bonnet dedocteur.

Le nouveau docteur était aussitôt inscrit parmi les docteurs-régents. Outre voix délibérative au conseil de la Faculté. il avait droit à tous les honneurs et privilèges.

Le titre de docteur était comme un titre de noblesse, qui témoignait à la fois d'une bonne éducation, d'une grande probité, et d'une instruction variée et choisie. Aussi, le nouveau docteur, était-il tenu à un serment, par lequel il s'engageait à ne jamais se mêler d'affaires commerciales, mercantiles on industrielles.

C'était là un serment qui aurait souvent besoin d'être rétabli de nos jours!



Établissement Thermal

# SALIES DE BEARN

Climat sédatif doux et tempéré

JOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-iduurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES
TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES
CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE

Des pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initier de l'aux des l'aux d

# 

# SEL HUNT

ACTION SURE

Le Sci de Hunt vialise l'Aicalin-Typ, spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique, Malgré às sur-prenant efficacié, il se contin-il optium, o codine, ni cocine, ni substance todique ou alcoloidique qual-conque; dans las cristes douloureuxes de l'hyperchio-thydrie, il supprime la douleur se en suppriment la cocase seface. Par docotumance : ES de de Hunt produit toujours les mêmes critts sux mêmes dotes.

— On le touve dans tousta les Phi-1.

Envoi gratuit d'échantillons de

SEL HUNT

à MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sei de Hunt est "friable", c'est-belire qu'il se délité dan l'esse ne donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet savantage qui en autre l'action uniforme. (pansacent cainant) sur la light de la comment de la commentation de la

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL DE

#### SEL DE HUNT

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers. Paris (16º)

# **Dialyl**

Dissolvant urique puissant. Anti-Uricémique très efficace.
(Ni Toxicité générale, ni Toxicité rénale)

SEL DÉFINI (C'H''O''A' LIBO), créé par le Laboratoire Alpn. Brunot el sa propriété exclusive.

## DIATHÈSE URIQUE

= ARTHRITISME = RHUMATISME — GOUTTE

Dialyl

(Granulé effervescent)
"Cures d'eau dialylée"

DIATHÈSE

URIQUE

Nombreuses Observations Médicales

Échantilloss pou-Essais Cliniques : LABORATOIRE ALPH- BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, Parls

Diälyl

DANS TOUTES LES PHARMACIES

# Dialyl

Dose moyenne: 2 à 3 mesures par jour

2 à 3 mesures par jour (Chaque mesure dans un serre d'eau)

DIATHÈSE

URIQUE



#### Solutions Nos 1 et 2

Goutte, Rhumatismes, Manifestations secondaires de la gonococcie. Ané mies diverses.

Néoplasmes inaccessibles et inopérables.

#### Solution No 3

Réservée pour injections intratumorales dans les néoplasmes inopérables et accessibles.

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR ANDRÉ BROCA

Comme le bon roi Henri.

... Qui régna sur la France

Et par droit de conquête et par droit de naissance,

Audré Broca cût pu faire valoir, pour se faire admettre à la Paculté de médecine de Paris, ses titres héréditaires: il est le fils du graud Broca, à qui nous devous la couuaissance du ceutre du langage ; il est le frère d'August Broca, le distingué professeur de chirurgie infautile.

Mais, comme le héros de Voltaire, le nouveau titulaire de la chaire de physique a conquis son royaume : il 'ustific le vote de la Faculté par un imposant bagage scientifique.

Comme ses trois prédécesseurs immédiats, Gavarret, Gariel, Weiss, il sort de l'École polytechnique. Il fut peudant trois ans officier d'artillerie. C'est en 1888 qu'il prononça le « Cedant arma tog » », et qu'il entra comme préparateur à la l'aculté de médecine, où l'attirait invinciblement une vocation héréditaire. En 1898, il conquérait le titre d'agrégé et prenait dès lors une part active à l'euseignement. En même temps il occupait les fonctions de répétiteur à l'École polytechnique.

La double orientation, théorique et médicale de son enseignement a exercé tout naturellement une influence sur la production scientifique d'André Broca, qui se partage en travaux de physique pure, et travaux de physique biologique.

L'analyse et même la simple éuumération des promiers serait déplacée dans ce journal de médecine. Nous nous contentons de résumer brièvement les seconds.

C'est d'abord une thèse originale : Études physiologiques. physiques et cliniques sur la vision des érubtions cutanées (1893). L'auteur y moutre le parti que l'on peut tirer de l'examen des éruptions cutanées à travers un verre bleu Isly, en opérant par vision binoculaire. Il a pu, grâce à cette technique, voir une éruption avant que l'œil nu ne pût la déceler, ou longtemps après qu'ellen'était plus constatable à l'examen ordinaire, et révéler des éruptions frustes, qui, recherchées de toute autre manière, n'eussent jamais été perceptibles.

Nous ne faisons que signaler de nombreuses recherches d'optique, des études poursuivies avec Ch. Richet sur la contraction du muscle, et sur l'excitation des uerfs. pour nous arrêter un peu davantage, à cause de son intérêt pratique, sur une étude très attentive, très serrée de l'actiou des courants de haute fréquence sur la pression artérielle. Avec MM. Bergouié et Ferré, l'auteur démoutra nettement que cette action, sur laquelle on avait fondé des espérances excessives, était absolument nulle (1907). Peu après, M. Broca a poursuivi, dans le service de clinique du professeur Gaucher, d'importantes recherches sur la radiothérapie des affections cutanées, recherches dont l'intérêt clinique est d'autant plus grand, que les procédés de production, de mesure, d'utilisation des rayons ont été soumis à un contrôle scientifique irréprochable. Enfin nous signalons encore une étude très intéressante, faite avec M. Polack, sur la visibilité des feux de la marine. et sur la topographie de la sensibilité rétinienne (1908).

Mobilisé en 1914 comme lieutenant d'artillerie. M. Broca eut la bonne fortuue de voir utiliser pendant la guerre ses connaissances techniques spéciales. Après avoir été détaché quelque temps à la défense de la tour Eiffel coutre les aéronefs, il fut prêté au ministère de la Marine pour l'étude de l'écoute sous-marine, et



envoyé en mission dans ce b: t en Grèce, puis à Toulon. Ses recherches ont eu pour résultat l'adoption de son capteur d'ondes par le lieutenant Walser.

Puis il passa à la direction des inventions, à laquelle il est encore attaché, et, tout en s'occupant d'examiner les multiples inventious soumises à sa critique, il trouva le temps d'y étudier le seus des accélérations angulaires. localisé dans l'oreille interne, et qui est le seul, de tous les sens jusqu'ici étudiés, capable de subir un entraînement par la pratique de l'aviation. C'est, d'après Broca, le véritable « sens directeur de l'aviateur ». MM. Maublane et Ratié s'en sout servis pour classer les caudidats pilotes et les pilotes.

Au point de vue pédagogique, nous avons tout récemment signalé, en eu disaut tout le bien qu'il mérite. le Précis de physique médicale publié dans la Bibliothèque du doctorat en médecine de MM. Gilbert et Fournier, et dont la troisième édition vient de paraître.

On voit, d'après ce rapide exposé, que, si M. Broca a consacré à des études de physique pure une bonne partie de sa laborieuse existence, il n'a jamais cessé de se préoccuper d'appliquer aux différentes branches de la médecine, physiologie, sémiologie, thérapeutique, les connaissauces acquises dans le domaine théorique.

Nul doute que son retour à la Faculté de médecine n'accentue une orientation dont la médecine ue peut manquer de profiter grandement.

G. LINOSSIER.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 17 mai 1920.

Délite hypocondriaque chez un garçon de seize ans.

MM. MARCHI, BRIAND et BORKI, présentent un jeune
garçon de seize ans, chez lequel, à la suite d'une grippe
à convalescence trainante, s'est constitué un délire
à procondriaque accompagné d'ûlées, le négation. Ce
délire est survenu lentement, après une période d'inquétduées et d'interprétations délirantes ayant duré six
mois environ. En même temps on notait des attifundes
annafères, de la discordance, de l'indifference, de la tendance à la conservation des attifundes
de mandred sois si le diagnostic à porter n'était pas celui
de démence précoce. Mais l'évolution a montré une amélication progressive, et les symptôms en faveur de la
démence ont prisque complétement disparu après trois
mois d'internement.

Halluchatlons auditives et halluchatlons psychiques.

JUM. JORNEIR et J.R MAUX présentent un malade de
quarante et un ans, interné depuis treize ans sans affaiblissement intelhetend, et chez lecquel îls éprouvent
quelque difficulté à éterminer la nature exacte des
phénomènes psycho-sensoriels activeme. t ressentis.

Le malade a eu des hallucinations auditives nettes, et
a maintenant des impulsions verbales, également indiscutables. Mais de plus, il accuse un trouble consistant
en la perception de voix chuchotées, sans son, se
produisant à l'intérieur de son cervean, et qu'il n'assimile ni à ses voix hautes de jadis, ni à sa parole involontaire d'autourd'hui.

Sont ee des hallucinations psychiques? En réalité, l'hallucination est un phénomène complet qui n'est ni la représentation meutale, ni la perception normales.

Négativisme simulateur d'amnésie générale. — M J. CAPCRAS montre une jeune fille de vingt-cinq ans, toxicomane, qui, après quelques troubles mentaux suivis d'une teutative de submersion dans la Sciue, affecte de ne rien se rappeler de sa vie, pas même son à de rares intervalles des idées de négation. Cette perte totale de la mémoire n'est qu'un refus systématique d'évoquer et de reconnaître les souvenirs.

Contaglon mentale réolproque. — MM. L'EROY et D'IVCOSTÈ présentent un malade dont les deux fils, âgés de huit et neuf ans, ont nianifesté, pendant plusieurs scunaines, le même délier; la mêre est atteinte de édicis et précisaient, sous forme d'images visuelles, ses conceptions morbides. Sur l'indication de ses fils qui lui signalaient leurs ennemis commens qu'ils voyaient distinctement autour d'enx, la mère cribait de huiles son appartement ou lardait les tentares de coups de couteau. Il est possible que l'étacolisaien ait servi d'intermédiaire entre les interprétations et les hallecinations specifiques et auditives de la mêre et les hallecinations specifiques et auditives de la mêre et les hallecinations visuelles des enfants. La contagion mentale a été rééproque,

Présentation d'un aliéné à diagnostic particulièrement difficile, par MM. DUCOST ? et PAUL ABELY. -- Il s'agit d'un homme de quarante ans, sans hérédité nette, hypocondriaque pendant dix-huit mois, à vingt-trois, vingt-quatre aus, et atteint de troubles psychopathiques depuis 1914. Cousidéré tour à tour comme maniagne ou paralytique, il ne présente actuellement ni délire ni hallucinations. L'attention, l'orientation, la mémoire. les sentiments affectifs paraissent normaux. Gros troubles du jugement, oubli des convenances et des habitudes de propreté. Tentatives d'évasion qui ont réussi maintes fois, et qui sont préparées avec une ruse, une habileté rares, exécutées avec audace et précision. Sens de l'orientation évident au cours de ses évasions, voraeité, agilité. vociférations tout animales. Période de mutisme, Aueun trouble psychique, pouction lombaire négative. Les diagnosties de paralysie générale, démeuce précoce, psychose intermittente, délire d'ictus, les seuls auxquels on pourrait penser, ne paraissent pas acceptables.

Outils et travaux d'ailénés. — M. Ducosté apporte des outils fabriqués avec des silex on de menus fragments métalliques et des armes confisquées à des persécutés, des maniaques ou des épileptiques.

# HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX COMBINAISON DE VALÉRIANE, INODORE STABILISÉE & DE VERONAL LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE. 159, 41 de Vignere, PARIS

# Stoptée dans les Mopitaux de Baris et de la Marine.

Tablettes de Catillon

OF-25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obèsite, Goître, etc. . 3 fr. - PARIS, 3, Boul St-Martin.

# phlogistine

## Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. TILLIER, Phion de 1º0 classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15º). Ad. Teleg. ANTIPHIO-PARIS. Echantilloos et Littérature : B.



# XIR EUPNÉIQUE RTIN-MAZADE

#### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus,

de Corps thyroïde, etc. DOSE: Ces diverses capsules s'administrent à la dose de 2 d 6 par jour. Pharmacie ViGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour) Echantilions gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)



#### à 5 kil. de Lyon 300 m. d'altitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadles du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande

#### LES MÉTHODES MODERNES D'ENSEIGNEMENT

UN VOYAGE D'INSTRUCTION A VICHY

Pendant les vacances de la Pentceôte, le professeur Carnot et le professeur agrégé Rathery ont condrit a



Les Docteurs Carnot et Harvier (fig. 1).

Vichy cinquante étudiants de la Faculté de Paris, pris parmi ceux qui avaient eu les meilleures notes à l'examen de thérapeutique. L'excursion a, d'ailleurs, retrouvé à Vichy M. Jánossier, qui a pu compléter ainsi sur place l'enseignement, si remarqué, de Crénothémple qu'îl a fair ett hiver à la Faculté, comme complément de l'enseignement de thérapeutique. La Compagnie fermière de Vichy avait, avec une grande générosité, assumé tous les frais de l'expédition, comprenant combien une station aussi magnifique que Vichy gagne à être étudiés sur place par ceux qui, demain, y dirigeront leuis malades. Représentants de la Compagnie et confrères de la station ont d'alleurs reçu les étudiants avec une somptuosité et une cordialité dont on ne saurait trop les remerciers.

Des l'arrivée, le D' Durand-Pardel, président de la Société des sciences médicales de Vichy, en une conférence très instructive et très goûtée, a indiqué les caractéristiques de la station, ses techniques de cure et ses nombreuses indiactions cliniques : ainsi préparés à la visite du lendemain, les jeunes gens ont fini gaiement leur journée dans les hôtels e; au Casino, où ils ont pu se rendre compte des élégances d'une asison dont les débuts étaient déjà fort brillants : n'est-ce pas, là aussi, une des méthodes de cure de la station?

La matinée du lundi a été tout entière occupée par la groupe par d'aimables confrères de Vielly désginé par le sort, les D'a Garban, R. Giénard, Mauban, Monod, les tudiants reçoivent sur place une leçon des plus fructucuses, qui les initie à la vie intime des villes d'eaux que la plupart ignorent. Ils visitent ainai les sailes bains, de douches sous-marines, de massage sous l'eau,

## SANATORIUM D'ENVAL

A cinq kilomètres de Riom (Puy-de-Dôme)
PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON
(UN DES PLUS BEAUX SUES D'AUVERONE)

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM



#### LES MÉTHODES MODERNES D'ENSEIGNEMENT (Suite)

les installations annexes de mécanothérapie, d'écetrehérapie, dans le bel établissement dont ou peut prétendre, sans forfauterie nationale, qu'il n'est égalé nulle part à l'étranger. Les visites se continuent aux Sources disont dégastées successivement les caux chandes de Chomel et de la Grande Grille, les eaux froides des Célestins. La matinée se termine enfin, nour la plunqur



Le Banquet (fig. 2)

des visiteurs, par une «opération » individuelle où ils expérimentent sur eux-mêmes les techniques de cure : la donche-massage « de Vichy » trouve particulièrement des aunateurs.

A midi, uu banquet somptueux est offert à l'hôtel Majestie : au dessert, MM. Saint-Poulof et Normaud, au nom de la Compagn'e fermière, disent combien ils out été heureux de contribuer à faire counaître, sur place, les ressources de Vichy à de futurs inédecins, la prospérité de la station dépend nt d'une collaboration, toujours plus intine, avec le corps médical. M. Durand-



Le Docteur RAYHERY (fig. 3)

Pardel, par quelques anecdotes amusantes, montre combien il est utile au praticien d'avoir vu lui-même les stations, pour éviter certaiues erreurs et faire bénéficier ses clients de toutes les ressources thermales. Le



# SCHRÉNALINE

Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En fiscone de jr. (Fouduit cristellisé).— En fiscone de je et ger, (Solution au 17000).

# SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques. Solulion à 0,6 et 1% = Anesthésie par infiltration.

Solulion à 2 % | Anesthésie régionale.

Solulion à 4 et 5 % = Anosthésie rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Photon, 89, Rue de Miromesnil, PARIS (80)

GRAINS VALS

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### LES MÉTHODES MODERNES D'ENSEIGNEMENT (Suite)

professeur Paul Carnot remercie : il montre la grande utilità pour les médechis des voyages aux eux miferales fraugurés par Landouzy et Carron de la Carrière, et qui, il faut l'espérer, pourront reprendre bientôt. Pour les étudiants à la veille de s'installer parell voyage n'a pu avoir lieu que grâce à la générosité de la Coupagie : mais il est extrémement instructif. Pour compléter, M. Carnot insâtes sur l'utilité - une collaboration nitime cutre nos grands établissements thérapentiques et la Pacnité. Il espère que cette collaboration n'en res' tera pas là : car l'utilisation des villes d'enux n'est pas seulement une question de thérapentique; c'est aussi mu très grosse question de prospérité nationale à laquelle-chacun doit éfenorer de contribuer.

Après quelques mots de MM. Kathery et Linossier, M. Jacquet, interne médaille d'or, remercie au nom des etudiants, en quelques paroles bien venues, la Compagnie de l'accueil somptueux qui leur a été fait, les conf-ères de Vichy de leur cordiale réception, les professeurs Carnot, Rathery et Linossier de l'effort qu'ils font pour développer pratiquement l'enseignement de la thérapeutique, de la crinothérapie notamment.

Après le banquet, la visite se continue par celle de l'embouteillage et de l'expédition des eaux qui représentent une industrie extrêmement importante, puis par celle de l'hôpital on les visiteurs sont très cordialement guidés par la sœur Marthe.

Hufia les groupes se dispersent : certains sont attirés par les ombrages du parc et les rives de l'Allier; d'autres excursionnent en anto jusqu'aux montagnes volsines; d'autres tentreu la chance au Casino. Le retour se fait dans la mit, sous la conduite vigilante de M. Chitcaul'aimable cicerone qui pilote la caravane, et l'on est à Paris à temps pour la visite du matin dans les divers hôpitaux, après une excursion bien rapide mais instrutive et pleine de charme qui, mieux que dea disco.rrs, prouve par un acte l'utilité des visites médi ales à nos grandes sattaions thermales.

#### NOUVELLES

Comité pour la giorification des médeeins morts pour la Patrie (5, rue de Surène, Paris-VIII\*). — Les premières listes de souscription out atteint un total de 50 000 fraues à la date du 14 juin 1920.

Dans ce total figurent pour :

2 400 fr.; MM, les professeurs et agrégés de la l'aculté de Paris.

 $_{\rm 4}$  970 fr. : les syndicats médicaux et groupements professionnels,

1 840 fr.: MM. les médecins, chirurgieus et accoucheurs des hôpitaux de Paris.

3 000 fr. : les trois Sociétés de la Croix-Rouge frauçaise.

PREMIÈRE LISTE DE SOUSCRIPTION. - 2 500 fr. : MM. les médecius de l'Urignay.

2 000 fr. : Dr Prantz Gléuard, Paris.

1 000 fr. : Société française de secours aux blessés militaires.

## AFFECTIONS GYNÉCOLOGIQUES

# OVULES AU VIOFORME CIBA

#### ANTISEPTIOUES, DÉCONGESTIONNANTS, DÉSODORISANTS

« Les résultats obtenus dans les affections gynécologiques seront d'autant mellieurs qu'on se rapprochera davantage de la stérilisation idéale des organes. Le VIOFORME représente à ce point de vue l'agent le plus actif de ceux utilisés dans ce but. »

Échantillons et Littérature : Laboratoires Ciba, O. ROLLAND, Pharmacien, 1, place Morand, à Lyon

## LA METAIRIE Près NYON (Ganton de Vaud, Suisse)

#### ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

# CHLOROFORME DUMOUTHIERS

on flaconnage, ea tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altération.

Pharmacie DUMQUTHIERS, 11. Rue de Bourgogne Parte.

1 000 fr. : Union des femmes de France.

1 000 fr. : Association des Dames françaises.

1 000 fr. : Société des eaux d'Evian-les-Bains.

700 fr. : Syndicat médical de\_Strasbourg.

530 fr. : les professeurs de l'École de médeciue de Tours. 500 fr. : Dr Lota et son fils, Trinidad (Antilles anglaises).

500 fr.: Dr Lota et son fils, Trinidad (Antilles anglaises).
500 fr.: Les professeurs de la Faculté de Montpel-lier.

500 fr. : La Digitaline Nativelle.

500 fr. : Société d'assurances la Médicale (Bruxelles).
325 fr. : Syndicat médical de Bayeux.

325 fr.: Syndicat medicai de Bayeux.
300 fr.: En souvenir du Dr Magdinier, niédecin des hôpitaux de Saint-Etienne (ses confrères et amis).

300 fr. : Mme G. Dieulafoy, Paris.

300 fr.: Association de la Presse médicale française. 300 fr.: Journal des Praticiens.

300 fr. : Syndicat des médecins de la Seine.

250 fr. : Dr et Mme Variot, Paris.

200 fr. : Dr Hugenschmidt, Paris.

200 fr. : Dr J.-I., Faure, Paris.

200 fr. : M<sup>me</sup> Rohmer, Paris. 200 fr. : Syndicat médical de Lisieux.

200 fr. : Syndicat médical de Liste 200 fr. : Syndicat médical de Paris

200 fr. : Syndicat médical de la Marne.

200 fr. : Syndicat médical de Pau.

200 fr. : Syndicat médical d'Alençon.

200 fr. : l'aculté française de médecine de Beyrouth. 180 fr. : Syndicat médical de l'alaise.

170 fr. : MM, les professeurs et Association des étu-

diants de l'Ecole de médecine de Rennes.

150 fr. : Syndicat médical de Sedan.

145 fr. : MM. les médecius du Doubs.

100 fr. : Dr Soubeyrau, Montpellier. - Mme Emi'e Reymond, Paris. - Dr Léon Blum, Strasbourg. -MM. les professeurs de l'Ecole de médecine de Caen. -Dr Chervin, Paris. -- Dr Lesné, Paris. -- Dr Dunac, Foix. - Comité de l'Union des femmes de France. à Pontarlier. --- Comité de l'Union des l'emmes de l'rauce. à Remiremont. - Syndicat médical de la Vienne. -Mmc J.-B. Luce, Paris. - Mmc Danguet, Rennes. -M. et Mme E. Bernard, Paris. - Dr Siredey, Paris. -Dr Desnos, Paris. - Dr Marfan, Paris. - Dr Dartigues, Paris. - Dr M. Letulle, Paris. - Dr L. Guinou, Paris. -Syndicat général des médecins français électro-radiologistes. - Dr Clovis Vincent, Paris. - Dr A.-M. Baudouin, Paris. - Association syndicale des médecins des Vosges. - Dr Arnold Verrey-Westphal (Lausanne). -Société des médecins du Calvados, --- Dr Linsly R. Williams, Paris, - Dr Helme, Paris, - Syndicat des médecins de Rouen. - Dr Gouzien, Paris. - Dr P. Launay, Paris. - Dr P. Sollier (Boulogue-sur-Seine). - Dr Bellencontre, Paris. - Dr Cathelin, Paris. - Dr Duchamp, Saint-Etienue. - Dr F. Hue, Rouen. - Dr Oberthur, Paris. - Dr Camescasse, Saint-Arnould. - Dr Noir, Paris. -- Dr Rosa Perret, Paris. -- Dr Mondet, Labouheyre. - Anonyme (par le Dr Helme). - Dr Sabourand Paris. - Dr Calvé (Berck-Plage), - Dr J. Charrier (Thouars). -- Dr Chauveau, Paris. -- Dr Cherlot (père). Paris. - Dr Cherlot (fils), Paris. - Société médicale de Levallois-Perret. Dr G. Laurens, Paris. - Dr Lemierre



# NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie Par O. MARTIN

Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de médecine de Lyon 7º édition 1 volume in 18 de 1 030 pages.

#### Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER

Paris, - Dr Mahu, Paris, - Dr Ch. Richet, Paris, -Mme Simonin, Nancy. - Syndicat médical de l'arrondissement de Caen. - Dr de Langenhageu, Plombières. - Dr Plantier, Annonay. - Dr Maillard, L'Hay. -Dr Guyot, Dammartin. - Dr Arnaud, Vanves. -Dr Gauthier, Lyon, - Dr Marion, Paris, - Dr Barth. Paris. - Dr Schwartz, Colmar. - Dr Bérard, Lyou. -Dr A.-J. Martiu, Paris. - M11e le Dr Camille Landais, Paris. - Dr Guisez, Paris. - Dr Batsère, Ténès, Algérie. - Dr Rafin, Lyon. - Dr Jaume, Oran. - Dr Mathieu, Wassy. - Sociétés des médecins des Hautes-Pyrénées. -Anonyme. — Dr d'Astros, Marseille. — Syndicat des médecins de la Loire. - Dr J. Bongrand, Paris. -Dr Bar, Paris, -- Dr Paul Carnot, Paris, - Dr F. Legueu. Paris. - Dr Léon Bernard, Paris. - Dr Le Lorier, Paris. - Dr Prenaut, Paris. - Dr A. Gilbert, Paris. - Dr P. Teissier, Paris, - Df Ouénu, Paris, - Dr R. Hüe, Rouen, -Dr Henri Roger, Paris. - Dr Aug. Broca, Paris. -Dr Vaquez, Paris. - Dr Chauffard, Paris. - Dr Lereboullet, Paris. - Syndicat des médecins d'Aix et de la région. - · Dr Rathery, Paris.

Hópitaux de Bruxelles. — La place de chef du service de santé aux hospices réunis est vacante. Renseignemeuts et inscriptions au secrétariat de l'administration, boulevard du Jardiu Botanique (hôpital Saint-Jean).

Cours d'histologie. — Clinique gynécologique (hôpital Broca). — M. Ch. Chamry, agrégé, chef de laboratoire, fera un cours complémentaire d'histologie normale et pathologique, pratique d'hématologie et de bactériologie Ce cours commencera le 28 juin 1920, à 9 heures du matin.

Il comprendra 12 séauces, du 28 juin au 10 juillet.

Chaque séance comportera une leçon théorique avec démonstrations et projections et des exercices pratiques.

Scront admis: les do, teurs français et étrangers, aiusi que les étudiants français et étrangers, inmarienteles à la Paculté, sur la présentation de la quittance du versement des droits. S'inscrire au secrétariat de la Paculté, les jeudis et saunetis, de midi à 3 heures.

Le droit à verser est de 100 fraucs.

Clinique des maladies mentales. — M. LAIONEL-LAVASTINE, agrégé, chargé de cours, fera, avec M. le



NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Électricité Médicale

APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

# STERILHYDRINE

E PLUS EFFICACE & LE PLUS PRATIQUE DES STÉRILISANTS OFFICE CENTRAL D'HYGIÈNE, 4, Rue Boulle, XII

# MPUISSANCE

mmunications à l'Académie des Solences (Stance du 26 Férrier 1917).

Ot à la Société de Biologie (Stance du 17 Férrier 1917).

Littérature et Kohantillons : Laboratoire d'Endocrinologie.

# Adrépatine

Composition

Extrait fl. de Capsules Surre Extrait phépatique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux

ppositoires - Pommad

treit de imarrons d'Inde braits végétaux cipient antiseptique et calmant. HÉMORROÏDES

RECTITES
PROSTATITES

LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS

SPLÉNODOS PLACENTODOS PLACENTO DOS PLACENTA - MANAIRE

TURROURS con teste an incura de instate las princis
pressiones and antique and instante la princis
pressiones and antique and antique and instante la princis
pressiones and pressiones and antique antique and antique antique

professeur Georges Dumas et MM. Logre, Vinchon, HEUVER et BOUTET, chefs de clinique, un cours complémentaire sur « le sympathique et les sécrétions internes des psychopathes ». Ce cours en douze leçous sera professé chaque jour, à 9 h. 30, à l'Asile clinique, 1, rue Cabanis, à partir du jeudi 1er juillet 1920.

Un certificat sera remis à la fin du cours.

Le droit d'inscription est de 50 francs. S'inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet nº 3) de midi à 3 heures, les jeudis et sautedis.

Hôpitai des Enfants-Malades. -- M. E.-C. AVIRAGNET, médecin des hôpitaux, chargé d'un cours de clinique annexe, a commeucé le jeudi 24 juin 1920, à 9 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la diphtérie), un enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie (bactériologie ; clinique de l'angine diphtérique et du croup ; sérothérapie; tubage et trachéotomie; prophylaxie).

Seront admis à suivre cet enseignement MM, les étudiants pourvus de 16 inscriptions et MM, les docteurs en médecine. Les inscriptions seront recues au secrétariat de la Faculté (guichet nº 5), les lundis, mercredis et veudredis, de midi à 3 heures.

M. Pierre-Louis Marie, ancien interne des hôpitaux, chef de laboratoire, et M. Niel, moniteur de tubage et de trachéotomie, dirigeront les travaux pratiques.

Hôpital Saint-Antoine. - Cours pratique sur les maladies de l'appareil digestif du 28 juin au 8 juillet, par le Dr P. Le Noir, assisté de MM, les Dr Agas e-LAFONT, DELORT, RENÉ GAULTIER, GO FFON, CHARLES RICHET FILS, SAVIGNAC et SOREL. Ce cours commencera le lundi 28 juin a 9 h. 1/2, salle Aran et continuera tous les jours à la même heure. Le droit d'inscription est de 100 francs, se faire inscrire salle Aran.

#### MEMENTO DII MEDECIN

26 JUIN. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 20 JUN. — Paris. Clinique médicale de l'hote-Jueu, lo h. 45. M. Fe Ginnier. I Leçon clinique. 20 JUN. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, to heures. M. le l'A ACHARD: Leçon clinique, 20 JUN. — Paris. Clóture du registre d'inscription pour le concours du clinicat à la Faculté de médicale. D'IAGNEZIA-JAVASTINE: l'ORDIDES psychiques de l'encêt. L'ALCASTILLA L'AUGUSTE L'A

phalite épidémique 28 Juin. — Paris. Asile Sainte-Anne. M. le D. LAIGNEL. JAVASTINE, 13 h. 30 : La psychiatrie médico-légale mili-

28 JUIN. — ROUEN. Concours de chirurgien des hôpi-taux de Rouen. 28 JUIN. -Marseille, Concours de l'internat des

hopitaux de Marseille. 5 JULLET. -Paris. Concours du cliuicat de la Faculté de médecine de Paris.

te incaccine de Faris. 12 JULIAT. — Marseille. Dernier délai d'inscription tour le concours de chirurgien adjoint à la maternité des hôpitaux de Marseille. 16 JULLET. — Paris, Congrès de physiologie.

19 JUHART. - Paris. Congrès international de chi-

19 JULIANT. — Reims. Concours d'internat de l'hôpital de Reims. 20 JULLET. — Marseille. Concours de chirurgieu adjoint à la maternité des hôpitaux de Marseille.

#### CHRONIQUE

Les infections gangreneuses des membres consécutives aux blessures de guerre, par J. LARDE-NOIS et G. BAUMAI, 1920, 1 vol. in-8 (Masson et Cie, éditeurs, à Paris).

Cet ouvrage est une excellente mise au point de la question si intéressante des infections gangreneuses consécutives aux plaies de guerre. Les conditions étiologiques de leur développement, le rôle des multiples agents pathogènes qui interviennent, l'aspect si variable des manifestations cliniques depuis le simple phlegmon gangreneux jusqu'à la gangrène gazeuse proprement dite, le traitemeut préventif, chirurgical et sérothérapique, et enfiu la thérapeutique curative par les sérums polyvalents, constituent autaut de chapitres qui sont étudiés avec tout le développement qu'ils méritaieut

A. Schwartz.

#### DES LIVRES

La teusion artérielle en cliuique. Sa mesure. Sa valeur sémiologique, par le Dr L. GALLAVARDIN, médecin des hôpitaux de Lyon, 2º édition, 1 vol. gr. in-8 de 720 pages avec 200 figures 30 fr. (Masson et Cie, à Paris).

Nons nous sommes trop efforcés d'intéresser nos confrères praticiens, lecteurs du Paris médical, à l'usage des méthodes simples de mensuration de la tension artérielle pour ne pas leur recommander vivemeut la lecture du bon hvre que vient de faire paraître le maître lyonnais, chez Masson. Cette seconde édition - ou plutôt ce « second livre », comme dit Gallavardin lui-même --- renferme de quoi satisfaire toutes leurs légitimes curiosités pour la pratique et l'interprétation clinique de la sphygmomano. métrie, dont il constitue désormais le bréviaire iudispensable.

# Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉ (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49. Boul, de Port-Boyal, PARIS

#### **FOMEINE** MONTAGU

/Bi-Bromure de Codéine/

11111.RS (0.01 AMPOULES (0.03)

42. Beulevard de Port-Royal, PARIS.

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Lac de Genève (Haute - Savole)

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

#### CHRONIQUE DES LIVRES (Suite)

Car il faut que les médecins praticiens français repreunent pour cette science l'élan et la foi qu'avait su inculquer Potain à toute une génération, et abaudonnent cette méfiance et cet oubli dus à la complexité des méthodes et des instrumentations qui av ient remplacé les premiers appareils.

Pour Gallavardin, la sphygmomanométrie doit être simple et précise, on ne pas être. Mesurer une tension artérielle doit être nue opération aussi facile que celle de prendre une température — elle demande presque moins de temps — et non pas un art délicat et incertain réservé à des spécialistes.

L'instrumentation — car il ue s'agit pas d'appareil — qu'il recommande est des plus simples. Tout médecin peut à la riquei la construire lui-même en se servant du vienx manonetre de Potain trop souvent abandonné.

Elle comprend un manomètre auéroïde, soigneussment vérifié, une souffierie de thermocautière, plus un brassard pueumatique de 12 centimètres, un phonendoscope et ses écouteurs, enfin quelques tubes en caoutchonc et un robinet métallique à quatre voies. Jis sounde cous accessoires que le médeent pourra trouver facilement.

La technique que Gal'avardin conseille, pour sa facilité et son exactitude démontrées, est la technique mixte, patpo et ribro-aucuultatire. Il en décrit minutlensement les détails, et les avantages comparés à ceux des autres méthodes en usage, l'escillatoir surtont. On lira avec intérêt tonte cette discussion minutieuse et servée, toute cette discussion minutieuse et servée, toute cette discussion minutieuse et servée, toute cette reux critique si compléte des multiples méthodes et des innombrables appareils destinés à mesurer la tension artérielle; et cette suits au point s, bien française par la clarté, de tous les travaux mondaiaux sur la question motive les conclusions précédentes qui sont celles de la première partie.

La nouveauté incontestable de ce livre et son intérêt putisant pour le médecin résident encore davantage dans la seconde partie clinique que Gallavardin a adjointe à sa première édition. En écrivant cette valeur s'enio-logique de la tension artérielle, l'auteur a comblé une lacune importante de nos livres d'enséquement — lacune que uous avons souvent entendu deploer par des confréres qui sur nos conseils s'utilitaient à la sphygnoma-nométrie. Depuis Potain en effet, nessonne ra'avait osé

aborder ce travail d'ensemble, et le praticien était obligésoit de faire lui-même son éducation clinique, soit de se reporter à de multiples articles fragmentaires publiés un peu pártout. Nul n'était plus qualifié que Gallavardin pour ce grand œuvre.

Mais, tout eu colligeant avec minutie l'innombrable bibliographie de cette question, il y a heureusennent ajouté la riche moisson personnelle de nombreuses aunées de pratique spir gmomauométrique et clinique.

Il fant lire cette série de chapitres vivants consacrés à l'étude de l'hypertension artérielle, en aux types circulatoires à l'hypoténsion artérielle, ou aux types circulatoires anormaux fhypotensions ou hypertensions disatoliques); edin, aux modifications de la tension artérielle au cours des maladies. Dans toute cette partie, l'auteur se uontre le clinicien amoureux de son art plus eucore que le technicien impeccable. Si la sph. gmont uométrie facitile l'examen de malade jamais clle ue prétendra le remplacer, et dans les cas douteux la clinique repreud ses droits et reste la reine du diagnostie.

Qu'on lise à ce anjet les conseils nuturtieux pourrechercher le souffie dianotique dans l'insuffanca contique et on verra quels précieux enseignements cliniques sont joints aux conseils de teclunique. Chose digne de remarque, à 'écrire ces lignes, où les souvenirs d'hôpital on de malades abondeut, le style de l'auteur change : il s'echanfie. As a concision extrém et à se adarté un peu stricte – ses qualités fondamentales — s'ajoutent fréquentes des inages audacienses et justes qui frappent l'esprit du lecteur en l'égayant et s'y gravent. It cela contribue à dommer à cet ouvrage une allure vivante et vraie qui est bieu dans la grande tradition médicale fra nçaise.

Que nos confréres praticiens nous excusent de cette présentation imparfaite d'un ouvrage que uous voudrions dans toutes les mains, tant nous en commissions le précieux avantages ; car, comme le dit Gallavardins e un des grands avantages de la split guomanométrie est d'orieuter immédiatement le diagnostic dans une certaine voic et de réaliser pour le méderie nue céronamie de temps considérable ». Et par ces temps de taylorisme à outraice, ce n'est nos un murilue avantage.

Dr I. TINIER (de Nevers).

Lactogène par excellence pur ou étendu d'eau

# MALT D'AVOINE BARCL

Marque: D' JOHNSON
En vente dans les bonnes Pharmac

Bière de santé tonique, digestive et reconstituante

DÉPOT GÉNÉRAL : MICHEL FAUVARQUE et C10. 28. Hue de Paris. Boulogne-sur-Seine, Tél. : 609

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

BERTÉ — MÉNOPAUSE — VARIGES — HÉMORROIDES — LIBRILÉBITES — VARIGES — HÉMORROIDES — LIBRILÉBITES — VARIGES — DOCTEUR PARRIER

HEIVIOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

DOCTEUR: Poules-nous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ: "HÉMOPAUSINE
Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrets (lière). — ÉCHANTILLON SUR DEMANDE